DICTIONNAIRE HISTORIQUE, LITTÉRAIRE ET CRITIQUE, CONTENANT...



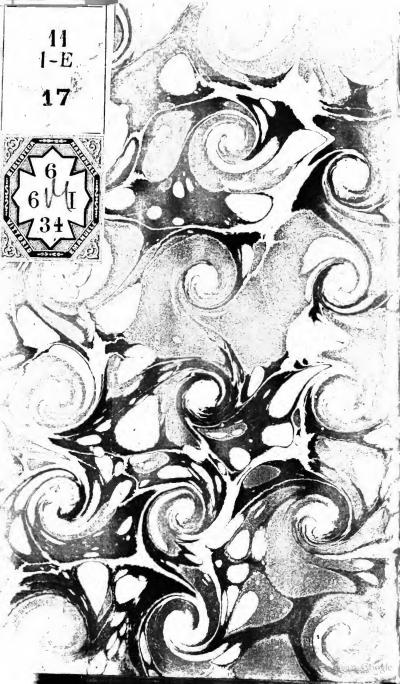

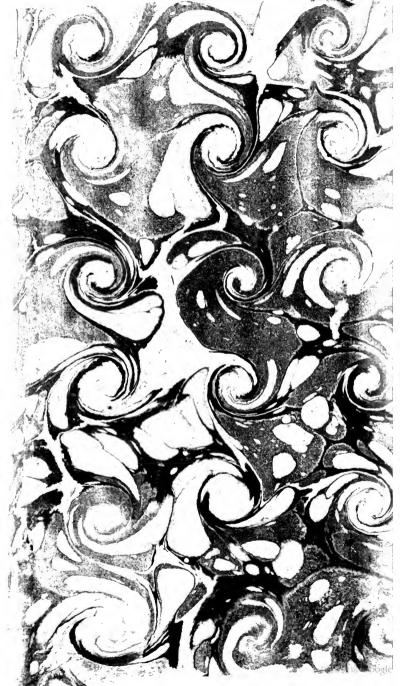

The zed by Google

## DICTIONNAIRE

HISTORIQUE,

### LITTERAIRE ET CRITIQUE,

Contenant une idée abregée de la Vie & des Ouvrages des Hommes illustres en tout genre, de tout tems & de tout pays.

TOME IV.





A AVIGNON.

M DCC LIX.







# DICTIONNAIRE HISTORIQUE,

Contenant une idée abregée de la Vie & des Ouvrages des Hommes illustres, &c.

### K



ALTEYSEN, (Henry) né de parens nobles dans un château près de Coblents, en-

tra dans l'Ordre de S. Dominique, & après avoir enseigné la Théologie avec éclat à Cologne, il fut fait Inquisiteur général. Il se trouva au Concile de Bâle, où il se distingua par son éloquence, & réfuta avec autant de force que de solidité les hérétiques de Bohême. En 1452. le Pape Nicolas V. l'élût Archevêque de Drontheim & de Césarée; mais à l'exemple de plusieurs Religieux de son Ordre, il renonça à son Archevêché, pour vivre avec ses freres à Coblents, où il mourut le 2 Octobre 1465.

Il y a eu peu d'hommes aussi laborieux que Kalteysen. Les ouvrages qui nous restent de lui, prouvent qu'il étoit un des plus savans Théologiens

du 15e. siécle.

KANNEMAN, (Jean) Saxon, fleurissoit dans le 15e. fiécle. Il fit de grands progrès dans les sciences, devint fort habile dans la Philosophie & la Théologie, & se distingua sur-tout par son éloquence, la douceur de son caractère & de ses mœurs. Il precha toujours la vérité dans toute son étendue & avec un zèle admirable. Il ne pouvoit pas manquer de faire de grands fruits, car sa vie & sa conduite répondoient à la pureté de sa morale : ensorte que tous ceux qui l'écoutoient ne faisoient aucune difficulté



de pratiquer ce qu'ils lui voyoient pratiquer le premier. Pour mener une vie plus dure & plus austère, il entra dans l'Ordre des Freres Mineurs de l'étroire Observance, où il édifia tout le monde par son humilité profonde & sa piété tendre, solide & éclairée. Malgré la sainteté de sa vie, il eut des ennemis à combattre, & contre lesquels il se crut obligé de faire son apologie. C'est l'objet d'un Ouvrage intitulé Defensorium.

KARA-MEHEMET, Bacha Turc, se distingua par sa valeur aux siéges de Candie, de Kaminiech & de Vienne. Il se signala sur-tout au combat donné à Cotchim. Ayant eu le gouvernement de Bude en 1684, il se défendit avec un courage incroyable contre les Impériaux; mais il mourut pendant le siège d'une blessure qu'il reçut d'un éclat de canon. Peu de tems auparavant il avoit eu la cruauté de faire tuer 40. Esclaves Chrétiens, en présence d'un Officier qui l'étoit allé sommer de se rendre, de la part du Prince Charles de Lorraine.

KEATING, (Geoffroy)
Prétre & Docteur en Théologie, nâquit dans le Comté
de Lipperary en Irlande. Dès
qu'il eut fait ses études, il
voyagea dans les pays étrangers, & fut reçu en pluseurs
Académies. De retour dans sa
patrie, il acquit une réputation des plus brillantes par

ses rares talens, & en particulier par ses discours éloquens, pathétiques & remplis d'onction. Il possédoit parfaitement sa langue maternelle, & personne ne sçut mieux que lui lire, & entendre les Dialectes, souvent obscurs, des anciens Poetes de son pays. C'est ce qui le porta à en écrire l'Histoire en Irlandois, dont on a donné une superbe édition in-folio à Genève 1738. Il a composé en sa langue plusieurs autres ouvrages qui sont très-estimés. On ne sçait pas au juste l'année où cet Auteur est mort; ce ne peut être que vers 1640 ou 1650.

KECKERMAN, (Barthelemi ) eut pour patrie Dantzic, où il enseigna la Philosophie au commencement du 17e. siécle. Il étoit Calviniste, & a fait des systêmes de presque toutes les sciences: ce qui marque l'étendue & la variété de ses lumieres. Parmi ses ouvrages qui sont en grand nombre, ceux qu'il a composé sur la Rhétorique, sont estimés. Le célébre Gilbert , Professeur d'éloquence au Collège Mazarin, bon juge en cette matière, dit que Keckerman y paroît un Auteur habile qui entend la Rhétorique en général, qui voit l'usage qu'il en faut faire dans la prédication, qui posséde l'Ecriture, & la sçait appliquer à propos. Tel est le jugement de cet habile Professeur, qui a donné place à Keckerman dans lesecond Tom. de ses Jugemens des Scavans sur les Auteurs qui ont traité de la Rhétori+

que.

KEIL, (Jean) natif d'Écosse, fit ses premieres études au Collége de Balieul dans l'Université d'Oxford, où il fut reçu ensuite Docteur en Médécine, après avoir enseigné la Philosophie avec applaudissement. Il a laissé plusieurs Ouvrages d'Astronomie, de Physique & de Médécine très-estimés : le principal est une Introduction à la vraye Astronomie & à la vraye Physique. La partie Astronomique de cet excellent Ouvrage qui est en latin, a été traduite en françois par M. Mosnier le fils, scavant Astronome. Keil avoit un fiere qui pratiqua la Médécine avec une réputation extraordinaire. Après avoir parcouru plusieurs Provinces, il donna des leçons d'Anatomie à Oxford où son mérite le fit estimer de tout le monde. Nous avons de lui divers écrits très-curieux.

KEITH, (George) naquit en Ecosse d'une famille obscure. C'étoit un des plus fameux Théologiens de la secte des Trembleurs. Il voyagea en Allemagne, en Hollande, en Amérique; mais par-tout les sentimens singuliers lui attirerent de fâcheuses affaires. Il fut enfin condamné à Londres dans une afsemblée générale de la Secte

des Quakers. Il a laissé un ast fez grand nombre d'Ouvrages.

KELLER, (Jean-Balth.) né à Zurich en Suisse, étoit célébre Ouvrier dans l'art de fondre en bronze. Il s'établit à Paris où il s'acquit une grande réputation. C'est lui qui a jetté en fonte la Statue équestre de Louis XIV. qui se voit dans la Place de Louis le Grand à Paris. Il se trouve encore à Versailles & ailleurs plusieurs autres pièces de Keller qui ne méritent pas moins d'estime, & que les connoisseurs admirent. Cet habile Ouvrier mourut en 1702. Son frere Jean-Jacques Keller étoit aussi très-habile dans la même profession.

KELLER, (Jacques) prit naissance à Seckingen en Allemagne. Il entra chez les Jésuites l'an 1588; & après y avoir enseigné les Belles-Lettres, la Philosophie & la Théologie avec assez de succès, on le fit Recteur du Collége de Ratisbonne & de celui de Munich. Il est Auteur d'un libelle contre la France. connu sous le titre de Mysteria politica, & qui fut brûlé par Sentence du Châtelet. censuré par la Sorbonne & condamné par le Clergé de France qui étoit alors assemblé. Léonor d'Etampes, Evêque de Chartres, dressa la censure qui fut confirmée par toute l'assemblée. Les Jésuites & les autres martisans outrés de la Cour de Rome, furent indignés de cette sage démarche des Evêques: il se forma même une espèce de conspiration contre les intérêts de la Couronne, & la tranquillité publique. Le Parlement en ayant été informé, donna divers Arrêts pour autoriser le Clergé. Ce qui prouve que cet auguste Tribunal, bien loin d'etre opposé aux Evêques, les autorise, quand ils se tiennent dans les justes bornes de leur devoir. On a de ce Jésuite d'autres Ouvrages de Controverse & plusieurs Ecrits politiques, à la tête desquels il prend les noms déguisés de Fabius Hercynianus, d'Aurimontius, &c. On lui attribue aussi le Canea Turturis, pour répondre au Chant de la Tourterelle du sçàvant Gravina. Le Jésuite dit fièrement à son Adversaire, qu'il n'y a pas à craindre que le rélâchement s'introduise dans la société des Jésuites. & voici la raison qu'il en donne: Habet enim aromata à putredine præservantia.

KEMPIS, (Thomas à) nâquit vers l'an 1330. à Kempen, Ville du Diocèle de Cologne. Il fit Profession en 1406. dans le Monastère des Chanoines Réguliers de la Congrégation de Gerard le Grand du Mont S.Agnès près de Zwol. Son occupation sut, à l'exemple des autres Religieux, de copier la Bible, les Ecuis des Peres, & les Ouvrages de Piété. En

s'appliquant à ce travail, il songea moins à se procurer la nouriture du corps que celle de l'ame. Il se remplissoit des maximes & des vérités contenues dans les livres qu'il copioit; ensorte qu'il fut en état d'en instruire les autres. C'est ce qu'il fit de vive voix & par écrit, dans ses converfations, dans ses discours, dans les instructions qu'il donna à ses freres & dans les Ouvrages de Piété qu'il compofa. Il étoit humble, doux, fervent dans la priere, & il devint un des plus grands maîtres dans la vie spirituelle. Le Livre de l'Imitation de Jesus-Christ, qui lui a été attribué, prouve qu'on avoit une grande idée de la sainteté de la vie. Mais il n'est pas sur . que Thomas à Kempis soit l'Auteur de cet admirable Ecrit, qui a été traduit en toute sorte de langues ; chacun voulant marquer son zèle pour un Ouvrage si plein d'onction, & contribuer à le mettre en état d'être lû & entendu de tout le monde. Il. s'est élevé une fameuse dispute à ce sujet entre deux célébres Congrégations, les Bénédictins & les Chanoines réguliers. Les premiers l'attribuent à Jean Gersen ou Gessen, que l'on dit avoir été Abbé de l'Ordre de S. Benoit, les autres à Thomas à Kempis. On a apporté de fortes preuves de part & d'autre; mais on ne sçait encore rien de certain là-dessus; & tout ce que l'Abbé Valart

dit en faveur du premier dans la nouvelle édition qu'il a donnée de cet excellent livre, n'ajoûte pas un dégré de probabilité aux raisons qu'on avoit déja alléguées pour lui; ainsi le meilleur parti est de suspendre son jugement sur cette question, & de prositer de la lecture de l'Ouvrage.

KEN, (Thomas) descendu d'une maison riche & ancienne, étoit né à Barstamstead, dans la Province de Hertford. Il fit ses premieres études à Winchester, prit le dégré de Maitre-ès-Arts en 1664 à Oxford, celui de Bachelier en Théologie en 1678 & celui de Docteur en 1679. Il dormoit peu & avoit coûtume de chanter un hymne fur son luth avant que de s'habiller. L'an 1675 il alla à Rome, & ce voyage ne fit que fortifier ses préjugés contre l'Eglise Romaine, dont il jugea par les abus des particuliers, & le fixa dans son attachement au parti des prétendus Réformés. Il fut élevé à l'Evêché de Bath par le Roi. Charles II. qui l'estimoit à cause de sa probité & de sa prudence. Ken étoit fort charitable; l'ignorance du peuple le touchoit extrémement. Pour la dissiper autant qu'il fut en lui, il érigea plusieurs écoles dans les Villes de son Diocèse, & publia un Caté. chisme conforme à ses préventions. Lorsqu'il étoit chez lui le Dimanche, il faisoit

diner douze pauvres dans sa salle, & les instruisoit selon leurs besoins. Ce Prélat entendoit la Musique & aimoit la Poesse. Il mourut à Longe-Léate le 19 de Mars 1711.

KENNETT, (White) 'l'un des plus célébres Ecrivains du 18e. siècle, fit ses études à Oxford, & s'y diftingua par son assiduité au travail, & parfes Traductions Angloifes de plufieurs Ouvrages. Il fut élevé à l'Evéché de Peterborough, où il fonda une Bibliothéque d'Antiquités & d'Histoires. Il mourut le 19 Décembre 1728. On voit par ses Ouvrages qui sont presque tous écrits en Anglois, qu'il étoit bon Prédicateur, & très - versé dans l'Histoire & les Antiquités de fon Pays. Son frere Basile Kennett fut auffi élevé dans l'Université d'Oxford, & s'attira l'estime de tous les gens de bien par son érudition, par sa grande modestie & l'intégrité de ses mœurs.II a donné au Public les Vies des Poëtes Grecs, les Antiquités Romaines, 5 vol. de Sermons & une Traduction du Traité des Loix de Puffendorf. Tous ces Ouvrages sont en Anglois. Ce grand Homme est mort en 1714.

KEPPLER, (Jean) l'un des plus habiles Astronomes du 16°. & du 17°. siècle, étoit d'une famille illustre & ancienne d'Allemagne. Il nâquit à Viel, Ville Impériale

A 11]

le 27 de Décembre 1571, & fut élevé dans le Duché de Wirtemberg: plusieurs accidens arrivés à sa famille l'obligerent d'interrompre le cours de ses études; mais malgré les interruptions & les changemens de lieux & de maitres, il alla toujours audelà de ce qu'on lui enseignoit. A l'age de dix-sept ans il prit le Baccalaureat, & fut Professeur de Philosophie en 1591. L'année suivante il étudia en Théologie, & fit plufieurs discours publics au Peuple qui firent voir qu'il eut pû être un des premiers dans ce ministère, s'il eût voulu continuer de l'exercer. Mais l'Aftronomie, pour laquelle la lecture de quelques ouvrages fur cette matiere lui avoit domé du goût, l'ayant porté du côté de cette étude, il s'y livra avec tant d'ardeur, qu'en peu de tems il fut en état de remplir la chaire de Mathématiques à Gratz. Les grands de Stirie l'avoient appellé à cette fonction, qu'il remplit avec beaucoup d'applaudissement. Il y fit un Calendrier pour l'usage de ses bienfaiteurs, qui fut fort estimé. Galilée & Tyco-Brahé firent un cas particulier de cet Ouvrage, & le regarderent comme un des plus propres à faciliter l'étude de l'Astronomie. En 1601 Tyco-Brahé présenta Kepplerà l'Empereur, qui le fit son Mathématicien, à condition qu'il ne quitteroit pas Tyco-Brahé, & cette charge

augmenta en peu de tems le nombre de ses amis, & de ses protecteurs. Il en perdit un des plus zélés dans la personne de Tyco-Brahé, qui mourut cette même année 1601, & sensible à cette perte, il le pleura dans une Elégie qu'il composa exprès en 1603. Il confacra une grande partie de son tems à l'Optique, dans laquelle il ne fit pas moins de progrès que dans les autres parties des Mathématiques. Keppler a trouvé le premier cette régle admirable appellée de son nom la Régle de Keppler, selon laquelle les Planètes se meuvent. C'est une découverte fort heureuse & d'un grand usage dans l'Astrono. mie. Cette régle établit que les distances des Planètes d'un centre commun sont entr'elles, comme les racines cubiques des quarrés de leurs révolutions autour de ce centre; & réciproquement, que les révolutions des Planètes autour d'un centre commun. sont entr'elles comme les racines quarrées des cubes des distances de ce même centre. Cette régle a été vérifiée par toutes les expériences, & confirmée par les quatre Satellites de Jupiter, par les cinq Satellites de Saturne, par Mercure & par Venus; & fe trouvant constante & univerfelle dans onze Planètes, on n'hésite pas à en faire l'application aux quatre Planètes qui restent, sçavoir la Terre, Mars, Jupiter & Saturne, La

Régle de Keppler a son principe dans le méchanisme général de la Nature : car, puisque la distance des Planètes d'un centre commun est causée par la force centrifuge, qui régle aussi la vitesse de leurs révolutions autour de ce centre, il doit y avoir une proportion entre les distances des globes qui tournent autour du même centre, & les vitesses de leurs révolutions. Cette proportion établie par la Régle de Keppler, fait que la distance connue d'une de ces Planètes nous donne la distance de toutes les autres. Parmi un grand nombre d'ouvrages fortis de la plume de Keppler, les principaux sont: Prodromus Dissertationum Cosmographicarum, &c. Tubingæ 1596 in-4°. Ouvrage qui commença à lui faire une réputation. Ad Vitellionem Paralipomena, quibus Astronomiæ Pars Optica traditur , &c. Francofurtii , 1604. in-4°. De Stella nova in pede serpemarii, &c. Praguæ, 1606. in-4°. Dioperice, &c. Augusta Vindel. 1611. in-4°. Eclogæ chronicæ, Francofuriti, 1615 in-4°. Ephemerides novæ, &c. Lincii, 1516. in-4-°. De Cometis libri tres, &c. Augusta Vindel. 1619. in-4°. Tabulæ Rhodolphinæ, Ulmæ, 1627. in-fol. Keppler avoit travaillé 20 ans à cet Ouvrage depuis la mort de Brahé. Au milieu de ces tra- tre qui lui infinua ses princivaux, on lui offrit diversem- pes & ses sentimens, comme

plois à Cologne & ailleurs; mais son attachement à l'Empereur les lui fit refuser. Ce sçavant Astronome mourut à Ratisbonne le 5 Novembre 1630 âgé de 58 ans 5 mois & quelques jours. Il avoit toujours fait profession du Luthéranisme. Son fils Louis Keppler exerça la Médecine à Konigsberg en Prusse, & fit imprimer l'Ouvrage de son pere, intitulé: Somnium, lunarisve Astronomia. Il enseigne dans cet Ouvrage que la Terre & le Soleil ont chacun une ame & des sensations, & y avance plusieurs autres propositions très-singulieres.

KESLER, (André) né à Cobourg en 1595, se diisingua par son esprit & sa science. Il avoit toujours professé le Luthéranisme, & pasfoit pour un des plus fameux Théologiens de sa secte. Son éloquence le fit singulierement estimer de Jean-Casimir Duc de Saxe, qui lui donna une pension. Il mourut en 1643; il a laissé un grand nombre d'Ouvrages, entr'autres une Logique & une Méthaphylique Antiphotinienne.

KETTLEWEL, (Jean) nâquit en 1653 dans la Paroifse de North-Alverton, dans la province d'York. Son pere qui étoit un bon marchand, le consacra dès sa naissance au Ministère Ecclésiastique, & le mit entre les mains d'un mai-

à tous ceux qui prenoient ses leçons. En expliquant les Auteurs Grecs & Latins, il ne laissoit échapper aucune occasion de s'élever contre les Peuples rebelles, & contre les Nations qui avoient ofé déposer leurs Rois. Il ne manquoit pas de faire sentir à ses disciples l'irrégularité & l'injustice d'un pareille conduite. La lecture d'Homère étoit pour lui un champ presqu'inépuisable de réflexions politiques; il y trouvoit par-tout quelque chose qui marquoit la profonde vénération qui est due à la Majesté des Rois, & il le faisoit sentir à ses écoliers. Le premier Ouvrage de Kettlewel, intitulé: les Mesures de l'Obeissance Chrétienne, fut imprimé en 1681, & l'Auteur le dédia au Docteur Compton, Evêque de Londres, qui avoit alors les mêmes sentimens que Kettlevel: mais ce Prélat en changea si bien dans la suite, que sept ans après on le vit habillé en soldat, à la tête d'un régiment de Gentilshommes armés contre leur Prince: ce qui irrita tellement Kettlewel qu'il fit ôter l'Epitre dédicatoire de tous les exemplaires de son Livre qui pouvoient encore lui rester; & il ne la fit point remettre dans une seconde édition. Il persista dans ses sentimens jusqu'à sa mort, qui arriva l'an 1695. Il a composé plusieurs Ouvra- «désit & les dissipa; Guillauges que les Anglois estiment.

KETT, (Guillaume) Chef d'une rébellion confidérable, qui troubla le règne d'Edouard VI. Roi d'Angleterre, étoit Tanneur de profession; mais hardi, rusé & plein de courage. Le peuple de Nortfolk ayant pris la résolution d'exterminer les Gentilshommes de cette Province, engagea Kett à se mettre à sa tête; celui-ci accepta le parti, & ces rébelles se virent en peu de jours au nombre de deux mille. Kett conduisit cette troupe aux environs de Norwich où il établit une espèce de Tribunal sous un vieux chêne, que l'on appella long-tems depuis, le Chêne de la Réforme, parce que Kett vouloit réformer les abus. Ayant dressé un mémoire qui contenoit toutes les plaintes que l'on faisoit contre la Noblesse, ils l'envoyerent par des Députés au Roi, qui ne leur ayant pas fait une réponse qui fût de leur goût., ces rébelles s'emparerent auffi-tôt de la Ville de Norwich. Edouard voyant ce succes fit marcher contre eux une armée de sept ou huit mille hommes, sous le commandement du Comte de Warwich, depuis Duc de Northumberland. Ce Général recouvra Norwich, & après avoir fçû attirer les rébelles dans la plaine, il les environna de sa Cavalerie, les me Kett & son frere furent

du nombre des prisonniers & pendus à Norwich. Neuf autres Chefs de cette rébellion furent pendus aux branches du chêne, & le reste obtint son pardon.

KIDDER, (Richard) Evêque Anglois, fort célébre, étoit né à Suffolk, & fut d'abord Ministre à Londres. Ayant pris le Bonnet de Docteur en Théologie, la Reine Marie le nomma à l'Evêché de Bath & de Wels; il étoit fort scavant, & sur-tout dans la Littérature Hébraïque & Rabbinique Guillaume III le chargea avec trente Théologiens de travailler à la réunion des Episcopaux, de revoir & de corriger la Liturgie Anglicane. Kidder fut écrasé dans son lit par la chûte d'une cheminée qu'une grande tempête renversa. On a de lui un Commentaire sur le Pentateuque, une Démonstration de la venue du Messie, un Traité sur les devoirs de la Jeunesse, & des Sermons en Anglois...

KILIAN, (Corneille) natif de Brabant, étoit habile Correcteur d'Imprimerie. Il exerça cette fonction pendant cinquante ans chez Plantin avec un succès merveilleux. Il ne se contenta pas de bien corriger les écrits des auteurs, il composa aussi des Ouvrages qui méritent d'être estimés. Il faisoit assez bien les Vers Latins. On en peut juger par son Apologie des

Correcteurs contre les Auteurs. Il mourut fort âgé le jour de Pâques en l'année 1609.

KILIAN, (Luc) habile Graveur. Il a manié le Burin avec beaucoup de distinction; il a excellé principalement

dans les Portrairs.

KIMCHI, (David) célébre Rabbin, qui vivoit sur la fin du 12e. siécle, est celui de tous les Grammairiens Juifs qui a été le plus suivi même parmi les Chrétiens. Il s'acquit une très-grande réputation par sa science & par ses Ouvrages, dont les principaux sont: Une excellente Grammaire Hébraïque, intitulée Sepher Michlot, c'est-àdire, Perfection ou Livre des Racines Hébraïques; un Dictionnaire, intitulé Sepher Schorascim, dont il y a eû plusieurs éditions; mais on doit préferer celle de Venise qui est enrichie des Notes du sçavant Juif Elias Levitas. Dans ses. Commentaires sur les Pseaumes, sur les Prophêtes & sur la plûpart des autres livres de l'Anc. Testament, il s'attache principalement au sens Littéral & Grammatical. Son style est clair, pur & énergique. Le Pere Janvier, Religieux Bénédictin de la Congrégation de S. Maur, a donné une Version latine de son Commentaire sur les Pseaumes qui a été imprimée à Paris. Kimchi mourut dans un âge fort avancé vers 1240. Les Juiss

estiment tant ses Ouvrages en Hébreu, que quiconque ne les a pas étudiés, ne passe pour pour habile parmi eux.

KING, (Jean) nâquit à Warnhall. Son érudition, la pureté de ses mœurs, son éloquence l'éleverent à plusieurs dignités. La Reine Elizabeth & le Roy Jacques le nommerent leur Prédicateur. Il fut de plus Archidiacre de Nottingham & Evêque de Londres. Pendant son Episcopat il préchoit ordinairement tous les Dimanches, & ne s'en exemptoit que lorsque la santé ne lui permettoit pas de le faire. On estime ses Commentaires sur le Prophête Jonas, & ses Sermons qui sont en Anglois. Son fils Henri King étoit pendant la jeunesse fort attaché à la Poësie & à la Musique. Mais étant parvenu à un âge mûr, il se livra à la-Théologie, & devint habile Prédicateur. Il exerçoit avec zèle l'hospitalité. Il mourut Evêque de Chichester au mois de Janvier 1669. On a de lui une Explication en Anglois de l'Oraison Dominicale, des Sermons, une Traduction des Psaumes, & plusieurs autres Ouvrages en Anglois, & en Latin, en Prose & en Vers.

KING, (Guillaume) un des plus illustres Prélats Protestans qui ait paru en Irlande, nâquit en 1650 à Antrim, Capitale du Comté de ce nom & y sit ses premieres études en 1667. Il sut reçû Boursier

dans le Collège de la sainte Trinité à Dublin, où il lia une étroite amitié avec le fameux Dodwel, qui lui donna les premieres instructions de Logique & d'Histoire. Jean Parker, Archeveque de Tuam, ayant été informé du progrès peu commun que King avoit fait dans toutes les sciences, le prit chez lui en qualité de Chapelain, & le nomma ensuite à la dignité de Chancelier de l'Eglise de S. Patrice, dont il fut élû Doyen par le Chapitre en 1688. Il témoigna beaucoup de zèle & de fermeté pour sa Religion pendant les troubles d'Irlande, ce qui lui attira le mécontentement du Gouvernement, qui étoit alors Catholique, il fut même mis en prison, soupçonné d'être tombé dans le crime de Lèze-Majesté. Son attachement aux intérêts du Prince d'Orange lui valut un prompt avancement aux Dignités Eccléfiastiques. Austi ne tardat'il pas à être nommé à l'Evêché de Derry alors vacant. Il travailla aussi-tôt à rétablir dans son Diocèse la discipline selon la forme Anglicane, & à réparer les Eglises qui avoient été ruinées pendant les guerres. Il fonda dans sa Ville Episcopale une Bibliotéque publique, & ne négligea aucune occasion d'avoir des livres choisis, dont il laissa l'usage à ses successeurs & aux curieux de son Diocese.

Il montra beaucoup d'ardeur pour étendre sa Religion, & pour en rétablir les ruines, jusqu'à sa mort, qui arriva le 8 Mai 1729, âgé de 79 ans. Il ne s'étoit jamais engagé dans les liens du mariage, chose rare parmi les Protestans. Ce Prélat avoit beaucoup de charité, c'étoit toujours avec douceur & modération qu'il tâchoit de gagner ceux qu'il croyoit dans l'erreur. Sa maniere de vivre étoit noble & conforme à sa dignité. Sa conversation étoit enjouée, mais édifiante. En un mot sa capacité, sa morale & ses autres qualités en auroient fait un Prélat accompli, s'il avoit eû le bonheur d'être attaché à l'Eglise Catholique. Il a laissé un grand nombre d'Ouvrages, dont les principaux sont: Difcours concernant les inventions des hommes dans le Culté de Dieu, imprimé plusieurs fois à Londres. Un Traité de Origine Mali, in-8°. Ce Livre a été examiné & critiqué par Bayle & Leibnitz. Edmond Lane a traduit ce Traité en Anglois avec de longues Notes, où il prend la défense de l'Auteur contre les objections de ces sçavans, & de quelques autres. Cette Traduction a été imprimée à Londres en 1731 in-4°. & en 1732 en 2 vol. in-8°. Sermon sur la Chûte de l'Homme, à Cambridge en 1739. L'Auteur avoit ordonné de faire imprimer cette pièce après sa mort. Sermon sur l'Accord de la Prescience de la Prescience de la Prescience de la Prescience de la Prédestination Divine avec la Liberté de l'Homme. Un Discours sur la Confécration des Eglises. L'Etat des Protestans d'Irlande, sous le règne du Roi Jacques, dans lequel l'Auteur prétend justifier leur conduite à l'égard du Roi Jacques, & prouver la nécessité de se soumettre.

KI

au Roi regnant.

KING, (Guillaume) célébre Jurisconsulte Anglois, étoit d'une famille illustre. La Reine Anne le fit son Sécretaire, & il accompagna le Comte de Pembroke en Irlande. Mais son amour pour l'étude le fit bien-tôt revenir en Angleterre, & renoncer aux importans emplois qu'il exerçoit, & par le moyen desquels il auroit pû s'enrichime King avoit un grand respect pour l'Ecriture-sainte, qu'il lisoit assidûment; & quoiqu'il fût d'un caractère porté à la dévotion, cependant il étoit gai, enjoué, aimoit à dire & à entendre de bons mots. Il mourut 1712, & fut enterré en l'Abbaye de Westminster. On a de lui un grand nombre d'Ecrits en Anglois.

KING, (Pierre) Lord grand Chancelier d'Angleterre, naquit à Excester dans le Devonshire d'une bonne & honnête famille. Il passa pour l'un des plus beaux Esprits de son siècle, & sur dans sa jeunesse étroitement lié avec Locke, qui anima l'ardeur qu'il avoit pour l'étude, & qui lui laissa la moitié de sa Bibliothèque. Après avoir étudié quelque tems en Holande, il s'appliqua avec une ardeur incroyable à l'étude des Loix, & fit tant de progrès, qu'il s'acquit en peu de tems une grande réputation dans le Parlement d'Angleterre. Il remplit avec un applaudissement universel, la Charge de grand Chancelier. Il étoit très-habile dans l'Hìs-

12

toire, les Antiquités Eccléfiassiques, & la Jurisprudence. Il mourut à Ockam, où il s'étoit retiré le 22 Juillet 1734. Les Anglois estiment fort les deux Ouvrages qu'on a de lui. Sçavoir, Recherche sur la Constitution, la Discipline, & l'Unité du culte de la primitive Eglise, pendant les trois premiers siécles, in-8. &

une Histoire du Symb. des Apô-

tres, avec des réflexions criti-

ques sur ses différens articles.

KIRCH, (Christ-Fried) célébre Astronome, né à Guben le 24 Décembre 1694, étoit sils de Godefroy Kirch qui en 1700 fut fait Astronome observateur de la Société Royale des Sciences de Berlin, & un de ses membres. Il mourut en 1710. Son fils eut beaucoup de goût pour une science où son pere & sa mere qui se distingua aussi par son habileté dans l'Astronomie, s'étoient rendus si célébres, & il en donna des marques dès

sa plus tendre jeunesse. Il-travailla beaucoup à l'Observatoire de Dantzig, & il eut l'honneur d'y faire des Observations en présence du Czar Pierre le Grand en 1723. Il reçut de Paris des Lettres de Correspondant de l'Académie des Sciences, qualité dont il a rempli toutes les fonctions avec beaucoup d'exactitude. Il entretenoit aussi un commerce d'érudition astronomique dans toutes les parties de l'Europe. Il est mort sans avoir été marié le 9 de Mars 1740. On a de lui & de son pere plusieurs Ouvrages.

KIRCHER, ( Athanase ) Jésuite de Fulde, Philosophe Mathématicien célébre, s'est acquis de la réputation dans le dix-septiéme siècle. Il entra jeune parmi les Jésuites, & y fit de grands progrès dans les sciences & dans la piété. Les Suédois ayant troublé le repos dont il jouissoit, àVirtzbourg où il enseignoit, il se retira en France, & s'arrêta quelque tems au Collége des Jésuites à Avignon. Il alla depuis à Rome où il mourut sur la fin du mois de Novembre 1680 âgé de 79 ans, après avoir fait un nombre prodigieux d'Ouv. qui font connoitre son ardeur pour le travail. Les principaux font: 1°. Prælusiones Magneticæ, in-4. 20. Primitiæ gnomonicæ catoptricæ, in-4.3°. Ars Magna lucis & umbræ, in-fol. 2 vol. 4°. Musurgia universa-

lis, in-fol. 2 vol. 5°. Obeliscus Pamphilius, in-fol. Livre de pure curiosité, où il y a beaucoup de choses hazardées, & peu de réelles. 6°. Edipus Ægyptiacus infol. 4 vol. dont le premier contient des choses curieuses sur l'Histoire d'Egypte, & les trois autres plus d'incertitudes que de réalités. 7°. Iter extaticum, in-4. 8°. Obelifcus Ægyptiacus, in-fol. 9°. Mundus subterraneus, infol. 2 vol. 10°. China illustrata, &c. in - fol. Quelquesuns ont appellé cet Ouvrage Chinensis Athanasii Phantosia, parce que des Jésuites revenus de la Chine ont reconnu qu'il décrivoit ce pays-là tout autrement qu'il n'est réellement. En général les ouvrages de ce Pere sont plus curieux qu'exacts, il a trop écrit, & fur des sujets trop disparatespour les traiter tous avec l'exactitude & la précision nécessaire; il est bien difficile de montrer la même justesse d'esprit & la même solidité de jugement dans vingt-deux infol.onzein-4. & trois in-8.Ce sçavant Jésuite avoit fait une étude particuliere des caractères hiéroglyphiques, mais on ne peut pas affurer qu'il en eut trouvé la véritable fignification, quoiqu'il scût donner un sens à tout ce qu'il voyoit écrit en ces caractères. On rapporte à ce sujet une chose qui, si elle étoit véritable, rendroit un peu suspecte sa science en ce genre. On prétend

que des jeunes gens voulant se divertir à ses dépens, firent graver fur une pierre informe plusieurs figures de fantaisse, & enterrerent cette pierre dans un endroit où ils scavoient qu'on devoit bâtir. On fouilla effectivement dans ce lieu quelque tems après, & on trouva la pierre, qu'on porta au P. Kircher, comme une chose singuliere. Ce Pere ravi de joye, travailla alors avec ardeur à l'explication des caractères qu'elle contenoit, & parvint enfin après s'être mis l'esprit à la torture, à leur donner le plus beau sens du monde. Si ce fait est vrai, le P. Kircher n'est pas le seul qui ait été la dupe de la science des Antiquités. On a encore de ce laborieux Jésuite Turir-Babel, in-fol. où il y a des choses curieuses, quelquesunes d'utiles & beaucoup de conjectures hazardées. Arcanoë in-folio plein de recherches & de spéculations moins utiles qu'édifiantes. Latium infolio, Livre sçavant & des meilleurs de l'Auteur.

KIRCHER (Jean) natif de Tubinge. Après y avoir étudié avec succès, il quitta le Luthéranisme, pour embrasser la Religion Catholique, & passa en Hongrie vers l'an 1640. Il publia les motifs de son changement dans un Ouvrage impriné à Vienne en Autriche, dans lequel il prouve qu'il faut quitter la Religion Luthérienne, puisqu'on n'y trouve point une

autorité infaillible qui nous dirige à discerner ce que l'on doit croire, & qu'il faut embrasser la Religion Catholique, parce qu'on y trouve une telle autorité. On ne sçait ce que devint depuis Jean Kircher.

KIRCHER, (Conrad) Protestant d'Ausbourg, s'est rendu célébre par une Concordance Grecque du vieux Teftament, imprimée en 2 v. à Francfort en 1607. Cet Ouvrage est utile, & sert comme deDictionnaireHebreu;l'Auteur met d'abord les noms hebreux, & ensuite l'interprétation que les Septante leurs ont donnés, & cite les endroits de l'Ecriture où ils se trouvent différemment interprétés. Le défaut de cette Concordance est qu'on y a suivi l'Edition d'Alcara d'Hennares qui n'est pas la véritable version des Septante.

KIREMAN, (Jean) célébre par ses Ouvrages, naquit à Lubec le 18 de Janv. 1575. Après avoir étudié dans sa pa. trie jusqu'à l'âge de dix-huit ans, il alla à Francfort où il passa quatre ans fort assidu aux leçons, & très-éloigné des amusemens & des débauches ordinaires aux Ecoliers. De retour en Allemagne, il fut Professeur en Pætique à Rostock. L'Ouvrage qu'il publia l'an 1604, de Funeribus Romanorum, in-8. lui acquit la réputation d'un très-savant homme. Comme il passoit pour bien élever la jeunesse, Ies Magistrats de Lubec le sirent Recteur de l'Université. Il exerça cette Charge avec une extrême application. Il mourut le 20 Mars 1643. Il a laissé plusieurs Ouvrages, entr'autres un Traité De Annulis liber singularis, in-8. qui a été donné au Public par les soins de son fils Jean Kireman qui s'est aussi distingué par son érudition.

KIRSTENIUS, (Pierre) né à Breslau Capitale de Silésie le 25 de Décembre 1577, étoit fils d'un des premiers Marchands de la Ville. Il perdit ses parens des son enfance, ce qui n'empêcha pourtant pas que ses Tuteurs n'eussent un très-grand soin de son éducation. Après avoir appris les premiers principes de la Doctrine Chrétienne, ceux de la Langue Latine & de l'Arithmétique, on l'envoya à Pozna, ville Capitale de la basse Pologne pour y étudier la Langue des Sarmates qu'il apprit en six mois. Le but de ses Tuteurs étoit de le faire entrer dans le négoce, & luimême y étoit assez porté, mais la Providence en ordonna autrement': car il ne fut pas plutôt de retour dans sa Patrie, qu'il s'adonna tout entier aux Arts libéraux. Il apprit en peu de tems le Latin, le Grec, l'Hebreu, & le Syriaque, & y joignit l'étude de la Physique, de la Botanique & de l'Anatomie, pour se préparer à celle de la Médecine. Il parcourut les

plus célébres Universités d'Allemagne, dans le désir de se perfectionner, il alla ensuite en France & dans les Pays-bas, où il travailla sous les plus célébres Médecins, tant pour s'exercer lui-même, que pour profiter de leurs lumières. Après quelque sé our à Bâle, où l'Académie lui conféra le titre de Docteur en Médecine; il visita l'Italie , l'Angleterre , l'Espagne & les pays voisins pour connoître les mœurs & le génie de chaque Nation, & pour approfondir d'avantage la Physique, la Médecine, la Botanique & l'Anatomie, & pour y faire de nouvelles découvertes. Revenu dans sa patrie après sept ans de courses, le Conseil de Breslau le fit Recteur du Collége, & Inspecteur général des autres Ecoles de cette Ville. Cet emploi lui paroissant trop pénible, il aima mieux pratiquer la Médecine, & se retira en Prusse avec sa famille. Il y fut connu du Chancelier Oxenstiern, qui le mena en Suede - & le fit Professeur de Médecine dans l'Université d'Upsal en 1636. L'age & l'infirmité l'ayant obligé à être presque toujours sédentaire chez lui, il fit sa principale & son unique occupation de la lecture de la Bible, & l'on dit qu'il la lut jusqu'à seize fois entiérement. Il donnoit aussi une grande partie de la journée à la prié-

re & à la méditation de la Loi de Dieu. Il mourut à Upsal le 8 d'Avril 1640 dans sa soixante-treizième année. Il a laissé un grand nombre d'Ouvrages, dont les principaux sont une Décade sacrée de Cantique & de Vers Arabes, tirés de quelques manuscrits, avec une Version latine à Breslau en 1609, in-fol. lesquatre Evangélistes tirés d'un ancien manuscrit Arabe, à Francfort en 1609. Un traité du véritable usage, & de l'abus de la Médecine en Latin, à Francfort en 1610, en Allemand en 1611, in-8. Notes sur l'Evangile de S. Mathieu, confronté sur les textes Arabes, Syriaque, Egyptien, Grec & Latin, à Breslau en III2. in-fol.

KIRSTENIUS, (George) né à Stettin, ville de Poméranie le 20 Janvier 1612, eut beaucoup d'inclination pour la Médecine, qui fit son occupation principale. Il foutint plusieurs fois àStrasbourg des thèses sur quelques-unes des parties de cette science qui lui firent beaucoup d'honneur. Etant à Levde, il soutint deux disputes publiques, l'une sur les symptômes de la vûe & de l'ouie, l'autre sur le toucher & l'odorat. Christine Reine de Suede lui témoigna beaucoup d'estime, & lui accorda sa protection.Kirstenius a fait long-tems des exercices publics sur la Physique, la Médecine, la Botanique, l'Anatomie, & sur toutes les dépendances de ces sciences qui l'ont fait regarder comme un des plus grands Maitres en ces matieres. Ce fut au milieu de tant d'occupations utiles à la République, qu'il mourut le 4 Mars 1660. à l'âge de quarante-huit ans.

KLINGSTET, excellent Peintre en miniature, nâquit à Riga en Livonie d'une bonne famille:quoiqu'il eut beaucoup de penchant pour les armes, cependant après avoir servi quelques années, il céda à son inclination pour la pein. ture, & s'acquit beaucoup de réputation. Son talent de peindre en miniature, & surtout à l'encre de la Chine, est connu de tout le monde. On peut dire qu'il y a excellé, principalement pour les têtes qu'il rendoit avec tout le relief & le caractère qu'on pouvoit défirer: Il est mort subitement à Paris le 26 du mois de Février 1734, âgé de soixante-dix-fept ans.

KNELLER,(Godefroy)célébre Peintre naquit à Lubeck en 1648. Il s'occupa d'abord à faire quelques tableaux d'Histoire, grands comme nature, mais il quitta ce genre de travail pour peindre le portrait; forti de l'Italie, il passa en Baviere, & se rendit à Hambourg, à Nuremberg, où il peignit des familles entieres. En 1676, il alla en Angleterre, & fit le portrait du Duc de Montmouh à qui il

Roi Charles II. ayant vû ce portrait, voulut être peint du même pinceau. Le Prince l'envoya en France pour peindre Louis XIV. A son retour en Angleterre il trouva le Duc d'Yorck sous le nom de Jacques II. qui n'eut pas moins de bonté pour lui, & le nomma son premier Peintre. Etant allé en Hollande par ordredu Roi Guillaume III. il peignit les Plénipotentiaires qui se trouverent au Congrès de Riswich qui se tenoit alors. Kneller fut fait Gentilhomme du Cabinet par la Reine Anne, dont il fit aussi le portrait. L'Archiduc Charles, frere de l'Empereur Joseph qu'il peignit, le créa Chevalier héréditaire de l'Empire, & lui fit présent d'une chaine d'or avec une médaille où étoit son portrait. Enfin Kneller fut fait Baronnet, premier dégré de Noblesse titrée en Angleterre. Il vivoit encore en 1716, & on croit qu'il mourut l'année suivante.

KNOT, (Edouard) natif de Northumberland en Angleterre, se fit Jésuite à l'âge de vingt-fix ans l'an 1606, étant déja Prêtre. Il enseigna longtems à Rome dans le Collège des Anglois. Il alla ensuite en Angleterre où il s'éleva avec force contre Richard Smith Evêque de Calcédoine, qui avec raison vouloit étendre sa Jurisdiction sur les Jésuites fut présenté à Londres. Le & les autres Réguliers. Ceux-

ciréfisterent avec opiniatreté, & forcerent ce Prélat à revenir en France. LeDocteur Kellisson Professeur à Douai écrivit pour soutenir l'autorité de l'Ev.; & Knot lui répondit Sous le nom de Nicolas Smith dans un Libelle latin, intitulé Modestes & courtes discussions de quelques propositions du Docteur Kellissen. Cet Ouvrage fut imprimé à Anvers en 1631,& fut censuré avec celui de son confrere Jean Floid. qui s'étoit malqué sous le nom de Daniel à Jesu, par l'Archeveque de Paris, par la Faculté de Théologie, & par le Clergé de France. Ces Censures loin de fermer la bouche aux Jésuites, leur sirent faire de nouveaux Libelles contre l'Ev. de Calcédoine, les Docteurs de Sorbonne & le Clergé de France sous le nom prétendu d'Hermanus Loëmelius. Ce fut cette dispute qui fit naitre le fameux Petrus Aurelius que le Clergé de France fit imprimer à ses dépens avec un bel éloge de l'Auteur qui eut la modestie de vouloir demeurer inconnu. Le Clergé d'Angleterre approuva aussi l'Ouvrage, & fit écrire une Lettre de congratulation à l'Auteur, dans laquelle il déplore amérement les désordres que les prétentions des Jésuites avoient causés dans l'Eglise de ce Royaume. Knot a composé outre cela quelques Ouvrages de controverse. Il

mourut à Londres le 14 Janvier 1656.

KNOX, (Jean) fameux Ministre Ecossois vivoit dans le seiziéme siécle, & fut un de ceux qui contribuerent le plus à établir la Réforme de Calvin dans fon pays. Il avoit étudié en théologie sous Jean Major, & depuis il alla à Genève, pour s'instruire auprès de Calvin. En 1539, il retourna en Ecosse, y établit les erreurs protestantes par ses sermons & par ses écrits, par le fer & par le feu; car son ardeur pour l'établissement du Calvinisme alloit jusqu'à la fureur, & le fanatisme le plus outré. Il y mourut le vingt-quatrième Novembre de l'an 1572, âgé de cinquante-fept ans. Knox avoit écrit divers Ouvrages Anglois, presque tous remplis d'invectives contre l'Eglise Romaine & les Papes & d'invectives séditienses. Il étoit aussi ennemi déclaré de la Monarchie, & fut un de ceux qui demanderent avec empresse= ment la mort de Marie Stuart. C'est par-là qu'il s'est attiré les grands éloges que lui donne Beze dans ses hommes illustres.

KNUZEN, (Matthias) fameux Athée du dix-septième siècle, s'avisa après avoir fait ses études de courir le monde, & de s'ériger en nouvel apôtre de l'Athéisme. Il répandit pour cet effet en divers endroits d'Allemagne

une Lettre Latine & deux Dialogues Allemands, qui contenoient les principes d'une nouvelle secte qu'il vouloit établir sous le nom de la secte des Conscientieux, c'està-dire de gens qui ne feroient profession de suivre en toutes choses que les Loix de la conscience & de la raison. Cependant il nioit l'existence de Dieu, l'immortalité de l'ame, & par consequent l'autorité de l'Ecriture Sainte; comme si ces vérités étant ôtées, il pouvoit rester dans l'homme quelque conscience & quelque principe de vertu. Jean Musæus Professeur Luthérien, a donné en Allemand dans la seconde édition de son Ouvrage contre Knuzen & contre sa prétendue fecte qui n'existoit que dans fon imagination, une bonne réfutation des impiétés de cet insensé. On ne sçait pas quelle fut sa fin.

K OE

KŒBERGER,(Vinceflas) célébre Peintre, étoit natif du Brabant. Après avoir séjourné quelque tems à Rome, il parcourut les autres villes de l'Italie, examinant partout avec foin, & faifant fon profit de tout ce qui pouvoit mériter sa curiosité. De retour dans le Brabant, il fit à Anvers pour l'Eglise de Notre-Dame un tableau représentant le martyre de S. Sébastien. Cette pièce lui attira beaucoup d'admirateurs & d'envieux. Quelques-uns de ceux-ci trouverent le moyen

d'ôter la tête du faint Martyr, & de défigurer ainsi l'ouvrage de Kœberger: mais ce Peintre fit ungautre tete qui cependant ne quadra plus fi bien avec le reste du corps. Kæberger entendoit bien aussi l'architecture, & ce fut lui qui dirigeale bâtiment de l'Eglise de Notre-Dame de Montaigu, sur le modèle de celle de S. Pierre de Rome. Il dirigea aussi le bâtiment de l'Eglise des Augustins à Bruxelles. Il mourut âgé de soixante-dix ans.

KŒMPFER, ou Kæmpfer (Engelbert) célèbre Docteur en Médecine, né le 16 Septembre 165'i à Lemgow ville du Cercle de Vestphalie, étoit fils de Jean Kæmpser Ministre. Après avoir commencé ses études à Hamelen dans le Duché de Brunswich, on l'envoya à Lunebourg, à Hambourg, à Lubec, à Dantzick d'où il passa à Cracovie, où il prit le bonnet de Docteur en Philosophie. Sorti de Cracovie, il alla à Konisberg où il s'attacha pendant quatre années à l'étude de la Médecine, & de l'Histoire Naturelle. Après ce tems il alla en Suede. On lui fit des offres avantageuses pour l'y arrêter, mais sa passion de voyager lui fit préférer à tout ce qu'on lui proposa, la Charge de Sécretaire d'Ambassade à la suite de Louis Fabricius que la Cour de Suede envoyoit au Roi de Perse. Il arriva à Ispahan, ville Capitale de ce

Royaume en 1684. Après y avoir séjourné quelque tems, au lieu de revenir en Europe avec Fabricius, son goût pour les voyages le porta à se metre au service de la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales, en qualité de Chirurgien en Chef de la Flotte; c'étoit bien déroger, mais l'honneur d'un sçavant ne confiste pas en titres. Kompser poulsa ses courses jusqu'au Royaume de Siam & au Japon, & revint en Europe en 1693 : il prit le bonnet de Docteur en Médecine à Leyde, & retourna ensuite dans sa Patrie, où la pratique de la Médecine, & l'emploi particulier de Médecin du Comte de la Lippe son Souverain, l'occuperent jusqu'à sa mort qui arriva le 2 Novembre 1716. Ses principaux Ouvrages sont: Amanitates Exotica, in-4. Cet Ouvrage qui conzient quantité d'Observ. curieuses & utiles sur l'Histoire Civile & Naturelle des pays que Kompser avoit visités, sur la Botanique en particulier, & sur les Antiquités, sit désirer avec empressement son Herbarium Ultra Gangeticum, l'Histoire de ses Voyages, & en particulier l'Histoire Naturelle, Civile & Eccléfiastique de l'Empire du Japon. Cette Histoire composée en Allemand est très-curieuse & trèsestimée. On l'a traduite en François fur la version Angloife de Jean - Gaspard

Scheuchzer. Cette traduction Françoise a été imprimée à la Haye en 1729, 2 vol. infol. avec quantité de figures.

KONIG, (Emmanuel) Docteur en Médecine, naquit à Basse le premier de Novembre 1658. Après avoir voyagé en France & en Italie, on lui donna en 1695 l'emploi de Professeur en Grec dans l'Université de Bâle. Il obtint celui de Professeur de Physique en 1706, & il succéda en 1711 au célèbre Harder dans la profession de la Médecine théorétique qu'il a exercée jusqu'à sa mort arrivée le 30 Juillet 1731. Il a laissé plufieurs Ouvrages de Médecine qui furent si estimés en Suisse, qu'il y fut regardé comme un autre Avicenne.

KONIG, (George Mathia:) étoit né à Altdorf ville de Franconie le 15 Février 1616 de George Konig, Docteur en Théologie & Professeur dans l'Université de cette ville. Après avoir fait ses études avec succès, il s'appliqua à la Théologie, aux Belles-Lettres, aux langues Orientales, & ent 1647, agé de trenteun ans, il fut nommé Professeur en Histoire à Altdorf. En 1654, on joignit à cet emploi celui de Professeur en Langue Grecque, & en 1655, celui de Bibliothécaire de de l'Université que son pere avoit possédé pendant quelques années avant lui. Konig n'est guères connu par la plûpart des Sçavans que par sa Bibliothèque ancienne & nou-velle, compilation sur les Auteurs qui est fort peu exacte & faite sans goût. Ce qu'il dit des Auteurs est fort peu de chose, il attribue souvent à un Ecrivain ce qu'il n'a point fait, & obmet de parler des Ouvrages qui en sont incontestablement. Il mourut à Altdorf le 29 Août 1699, âgé de quatre-vingt-quatre ans.

KORTHOLT, (Chriftian ) Lutherien , Docteur & Professeur en Théologie à Kiel, prit naissance à Burg dans l'isle de Femeren. Il fut instruit avec beaucoup de soin chez son pere, qui étoit Marchand, jusqu'à l'âge de 16 ans, après quoi il fut envoyé à Sleswic, où il continua ses études pendant deux années. En 1650 il passa au Collége de Stettin, où il soutint deux Thèses publiques, dont l'une étoit de sa composition. Il s'acquit beaucoup de réputation par les actes Académiques où il fut tantôt soutenant, tantôt président, & par les leçons particulieres qu'il donna sur la Philosophie, sur les Langues Orientales & fur la Théologie. Il eut tant de zele pour faire fleurir l'Université de Kiel, où il eut la premiere chaire de Théologie, qu'il refusa toutes les charges qui lui furent offertes en divers lieux, quoi qu'elles fussent très-honorables. Celle de Vice-Recteur qui lui échut cinq fois, fut remplie avec beaucoup d'habileté ? d'application & de prudence. Sa mort, qui arriva le 31 Mars 1694, fut une très-grande perte pour l'Académie de Kiel & pour la République des Lettres qu'il avoit enrichie d'un très-grand nombre d'ouvrages, dont les principaux sont: 1°. Tractatus de calumniis Paganorum in veteres Christianos, dont la meilleure édition est de Kiel en 1689, in-4. 2°. Tractatus de origine & natura Christianismi, ex mente Gentilium, in-4.3°. Tractatus de Religione Ethnica, Muhammedanā & Judaïca, in-4. 4°. Tractatus de persecutionibus Ecclesiæ primitivæ, veterumque Martyrum cruciatibus. dont la meilleure édition est celle de Kiel, in-4. 5°. De tribus Impostoribus magnis liber, Edoardo Herbert, Thomæ Hobbes & Benedicto Spinofæ oppositus, in-8. 6°. Oratio de Scholarum & Academiarum ortu & progressu, præsertim in Germania, à Sleswic en 1666, in-fol. Cette Harangue fut prononcée à l'ouverture de l'Académie de Kiel. 7º. De Orationis, cum revelatione in Theologia concursu, &c.

KOTTER ou KOTTE-RUS, (Christophe) né en 1585. au Bourg de Languenaw dans la Lusace, étoit fils d'un Corroyeur. On prétend que ce Calviniste eut, l'an 1616, des révélations extraordinaires sur les choses qui devoient arriyer à l'Eglise, & rincipalement dans le Nord & en Allemagne. Les personnes de bon sens, du parti Protestant, se mocquerent avec raison de ces visions fanatiques & ridicules. En 1625, Comenius fit connoissance avec lui, & se rendit le Promulgateur de ses prophéties. Comme elles tendoient toutes à annoncer de grands malheurs à la Maison d'Autriche, un Officier de la Justice Impériale en Silésie, trouva moyen de se saisir de Kotter, qu'il fit emprisonner le 2 Janvier 1627. Il fut mis au pilori, & banni des états de l'Empereur à perpétuité. Il passa donc dans la Lusace, où il mourut en 1647, à 62 ans. Comenius a fait imprimer les réveries de ce fanatique & celles de deux autres Visionnaires, sous le titre de Lux in tenebris en 1657.

KOUC, (Pierre) habile Peintre & Architecte, étoit d'Alost, & disciple de Bernard Van-Orlay, qui l'avoit été de Raphaël. Il alla à Rome, où la disposition qu'il avoit à profiter des bonnes choses, lui fit prendre un trèsbon goût, & lui acquit par l'exercice une très-grande correction dans le deslein. Après son voyage de Constantinople, où il s'occupa à dessiner les façons de vivre des Turcs, dont il nous a laissé les estampes en bois, qui seules peuvent faire juger de son mérite; il alla s'établir à Anyers, où il fit beaucoup de

tableaux pour l'Empereur Charles-Quint; & fur la fin de sa vie, il écrivit sur la Sculpture, la Géométrie & la Perspective, & il a traduit en Flamand Vitruve & Serlio.

Il est mort en 1550.

KRANTZ, (Albert) étoit natif de Hambourg, & après avoir fait ses études d'Humanités dans sa Patrie, il employa plusieurs années à voyager dans les principales parties de l'Europe ; il cultiva pendant ses voyages la Philosophie, la Théologie & la Jurisprudence avec tant de foin, qu'il s'y rendit très-habile. Après s'être fait recevoir Docteur en Théologie & en Droit Canonique à Rostoch, il professa quelques années la Philosophie & la Théologie, & fut même Recteur de l'Université de cette Ville en 1482. Rappellé de Rostoch à Hambourg, il fut fait Chanoine de la Cathédrale de cette Ville; mais il ne se contenta pas de jouir en fainéant des revenus de ce Bénéfice, il s'occupa à Prêcher, & à faire des Leçons de Théologie. Il fut élû Doyen de son Chapitre en 1508, & travailla austi-tôt à corriger les désordres qui y régnoient, il fit pour cela une visite générale dans tous les lieux de sa dépendance. Il avoit longtems auparavant rendu plusieurs services à la Ville de Hambourg & aux autres Viiles Anseatiques; il s'étoit trou-



vé de leur part, en 1489, à l'Assemblée de Weismar, & elles l'avoient envoyé, en 1497, en France pour demander une Trève, & en 1499. en Angleterre, pour y demander certains priviléges contre les Pirates. Le succès de ces Négociations lui avoient donné une telle réputation d'habileté & de prudence, que Jean, Roi de Dannemarc, & Fredéric, Duc d'Holstein, voulurent, en 1500, l'avoir pour Arbitre dans un différend qu'ils avoient avec la Province de Dietmarsen. Il fut aussi Syndic de la Ville de Hambourg en 1489. Il mourut le 7 Décembre 1517. On a de lui plusieurs ouvrages, dont les principaux sont : Chronica Regnorum Aquilonarium, Daniæ, Suecicæ, Norwegiæ. Argentorati 1546, in-fol. La meilleure édition de cet ouvrage & la plus ample, est la quatrième qui a été faite à Francfort, in-fol. par Jean Wolfius, Conseiller du Marquis de Bade. Cette Chronique de Krantz, qui s'étend depuis l'origine des Royaumes dont il parle, jufqu'à l'an 1500 est estimée, quoi qu'il y ait beaucoup de fautes; on peut dire la même chose de ses autres ouvrages, qui malgré les applaudissemens qu'ils ont recu de plufieurs Sçavans, ont été violemment critiqués par d'autres. En effet, on l'accuse de débiter bien des contes sur

l'origine des Peuples, & de citer fort mal les Auteurs anciens. Saxonia, sive de Saxonicægentis vetusta origine, &c. La meilleure édition est celle qu'a donné à Francfort Wechel, in-fel. 1575, 1580, 1681. Wandalia , sive Historia de Wandalorum vera origine, &c. Colonia 1500, in-fol. La derniere, donnée par Wechel en 1619, est plus estimée. Metropolis, sive Historia Eccles. Sax. Les meilleures éditions font celles de 1575, 1590, 1627, à Francfort, par Wechel, in-fol. L'Auteur démêle avec beaucoup de discernement & d'exactitude l'Histoire ancienne de l'Empire. Ordo Missa, secundum ritum laudabilis Ecclesiæ Hamburgensis. Argent. 1509, in-fol.

KUHLMAN, (Quirinus) né à Breslau en Silésie, fit paroître de bonne heure de grandes dispositions pour les Sciences; mais une maladie, dans laquelle il eut le malheur de tomber, le rendit un des plus fameux Visionnaires du 17e. fiécle. Il se croyoit inspiré de Dieu, & ne vouloit avoir d'autre maître que le Saint-Esprit. Après avoir fait divers voyages en Angleterre, en France, en Allemagne & dans l'Orient, il fut brûlé en Moscovie, le 3 Octobre 1689, pour quelques prédictions féditieuses. On a de lui plusieurs ouvrages remplis de visions & de fanatisme, dont l'un est dédié à Louis

XIV, avec cette inscription familiere, Ludovice XIV,

Rex belligere, Salve.

KUHNIUS, (Joachim) né à Gripswalde dans la Poméranie en 1647, étoit habile Professeur de Grec & d Hébreu dans l'Université de Strasbourg. Il s'acquit une si grande réputation en enseignant ces deux Langues, qu'il eut pour auditeurs un nombre considérable de Hollandois & d'Anglois. Nous avons de lai de sçavantes Notes sur Pollux, fur Dingene Laerce, sur Elien & sur Pausanias, & quelques autres ouvrages. Ce célèbre Professeur mourut le 11 Décembre 1697, âgé de so ans.

KURLEBECK, (Jean) Saxon, d'une ancienne famille, austi distingué par la noblesse que par la valeur, devint célèbre par son érudition. Il se rendit habile dans toutes les parties de la Philosophie qu'il enseigna avec un applaudissement universel, & un grand concours de disciples à Leipsic, où il avoit fait ses études avec beaucoup de fuccès. Son amour pour l'étude lui fit négliger tous les intérêts humains, & même celui de sa fortune. Et ayant renoncé au lieu de sa naissance, il y vendit quatre héritages qui lui provenoient de ses ancêtres. Il a laisse plusieurs Ouvrages de Philosophie que l'on ne croit pas imprimés. Il mourut à Leipsic,

où il fut inhumé dans l'Eglise de saint Thomas.

KUSTER, (Ludolfe) naquit à Blomberg dans la Westphalie, en 1670. A l'âge de 14 ans, il commença ses premieres études dans le Collége de Berlin, d'où son pere, qui étoit premier Magistrat de Blombe g, l'envoya à Francfort où il demeura quelques années, & s'appliqua aux Sciences que l'on enseigne dans l'Université de cette Vil-Au commencement de l'année 1700 il alla à Paris, où il conféra Suidas avec trois manuscrits de la Bibliothéque du Roi, & tira de ce riche trésor beaucoup de fragmens, qui lui furent d'un grand secours pour son édition de Suidas qu'il dédia au Roi de Prufse. Cet ouvrage suffira pour rend. e le nom de Kuster recommandable à la postérité; soit qu'on considère la difficulté de l'entreprise, soit qu'on examine les moyens qu'il y employa & laprodigieuse lecture qui lui fut nécessaire; soit enfin qu'on juge de l'ouvrage par le succès, qui fut aussi grand que l'Auteur pouvoit l'espérer; la réputation que lui fit cet ouvrage, engagea l'Université de Cambridge à le recevoir au nombre de ses Docteurs. Les Réfiexions qu'il fit sur le nouveau Testament, pendant qu'il étoit occupé de la nouvelle édition qu'il en donna, lui fit reconnoître l'autorité infail-

lible de l'Eglise & la nécessité de s'y sonmettre. Aussi n'y réfista-t-il pas long-tems, car il vint à Paris, & fit abjuration de l'hérésie le 25 Juillet 1713; & avant été présenté au Roi Louis XIV par l'Abbé Bignon, Sa Majesté le gratifia d'une pension de 2000 livres, qu'on lui paya sur le champ par avance. Son mérite ayant été bientôt reconnu, tous les Sçavans s'empresserent d'être de les amis, & l'Académie des Inscriptions lui donna une place d'Associé surnuméraire, par une distinction qu'elle n'avoit encore donné à personne. Il mourut à Paris le

12 Octobre 1716, à l'âge de 47 ans, & y fut enterré en l'Eglise de S. André des Arcs. Les ouvrages de ce Sçavant homme sont : Historia critica Homeri, in-8. en 1696. Bibliotheca novorum librorum, a mense Aprili anni 1697. usque ad finem anni 1699, cinq vol, in-8. Jamblicus, de vita Pithagoræ, cum MSS. collatus & illustratus, à Amsterdam 1707, in-4. Suidas, Grec & Latin, à Amsterdam 1710, 3 vol. in-fol. Novum Testamentum, Millii variantibus lectionibus auclum & meliore ordine dispositum, à Amsterdam 1710, in-fol. &c.

#### L

LABADIE, (Jean) fils d'un simple Soldat de Gascogne, naquit en 1610 dans la Citadelle de Bourg en Guyenne, entra dans la Société de Jesus, où il demeura 15 ans, & qu'il quitta malgré ses Confreres, à qui son esprit & ses talens inspiroient l'envie de le retenir; & après avoir parcouru plusieurs Villes de Guyenne, il fut employé dans le Diocèse d'Amiens par l'Evéque Caumartin. Labadie se comporta d'abord avec affez d'édification à l'extérieur; mais dans une m ssion qu'il fit à Abbeville, il commença à répandre ses principes abominables & à les pr. tiquer. L'Eveque averti de ces désordres, voulut le faire arrêter, mais Labadie le prévint par sa fuite, & se retira d'abord à Bazas, où il continua de prêcher la fausse spiritualité, puis à Toulouze, dont l'Archevêque lui confia la direction d'un Couvent de Religieuses. C'est là, que ne gardant plus de mesures, il enseigna toutes les abominations de Molinos, & les faisoit pratiquer à ces pauvres filles leur en donnant l'exemple.Le Prélat en étant informé, dispersa les Religieufes corrompues & poursuivit ce séducteur, qui après s'être tenu quelque tems caché, se réfugia dans un Couvent de Carmes près de Bazas, où il

jetta le trouble & le désordre par son fanatisme, ses visions & ses infamies. La Justice l'ayant poursuivi, il erra de lieu en lieu, & finit enfin par embrasser le Calvinisme à Montauban, où il exerça le ministère de Pasteur pendant huit ans, malgré sa conduite irrégulière & ses discours fanatiques; mais ayant été convaincu de sédition, il se retira à Genève en 1659, d'où ayant été chassé, il vint à Middelbourg, & y épousa la fameuse Schurman, qui attira à la Secte des Labadistes la Princesse Palatine Elizabeth. Après avoir semé la division dans toute la Hollande, Labadie déposé au Synode de Dordrecht, parcourut divers états d'Allemagne, & vint enfin mourir d'une colique violente à Altena dans le Holstein en 1674, âgé de 64 ans. Ce Visionnaire est plus connu par les aventures & les infamies que par ses ouvrages, qui, quoique en grand nombre, ne méritent pas d'être cités. Son système étoit àpeu-près celui de Molinos, dont il renouvella les horreurs dans la spéculation & dans la pratique. Ce que l'on a dit de ses liaisons avec le P. de Cort de l'Oratoire, & de leurs projets réciproques, est une imposture qui ne mérite pas d'être relevée.

LABAN, fils de Bathuel, petit-fils de Nachor & frere de Rebecca, demeuroit dans la Mésopotamie de Syrie, où il possédoit de grands biens & il avoit deux filles, Rachel & Lia. La premiere était promise à Jacob, qui pour l'avoir, avoit fervi fept ans fon oncle Laban; mais celui-ci, homme artificieux & sans parole, substitua l'ainée à la cadette, & força son neveu à le servir encore sept ans, pour avoir Rachel. Depuis, Jacob s'appercevant qu'on le regardoit de mauyais œil, sorti: furtivement de la maison de son beau-pere; & Laban qui s'en apperçut le troisième jour, l'ayant poursuivi, l'atteignit sur la montagne de Galaad, & après s'etre fait des plaintes réciproques, le beau-pere & le gendre se jurerent une amitié éternelle, & dresserent un monument, pour marque de l'alliance qu'ils faisoient. Laban s'en retourna ensuite à Haran, & il n'est plus parlé de lui dans l'Ecriture.

LABAT, (Jean-Baptiste) Dominicain, naquit à Paris l'an 1664. Ses Supérieurs l'envoyerent en Amérique l'an 1693, en qualité de Missionnaire, & il y gouverna la Cure de Macouba. Il en revint en 1709, débarqua à Cadix, & après avoir parcouru quelques Villes d'Espagne, il passa en Italie, où il demeura plusieurs années. Il mourut à Paris le 6 Janvier 1738, âgé de 75 ans. Nous avons de lui plusieurs Relations de voyages. 1°. Nouveau voyage aux

in-12.

I es de l'Amérique, 6 vol. in-12, ouvrage agréable & instructif, où il y a un grand nombre de choses curieuses par rapport à la Physique historique, à la description des d fférens lieux dont l'Auteur fait mention, aux manufactures & aux commerces, tout cela semé de traits historiques & quel'quefois réjouissans. 2°. Voyages en Espagne & en Italie, 8 vol. in-12. 3°. Nouvelle Relation de l'Afrique Occidentale, 5 vol. in-12. Le P. Labat a soin d'avertir, qu'il n'est jamais allé en Afrique. Ce qu'il en rapporte, n'est fondé que sur les Mémoires qu'on lui a fourni. Il est encore Editeur du Voyage du Chevalier du Marchais en Guinée, 4 vol. in-12, & de la Relation H'storique de l'Ethiopie Occidentale, traduite de l'Italien, &c. 5 vol.

LABBÉ, (Philippe) né à Bou: ges en 1607, entra dans la Congrégation de Jesus en 1623, & après y avoir enseigné la Philosophie & les Humanités, il vint professer la Théologie morale à Paris, où il mourut en 1667. Ce laborieux Auteur avoit une mémoire prodigieuse, qui l'a servi fidèlement dans le grand nombre d'ouvrages que nous avons de lui. La plûpart ne font que des compilations, qui font plus d'honneur à sa patience qu'à son jugement. Les principaux sont : Concordia LA

Sacræ ac Profanæ Chronologiæ, &c. in-12. 1638. De Byzantinæ Historiæ Scriptoribus, in-fol. 1648, qui contient le plan & la notice des Auteurs de l'Histoire Bizantine. Nova Billiotheca manuscriptorum, 2 vol. in-fol. 1657, où il y a beaucoup de piè es qui n'avoient iamais été imprimées; Billiotheca Chronologica Sanctorum Patrum, in-24. fort superficielle. La Géographie Royale, in-8. 1646, mauvais livre. Le Chronologue François, in-12. 5 vol. 1666, affez estimé. Abrégé Royale de l'ancienne Chronologie, in-4. 2 vol. 1651, peu méthodique, mais qui contient des extraits & des pièces utiles. Concordia Chronologica, 5 vol. in-fol. 1670. où il y a beaucoup de sçavoir, encore plus d'obscurité & très-peu d'utilité : la beauté de l'impression en fait presque tout le mérite. Notitia utriusque Imperii Romani, in-12. 1651, bonne édition d'un livre nécessaire pour l'étude de l'Histoire sous les Empereurs Romains. Mélanges curieux de plusieurs histoires rares, pour servir à l'Histoire de France, &c. in-4. 1650, ouvrage dont l'exécution ne répond pas à la pompe du titre. La Clef d'or de l'Histoire de France, &c. in-12. 1649, dont la derniere édition de 1664, est la plus ample, petit livre, qui peut servir à ceux qui ne veulent pas sçayoir beaucoup. Les

Etimologies de plusieurs mots François, in-12, 1661, livre fait contre le Jardin des Racines Grecques de Port-Royal, dans lequel l'Auteur s'approprie en entier le fond de ce dernier Ouvrage, & pour couvrir son larcin, il charge les Auteurs d'injures groflières, qui démentent le caractère de politesse que quelques-uns lui donnent. Mais il fut vivement relevé dans une deuxième édition des Racines, dans laquelle on lui reproche son plagiat honteux, & on lui rappelle l'accusation intentée contre lui par le fameux Samson qui l'avoit convaincu, à la face de toute la terre, de l'avoir pillé sans pudeur dans son Pharus Galliæ antiquæ, in-12. 1664, où il n'y avoit de lui qu'un nombre effroyable de fautes énormes contre l'ancienne Géographie. Le P. Labbé a fait encore l'Année Sainte des Catholiques, in-8. 1650, où, selon sa louable manière, il copie mot à mot le Kalendrier des Heures de Port-Royal, après en avoir dit beaucoup de mal dans un avant - propos. Conciliorum, Collario maxima, 17 vol. infol. 1672, avec des Notes. Ce Recueil fut achevé par le P. Coffart qui avoit revu tout l'ouvrage, & qui, quoique meilleur Critique que son Confrere, n'a pu éviter un grand nombre de fautes dans

cette Collection, d'ailleurs estimée. Vigneul Marville dit que le P. Labbé étoit un bon homme accusé d'être un peu Pirate, & de détrousser les Sçavans, non par nécessité,

mais par amusement.

LABEO, (P. Fabius) Romain, fut Questeur 197 ans avant J. C. il fut ensuite Préteur. Ce fut en cette qualité qu'il commanda la Flotte Romaine, & remporta l'honneur du triomphe naval, pour avoir vaincu les Crétois, & délivré tous les Romains, que ces peuples avoient fait prisonniers.l'an de Rome 570. Il fut élevé au Confulat avec Claudius Marcellus, & fut envoyé dans la Ligurie à la tête d'une armée. Ciceron dans ses Offices, blâme avec raison la manière indigne dont il termina le différend des Habitans de Nole & de Naples, qui l'avoient pris pour arbitre. Il ne s'éleve pas avec moins de force contre sa fourberie, dans l'exécution du Traité conclu avec le Roi Antiochus. Labeo avoit du goût pour la Poche, & on dit qu'il eut part aux Comédies publiées sous le nom de Terence.

LABEO, (Antistius) célèbre Jurisconsulte Romain, vivoit du tems de Ciceron. H entra dans la conspiration de Brutus & de Cassius contre César. Voyant sont Parti défait, il se sit tuer par un de ses affranchis après la bataille

de Philippes, pour ne pas survivre à la perte de la liberté de sa Patrie, l'an 723. de Rome.

LABEO, (Q. Antistius) fils du précédent, fut encore plus verse que son pere dans la science du Droit. Il se distingua fur tout par la profonde littérature, & son attachement inviolable à la Justice & aux anciennes Loix. · Il composa, dit-on, plus de 400 livres, mais aucun n'est parvenu iusqu'à nous.

LABERIUS, (Decimus) Chevalier Romain, & Poete, s'appliqua à composer des Mimes, & y excella. Ce n'étoit point un deshonneur à Rome de composer des Poesses pour le Théatre; mais on ne pouvoit les représenter soi-même sans se diffamer. Laberius ne put pourtant résister aux instances réitérées de César, qui l'obligea par ses libéralités, de monter sur le Théatre à l'âge de 60 ans, pour jouer une de ses Pièces. Dans le Prologue de la pièce, qui est un des plus beaux morceaux de l'antiquité, le Poëte exhala sa douleur d'une manière fort honorable pour César, mais en même-tems fort touchante. Macrobe, qui nous l'a conservé en entier, nous apprend aussi que ce Chevalier Romain, pour venger sa vieillesse deshonorée, inséra malignement dans le cours de la pièce quelques traits picquans contre ce Prince. Un Valet maltraité par son Maître s'écrioit: 6 Romains, nous perdons la liberté! & un peu plus bas: Il est nécessaire que celui qui se fait craindre de plusieurs personnes, en craigne aussi luimême plusieurs. Tout le peuple à ces traits reconnut Céfar, & jetta les yeux sur lui. Ce Prince pour punir le Pocte, donna la préférence à un autre Poëte, nommé P. Syrus. Cependant lorsque la pièce fut finie, César, comme pour le réhabiliter dans la dignité de Chevalier Romain, à laquelle il avoit dérogé par complaisance, le gratifia d'un anneau, qu'on pouvoit regarder comme de nouvelles Lettres de noblesse. Laberius étant allé ensuite prendre place parmi les Chevaliers, ils se serrèrent de telle Corte qu'il n'en trouva point. Ciceron qui le vit dans l'embarras, lui dit en le raillant , recepissem te, nisi anguste sederem, se mocquant de Laberius & du grand nombre de Sénateurs que César avoit créés; mais Laberius lui rendit bien le change par cette réponse : mirum si anguste sedes, qui soles duabus sellis sedere, lui reprochant de n'avoir été ni ami de César, ni de Pompée. Laberius mourut dix mois après Jules César, à Pouzzole, l'an de 710. de Rome.

LABOUREUR, (Jean le) naquit à Montmorenci près de Paris l'an 1623. Dès l'âge de 19 ans il donna au public un Recueil des personnes illustres qui ont leurs tombeaux aux Célestins de Paris, in-fol. Cet ouvrage, tout imparfait qu'il étoit, fut très-bien reçu, & on le réimprima dès l'année suivante 1643. Le Laboureur entra en 1644 à la Cour, en qualité de Gentilhomme servant. Il suivit la Maréchale de Guebriant dans son ambassade à la Cour de Pologne. En 1647 il fit imprimer la Relation de ce voyage, qui est très-intéressante. Etant entré dans l'état ecclésiastique, il fut d'abord pourvu du Prieuré de Juvigné, puis il devint Aumônier du Roi, & fut créé Commandeur de l'Ordre de S. Michel. Il mourut au mois de Juin 1676, âgé de 53 ans. Ses principaux ouvrages font : 10. L'Histoire du Maréchal de Guebriant, in-fol. fort bonne. 20. Une nouvelle édition des Mémoires de Michel de Castelnau. avec des Commentaires historiques, qui répandent beaucoup de jour sur l'Histoire de France. 3°. Une traduction Françoise de l'Histoire de Charles VI, 2 vol. in -fol. 1663; Histoire très-estimée & faite sur d'excellens Mémoires. 4°. Histoire & Relation du voyage de la Reine de Pologne, in-4. 1648, livre affez curieux. 5º. Histoire Généalogique de la maison des Budes, in-fol. 1656, &c.

LABOUREUR, (Louis le) fon frere, mort le 21 Juin

1679, est auteur du mauvais Poeme de Charlemagne, & de 3 autres sur les Conquétes du Duc d'Anguien, &c. D. Claude le Laboureur leur oncle, ancien Prévôt de l'Abbaye de l'Isle - Barbe, fut obligé de réfigner son Bénéfice, pour se soustraire au ressentiment du Chapitre de Lyon, dont il avoit parlé indifcrètement. Il nous reste de lui un livre intitulé: Les Masures de l'Isle-Barbe, 2 vol. in - 4. 1681; ouvrage estimé, sur-tout pour les preuves & les titres dont il est accompagné. Un Traité de l'origine des Armes, in-4. &c. Il mourut en 1675. dans sa 53e. année.

LA CARRY, (Gilles) Jésuite, sçavant Antiquaire & surtout très-versé dans la connoissance de l'Anc. Histoire de France qu'il avoit bien étudiée. Il nâquit au Diocèse de Castres en Languedoc, l'an 1605. Après avoir rempli avec distinction les différens emplois dont il fut chargé. il vint passer les dernieres années de sa vie à Clermont en Auvergne, où il mourut le 25 Juillet 1684. Il a composé plusieurs ouvrages importans, & utiles pour notre Hiftoire. Historia Galliarum sub Præfectis, in-4. 1672; Traité affez succinct depuis Constantin jusqu'à Justinien, fort estimé & utile aux Sçavans, Hiftoria Coloniarum; &c. n-4. 1677, écrite avec scavoir & discernement, & peu commune. Epitome Historiæ Franciæ, in-4. 1672, extrait du livre 11°. de Doctrinå temporum; ouvrage excellent, qui peut servir de guide pour l'étude de notre Histoire. De Regibus Franciæ & lege Salicâ, in-4. 1677. Historia Romana.... per numismata & marmora, &c. in-4. livre utile & bien fait, où l'Auteur applique les Médailles à l'Histoire, &c.

LACERDA, Voyez Cerda. LACMAN, (Jean) né à Tournai en 1629 Docteur de Louvain, Chanoine & Archidiacre de Malines: L'Archevêque ( de Berghes ) le mit à la tête de son séminaire, qu'il conduisit pendant vingt-cinq ans avec un zèle & une piété qui le firent estimer de toute la ville. Il y mourut en 1704. Il est Auteur de quelques Ouvrages remplis d'onction & de solidité. De Relatione operum in Deum : concertatio triplex de mente S. Thomæ Aquinatis. Il a donné aussi des Pen-Sées Chrétiennes.

LACTANCE, (Lucius Calius Firmianus Lactantius) étoit Afriquain, selon quelques-uns, selon d'autres de Fermo dans la marche d'Ancone, d'où l'on croit qu'il fut nommé Firmien. Il fut disciple du célèbre Rhéteur Arnobe, & prosessa luimème la Rhétorique à Nicomème la Rhotorique à Nicomème Il paroit que jusqu'alors il avoit été payen, & il semble l'insinuer lui-mème,

lorsqu'il dit dans ses institutions divines qu'il avoit enseigné aux jeunes gens, non à pratiquer la vertu, mais à être ingénieux pour couvrir & défendre le mal. Mais on ne sçait aucune particularité de sa conversion; on sçait seulement que dans un âge affez avancé il passa dans les Gaules par l'ordre de Constantin, qui instruit de son mérite, lui confia l'éducation de Crispe son fils ainé. Quoique ce poste dût le mettre en faveur, & lui procurer du moins une certaine aisance, nous apprenons d'Eusebe qu'il vécut toujours dans la plus grande pauvreté, & qu'au milieu de la Cour, il manquoit souvent des choses les plus nécessaires. Cet Auteur fut le plus savant homme de son tems. Il avoit fait sa principale étude des Ouvrages de Ciceron, & il a si bien imité son style, qu'il mérita d'être appellé le Tullius Chrétien. Il avoit composé étant encore payen, plusieurs Ouvrages de Belles-Lettres; & ceux qu'il fit depuis sa conversion ne sont pas tous venus jusqu'à nous. Ceux qui nous restent sont 1º. de la colere de Dieu, où Lactance s'efforce de prouver que Dieu est capable de colere aussibien que de miséricorde. 2°. de l'Ouvrage de Dieu, où pour établir la Providence par l'excellence de son principal Ouvrage, qui est l'homme, il fait une description élégante de toutes les parties de son corps, & des propriétés de son ame. 3º. Les Institutions Divines en sept Livres, le plus excellent de ses Ouvrages, & celui qui a le plus contribué à sa réputation. Son but est de réfuter les absurdités, & de faire voir la fausseté du Paganisme, & d'établir fur ses ruines la vérité & la sainteté du Christianisme; il y combat avec force les subtilités & les illusions de l'Idolâtrie, & fait triompher la Religion, Chrétienne des attaques de ses ennemis. Mais S. Jerôme remarque fort bien que Lactance avoit plus de facilité pour détruire les erreurs, que de science pour établir les dogmes des Chrétiens. Comme il étoit peu versé dans la Théologie, il s'est égaré dès qu'il a voulu trop approfondir nos mysteres. D'ailleurs il traite ces matieres trop séchement, & d'une maniere trop philosophique. 4°. Un Livre de la persécution queBaluze a donné au Public sous le titre de la mort des Persécuteurs, d'après un ancien manuscrit de la bibliotheque de M. Colbert. On en a une excellente édition in-8. d'Utrecht 1673, avec des notes très-curieuses de plusieurs Sçavans. Le P. Nourri Bénédictin, prétend qu'il est faussement attribué à Lactance, & qu'il a été composé par Lucius Cocilius qui quatrième siécle; mais son sentiment n'est pas celui des véritables Savans. Les Œuvres de cet Auteur furent imprimées pour la premiere fois dans le Monastère de Sublac in-fol. en 1465; & depuis il y en a eu plusieurs éditions, dont la meilleure & la plus complette est celle de Paris

1748, 2 vol. in-4.

LACYDE, Philosophe Grec, natif de Cyrene, succéda dans l'Académie à Arcesilas son maître, la quatrième année de la cent trentequatrième Olympiade. Diogene Laerce prétend qu'il fut Chef d'une nouvelle Secte; mais Ciceron nous affure qu'il suivit les sentimens d'Arcesilas & de Carneade Fondateur de la troisième Académie. Il fut très-considéré d'Attalus Roi de Pergame, qui lui fit présent d'un jardin où il donnoit ses lecons. Il répondit à ce Prince qui vouloit l'attirer à sa Cour que le portrait des Rois ne devoit être regardé que de loin. Lacyde, comme tous les autres Sages du Paganisme, démentoit en plusieurs occasions la vertu apparente dont il affectoit de se parer. Les magnifiques funérailles qu'il fit à un oie qui le suivoit partout pendant sa vie, prouvent bien quelle étoit la foiblesse de ce prétendu Philosophe. La maniere dont il finit ses jours ne lui fait pas moins de déshonneur. vivoit au commencement du Il mourut d'un excès de déBauche, vingt-deux ans avant J. C.

LADISLAS I. Roide Hongrie, fils de Bela I. naquit l'an 1041, en Pologne. Après la mort de Geiza en 1080, les Grands du Royaume l'élurent d'une voix unanime, & le forcerent d'accepter la Couronne au préjudice de Salomon qui s'étoit rendu odieux par sa cruauté. Ladislas donna en plusieurs occasions des marques de sa valeur. Il soumit les Bohémiens révoltés, mit en fuite les Huns qui ravageoient la Hongrie, aggrandit ses Etats par les conquêtes qu'il fit sur les Bulgares & fur les Ruffes, & vainquit les Tartares dans une grande bataille. Sa sœur en mourant lui laissa la Dalmatie & la Croatie qu'il joignit à son Royaume. Ce Prince se distingua encore plus par sa piété & sa vie exemplaire que par ses armes, & il mourut en odeur de sainteté le 30 Juillet 1095. Dieu ayant opéré des miracles à son tombeau par son intercession, trois ans après sa mort il fut canonisé par le Pape Célestin III.

LADISLAS IV. nommé aussi Uladislas, Grand Duc de Lithuanie & Roide Pologne, monta sur le trône de Hongrie en 1440 après la mort d'Albert d'Autriche. Il sit d'abord la guerre au Sultan Amurat qu'il désit plusieurs sois par Jean Huniade son général. Le Turc pressé de

retourner en Asie, demanda la paix que Ladislas lui accorda par un traité solemnel qu'il rompit ensuite à la sollicitation du Pape & des Princes Chrétiens, qui furent bientôt punis de leur mauvaise foi, par les suites fâcheuses qu'entraîna avec elle la perte de la bataille de Varnes donnée le 11 Novembre 1444. Ladislas y fut tué à la fleur de son age. Sa valeur & sa piété étoient dignes d'une destinée plus heureuse. La Hongrie se ressent encore du malheur de ce Prince qui a causé sa ruine & celle de l'Empire de Grece.

LADISLAS V. fils d'Albert d'Autriche, succéda à Ladislas IV. qui lui avoit été préféré par les Hongrois. Jean Hunniade fut chargé de la Régence pendant la minorité de ce Prince qui n'avoit encore que cinq ans, lorsqu'il monta sur le trône. La Religion Catholique eut en Ladiflas un zèlé Défenseur. Il réprima fortement les Huslites, & força les Turcs de lever le siège de Belgrade l'an 1451. Son courage & sa sagesse avoient fait concevoir de lui les plus hautes espérances. Mais les Hussites l'empoisonnerent à Prague, où il attendoit Magdeleine de France. fille de Charles VII. qu'il devoitépouser. Ceci arriva l'an 1158.

LADISLAS VI. ou Uladislas, fils de Casimir Roi de Pologne, eut par le crédit de fon pere la Couronne de Bohême à laquelle il joignit par son adresse & sa valeur celle de Hongrie. Son regne qui dura vingt-cinq ans fut toujours traversé par différentes guerres qu'il eut à soutenir contre les Infidèles, & contre les Princes ses voisins. Il mourut à Bude sans laisser d'enfans le 13 Mars 1516.

LADISLAS ou Lancelot Roi de Naples, à qui ses Courtisans donnèrent le surnom de Magnanime & de Vi-Etorieux, se disoit aussi Roi de Hongrie, & Comte de Provence. Il succéda à son pere Charles de Duras l'an 1386. Les différens avantages qu'il remporta fur Louis II. Que d'Anjou, à qui la Couronne appartenoit de droit, & qui étoit soutenu par les Napolitains lui affurèrent la possession de ce Royaume. Il se rendit maître de Naples & de Capoue, & de-là passa à Javarin pours'y faire couronner Roi de Hongrie après la mort de Sigismond en 1403. Ce Roi ambitieux, attentif à s'agrandir, profita des troubles excités par la faction des Guelphes & des Gibelins, pour s'emparer de Rome & d'une partie de l'Etat Ecclésiastique. Partout il exerça des cruautés inouies. Louis arrêta enfin ses violences, le chassa honteusement de Rome, & le défit à Roqueséche sur les bords du Gariglian le 19 Mai partage que son pere avoit fait

1411. Ladislas s'étant relevé de ces pertes, prit Rome une seconde fois, & obligea les Florentins d'acheter la paix l'an 1403. Il fut empoisonné à Perouse par la fille d'un Médecin, dont il étoit passionnément amoureux; & s'étant fait transporter à Naples, il y mourut en 1414 à l'âge de trente-huit ans. Ce Prince avoit d'excellentes qualités, mais elles furent ternies par des défauts encore plus grands.

LADISLAS, ou Uladislas I. surnommé Herman, fils de Casimir I, fut proclamé Roi de Pologne après la mort de son frere Boleslas dit le Cruel & le Hardi, l'an 1081. Content de ses Etats, jamais il n'attaqua les Princes ses voifins, & mit tous ses soins à entretenir la paix & la tranquillité dans son Royaume, persuadé qu'un Souverain se doit tout entier au bonheur de ses peuples. La Prusse & la Poméranie s'étant soulevées contre lui, il fut forcé de recourir aux armes pour les réduire, & il défit lespeuples en ? saisir toutes les occasions de batailles. Ce fut sous son regne que les Russes secouèrent le joug de la Pologne. Sa mort arriva le 26 Juillet 1102, la vingtième année de son Regne. Il eut pour successeur son fils Boleflas III.

LADISLAS II. Roi de Pologne, petit-fils du précédent, parvint à la couronne l'an 1139. Peu content du

de ses Etats entre lui & ses méranie s'étant révoltée en freres il leur déclara la guer- :1320 quelque tems après son re pour les dépouiller de leurs héritages. Mais ces derniers s'étant réunis, défirent son armée, & la taillèrent en piéces. Ladislas après avoir perdu plusieurs batailles, se vit lui-même obligé d'abandonner son Royaume, & de se réfugier chez l'Empereur Conrad III. l'an 1146. Boleslas IV. le Frise, l'un de ses freres, fût élu à sa place, & lui céda à la recommandation de Frédéric Barberousse la Silésie. Ladislas mourut à Oldembourg, l'an 1159.

LADISLAS III. Roi de Pologne, que la petitesse de Sa taille fit surnommer Lostic, c'est-à-dire, d'une coudée. Les Polonois l'appellerent à la couronne en 1295 après la mort de Primislas. Mais son avarice infatiable & les violences qu'il commit contre le Clergé pour envahir ses biens, le rendirent odieux à ses Sujets qui le détrônèrent, & élurent Vincessas Roi de Bohême en 1300. Ladislas se retira en Hongrie & de-là à Rome. Cinq ans après, Vencessas étant mort, il rentra dans ses Etats à la faveur des intelligences secrettes qu'il y avoit toujours conservées depuis son exil. Instruit par ses propres malheurs, il régna depuis avec beaucoup de modération & de sagesse, aggrandit son Royaume, & fit trembler ses ennemis. La Po-

couronnement & celui de fon Epouse qu'il avoit différé jusques-là, il marcha contre ce pays, & le subjugua avec le secours des Chevaliers de Prusse. Ceux-ci ayant youlu rester maitres de Dantzick dont ils s'étoient emparés, Ladislas leur déclara la guerre qui dura très-long-tems, jusqu'à ce qu'enfin il arrêta leurs entreprises par une sanglante bataille où ils furent défaits au nombre de 20000. Ce Prince mourut le 10 Mars 1333 avec la réputation d'être le plus grand politique, le meilleur guerrier, & le plus sage Roi de son tems. Il laissa de la Reine Hedwige sa femme, Casimir le Grand, & Elifabeth qui épousa Charles Roi de Hongrie.

LADISLAS IV, dit Jagellon, grand Duc de Lithuanie, de Samogitie, &c. monta sur le Trône, par son mariage avec Hedwige, fille de Louis Roi de Hongrie. Cette Princesse avoit été élue Reine de Pologne, à condition qu'elle prendroit pour époux celui que les Grands du Royaume lui défigneroient. Jagellon ayant été choisi, on le baptisa, & on le proclama Roi sous le nom de Ladislas IV, l'an 1386. Les Lithuaniens ses anciens sujets, excités & soutenus par les Chevaliers de Prusse, s'étant soustraits à son obéissance, il les

vainquit, & unit ce Duché à la Pologne. Depuis il refusa la Couronne de Bohême, qui lui étoit offerte par les Hussites, il mourut le 31 Mai 1434, âgé de 80 ans, après en avoir glorieusement regné 48.

LADISLAS V, Roi de Pologne, fils du précédent. Voyez Ladislas IV, Roi de

Hongrie.

LADISLAS-SIGISMOND VI, fils de Sigismond III, Roi de Suéde & de Pologne, naquit l'an 1595, & succéda à son pere le 13 Novembre 1632. Ce Prince s'étoit signalé dès le vivant de son pere, par les Victoires qu'il avoit remportées sur les Moscovites, & sur Osman, Sultan des Turcs, auquel il tua plus de 150000 en diverses batailles. Quelque tems après son élection il défit de nouveau les Russiens, & les contraignit à faire la Paix à Viasimia. Il repoussa aussi avec avantage les Turcs qui s'étoient jettés sur la Pologne. Ladislas avoit une grande facilité pour apprendre les Langues, & il en parloit plusieurs. Mais ce qui l'a sur-tout rendu célèbre, c'est une piété tendre, & un amour sincère de la Justice. Il mourut en 1648. Son frere Casimir lui succéda à la Couronne de Pologne.

LÆLIUS, Conful Romain, accompagna le premier Scipion l'Affricain en Espagne, eut une grande part à toutes ses entreprises, & sut toujours le sidèle dépositaire de tous ses secrets. Lælius vainquit Syphax & le sit lui-même prisonnier. Il parvint au Consulat l'an de Rome 561, & eut pour Collégue L. Scipion, frere de l'Affricain. Moreri & ceux qui l'ont suivi ont consondu ce Lælius avec le suivant.

LÆLIUS, (C.) Conful Romain, à qui sa probité & sa prudence mériterent le surnom de Sage. Il étoit très-scavant & tres-versé dans les Belles-Lettres, ce qui fit croire qu'il avoit eû part aux Comédies de Térence. Son éloquence lui acquit une grande reputation; mais il est encore plus connu par l'étroite liaison qu'il eut avec le second Scipion l'Affricain. Jamais peut-être amis ne furent mieux assortis que ces deux grands hommes. Même âge, à peu près, mêmes inclinations, même douceur de caractère, même goût pour les beaux Arts, mêmes principes pour le Gouvernement, même zèle pour le bien public. Scipion l'emportoit sans doute pour la gloire des armes, quoique Lælius ne fut pas sans mérite de ce côté-là. Il fit des prodiges de valeur dans la guerre contre Viriathus, Général des Espagnols, & on lui donnoit la supériorité dans l'éloquence; il joignoit à tous ses talens une grande modestie. Elle parut

rendit à Galba, son concurrent dans le Barreau. N'ayant pû parvenir malgré son exactitude & son élégance ordinaire, à persuader les Juges dans deux Plaidoyers qu'il prononça fur la meme caule, il conseilla à ses Parties de recourir à Galba, qui par la force & la véhémence de son discours fit aussi-tôt décider le Procès en sa faveur. Il fut Conful de Rome l'an 612.

LAER, ou LAAR ( Pierre de ) plus connu sous le nom de Bamboche, naquit à Laar proche Naarden en Hollande l'an 1613. Dès sa plus tendre enfance il eut du penchant pour la Peinture, & on le trouvoit sans cesse occupé à dessiner ce qu'il voyoit. Les objets se gravoient si profondément dans sa mémoire, qu'il n'oublioit jamais ceux mêmes qu'il n'avoit vû qu'une fois. Il alla à Rome pour consulter les grands Maîtres de l'Art, & pour s'instruire sous eux. Ses talens le rendirent bien-tôt célèbre, & les premiers Peintres rechercherent son amitie, entr'autres le Poussin, Claude le Lorrain, &c. Les Italiens lui donnèrent le surnom de Bambozo, à cause de sa figure extraordinaire. Mais comme il étoit gai & rempli de saillies, il sçavoit tirer parti de sa difformité pour réjouir ses amis. A l'âge de 60 ans, il changea tout-à-coup de care, a pula su bitement de

fur-tout dans la justice qu'il la joye la plus vive à la mélancolie la plus noire. On raconte diversement sa mort. Les uns disent qu'il tomba par mégarde dans un fossé, & s'y noya. D'autres prétendent qu'ayant jetté dans le Tibre, aidé de quatre autres, un Ecclésiastique qui les avoit repris plusieurs fois de ce qu'ils mangeoient de la viande en Carême, & les avoit ménacé de les déférer à l'inquisition, il fut si fort tourmenté par les remords de sa conscience, que pour les étouffer, il se précipita dans un puits à Harlem, & y mourut l'an 1675. Ce Peintre ne s'est exercé que sur de petits sujets: ce sont des Foires, des Jeux d'Enfans, des Chasses, des Paylages, &c. mais il y a dans ces Tableaux beaucoup de force, d'esprit & de naïveté. On en conserve plusieurs chez le Roi & chez le Duc d'Orleans.

LAET, (Jean de) naquit à Anvers, & y mourut en 1649. Tout ce que nous sçavons de fa vie, c'est qu'il fut Directeur de la Compagnie des Indes, & intime ami de Saumaife. Constantin Lempepereur assure qu'il sçavoit plusieurs Langues, & qu'il étoit scavant dans l'Histoire & dans la Géographie. Ce fut par ses soins qu'Elzevir donna au Public une grande quantité de Descriptions des Royaumes du monde en latin, sous le titre de Républiques. Il a composé plusieurs Ouvrages, dont les

plus confidérables sont une Description des Indes Orientales en 18 livres, sous le titre de Novus Orbis, in-fol. 1633, très-utile pour la Géographie, & la connoissance des différens Etats du Monde, quoique soupçonné de peu d'exactitude : Respublica Belgarum, in-24. affez bon: Gallia, in-24. où l'Auteur ne fait que raporter ce qu'il a tiré de de Thou, & autres Historiens François: De Regis Hispaniæ Regnis & Opibus, in-8°. paffable.

LÆTUS, Capitaine de la Garde Prétorienne, sous l'Empereur Commode dans le 11º fiécle, détourna ce Tyran du funeste dessein qu'il avoit formé de brûler Rome. Bientôt après il ternit cette belle action en conspirant contre son maitre qu'il fit mourir par le poison, pour se garentir de la mort dont Commode le menaçoit, & trois mois après il commit le même attentat sur Pertinax, qu'il massacra inhumainement, quoiqu'il l'eût luimême élevé à l'Empire l'an 193; mais il ne put s'accoûtumer à la sévérité pour la discipline militaire, à l'innocence & à la pureté des mœurs de ce sage Empereur, dont la conduite réglée sembloit lui reprocher ses dissolutions & ses désordres.

nius LÆTUS.

LÆTUS, (Erasme Mi- d'autres Poesses.

chel ) Poete Danois, a compolé plusieurs Poemes sur l'Histoire de sa Patrie, sur la Guerre des Goths, sur la Navigation, sur la République de Nuremberg. Nous avons ausli de lui des Bucoliques. Il vivoit dans le 16 fiécle.

LÆVINUS, (Torrentius) vulgairement Vander-Beken, ou Torrentin, né à Gand, étudia en Droit & en Philosophie à Louvain, puis alla en Italie où par sa science & par sa vertu il gagna l'amitié des plus illustres personnages de ce tems-là, entr'autres des Cardinaux Sirlet, Borromée & Moron, du sçavant Manuce de Gambara. De retour aux Pays-Bas il fut pourvû d'un Canonicat à Liége. Il devint depuis Grand-Vicaire. Philippe II. Roi d'Espagne, satisfait de la maniere dont il s'étoit comporté dans une Ambassade auprès de lui, le fit nommer au siége d'Anvers, vacant par la mort de Sonnius qui en avoit été le premier Evêque. Delà il fut transféré à la Métropole de Malines, dont il fut le IVe Archevêque. Il mourut en 1595. Les Jésuites lui sont redevables du Collége qu'ils ont à Louvain. Ils ont aussi hérité de la Bibliothèque & de son Cabinet de curiofités. Ce Prélat a composé plusieurs Poëmes, des Com-LETUS, voyez Pompo- mentaires sur Suetone & sur Horace, divers Poemes &

LÆVIUS, Poëte latin vivoit du tems de Ciceron, ou quelques années avant. Il ne nous reste de lui que huit Vers, rapportés par A.Gell

& par Apulcé.

LA FARE, (Charles-Au guste Marquis de ) Poëte françois, nâquit l'an 1644 au Château de Valgorge en Vivarais, & fut un des hommes le plus aimable de son siécle, par la délicatesse de son esprit, & l'enjouement de son caractère. Il fut Capitaine des Gardes du Duc d'Orléans, Frere de Louis XIV, & de son Fils depuis Régent du Royaume, qui l'honora de sa familiarité. Son talent pour la Poesse ne se développa qu'à soixante ans; & ce fut pour la célèbre Madame de Caylus qu'il fit ses premiers Vers. On a recueilli toutes ses Poefies avec celles de l'Abbé de Chaulieu son ami & le compagnon de ses débauches. Il n'y a célèbré que l'amour & le vin; la galanterie & labonne chere, sont des sujets inépuisables pour lui. On trouvo dans ses Vers un génie facile, une imagination riante, un goût fin, & tous les charmes de la nature; mais peu de précisson, peu de liaiion dans les pensées, & une trop grande incorrection de style. Nous avons encore de lui des Mémoires & Réfleair de liberté & de sincérité. La Fare mourut en 1712, âgé de 68 ans. Il a laissé deux fils, Etienne - Joseph Evêque de Laon en 1723. Le Régent en le nommant à cet Eveché, dit: Qu'il avoit tout donné à la grace & rien au mérite.

LAGNY, (Thomas Fantet Sieur de ) célèbre Mathématicien, né à Lyon le 7 Novembre 1660. Son goût pour les Mathématiques se manifesta dès sa plus tendre jeunesse. Ses parens voulurent néanmoins qu'il entrât dans le Barreau, & pour cet effet ils l'envoyerent à Toulouse étudier en Droit sous d'excellens maîtres. Il s'y fit recevoir Avocat pour leur complaire; mais il donna toujours sa principale application à la Physique & à la Géométrie. Pendant son séjour dans cette Ville, il publia deux écrits affortis à son goût, . & qui confirmerent la haute idée qu'on avoit conçûe de son mérite & de sa pénétration. Il vint à Paris à l'âgede 26 ans. Sa réputation l'y avoit déja fait connoître, & le Maréchal de Noailles informé de son mérite, lui confia l'éducation de son fils aujourd'hui Maréchal de France. Il remplit cet emploi avec tout le succès qu'on pouvoit. attendre de lui. Son mérite lui valut une place à l'Acadéxions sur les principaux évé- mie des Sciences, où il sut nemens du règne de Louis reçu en qualité d'Affocié, : XIV, écrits avec un grand l'an 1695. Louis XIV, à

qui les talens n'échappoient point, employa ceux de Lagny, à l'avantage de la Marine, & le pourvut de la chaire d'Hydrographie à Rochefort. Le sçavant Académicien y professa avec éclat, & 16 ans après ayant été rappellé à Paris, il fut fait Pensionnaire de l'Académie, & sous-Bibliothécaire du Roi, pour ce qui concerne la Philosophie & les Mathématiques.Le Duc d'Orléans ayant eu occasion de le connoitre, le gratifia d'une pension de 2000 l. & en fut si satisfait qu'il lui marqua certaines heures pour conférer avec lui sur les Mathématiques, que ce Prince avoit étudié avec soin & avec succès. Ce sçavant Mathématicien mourut à Paris le 11 Avril 1734, âgé de 74 ans. Ses principaux Ouvrages sont. Méthodes nouvelles & abrégées pour l'Extraction & Approximation des Racines, &c. à Paris 1692, in-4°. Elémens d'Arithmétique & d'Algébre, 1697. in-12°. La Cubature de la Sphère, &c. à la Rochelle, 1702. in-12. & plusieurs autres Ecrits insérés dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, &c. Deflandes a compose à sa louange une Eglogue très-élégante, & Lagny méritoit cet honneur; car outre ses connoissances Philosophiques, il avoit un goût décidé pour les Belles-Lettres, & étoit trèsversé dans la Poesse grecque & latine.

LAGUNA, (André) scavant Médecin, & judicieux Critique, naquit à Segovie en Espagne l'an 1499. Il passa presque toute sa vie à la Cour de Charles V, & lorsqu'il l'eut quittée, il demeura fix ans à Metz, & revint en sa Patrie, où il mourut vers l'an 1560. Nous avons de cet Auteur plusieurs Ouvrages estimés, sur l'Anatomie, les Poids & les Mesures. Les Versions qu'il a faites de quelques Ecrivains Grecs, où il relève les fautes des premiers Traducteurs, prouvent qu'il étoit très-versé dans cette langue, & son goût pour la Critique paroit dans les Commentaires dont il a enrichi quelques autres.

LAHIRE, Voyez HIRE: LAINEZ, (Jacques) fameux Jésuite, 4º compagnon de S. Ignace, auquel il fuccéda dans le Généralat en 1558, étoit Espagnol de naissance. Il fut député en 1547, avec Salmeron, par sa Société, pour assister au Concile de Trente. Avant demandé dans la Seffion 6e que l'on changeat le 4e Canon, parce que le terme motum, mû que l'on avoit employé pour marquer l'action de Dieu sur le libre Arbitre, lui paroissoit trop fort, les Peres rejetterent sa demande avec indignation, en disant: foras Pelagiani, chassez les Pélagiens. Il assista dans la suite à cette sainte Assemblée en qualité de Géné-Civ

ral des Jésuites, & de Théo-Togien du Pape, & ne cessa d'y jouer le plus étrange personnage. Lâche adulateur de la Cour de Rome, il soutint avec chaleur ses prétentions, & avança en conféquence des impiétés & des blasphémes, qui révoltèrent les Prélats François. La conduite de ce Jésuite est bien propre à fixer le sens des paroles qu'il ajoûta la premiere année de son élection aux constitutions de son Prédécesseur. Celui-ci avoit recommandé expressément à ses Disciples de ne jamais s'écarter de la doctrine des SS. Peres, & sur-tout de S. Thomas. Lainez crut que ce règlement ne pouvoit avoir lieu que pour un tems; & c'est pourquoi il dit tout de suite dans le même article: à moins qu'on ne compose une Théologie mieux accommodée aux besoins dutems, his nostris temporibus accommodatior.Il accompagna le Cardinal Hypolite d'Est, au Colloque de Poissi en 1561, où il eut la témérité de contester à la Reine Catherine de Medicis le Privilége de convoquer des Assemblées. & d'ordonner des Conférences. Il mourut à Rome le 19 Janv. 1565 à 53 ans. Il a laissé quelques Ouvrages peu importans. Le Jésuite Théophile Rainauld prétend que les déclarations fur leurs Constitutions sont de Lainez; il y en a qui lui attribuent les Constitutions elles-mêmes, & ce

n'est pas sans fondement, les Historiens même de S.Ignace ne lui ayant jamais attribué la pénétration & la force d'esprit qui les ont dictés: en effet on y voit tout ce que la Politique a de plus fin & de plus délié, & tout ce qu'un cœur ambitieux est capable de mettre en œuvre pour se procurer un empire d'autant plus flatteur qu'il semble n'avoir pour but que la gloire de Dieu & le salut du prochain. C'est l'idée que présentent, l'autorité despotique qu'elles donnent au Général, cette obéissance aveugle qu'elles prescrivent à tous les sujets de la Société, cette œconomie singulière qui le met à portée de sçavoir dans son cabinet tout ce qui se passe par toute la Terre, ce pouvoir de n'admettre & de ne garder dans son Ordre que ceux qu'il lui plaît, ce Privilége singulier d'abroger les anciennes Constitutions & d'en faire de nouvelles à fa volonté. Ajoûtons cette obéissance aveugle au Pape, dont le Général se réserve l'application & l'usage, en n'admettant au 4° vœu que ceux qu'il juge à propos; ce qui se fait si secretement, que souvent il est le seul qui en soit informé. Ce vœu de pauvreté compatible avec les héritages & les biens de famille, dont ils permettent la propriété. Ces revenus & bénéfices que recoivent leurs maisons sous

le nom de Colléges, & ces donations testamentaires, qui ont fait gémir tant de familles. Que penser après cela de ce que dit le Jésuite Alegambe, que ces constitutions n'ont pas été écrites par une industrie humaine, mais quelles semblent avoir été divinement inspirées.

LAINEZ, (Alexandre) issu de la même famille que le précédent, naquit à Chimay dans le Hainaut. Il fit ses études à Rheims, où il se fit connoître dès sa plus tendre jeunesse par la vivacité de son esprit, son enjouement & ses heureuses saillies. Les personnes les plus distinguées, & fur-tout les meilleurs convives se faisoient un plaisir de l'avoir chez eux. Lainez avoit recu de la Nature de rares talens, principalement celui de la Poesie & il se seroit fait un nom dans la République des Lettres, si son penchant pour les plaisirs & les charmes trompeurs de la volupté qui le séduisirent, ne l'eussent empêché d'en faire usage. Quelque tems après ses études il vint à Paris, & suivit à l'armée le Chevalier Colbert, à qui il faisoit des conférences sur Tite-Live & sur Tacite, dans lesquelles il avoit occasion de développer ses rares connoissances. Mais son humeur inconstante & l'indépendance de son caractère ne s'étant pas long-tems accommodés de cette occupation; il s'embarqua pour le Levant, parcourut toute la Grece. l'Asie mineure, l'Egypte, la Sicile, l'Italie, la Suisse; & après avoir dépensé presque tout son patrimoine dans ses courses, il regagna fort mal en ordre sa Ville de Chimay. La vie obscure & retirée qu'il mena pendant deux ans, l'ayant fait soupçonner d'etre l'Auteur de quelques libelles injurieux à la France, l'Abbé Faultrier, Intendant de Hainaut, étant allé avec main forte faire une visite chez lui; n'eut pas de peine à reconnoitre son innocence, son mérite & sa pauvreté, & se fit un plaisir de se l'attacher. Lainez suivit son bienfaiteur à Paris; mais incapable de supporter la dépendance & la géne, il alla peu après en Hollande, uniquement pour voir le fameux Bayle, alla passer quelques mois en Angleterre, & revint enfin se fixer à Paris. Depuis il partagea son tems entre l'étude & les plaisirs de la table qui avoient pour lui les plus grands charmes. Il y brilloit par tous les agrémens d'une conversation vive & ingénieuse, & souvent utile & assaisonnée de la plus profonde érudition. Aussi étoit-il recherché comme un excellent convive; mais plus facile à donner sa parole qu'exact à la tenir, souvent on l'attendoit, & il étoit resté dans un endroit où il se trouvoit bien. Pour toute excuse il répondoit aux reproches par une

ample dissertation, dont le du caractère de l'Auteur. Eltexte & la conclusion étoient toujours l'homme est né libre.Il étoit très-entêté de cette maxime, qu'il appliquoit jusqu'à son habillement. Il outroit à cet égard le mépris des modes, & meme des bienséances, & ses amis furent souvent obligés de substituer sans qu'il s'en apperçût un habit neuf à celui qu'il avoit trop porté. Ce qui surprend en lui, c'est que le goût décidé qu'il avoit pour la table, ne fit rien perdre à celui de l'étude; il passoit les nuits à boire & les jours dans les Bibliothéques. Après une débauche de douze heures, un de ses amis le trouvant le lendemain matin des huit heures à la Bibliothéque du Roi, lui témoigna combien il en étoit étonné. Lainez lui répondit fur le champ par ces deux Vers imités de Virgile:

Regnat noche Calix, volvuntur Biblia mane:

Cum Baccho, Phæbus dividit imperium.

Il mourut à Paris en 1710, âgé de 60 ans, & quoiqu'il sçut le Grec, le Latin, l'Italien & l'Espagnol, & qu'il eut plusieurs connoissances, il n'a laissé aucun ouvrage qui puisse faire juger de son érudition. Il n'est connu que par quelques petites pièces de Poesse faites à table le verre à la main, & qui tiennent

les sont vives, libres & voluptueuses, quelques-unes licentieuses & caustiques : mais il ne faut y chercher ni correction dans le style, ni liaison dans les idées, & elles n'ont que la naïveté de la saillie & de l'impromptu. Ce qu'il a fait de mieux est une petite pièce de sept Vers pour Madame de Martel, qui ne sont qu'une traduction un peu longue d'un beau morceau de l'Arioste.

LAIRESSE, ou LARES-SE, (Gerard de) né à Liége en 1640, s'étant livré à la Peinture dès sa jeunesse, alla exercer cet Art dans les Pays-Bas, & sur-tout à Amsterdam, où il mourut en 1711. Vingt ans auparavant il étoit devenu aveugle, & ne pouvant plus pratiquer, il se réduisit à écrire sur la peintuture, & à donner des préceptes dont on a un recueil imprimé. Gerard avoit deux freres aussi Peintres : Ernest qui excella à peindre les Insectes, & Jacques qui réussissoit à peindre des Fleurs.

LAIRUELS, (Gervais) né à Sogny en Hainaut en 1560, entra dans l'Ordre des Prémontrez, & vint étudier à Paris, où il reçut le Bonnet de Docteur. Peu après ayant été fait Général de son Ordre, il fit en cette qualité la visite de la plûpart des Maifons, & concut le dessein d'y apporter la Réforme. Il en dressa le plan, & commença à. l'exécuter dans l'Abbaye de Sainte Marie-aux-Bois, qu'il transfera depuis à Pont-à-Mousson, dans le dessein de procurer à ces Religieux le moyen de se perfectionner dans les sciences. Cependant ses Statuts ayant été approuvés à Rome par Paul V, Louis XIII. donna des Lettres-Patentes pour introduire la Réforme dans les Monastères de son Royaume. Elle souffrit d'abord bien des oppositions de la part de ceux qui s'étoient accoûtumés à une vie irrégulière; mais le P. Lairnels eut la consolation de la voir reçue dans plusieurs Maisons. lorsqu'il mourut en 1631. Il est Auteur de quelques Traités de Théologie mystique, du Catéchisme des Novices, en latin, 2 vol. in fol. de l'Optique des Réguliers, sur la Règle de S. Augustin, in-4°. &c.

LAIS, trop fameuse Courtisanne, née à Hyccara Ville de Sicile, ayant été transportée en Grece lors de l'expédition desAthéniens, s'y signa. la par ses déréglemens & la débauche la plus outrée. Elle s'établit d'abord à Corinthe, où elle vécut dans le plus grand éclat; jamais courtisanne n'avoit attiré tant de monde à elle, & cette femme perdue attela à son char les Orateurs les plus illustres & les Philosophes les plus sé-

pas de faire exprès le voyage de Corinthe, pour avoir part à ses faveurs, & cette prostituée les ayant mis à quatre mille livres, ce prix exhorbitant fit rentrer l'Athénien en lui-même', & il s'en retourna en disant: Je n'achette pas si cher un repentir. Diogene le Cynique, tout malpropre, tout dégoûtant qu'il étoit, sout plaire à cette belle , & en fut tout aussi-bien traité que le galant Aristippe. Quelqu'un raillant ce dernier sur son assiduité chez cette Courtisanne, & lui reprochant de n'en être pas aimé; je ne pense pas, répondit cavalièrement le Philosophe, que le Vin & les Poissons m'aiment, cependant je m'en nourris avec beaucoup de plaisir. Le commerce honteux que ces deux Philosophes entretenoient avec cette femme publique, lui faisoit dire: Je ne sçai ce qu'on entend par l'austérité des Philosophes; mais ces gens-là ne sont pas moins Souvent à ma porte, &ils ne me paroissent pas moins sensibles que les autres Athéniens. Les charmes de cette impudique échouèrent contre la continence de Xenocrate, qui répara l'honneur de la Philosophie; car cette malheureu. se ayant gagé de l'abbattre, s'infinua dans sa maison, & employa inutilement toutes les ressources de son art, contre l'austérité du Philosophe, vères. Démosshène ne rougit: qui fut inébranlable. Enfin

4 L' A

Lais toujours emportée par sa passion, ayant quitté Corinthe pour aller chercher en Thessalie un jeune homme dont elle étoit éprise, les femmes de ce pays, jalouses de sa beauté l'assommèrent à coups de pierre dans un temple de Venus. Les Grecs ne rougirent pas d'élever un monument aux débauches de cette infâme: Ausone a traduit fort joliment une Epigramme de l'Antologie sur son miroir, & il raconte avec beaucoup d'agrément en Vers l'avanture de la même Lais avec le fameux Miron. Le Sculpteur à tête grise s'étant présenté chez la courtisanne, fut mal accuelli, & mettant cette mauvaile réception sur ses cheveux blancs, il les teignit en brun, & se \*présenta de nouveau: Sot que vous êtes, lui dit Lais, vous venez me demander une chose que j'ai refusé à votre pere.

LAISNÉ, ou LENA (Vincent) né en 1632 à Lucques, & élevé à Marseille, entra dans la Congrégation de l'Oratoire, professa les Humanités dans plusieurs Maisons, & fit à Avignon des Conférences publiques fur l'Ecriture fainte, qui lui acquirent une grande réputation. Mafcaron nommé à l'Eveché de Tulle, l'ayant demandé pour son Coadjuteur, Laisné consentit à suivre ce Prélat, & avant son départ de Paris il prononça l'Orailon funèbre

du Chancel. Seguier dans l'Eglise de l'Oratoire de la rue S. Honoré. » Ce jeune hom-" me, dit l'illustre Marquise » de Sevigné, a commencé men tremblant, tout le mon-» de trembloit aussi...mais » en sortant de son trouble, » il est entré dans un chemin » si lumineux, il a si bien éta-» bli son discours: il a donné » au défunt des louanges si » mesurées, il a passé dans » tous les endroits délicats may avec tant d'adresse: il a fi » bien mis dans son jour tout » ce qui devoit être admiré, » il a fait des traits d'élo-» quence & des coups de mai-» tre si à propos & de si bonme grace, que tout le mon-» de, je dis tout le monde » fans exception, s'en est » écrié, & chacun étoit char-» mé d'une action si parfai-» te & si achevée. C'est un » homme de 28 ans, intime » ami de M. de Tulle, & » qui s'en va avec lui. Nous » le voulions nommer le Che-» valier Mascaron; mais je » crois qu'il surpassera Laif-» né ». En effet les rares talens de Laisné pour la chaire, l'auroient égalé aux plus fameux Orateurs de la Congrégation, si ses infirmités habituelles ne l'eussent forcé de s'arrather aux fonctions pénibles de la Prédication, pour se borner à faire des Conférences sur l'Ecriture-sainte. Il reprit cet exercice à Paris après un séjour de peu de durée à Tulle; & étant allé à Aix pour rétablir sa santé, il les continua dans cette Ville avec le plus brillant succès. Mais l'excès du travail acheva de l'épuiser, & il mourut à Aix en 1677. Nous ayons de lui les Oraisons funèbres de Seguier & de Choiseul, des Conférences sur le Concile de Trente, imprimées, 4 vol. infol. des Conférences sur l'Ecriture-sainte, manuscrites, &c.

LALANDE, ( Jacques de ) né à Orléans d'une famille de Robe en 1622, fut Conseiller au Présidial de cette Ville, & remplit plusieurs autres charges avec la plus grande distinction. Son érudition, son intégrité, sa bienfaisance&son zèle pour les intérêts de sa Patrie, à laquelle il consacra tous ses talens. le firent chérir de ses Concitoyens, & lui méritèrent le titre de Pere du Peuple. Il mourut en 1607 Doyen de l'Université de Droit, dans laquelle il avoit exercé pendant plus de 50 ans la charge de Professeur-ès-Loix. On a de lui plusieurs Ouvrages sur le Droit, entr'autres le Commentaire sur la Coûtume d'Orléans, in-fol. estimé & rare: Traité du Ban & de l'arrière-Ban , in-4° . &c.

LALANDE, (Michel-Richard) né à Paris en 1654, fuppléa par ses talens pour la Musique à ce qui lui manquoit du côté de la fortune. Il fut d'abord Enfant de Chœur du Chapitre S. Germain l'Auxerrois, & il s'y livra totalement à l'étude de la Musique: il s'appliqua particulièrement au Clavecin & à l'Orgue; & ayant été nommé sur la recommandation du Maréchal de Noailles pour montrer à jouer des instrumens à Mademoiselle de Blois, il se vit des-lors dans le chemin de la fortune. Louis XIV. l'ayant chargé de composer quelques petites Musiques Françoises, il y réussit si bien, que le Roi lui donna en 1683 une charge de Maître de Musique de Chapelle. De nouveaux Ouvrages méritèrent de nouveaux bienfaits, & Lalande parvint par la générosité de son bienfaiteur à toutes les charges de la Musique Royale. Il mourut en 1726, & il a laissé un grand nombre d'excellens Motets qui ont été tous applaudis & recueillis en plufieurs Volumes in-fol.

LALANNE, (Noël) Abbé de Notre-Dame de Valcroissant, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, né dans cette Ville d'une Famille noble, sut un des plus grands Théologiens du 17°. siècle, très-zèlé désenseur de la Doctrine de S. Augustin, & lié pour la même cause avec les Solitaires de Port-Royal. Il sur aussi du nombre de ceux que les Evêques de France envoyèrent à Rome, pour désendre la Doctrine de ce

grand faint fur la Grace, & il prononça devant le Pape Innocent II. une Harangue pour présenter l'écrit à trois colonnes où les sens héritiques & catholiques des cinq Propositions sont distingués. De Lalanne de retour de Rome se livra entièrement à la composition d'un très-grand nombre d'excellens Ouvrages pour la défense de S. Augustin & celle de Jansenius son Disciple, & après s'être toujours distingué par sa piété & par son zèle pour la vérité, il mourut en 1673 dans sa 55e année. Ses principaux Ouvrages sont le Livre de initio piæ Voluntatis, in-4°. qu'il fit étant encore fort jeune contre le Moine. De la Grace victorieuse, in-4°. contre Molina & ses Disciples qu'il convainc de Pélagianisme: Vindiciæ S. Thomæ, &c. avec Arnaud & Nicole. Eclaircissement du fait & du sens de Jan-Jenius, en 4 part. avec Claude Girard, &c. Deux Lettres au P. Amelotte, &c. Difficultés proposées aux Docteurs de Paris, &c. Défense de l'Ordonnance des Vicaires-Généraux, &c. Réfutation de la Relation du P. Ferrier , &c. avec Arnaud, & plusieurs autres en latin & en françois, sur les affaires qui troubloient alors l'Eglise. On croit outre cela qu'il a travaillé aux dix Mémoires faits en 1666, en faveur des Evêques persécutés au sujet du Formulaire. Il y

a encore eu de ce nom Pierre de Lalanne, né à Paris, qui se distingua dans les Belles-Lettres, & dont nous avons trois pièces de Poesses françoises, sur la mort de sa femme, pleines de sentiment & de délicatesse. On les trouve dans le recueil de Madame d'Aunoi.

LALLEMANT, (Pierre) né à Reims, y fit ses premieres études qu'il vint continuer à Paris, & y professa la Rhétorique dans un Collége de l'Université, dont il remplit plusieurs fois avec dignité la place de Recleur, & s'appliqua avec fuccès au ministère de la Prédication. La crainte de ne pas pratiquer affez exactement dans le monde ce qu'il enseignoit aux autres, le détermina tout d'un coup à y renoncer, & à l'âge de 33 ans il entra dans la Congrégation des Chanoines Réguliers de Ste Géneviève, où il s'acquit la réputation d'un parfait honnête homme, d'un véritable Chrétien, d'un excellent Religieux, d'un sçavant Théologien, d'un Philosophe pénétrant, d'un Auteur judicieux & d'un Directeur fort zèlé. Après avoir passé quelques années dans l'exercice continuel de toutes les vertus de son état, il fut élevé à la dignité de Chancelier de l'Université, & il eut occasion de faire briller plus que jamais fon érudition & son éloquen-

47

ce dans les éloges, qu'il étoit obligé de faire aux Actes publics, & sa prudence & sa capacité dans les contestations dont le Roi & leParlement lui remettoient souvent la décifion. Ce faint Religieux se voyant attaqué de la maladie lente qui le mit au tombeau, médita si fortement sur sa mort prochaine, qu'il composa les trois Livres admirables que nous avons de lui; le Testament spirituel, la Mort des Justes, & les Saints Désirs de la Mort. Il mourut pénétré des vérités qu'il venoit d'écrire, & dans une vive impatience de jouir du bonheur éternel. Sa mort arriva en 1672. Nous avons encore de lui l'Abregé de la Vie de Ste Geneviève, in-8°. & l'Eloge funèbre de Pompone de Bellievre, in-4. Il y a du même nom Louis Lallemant, Jesuite, né à Châlons-fur-Marne, qui après avoir professé la Théologie dans son Ordre, fut Recteur à Bourges, où il mourut en 1635: on a un Recueil de ses Maximes : un autre Jésuite, nommé aussi Lallemant, a beaucoup figuré dans l'affaire de la Constitution, & étoit à Paris le Chef des Incommunicans de sa Société. Pour bien connoître ce personnage, il faut lire les Lettres de l'Abbé de Margon, les Anecdotes de la Constitution, & le Journal de Dorsanne, où l'on rapporte exactement les différens rôles qu'il a joués. Il se mêla

aussi d'écrire, & nous avons de lui : le véritable Esprit des Disciples de S. Augustin . 4 vol. in-12. Libelle calomnieux: Lettre d'un Abbé à un Evêque, &c. toute aussi mauvaise, & quelques autres de cette espèce. Dans un autre genre on a de lui une Paraphrase sur les Pseaumes en vers, des Réflexions Morales, avec des notes sur le nouveau Testament, in-12, Ouvrage aufsi follement qu'inutilement entrepris, pour décrier l'excellent Livre du P. Quesnel, qui porte le même titre.

LALLOUETTE, (Ambroise) Prêtre Chanoine de Ste Opportune à Paris, sans en avoir jamais été paisible possesseur, mourut en 1724, âgé de 70 ans. Nous avons de lui des Traités de Controverse, pour les nouveaux réunis, in-12. sur la Présence réelle, sur la Communion sous une espèce; Histoire des Traductions françoises de l'Ecriture fainte; cet Ouvrage contien des recherches utiles & curieuses: & des Extraits des SS. Peres, sur différens sujets de Morale. Il est aussi Auteur d'un Abregé de la Vie du Cardinal le Camus qu'il avoit connu, ayant demeuré dans son Diocèse.

LAMARE, voyez MARE. LAMBECIUS, (Pierre) né à Hambourg en 1628, fut un des plus sçavans hommes de son siècle, & il s'annonça de bonne heure par des

remarques sur Aulugelle, pleines de l'érudition la plus recherchée. Après avoir voyagé dans les principales contrées de l'Europe pour s'instruire, il revint à Hambourg où il fut nommé Professeur en Histoire en 1652, & Recteur du Collége en 1660. Mais les dégoûts qu'il essuya dans sa place, & plus encore ceux que lui procura une vieille femme qu'il avoit épousée pour son bien, le forcèrent à quitter sa patrie en 1662, & à passer à Rome où il fit profession publique de la Religion Catholique. Vers la fin de la meme année il se rendit à Vienne où l'Empereur le fit fon Bibliothéquaire & fon Historiographe, postes qu'il occupa jusqu'à sa mort arrivée en 1680. Outre l'Ouvrage intitulé Lucubrationum Gallianarum Prodromus, qu'il fit à 19 ans , nous avons de lui Origines Hamburgences, in-4°. livre scavant & curieux: Animadversiones ad Codini originis, &c. in-fol. où l'Auteur étale la plus vaste érudition; des Harangues, in-4°. Le Catalogue des Manuscrits, de la Bible de l'Empereur, 8 vol. in-fol. que la mort l'empêcha de pousser plus loin. Il donne dans cet Ouvrage immense & profond l'explication des Manuscrits d'une manière critique & historique. On y trouve des choses très-particulières & très - curieules, mais trop de diffusion, & l'Auteur

a eu moins d'égard au loisse & aux facultés des particuliers, qu'à la magnificence & à la Majesté de son Prince.

LAMBERT, (S.) né dans le pays de Liége d'une trèsillustre famille, fut élû Evêque de Mastricht l'an 668, & il remplissoit tous les devoirs d'un bon Pasteur, aimé de Childeric II. qui le consultoit sur le gouvernement de ses Etats. Lorsque ce Prince fut assassiné, Lambert fut chassé de la Cour & de son siège, par le cruel Ebroin, ennemi déclaré de tous les saints Evêques. Alors il se regira dans le Monastère de S. Avelo, où il vécut pendant sept ans dans l'Observance exacte de la Vie monastique. La mort de l'impie Ebroin rendit à son Eglise le saint Pasteur, qui reprit ses fonctions avec une nouvelle application, brûlant de zèle pour les ames confiées à ses soins. Il convertit beaucoup d'Infidèles dans son Diocèse, adoucit leur férocité par sa patience, & abbatit plusieurs Temples & plusieurs Idoles. Il fut tué selon quelques-uns par Dodon, frere d'Alpaide, que Pepin avoit épousée, après avoir repudié Plectrude sa légitime épouse. Cette femme irritée des remontrances que faint Lambert avoit fait à Pepin sur cet adultère, envoya, dir-on, son frere, qui vint avec des Gens-de'rmes, & perça le saint de plusieurs coups d'éavec plus de vraisemblance,

que Pepin & Alpaide n'en-

trent pour rien dans ce meurtre commis l'an 708; fems où

le Roi étoit réconcilié avec

Plectrude, & que la cause du massacre du Prélat, fut la

vengéance de la mort de deux

freres de Dodon, tués par les

neveux du saint Evêque. Son

martyre arriva au Village

appellé Leodicum, d'où son

corps fut porté à Mastricht.

Saint Hubert son successeur, fit transférer quelque tems

après ce saint Corps au lieu

de son martyre, où il se fai-

soit un grand nombre de mi-

LA a été imprimé à Basle, in-fol-1669, avec celui de Conrad de Liechtenaw, & dans le premier volume des Ecrivains d'Allemagne de Pistorius. L'auteur, qui n'a fait qu'abréger l'Histoire universelle, s'étend suffisamment sur celle d'Allemagne & est trèsestime, fur-tout pour les dixième & onzième siècles. Un Moine d'Erfurt en a donné une continuation jusqu'à l'ant 1472, qui est assez bonne, & qui se trouve aussi dans le Recueil de Pistorius.

racles. On y bâtit ensuite une Eglise magnifique, & les miracles que Dieu continua d'y opérer y attirèrent un grand peuple. Ainsi Leodicum, qui n'étoit qu'un petit Village, à une lieue de Tongres dans une Vallée agréable, devint une grande Ville nommée Liège, & l'on y transféra le Siége Episcopal, qui de Tongres avoit passé à Mastricht. LAMBERT, né à Schawembourg ou à Aschaffembourg, Ville de Franconie, vivoit dans le onzième siècle, & prit l'habit de saint Benoît dans l'Abbaye d'Hirsseldin, Diocèse de Mayence. Après avoir reçu la Prêtrite il alla à Jerusalem, & à son retour il composa, en Latin, une Chronique depuis le commencement du Monde jusqu'en 1077. Cet ouvrage excellent

LAMBERT, (François)né à Avignon en 1487, entra chez les Freres Mineurs, qu'il quitta 20 ans après pour se jetter dans le parti de Luther, & il se retira en Allemagne, où fit imprimer deux petits Ecrits, I'un pour justifier son Apostasie, & l'autre pour décrier l'Ordre qu'il venoit de quitter. Il prêcha ensuite la nouvelle doctrine dans la Suisse & l'Allemagne; se maria, & fut fait Professeur de Théologie dans l'Université de Marpourg. Il mourut en 1530. Outre les ouvrages dont nous avons parlé, dont le premier, devenu rare, a été réimprimé dans le tome 46 des Amanitates Litteraria de Selhorn; il y a de lui plufieurs Questions fur divers points du dogme Catholique, dont quelques-unes sont imprimées dans le même Recueil: l'on y trouve peu de bonne foi, & beaucoup d'emportement; un Commentaire sur l'Evangile de saint Luc, in-8: un autre sur le Mariage & sur les 4. Livres des Rois; un Trairé de la vocation à l'Eglise: Farrago omnium ferè rerum Theologicarum, & plusieurs autres Ouv. Cet Auteur a été long-tems déguisé sous le nom de Jean de Serre.

LAMBERT, (Anne-Therèse de Marguenat de Courcel es, Marquise de) née à Paris en 1677, eut l'avantage d'être élevée sous les yeux du célèbre Bachaumont qui avoit épousé sa mere, & qui prit plaisir à cultiver les heureuses dispositions qu'il apperçut dans sa belle-fille. Celle-ci répondit aux soins de son instituteur. & aidée de ses leçons, elle perfectionna ce génie heureux & cet esprit delicat qu'elle avoit reçu de la nature, par la lecture des meilleurs livres qu'elle lisoit avec réflexion, & dont elle faisoit des extraits marqués au coin du bon goût & de la justesse du jugement. Elle fut mariée en 1666 à Henri de Lambert, Marquis de Saint-Leris, lequel étant mort en 1686, laissa à sa veuve de longs & cruels Procès à soutenir, où il s'agissoit de toute sa fortune. La Marquise les termina à son avantage, & devenue maitresse d'un bien assez considérable, elle établit à Paris une maison, qui fut bientôt le rendez-vous de tous les gens d'esprit qui préféroient au jeu

& aux autres frivoles amulemens, le plaisir plus délicat & plus utile d'une conversation ingenieuse & sensée. Elle faisoit elle-même les honneurs de cette Académie, suivant le témoignage de ceux qui la fréquentoient; & on en est convaincu d'ailleurs par quelques écrits, austi solides qu'agréables qui sont sortis de sa plume, & qui furent imprimés contre ses défirs. Le premier qui parut fut une Lettre sur la dispute de la Mothe & de la sçavante Dacier, que l'on trouve dans le Recueil intitulé : Homèré en arbitrage. Le second est la Lettre d'une Dame à son fils sur la véritable gloire, imprimée dans le premier volume des Mémoires du P. Desmolets. Il y en avoit une à fa fille qui couroit aufli risque de devenir publique, lorsque la Marquise prit le parti de publier elle-même l'une & l'autre sous le titre, d'avis d'une mere à son fils & à sa fille, en 1729, in-12. Ses réflexions nouvelles fur les femmes, ou Méraphy sique d'amour. furent imprimées par les soins de Saint - Hyacinthe, & dédiées par l'Editeur à la Marquise de Saint-Aulaire, filie de l'Auteur. On trouve dans ces Ecrits, ainfi que dans le Traité de l'Amitié, dans celui de la Vieillese & quelques autres, la pureté, l'élégance & la beauté du stile, la justesse des réflexions, la délicatesse des sentimens; mais on y chercheroit envain la morale évangélique, & ils sont plus propres à former un honnète homme dans le monde, qu'un Chrétien qui doit en condamner plus d'une maxime. On les a recueillis en deux petits volumes in-12.1751. La Marquise mourat en 1733.

LAMBERT; (Joseph) né à Paris en 1654 d'un Maître des Comptes, entra dans l'état ecclésiastique, fut Docteur de la Mailon de Sorbonne & Prieur de Palaiseau. Il se distingua par une pieté éminente, un grand'a mour pour la vérité, une charité tendre pour les pauvres, & une connoissance profonde de l'Ecriture & des Peres. Il n'avoit que 30 ans qu'il préchoit avec un concours étonnant, dans l'Eglise de S. André des Arcs ta Paroisse, où les Protestans venoient en foule pour l'entendre. Il eut le bonheur d'en convertir plusieurs, qui ne purent réfister aux charmes d'un stile fimple & plein d'onction. Le Cardinal de Noailles & plusieurs autres Prélats, faisoient un cas tout particulier de ce saint Prêtre qui étoit auffi très-respecté en Sorbonne, où ses avis étoient du plus grand poids. Ils étoient toujours marqués d'un caractère de piété qui les faisoit écouter avec respect, & qui entraînoit le plus souvent la multitude des suffrages. C'est surtout ce que l'on éprouya

dans l'affaire de la Constitution, à laquelle il fut toujours très - opposé, & de laquelle il appella avec toute la Faculté. Il foutint son appel avec fermeté, & aima mieux se laisser exclure, que de contentir à le révoquer. C'est à sa requisition que la Faculté fit le Statut qui déclare nulles les Thèses de ceux qui s'y seroient nommés Titulaires de plusieurs Bénésices, ce que son zèle pour la discipline Ecclésiastique lui faisoit regarder avec raison comme un très-grand scandale. Ce saint Pretre, sur la fin de sa vie, se consacra entiérement au service des pauvres, & mourut en 1722, regretté de tous les gens de bien. Il étoit particuliérement envénération dans la Paroisse de Palaisau où étoit son Prieuré. où il a fait de très - grands biens, & à laquelle il laissa son cœur qui fut mis sous le porche de l'Eglise, avec une Epitaphe qui contient un détail exact de toutes ses vertus. Il a laissé plusieurs ouvrages pleins de lumière, d'onaion & de solidité. Les principaux font : L'année Evangélique, 7 vol. Discours fur la vie Ecclésiastique, 2 vol. Epitres & Evangiles, &c. Les ordinations des Saints. La Maniere de bien instruire les Pauvres. Histoires choisies, &c. Le Chrésien inftruit des mystères, &c.

LAMBERT, (Michel) né à Vivonne en Poitou en 1610,

vint jeune à Paris, où il acheva de perfectionner les heureuses dispositions qu'il avoit reques pour la Musique. Bientôt il surpassa les plus habiles maitres en ce genre, & on convient qu'il fut le 1er. Musicien François, qui sçut faire parsaitement sentir les vraies beautés de la Musique vocale. Au talent de la voix il joignoit celui de jouer du Luth & du Tuorbe avec un goût enchanteur, & lorsque dans une Assemblée illustre il marioit sa voix au son mélodieux de son Luth, il ravissoit ses auditeurs. Le Cardinal de Richelieu prit up plaisir singulier à l'entendre, & il étoit recherché dans tout Paris avec un empressement, auquel il ne pouvoit satisfaire; mais il promettoit toujours, & ne tenoit jamais parole: c'est à quoi Boileau fait allusion. dans ce vers:

Et Lambert, qui plus est, m'a donné sa parole,

Lambert mourut en 1696, après avoir rempli pendant long-tems une des premieres charges de Maître de la Musique de la Chambre du Rois Il fut inhumé chez les Peres de l'Oratoire, dans la tombe de Lully son gendre. Ses ouvrages ont été recueillis en un in-folio 1699.

LAMBERTINI, (Profper) né à Bologne en 1675, fut fait en différens tems, Chanoine de la Basilique de

Saint Pierre, Consulteur du Saint Office, Votant de la signature de grace, Promoteur de la Foi, Avocat Consistorial, Sécretaire de la Congrégation du Concile, & Canoniste de la Sacrée Pénitencerie. Il exerçoit toutes ces Charges lorsqu'il fut nommé par Benoit XIII à l'Archeveché Titulaire de Théodosse en 1724, & en 1727 à l'évêché d'Ancone, avec permission de retenir ses emplois, à l'exception de son Canonicat & de l'Avocature Confifstoriale. Nommé Cardinal in petto en 1726, il reçut la Barette & le Chapeau en 1728, & la même année il fut nommé Député de la Congrégation du Saint-Office. Clément lui donna l'Archeveché de Bologne en 1731; & ce Pape étant mort en 1740 . Lambertini fut élevé à sa place sur le thrône Pontifical, où il signala d'abord son désintéressement, en cedant à la Chambre Apostolique ce que ses Prédécesseurs mettoient au nombre de leurs revenus. L'esprit de sagesse & de modération ont fignalé le Pontificat de ce Pape qui a beaucoup fait pour la vérité, & qui auroit fait encore davantage, s'il eut ofé brifer entièrement les chaînes des préjugés Ultramontains. Il s'est surtout accupé sérieusement à calmer les dissensions. qui déchirent l'Eglise de France, & il n'est pas douteux qu'il n'y eut entièrement réussi, si à la sagesse des moyens qu'il prenoit, il eut ajouté le courage de renverser les obstacles que ses Prédécesseurs avoient mis à ce glorieux dessein. Son zèle éclairé & son goût pour la saine Doctrine, paroissent dans tout ce qu'il a fait en faveur des sentimens de saint Augustin & de ses disciples, & contre leurs détracteurs; dans le B ef adressé à l'Inquisiteur d Espagne pour venger la mémoire du célèbre Cardinal Noris, dont les Jésuites avoient fait mettre les ouvrages à l'Index, dans la condamnation du Dictionnaire des Livres Jansénistes, pour justifier tant d'excellens Auteurs maltraités par le fougueux Ecrivain de la Société; dans la réponse aux doutes, &c. Il n'a pas moins bien mérité de la Religion par sa Bulle Omnium sollicitudinum contre les impiétés Chinoises; par son Bref adressé au Cardinal Saldanha, pour la réforme des prévaricateurs du Paraguay; par la Congrégation de Palestrine, établie pour composer un corps de Doctrine, qui devoit être un centre de réunion pour tous les vrais Fidèles, si Dieu eût prolongé les jours de ce Pape bien intentionné. A son zèle pour la Religion, Benoît joignoit l'amour des Sciences & des Beaux-Arts, pour l'avancement desquels il n'a rien né-

gligé dans tous les lieux de la dépendance; témoin les Académies qu'il a fondées à. Rome, & les libéralités en faveur du fameux Institut de Bologne. Grand & profond Canoniste, ses ouvrages annoncent un goût décidé dans ce genre de littérature, avec une connoissance des plus vastes de l'Histoire & des Antiquités Ecclésiastiques. Les ouvrages de ce sçavant Pape contiennent 12. vol. in-fol. Les quatre premiers sont destinés aux traités de la béatification & de la canonisation des Saints. Le cinquième, contient les actes des Saints qu'il a Canonifés. Les fixième, septième & huitième, renferment des Supplémens, des Documens & un ample Indice pour les volumes précédens. Le neuvième, traite du Sacrifice de la Messe, & le dixième, des Fetes instituées en l'honneur de J. C. & de la bienheureuse Vierge. Dans le onzième, se trouvent les Instructions, les Mandemens, &c. qu'il a donnés pendant qu'il étoit Evéque d'Ancone, puis Archeve que de Bologne. Enfin, le douzième contient un beau Traité sur les Synodes; ce Pape mourut en 175. Il a eu pour Successeur le Cardinal Rezzonico, Venitien; qui a commencé son Pontificat, par annoncer qu'il entend suivre les vûes de Benoît XIV, & achever tous les projets formés par son Prédécesseur, pour l'utilité de la Religion.

LAMBIN, (Denis) né à Montreuil sur mer, en Picardie, fut un Sçavant distingué dans le 16°. siècle, & qui s'appliqua avec le plus grand succes à l'étude des Belles-Let.Il voyagea en Italie avec le Cardinal François de Tournon; & à son retour à Paris, il eut la place de Professeur des Belles-Lettres au Collège Royal. Il mourut en 1572. âge de 56 ans, du chagrin de la perte de son ami Ramus, qui avoit été la victime du massacre horrible de la Saint Barthelemi. Il a laissé plusieurs ouvrages, dans lesquels on trouve une vaste érudition, beaucoup de critique, quelquefois peu de goût & trop de fantailie. Son Commentaire fur Horace est le plus estimé. Il en a fait sur Plaute, sur Lucrece, sur Ciceron, &c. Son fils, qui n'étoit pas moins sçavant que lui, fut Précepteur du fameux d'Andilly.

LAMECH, de la race de Cain, fils de Mathusaël, pere de Jabet, de Jubat, de Tubat-Cain & de Noema, est célèbre dans l'Ecriture par la Polygamie, dont on le croit le premier Auteur dans le monde. Il épousa Ada & Sella. L'Ecriture le remarque, afin que nous fassions attention que c'est dans la race de Cain, & par l'incontinence d'un de ses descendans, qu'à commencé un usage contraire

à l'institution & à la loi primitive du mariage : Ils seront deux dans une même chair. Un jour Lamech dit à ses femmes: Ecoutez-moi, femmes de Lamech, j'ai tué un homme pour ma blessure, & un jeune homme pour ma meurtriffure. On tirera vengeance sept fois du meurtrier de Cain, & soixante & dix fois du meurtrier de Lamech. Ces paroles renferment une obfcurité impénétrable. On a fait de vains efforts pour les expliquer; mais on ne donne que des conjectures, auxquelles nous préférons un filence respectueux.

LAMET. Voyez DELA-

LAMI, (Bernard) né au Mans, montra des sa jeunesse un grand amour pour toutes les Sciences, & entreprit d'en parcourir la vaste carrière. Il entra dans la Congrégation de l'Oratoire à 18 ans, & se livrant à l'avidité de tout sçavoir, il s'appliqua à toutes les parties des Belles-Lettres, à l'étude des Langues, aux Mathématiques, à la Philosophie, à la Morale chrétienne, à la Théologie, à la Critique, & se distingua dans toutes. Les ouvrages qu'il a donnés sur chacune, montrent combien il les avoit approfondies. Il commença d'abord à écrire sur les Belles-Lettres qu'il avoit professées à Vendôme & à Jully, & il donna la Rhéthorique, in-12.

LA

Réflexions sur l'art Poëtique; Entretien sur les Sciences & sur la manière de les étudier; ouvrages excellens, le dernier surtout, où l'Auteur a pour but de former des Sçavans qui ayent de la piété, & qui ne se proposent dans leurs études que la gloire Divine & l'utilité de l'Eglise. Le P. Lami fut ensuite destiné à professer la Philosophie à Saumur & à Angers. C'éson alors le règne de Descartes. dont le P. Lami saisit les principes avec ardeur, & il n'oublia rien pour faire des Partisans à la nouvelle Philosophie par ses leçons & par ses écrits. Il donna dans ce genre un Traité de Méchanique, de l'équilibre, in-12. Traité de la grandeur en général, in-12. Traité de Perspectives; tous ouvrages bien reçus & plusieurs fois réimprimés. Cependant son zèle pour la nouvelle Philosophie ayant soulevé contre lui les fanatiques Partisans de l'ancienne, un ordre de la Cour le priva de sa Chaire, & le relégua à Grenoble en 1676, où il trouva dans la confiance & dans l'estime du saint Cardinal qui en étoit Evéque, un ample dédommagement de ce que la malice de ses ennemis venoit de lui faire perdre. Le vertueux Prélat ne laissa point inutiles les grands talens du P. Lami, & il l'associa au gouvernement d'un Diocèle qui avoit sçu prenire une nouvelle forme tration de la vérité & de la

entre ses mains. C'est aussi là que le sçavant Oratorien entra dans la carrière de l'Ecriture fainte, & qu'il commença les excellens ouvrages qu'il nous a laissés sur cette matiere. Le premier, qui parut en 1687, est son Apparatus ad Biblia Sacra, &c. in-fol. imprime depuis sous différentes formes, & traduit sous le titre d'Introduction à la lecture de l'Ecriture Sainte; ouvrage rempli de l'érudition la plus profonde, & qui est terminé par un Traité sur les différens iens de l'Ecriture sainte. Il donna depuis Harmonia, sive Concordia, & c. d'abord in-12. réimprimé en deux vol. in-4. avec un Commentaire & un Apparat Gézzaphique & Chronologique. Tiois sentimens singuliers qu'il avança dans cet ouvrage, l'engagerent dans une longue suite de disputes avec les plus illusties Scavans de son tems. Il prétendoit que Jean-Baptiste avoit été empritonné deux fois; que Jefus-Christ ne mangea pas l'Agreau Paschal dans la derniere Cène; que les deux Maries & la femme pécheresse étoient la meme personne. Le P. Lami écrivit beaucoup pour soutenir ces trois sentimens, & répondre aux objections de ses adversaires. Il ne laissoit pas néanmoins de s'occuper de plusieurs autres ouvrages plus confidérables, & Pon vit paroitre sa Démons-D iv

sainteté de la Morale Chrétienne, in-12. & il acheva son grand ouvrage de Tabernaculo fæderis, &c. in-fol. qui fut imprimé par les soins du P. Desmolets. Cet ouvrage eit divisé en sept livres, dont les deux premiers sont comme des Préliminaires; dans le troisième on trouve la description du Tabernacle; & les trois derniers traitent du rapport. Le P. Lami mourut xante-quinzième année. Il unissoit aux plus rares talens, la piété la plus solide, l'humilité la plus profonde, & la charité la plus ardente.

LAMI, (Dom François) né au Diocèse de Chartres d'une famille noble, porta d'abord les armes; & dégoûté bientôt de cette profession, il en choisit une plus conforme à la pureté de ses mœurs & à sa tendre piété. Il entra dans la Congrégation de faint Maur en 1659. à 23. ans, & repara par son application à l'étude, le tems qu'il avoit perdu dans le monde. Les excellens ouvrages dont il a enrichi la République des Lettres, prouvent autant fon amour pour le travail que son érudition, & la grande connoissance qu'il avoit du cœur humain. Il a publié le volume in-12, de la connoissance de soi-même, dont la plus ample édition est de 1700. Un

la Religion Chrétienne. Le nouvel Athéisme renversé, contre Spinosa, in-12. Un Recueil de lettres Théologiques & Morales. L'Incrédule amené à la Religion par la raison. La Rhétorique du Collège trahie par son Apologiste, in-12. contre le fameux Gibert. Un Traité de la connoissance & de l'amour de Dieu. Une Lettre d'un Théologien contre les Temple & de tout ce qui y a moutations calomnieuses de la Leure d'un prétendu Abbé à Rouen en 1715. dans sa soi- "Allemand, contre la célèbre édition de S. Augustin : ce Libelle étoit du P. Lallemand, Jésuite. Les Gémissemens de l'ame sous la tyrannie du corps, écrit en forme d'aspirations. Les premiers Elémens, ou entrée aux connoissances solides; & Lettre à Malezieux contre les Journalistes de Trévoux. Réflexions sur leTraité de la prière publique, auquel le célèbre Duguet répondit en peu demots, en faisant voir que les réflexions portoient à faux. Ce sqayant Religieux a encore écrit sur diverses matières Philosophiques, sur l'Eloquence, & sur le système de la Grace en général, & il mourut à S. Denys en 1711.

LAMIA, fameuse Courtisane, fille de Cléanor Athénien, & concubine de Ptolomée, Roi d'Egypte, laquelle ayant été prise dans le combat naval que ce Prince perdit contre Démétrius, fut présentée à ce dernier, & le Traité de la vérité évidente de charma tellement, quoique sur le retour, qu'il la préséra à ses autres maîtresses. Ce Prince la combla de grands biens, qui purent à peine suffire à la magnificence & au faste de cette Courtisanne. Les Athéniens ne rougirent pas de lui dresser un Temple, sous le titre de Venus Lamie, quoique dans une occasion ils n'eussent payé qu'avec dépit une somme d'argent, à laquelle Demétrius les avoit taxés, pour le profit de cette prostituée.

LAMOIGNON, (Guillaume ) Marquis de Bâville & Premier Président au Parlement de Paris, naquit d'une des plus anciennes familles du Nivernois, illustrée par les emplois militaires & depuis par les dignités de la robe. Charles de Lamoignon, le premier de cette Maison qui se consacra à la Magistrature, après avoir étudié sous le fameux Alciat, se fit recevoir Avocat au Parlement de Paris; & la réputation qu'il y acquit le fit parvenir aux premieres charges de l'Etat. Îl mourut en 1573 regretté de son Roi, qui lui avoit fait l'honneur de le visiter plusieurs fois durant sa maladie. Son fils Chrétien de Lamoignon, mort Président à Mortier en 1636, fut pere de Guillaume, qui, héritier des reçu à 28 ans Conseiller au

qu'à acquérir les connoissances nécessaires, pour en remplir dignement les fonctions. Ayant été fait Maitre des Requetes en 1644, il fut nommé quelque temps après Commissaire aux Etats de Bretagne, & il travailla avec succès à concilier les intérêts du Prince avec ceux de la Province. Mais la supériorité de ses talens, dont il avoit donné des preuves éclatantes, sollicitoit pour lui un poste plus important, & ce fut à cette seule sollicitation qu'il dût sa nomination à la Première Présidence du Parlement de Paris. Le Cardinal Mazarin lui rendit ce témoignage glorieux, lorfqu'il vint le remercier : Monsieur, lui dit ce Ministre, si le Roi avoit pu trouver dans tout son Royaume un plus homme de bien que vous, il ne vous auroit pas donné cette Charge. M. de Lamoignon répondit à la haute idée qu'on avoit de lui, & pour juger du succès éclatant avec lequel il parcourut cette carrière brillante, il ne faut que lire les différentes Remontrances qu'il présenta au Roi, les Harangues qu'il prononça à la tête de son auguste Corps, & les sçavans Arrêts qu'il a faits sur plusieurs matières du Droit François. Plein de compassion pour les vertus de ses Ancêtres, sut besoins du peuple, il ne les dissimula jamais; de zèle pour Parlement, & des ce moment sa Compagnie, il en soutint livré tout entier aux devoirs les droits avec fermeté. Fade cet état, il ne s'appliqua cile à tout le monde il écou-

LA

toit avec bonté, & ne rebutoit jamais personne. N'ajoutons pas, disoit-il, en parlant des Plaideurs, au malheur qu'ils ont d'avoir des Procès, celui d'erre mal reçus de leurs Juges: Nous sommes établis pour examiner leurs droits; & non pas pour éprouver leur patience. Lorsqu'on lui représentoit que l'excès du travail l'épuisoit, & qu'il devoit se ménager; ma fanté & ma vie, disoit-il, sont au Public & non pas à moi. Ce grand Magistrat, au milieu de ses occupations pénibles, sçut trouver le tems de cultiver les Belles - Lettres qu'il aimoit avec passion, & il tenoit chez lui des Assemblées de gens Sçavans, avec lesquels il s'entretenoit de toutes les matières de Littérature, dont aucune ne lui étoit étrangère. Il releva l'éclat de ces grandes qualités par les vertus Chrétiennes qui en font tout le prix; un grand zèle pour sa Religion, une piété sincère, une étude affidue des Livres Saints, & une charité ar-, dente pour les Pauvres, qui parut surtout dans les calamités publiques. Cet illustre Magistrat averti de sa fin prochaine, s'y prépara par un redoublement de bonnes œuvres, & termina par une mort édifiante en 1677 une vie glorieuse, qu'il avoit consacrée toute entière à ses devoirs de Citoyen & de Chrétien. Flechier prononça fon Oraifon

funèbre, & Boileau son ami en a fait les Eloges les plus mérités. CHRÉTIEN FRANçois de Lamoignon, son fils aîné, né à Paris en 1644; après avoir reçu une excellente éducation sous les yeux de son pere, entra dans le Barreau, où il fit admirer son éloquence pendant deux ans. & après avoir successivement exercé les Charges de Conseiller, de Maitres des Requêtes, il obtint en 1674 le poste d'Avocat-Général, qu'il remplit pendant 25 ans avec le plus brillant succès. Les Discours qu'il prononçoit chaque année à l'ouverture du Parlement, attiroient tout Paris, & on ne l'écoutoit pas avec moins d'avidité quand il parloit pour des causes particulières. L'universalité de ses connoissances, le rendit pendant long-tems l'oracle de sa Compagnie; & il se servit du crédit qu'il avoit sur les esprits, pour faire abolir l'épreuve honteuse du Congrès. Cet illustre Magistrat obtint en 1690 l'agrément pour une Charge de Président à Mortier; mais il ne l'occupa que 8 ans après, lorsque sa santé affoiblie lui eut rendu le repos nécessaire. Il étoit trop tard : une maladie de langueur, suite de ses travaux excessis, le confuma peu à peu, & il vit approcher sa dernière heure avec la fermeté qu'inspire l'espérance d'une meilleure vie. Il mourut en 1709. Il

étoit membre honoraire de l'Académie des Inscriptions.

LAMPRIDE, (ŒLIUS LAMPRIDIUS ) Historien Latin qui vivoit dans le 4e. siécle sous Dioclétien, & le grand Constantin, & de qui nous avons quatre vies d'Empereurs, celles de Commode, d'Antonin, Diadumene, d'Heliogabale, & d'Alexandre Severe. Ces deux dernieres sont dédiées à Constantin. Il y a encore eu de ce nom BE-NOIT LAMPRIDE Poëte célèbre né à Crémone, qui enseigna les Langues Grecque & Latine en plusieurs endroits de l'Italie, & de qui l'on a des Epigrammes, des Odes & d'autres Poesses en Grec & en Latin, qui sont imprimées féparément, & parmi les délices des Poëtes d'Italie. Il mourut l'an 1540.

LANCELOT, (Jean-Paul ) fameux Jurisconsulte d'Italie né à Perouse où il mourut en 1591 âgé de 80 ans. Il est Auteur de différens Ouvrages de Droit que l'on estime, comme Institutiones juris canonici, in - 4. dont Doujat a donné une excellente édition en 2 vol. in-12. avec des notes: Corpus juris canonici in-4. & plusieurs autres. Ce Jurisconsulte s'étoit acquis une très-grande réputation par sa capacité, & plusieurs Papes lui donnèrent des marques de leur bienveillan-

né à Paris vers l'année 1615 fut élevé dans la Communauté de S. Nicolas du Chardonnet où il se distingua par la vivacité de son esprit, & plus encore par sa candeur & par sa piété M. Bourdoise qui avoit fondé, & qui gouvernoit alors cette Communauté, étoit un bon Prêtre qui brûloit de zèle pour la maison de Dieu, mais qui ayant peu de lumière, n'avoit pensé qu'à régler l'extérieur, & avoit borné toute sa règle à des pratiques peu importantes, & à des lectures affez superficielles. Lancelot qui vouloit aller plus loin, fit connoissance avec le fameux Abbé de S. Cyran, & celui-ci à qui sa longue expérience dans la direction avoit donné un grand discernement des efprits, trouvant celui du jeune Lancelot propre à de grandes choies, résolut de le cultiver, & l'unit à quelques Solitaires retirés auprès de Port-Royal de Paris, qui n'étoient occupés que de la priere, de la méditation de l'Ecriture-Sainte, & de la pratique de la pénitence; mais l'emprisonnement du sage Directeur les ayant dispersés, Lancelot fut depuis employé aux écoles du Cul-de-Sac de S. Dominique près la rue d'Enfer, que les Solitaires de Port-Royal avoient établis, & il y enseigna le Grec & les Mathématiques. Ce sage établis-LANCELOT, (Claude) sement qui avoit été souvent

traversé, interrompu, & repris, ayant enfin été détruit en 1660, Lancelot qui par de favans Ouvrages avoit fait preuve de la plus haute capacité, fut chargé de l'éducation du Duc de Chevreuse, & depuis de celles des jeunes Princes de Contiqui firent des progrès merveilleux sous cet excellent maitre. La mort de la Princesse ayant encore dérangé ce projet d'éducation, Lancelot se voyant libre, exécuta le dessein qu'il méditoit depuis long-tems de se consacrer entiérement à Dieu par la vie Religieuse. Il se retira donc dans l'Abbaye de S. Cyran que l'Abbé de Barcos son ami avoit réformée, & il y fit profession: quoiqu'il se contentât du degré de Soudiacre, il n'en fut pas moins utile au Réformateur qu'il aida par sa piété & ses lumières à établir la pratique de la règle de S. Benoit que l'on suivoit à la lettre dans cette maison. Mais Barcos étant mort en 1678, les Jésuites jaloux du bien qui s'y faisoit, travaillèrent à la détruire, & firent d'abord exi-Ier Lancelot à l'Abbaye de Quimperley, où il continua les mêmes austérités, la vie occupée & religieuse qu'il menoit à S. Cyran. Enfin af. foibli par sa pénitence & ses infirmités fréquentes, il mourut en 1695 âgé de soixantedix-neuf ans en odeur de sainteté. Lancelot est Auteur, ou

eut part à un grand nombre d'Ouvrages excellens dont un seul suffiroit pour établir sa réputation. Les principaux iont les Méthodes Grecque, Latine, Italienne & Espagnole, si recommandables par la clarté, la solidité & la profondeur. La Méthode Latine, imprimée in-8. chez Vitré 1644, & depuis réimprimée très-souvent, est ornée d'une savante préface dans laquelle Lancelot indique les Auteurs Latins qu'il faut étudier pour perfectionner dans leur Langue : il traite ensuite de toutes les parties du Discours, en évitant le défaut si commun de donner en Latin les règles. Il instruit sur les noms Romains, fur les sexterces, la division du tems, la manière d'écrire & de prononcer, & il finit par un traité de la Poesse latine, & un autre de la Poesse Françoise. La Methode Grecque, imprimée in - octavo, chez Vitré 1656, & réimprimée aussi souvent que la premiere, a aussi une Préface dans laquelle l'Auteur traite du renouvellement des Lettres grecques, pose des principes généraux pour bien apprendre le grec, & porte son jugement sur ceux qui ont écrit en cette langue. tout cela avec une clarté & une précision qui mettent à la portée de tout le monde les choses les plus abstraites. Cependant pour aider ceux qui n'auroient pas le tems d'ap-

profondir tout ce qu'il a renfermé de savant & de curieux dans ses deux grandes Méthodes, il en a fait des abrégés excellens. Son jardin des Racines grecques in-12. 1657, est un Recueil des plus méthodiques & des plus utiles, dont la quatrième partie est une collection de mots François qui ont quelque rapport avec la Langue Grecque. Cette derniere partie a été aussi méchamment que vainement attaquée par le Jésuite Labbe. Tous ces Ouvrages furent faits pour les Ecoles de la rue d'Enfer, aussi-bien que le Delectus Epigrammatum qui est de Lancelot, à la Préface près que l'on donne au célèbre Nicole, & la Grammaire générale & raisonnée composée sur le plan fait par le grand Arnaud. Nous avons encore de Lancelot une Differtation sur l'hemine de vin & la livre de pain de S. Benoît, sur laquelle le savant Dom Mabillon fit quelques objections que l'Auteur réfuta dans une seconde édition de 1688, plus ample que la premiere: une Nouvelle Méthode pour apprendre le pleinchant, beaucoup plus facile & plus commode que l'ancienne; Chronologia facta in-fol. courte, mais exacte, & qui donne un abrégé clair de l'Histoire sacrée. Cette Chronologie faite sur les Annales d'Usserius, se trouve jointe à la Bible in-fol. de Vitré, à l'édition de laquelle Lancelot a beaucoup travaillé. Mémoires pour servir à la vie de M. de S. Cyran en deux parties, dont la seconde porte pour titre: l'Esprit de M. de S. Cyran , Ouvrage instructif & édifiant où l'on trouve le vrai sans partialité: Relation du voyage d'Alet in-12.1733, qui n'est proprement qu'un récit de la conduite & de la vertu du saint Evêque de cette ville que Lancelot étoit allé visiter. Ce savant homme fut toujours très-uni aux illustres Solitaires de Port-Royal, & eut part à toutes leurs disgraces.

LANCISI, (Jean Marc) né àRome en 1654, se rendit habile dans la Médecine, & toutes les parties qui y ont rapport, & après avoir professé l'Anatomie pendant longtems au Collège de la Sapience avec beaucoup de réputation, il fut fait Médecin & Camérier d'Innocent XI, & exerça le même emploi auprès de Clement XI. Il mourut âgé de soixante-cinq ans laissant une bibliothèque de plus de 20000 volumes qu'il avoit donné de son vivant à l'hôpital du S. Esprit, à condition qu'elle seroit publique. On a de lui plusieurs Ouvrages, comme sur les morts Subites, in-4. Une Difsertation sur la salubrité de l'air de Rome, in-4. Un Traité sur les mau vais effets des vapeurs des marais in-fol. Une Differtation excellente sur la

vraie manière dont les Médecins doivent étudier , in-4. Synople Anatomique du corps humain. Tous ces Ouvrages Latins & plusieurs autres ont été imprimés à Genève en 1718. 2 vol. in-4. & Lancisi en a fait encore beaucoup qui ne sont point dans ce reeueil; il étoit de plusieurs

Académies.

LANCRET, (Nicolas) Peintre né à Paris en 1690, étudia sous Watteau dont il imita la manière, mais il ne put saisir ni la finesse de son pinceau, ni la délicatesse de son dessein. Il a fait plusieurs choses tres-agréables, & d'une composition riante. Cet Artiste joignoit à ses talens, les qualités les plus estimables de l'esprit & du cœur.Il mourut à Paris en 1743. Il a beaucoup travaillé, & les maifons Royales renferment une grande quantité de fes Tableaux. On a auffi beaucoup gravé d'après lui.

LANDA, (Catherine) née à Plaisance, doit être mise au rang des femmes savantes. Elle étoit sœur du Comte Augusta Landa & femme de Jean Fermetrivole, & étoit encore fort jeune lorsqu'elle écrivit à Pierre Bembus en 1526 une Lettre latine qui a été imprimée parmi celles de ce savant Ecrivain avec la réponse qu'il

lui fit.

LANDO, (Hortenfio) né à Milan, fot un Médecin célèbre du seizième siècle, Au-

teur de plusieurs Ouvrages où il affectoit de se masquer sous de faux noms. Il prit celui de Philalethes Polypopiensis, dans un Dialogue intitulé, Fercianæ questiones, où il examine les mœurs & l'esprit des divers peuples d'Italie. On le croit Auteur d'un autre contre Erafme sous le titre de Philalethes Utopiensis. Il a fait encore Cicero relegatus & Cicero revocatus, deux dialogues qui ont été faussement attribués au Cardinal Alexandre : un Recueil de Lettres qu'il fit imprimer à Venise en 1548, in-12. &c.

LANFRANC, né à Pavie d'une famille de Sénateurs. fit de grands progrès dans les Lettres humaines aufquelles il s'appliqua tout entier; & peu occupé de la science du salut, il ne songeoit qu'à acquérir l'estime des hommes; mais Dieu lui en ayant fait connostre le néant, lui inspira le désir de se consacrer à son service, & Lanfranc qui pour lors étoit en France, se réfugia dans le monassère du Bec. où il passa d'abord neuf ans dans une entière solitude. Mais le bruit de sa retraite s'étant répandu on courut en foule au Bec pour recevoir les leçons de Lanfranc qui se vit obligé d'employer pour la gloire de Dieu des talens qu'il n'avoit autrefois cultivés que pour sa propre gloire. Plusieurs années après, ayant été nommé Abbé du monastere de S. Etienne de

Caen, il y établit une exacte régularité, & pendant qu'il s'occupoit à former des hommes propres à servir l'Eglise, il combattoit pour la foi par ses Ecrits. Il refusa l'Archevêché de Rouen, mais il fut contraint d'accepter celui de Cantorberi, & son élection fut confirmée dans un Concile malgré ses vives instances. Envain s'adressa-t-il au Pape Alexandre qui avoit été son disciple pour être déchargé du fardeau de l'Episcopat, le Pape lui ordonna de rester dans son siége, où il-acheva de se sanctifier par toutes les vertus Episcopales. Il mourut en 1089. & il a laissé plusieurs Ouvrages dont le principal est un Livre du Corps & du Sang de Notre-Seigneur contre Berenger. Les autres sont des Commentaires sur les Epitres de S. Paul , des Notes sur quelques Conférences de Cassien, & quelques - autres recueillis en 1647. par Dom

LANFRANC, (Jean) fameux Peintre d'Italie né à Parme en 1581, fut contraint par la pauvreté de se mettre au service du Comte Horace Scotti de Plaisance. Ce Seigneur appercevant un grand goût pour la peinture dans son Domessique qui s'occupoit continuellement à tracer des figures avec du charbon, le mit sous Augustin Carache après la mort duquel Lanfranc alla à Rome étudier sous

Luc d'Acheri.

Annibal à l'école duquel il acheva de se persectionner. Il sic depuis de mès-beaux morceaux qui lui acquirent beaucoup de réputation, & lui méritèrent la dignité de Chevalier que lui confirma Urbain VIII. Son imagination vasse exigeoit de grands sujets & des lieux étendus, & il ne réussission que médiocrement aux rableaux de Chevalet. Il

mourut en 1647.

LANG, (Jean-Michel) né au Duché de Sultzbach, d'un Pasteur qui l'appliqua de bonne heure à l'étude des Langues orientales & de la Théologie, professa cette derniere science à Jene, puis à Altorff où il fut peu après Pasteur. La part qu'il prit aux visions de Rolembac & de Petersen lui ayant attiré bien des chagrins, il se vit obligé de quitter Altorff, & de se retirer à Prentzlow où il exerça la place d'Inspecteur. Il y mourut en 1731. Ce Savant étoit très-versé dans la connoissance des Langues orientales, & il nous a laissé plusieurs Ouvrages fur l'Alcoran & le Mahométisme dont on fait cas: Philosogia barbaro graca, un traité de Fabulis Mohamæducis, &c.1

LANGBAINE, (Girard) favant Anglois, fit ses études à Oxford, où il prit le dégré de Dotteur en Théologie. Outre la connoissance des Langues, de la Philosophie, de la Théologie & du Droit, il

s'appliqua particulièrement à la recherche des antiquités qui firent son occupation sa-vorite jusqu'à sa mort arrivée en 1657. On lui doit une Edition de Longin grecque & latine avec des notes, & plufieurs autres Ouv. ages pleins d'érudition. Il eut un fils GI-RARD LANGBAINE qui se distingua aussi par ses vastes connoissances.

LANGIUS, (Paul) Bénédictin Allemand, que l'Abbé Tritheme envoya en 1515 dans les Couvens d'Allemagne pour rechercher tous les manuscrits qui pourroient servir à la perfection de ses Mémoires sur les Ecrivains Ecclésiastiques. Chemin faisant , Langius travailla pour lui, & en parcourant les bibliothèques, il amassa des matériaux pour composer sa Chronique de l'Eglise Episcopale de Zeitz depuis l'an 968 jusqu'en 1515. Les Protestans vanient beaucoup cet Ouvrage, parce que l'Auteur y fait l'éloge de Luther, de Carlostad, & de quelques autres hérésiarques, & qu'il y déclame contre les Ecclésiastiques Romains. La Chronique est imprimée au tome premier des Ecrivains d'Allemagne de Pistorius.

LANGIE, (Rodolphe) né en Vestphalie, & Prevôt de l'Eglise Cathédrale de Munster, rendit son nom célèbre en Allemagne par son érudition & les essorts qu'il sit

pour réveiller le goût des Lettres. Un voyage qu'il fit en Italie pour les affaires de fon Chapitre, lui ayant fourni l'occasion de se persectionner dans les sciences qui commençoient à y refleurir, il revint avec le dessein de les rétablir dans sa Patrie, & il l'exécuta par l'établissement d'un College à Munster, & par quelques Ecrits que l'on estime : ce sont un Poëme sur la prise de Jérusalem un de la sainte Vierge, un troisième fur S. Paul, & plusieurs autres Poesies latines. Il mourut en 1519 âgé de quatrevingt-un ans. Il y a encore de ce nom JEAN LANGE, fameux Médecin Allemand. qui mourut en 1565, Auteur de plusieurs autres Ouvrages de Médecine : CHARLES Chanoine de S. Lambert de Liège qui a fait plusieurs Commentaires, un entr'autres sur les Offices de Ciceron mort en 1574; JOSEPH Allemand Professeur de la langue Grecque à Fribourg, qui a publié le troisième des Polyanthea, in-fol. le Florilegium, in-8. qui est un recueil alphabétique de Sentences, d'Apophtegmes; de comparaisons, &c. & quelques autres Ouvrages, & qui après avoir été Protestant rentra dans le sein de l'Eglise Catholique avant l'an 1600.FRAN-COIS né à Reims, célèbre Avocat au Parlement de Paris, Auteur d'un Ouvrage excellent

téllent intitulé le Praticien François, réimprimé plusieurs fois, & dont les meilleures éditions sont celles de 1699. & de 1702. Il mourut en 1664 à soixante-quatorze ans.

LANGLE (Pierre de ) né à Evreux d'une famille distinguée, prit le bonnet de Docteur dans la maison de Navarre en 1670, '& exerça successivement à Evreux pendant plus de vingt ans les fonctions de Pénitencier, d'Official & de Grand Vicaire. Le grand Bossuet avec qui il étoit uni d'une étroite amitié, l'attira à la Cour, & le fit choisir pour Précepteur du Comte de Toulouse, poste où M. de Langle fit briller sa piété & ses lumières. Louis XIV. lui donna plus d'une fois des marques de son estime, & le nomma en 1698 à l'Evêché de Boulogne. Les premieres années de son Episcopat furent employées à pourvoir aux besoins du Diocèse, auquel il eut la consolation de faire prendre une face nouvelle par ses travaux infatigables, ses soins multipliés, ses visites régulières, sa fermeté à faire observer les Statuts qu'il avoit dressés, sa tendre charité pour les pauvres, & par le modèle de toutes les vertus que présentoit une vie réglée sur les maximes les plus pures de l'Evangile. Son zèle pour la bonne Doctrine de l'Eglise, parut avec éclat dans l'affaire de la

Constitution ; époque des combats qu'il eut à soutenir . des persécutions qu'il essuya, des disgraces que lui attira son courage intrépide à conserver le dépôt de la foi. Dès que par le plus sérieux examen, il se fut bien convaincu que ce Décret, portoit une atteinte mortelle aux grandes vérités qu'il étoit obligé de défendre, il n'hésita pas à le déférer au tribunal de l'Eglise universelle, & signa, l'appel avec trois de ses confreres en 1717. Après cet acte généreux, il reprit le chemin de son Diocèse, & en arrivant à Boulogne, il fût complimenté par tous les Corps de la ville, & eût la satisfaction de voir presque tous ses Ecclésiastiques se joindre à sa démarche. La joye eut été parfaite, s'il n'eut trouvé à Calais un peuple rébelle que des gens féditieux & mal intentionnés soulevèrent contre leur Evêque lorsqu'il se présenta dans cette ville; mais le Prélat par sa douceur & son . humilité, sçut désarmer cette multitude seduite, & il eut la consolation de voir revenir à lui les brebis que l'on avoi arrachées du bercail. Cependant pour justifier son appel, il publia un Mandement dans lequel il donne à son peuple une juste idée du gouvernement que J. C. a établi dans son Eglise, & des Libertés de l'Eglise Gallicane; il explique les avantages qu'on doit

attendre de l'appel, comme de mettre à couvert les vérités flétries par la Bulle, de délivrer les Fidèles de leurs scrupules, & de leur assurer le droit de lire les Livres saints. Ce vertueux Prélat ne voulut prendre aucune part à l'accommodement de 1720, & il se joignit au grand Colbert pour en détourner le Cardinal de Noailles; mais le Régent qui avoit ce projet fort à cœur, éloigna de Paris les deux Evêques qui étoient très - propres à le faire échouer, & M. de Boulogne revenu dans son Diocese, éprouva encore les funestes effets du faux zèle de la part d'une populace poussée par des conseils violens. Etant allé faire la visite à Quernes en Artois, il y fut reçu à coups de pierres & de bâtons & n'évita d'être assommé que par la fuite. Le saint Pasteur cruellement outragé, chercha plutôt à instruire ces peuples séduits qu'à les faire punir, & il leur addressa une Lettre Pastorale, tendre, pathétique, lumineuse, laquelle fit peut être moins d'impression fur ces Rebelles qu'une Compagnie de Grenadiers qu'on envoya chez eux pour se délivrer de ces hôtes importuns; ils s'humilièrent devant le Prélat, & rejetterent sur les Jésuites & les Capucins de la rible qu'ils avoient donné, en l'honneur de ce Prélat. & ce pere tendre les reçut

avec bonté, & rétablit la paix dans la Paroisse. On peut voir dans le recueil des Appellans célébres le détail exact des excès où se portèrent de nouveau contre le saint Prélat les Habitans de Calais animés par quelques Religieux, le dessein singulier que l'insolence de ces révoltés fit naître à l'Archevêque de Reims, d'agir contre son Suffragant, & les différentes Lettres que le respectable Pasteur écrivit à ses brebis égarées, au Métropolitain, au Cardinal Dubois, & aux Evêques de France. Cette affaire étant terminée, le vénérable Prélat ne s'occupa plus que du compte qu'il devoit bien-tôt rendre à un Tribunal redoutable où son grand âge & ses infirmités lui annonçoient qu'il paroîtroit bien-tôt. Une fièvre continue lui fit prévoir le moment, & il s'y prépara par une revûe générale de toute sa vie, après laquelle il recut les derniers Sacremens en présence de tout son Chapitre, avec les grands sentimens de religion dont il avoit toujours été pénétré. Enfin il rendit son ame à Dieu le 12 Avril 1724 âgé de quatrevingts ans après une vie édifiante, toute consacrée à la piété & aux devoirs de l'Episcopat. Dom Mopinot Béville d'Aire le scandale hor- nédictin a fait ces quatre vers Si pietas, si religio, si regula veri Non perit, æternum vives, venerande Sacerdos,

Hos cineres , hac offa, fibi deus intimus bospes

Consecrat, & Christi servat jungenda triumpho.

LANGUET, (Hubert) né à Vitteau en Bourgogne en 1518, se fit une grande réputation par ses alens & sa vertu. Après avoir fait ses études dans son pays, il alla en Italie, & se fit recevoir Docteur en Droit à Pavie. Un Livre de Melanchton qu'il eut le malheur de lire, lui inspira l'envie de connoître l'Auteur, & il alla le cherjulqu'à Wittemberg. cher Cette curiosité indiscrette, fut l'écue l de sa foi. Il vit l'hérésiarque, lia une amitié étroite avec lui, & ne tarda pas à l'imiter dans son Apostafie. Il se fixa auprès de son nouvel ami qu'il ne quittoit que pour satisfaire chaque année, la passion qu'il avoit pour les voyages. Ainsi il parcourut successivement la plus grande partie de l'Europe, & revenoit toujours passer l'hyver auprès de son cher Melanchton. Ce fut dans l'une de ses courses qu'il apprit la mort du Docteur, & alors il se retira auprès d'Auguste, Electeur de Saxe qui le nomma son Envoyé à la Cour de France en 1565; en 1568, à l'assemblée des Etats, & le

chargea de pluseurs négociations importantes auprès de divers Souverains. En 570, il étoit pour le même Prince auprès de Charles, à qui il fit une harangue très-hardie au nom des Princes Protestans d'Allemagne, & à la journée à jamais détestable de la saint Barthelemi, il sauva la vie au fameux Duplessis Mornai, & mit la sienne en danger pour soustraire au masfacre; plusieurs aurres personnes. Languet de retour auprès de son maître, se trouva mêlé dans les différends survenus entre les Luthériens & les Zuingliens, & fut obligé de demander son congé au Duc de Saxe. Il s'attacha alors au Comte Palatin, puis alla à Anversjoindre le Prince d'Qrange qui le chargea de quelques négociations, dont il s'acquitta avec succès. Il mourut Anvers en 1581, âgé de soixante-trois ans, & le Prince d'Orange lui fit faire de superbes funérailles. Philibert la Mare a fait en latin in-12 la vie de cet habile homme, dont le Président de Thou & du Plessis Mornai font un grand éloge. Le dernier dit de lui: Is fuit quales multi vider? volunt; is vixit qualiter optimi mori cupiunt. On a de lui un gros recueil des Letires qu'il écrivit à l'Electeur de Saxe pendant le cours de ses négociations, imprimé en 1699; un volume de celles qu'il avoit écrites aux Camérarius pere & \* Eii

fils ses amis, dont l'édition la plus ample est de 1685; un troisième recueil de les Lettres aussi latines au Chevalier Sednei 1639; & on lui attribue quelques autres Ouvrages, entr'autres le fameux Libelle de Vindicia contra 1y-Tannos qui parut peu avant fa mort sous le nom de Junius Brutus, in - 8. 1580. Bayle dans une differtation curieuse, a prouvé que Languet est le véritable Auteur de cet Ouvrage séditieux, l'un des plus dangereux qui le soit fait

en ce genre.

LANGUET, (Jean-Jofeph) de la même famille que le précèdent, fut sacré Evéque de Soissons en 1715, & fut transféré à l'Archevêchê de Sens en 1731. La conduire de ce Prélat dans ces deux Diocèses, le zèle qui l'animoit pour la Constitution & le rôle fingulier qu'il a joué dans cette affaire, font trop connus pour qu'il soit besoin que nous nous y arrêtions. On en trouvera un détail exact dans l'Histoire de la Constitution , & dans les Mémoires , pour servir de suite à cette Histoire. Il mourut en 1753 dans une circonstance, où la joye que lui causa un évènement qui attrista tout le Royaume, fit soupçonner qu'elle avoit avancé ses jours. On a dit de ce Prélat que toute sa vie il avoit cherché à se méler de tout; qu'il traizoit de la Théologie sans en

être instruit ; qu'il étoit Académicien, sans en avoir les talens, & qu'il occupoit une place au Conseil, sans être au fait des affaires. Il a paru fous fon nom un très-grand nombre d'Ouvrages sui les contestations qui agitent 1 Eglife, dort plufieurs ont effuyé dans le tems la flérriffure qu'ils méritoient, & tous traduits en latins & imprimées à Sens en 1753, 2 vol. infelis fous le titre d'Opera, &c. furent supprimés par un Arret du Conseil. Ces Opera de M. de Sens flétris par l'autorité publique, sont 3 Avertissemens aux Appellans, Ouvrage du Jésuite \*\*, que le Prélat adopta sur le refus de quelques-uns de ses Confreres; plusieurs Lettres Pastorales; des Instructions; des Mandemens; des Lettres à différens Particuliers, écrits qui ont tous pour ob et direct ou indirect la Constitution Unig. & dans lesquels on remarque une très - mince Théologie, beaucoup de paradoxes, de sophismes, de mauvaise foi, des erreurs insoutenables, un ton de fanfaronnade qui devient plus fort à proportion de l'embarras où l'Auteur se trouve, & un talent tout particulier de se débarrasser de tout ce qui l'incommode aux dépens de la vérité. Outre ses Ecrits Polémiques, M. Languet, est, dit-on, l'Auteur de la Réfutation du Traité de Dom Claude de VERT, für

Livre très-recherché & trèsde traits scandaleux, d'erreurs, de blasphêmes, d'abfurdités & d'indécences, qu'on a peine à le persuader qu'un Eveque vit pu enfanter ou adopter une pareille production. Le style qui en général est romenesque, devient licentieux dans les fréquens colloques de la bonne Religieuse avec J. C. Les termes en sont si révoltans, & il y règne un ton de familiarité si choquant, que les oreilles les moins chasses en sont blessées. On seroit tenté de soupconner que l'Historien, malgré le ton grave avec lequel il débite tant d'impertinences, n'a pas voulu parler sérieusement, & qu'il n'a fait fon Livre, que pour jetter du ridicule sur la Religion, & l'exposer aux outrages des mondains. Quoiqu'il en soit, le Public qui jusqu'alors, avoit fait difficulté d'attribuer au Prélat les Ecrits qui paroifsoient sous son nom, ne fut pas tenté de lui disputer ce Canons de la vie spirituelle.

les cérémonies de l'Eglife, dernier, & quelqu'un dit affez in-12, Ouvrage de la plus pe- plaisamment à la mort de tite consequence, de quel- Tournelisque ce Docteur avoit ques autres Traités de piété, emporté l'esprit de M. de Soifde bonnes Remarques sur l'ou- sons, & qu'il ne lui en avoit vrage scandaleux du Jésuire laissé que la Coque. Ce Prélat Pichon, que le Prélat avoit avoit un frere, Jean-Baptiste d'abord approuvé, & enfin de LANGUET, d'abord Vicaila Vie, in-4. de Marie à la re, puis Curé de S. Sulpice, Coque en 1729. Ce dernier morten 1750, âgé de soixanquinze ans, qui s'est rendu méprisé, qui excita, quand célèbre par la magnifique il parut, l'indignation des Eglise qu'il a fait construire. Lecteurs, est plein de tant par quelques établissemens qu'il a formés, & surtout par les moyens qu'il employoit pour subvenir à ses dépenses excessives.

LANSBERG, (Philippe) célèbre Mathématicien né en Zelandeen 1561, fut d'abord Ministre à Anvers, puis à Tergoes, & se retira enfin à Middelbourg, où il mourut vers l'an 1592. Il a fait : Chronologia facra, lib. 6. Progymnafmata astronomiæ restitutæ; commentationes in motum terrae. &c. où il défend chaudement l'opinion de Copernic.

LANSPERGE, (Jean) né à Lansperg en Baviere, entra chez les Chartreux, qu'il édifia par sa piété & sa science, & mourut en 1539 en la trentiéme année de sa Profession. Il a fait plusieurs Ouvrages moraux, que l'on a recueillis en 5 vol. in-4. Cologne 1693. Ce sont des Paraphrases & des Sermons fur les Epitres & Evangiles: les Entretiens de J. C. avec l'ame fidèle, les \* E iii

LANUZA, (Jerôme-Babtiste de Sellan de ) né à Ixar Bourg de l'Arragon en 1553, entra dans l'Ordre de S. Dominique, y enseigna la Théologie avec le plus grand éclat, remplit les premieres charges de l'Ordre, & se distingua tellement par ses vertus, qu'on l'appelloit le saint Dominique de son siécle. Il étoit Provincial de la Province d'Arragon, lorsqu'il présenta à Philippe Roi d'Espagne cette fameuse Requête sur le progrès du Molinisme, dans laquelle il s'élève fortement contre le silence que le Pape avoit imposé sur les matières de la Grace, & il en fait voir les inconvéniens. Il se plaint de ce que ce filence expose tout l'Ordre de saint Dominique aux acculations des Jésuites, ces nouveaux venus qui se vantent d'enseigner une Doctrine nouvelle, & qui osent entreprendre de fermer la bouche aux Dominicains, à qui la Doctrine de S. Thomas a été spécialement confiée. Il remarque qu'il étoit ordonné aux Jésuites par leurs Constitutions de suivre cette Doctrine, mais qu'ils faisoient tout le contraire, & que lorsqu'ils se donnoient le titre d'Interprétes de S. Thomas, ce n'étoit que pour combattre plus surement sa Doctrine; Methode, ajoute-t-il, qui ressemble à l'insolence des Soldats qui frappoient J. C. au . visage, en même-tems qu'ils lui

attribuolent le titre de Roi. Lanuza parle ensuite de l'artifice des Jésuites qui avoient obtenu le brefdu filence pour forcer leurs Adversaires à le garder, tandis qu'eux ne s'y soumettant qu'extérieurement, continuoient à répandre leurs nouveautés dans les cahiers qu'ils distribuoient de tous côtés. Il censure la pente qu'ils ont à introduire de nouvelles maximes : il leur reproche les indignes qu'ils employent moyens pour décrier leurs Adversaires, le trouble & la division qu'ils avoient mis dans l'Eglise depuis qu'ils avoient préféré les inventions de leur propre esprit, fanaticos propriæ vertiginis partus, aux sentimens des SS. Peres. Enfin il conclut que les Jésuites ont intérêt à faire durer long-tems la loi du filence. parce qu'ils savent bien que fi l'on prononçoit un jugement, ce seroit pour condamner l'opinion de Molina, & rendre hommage à la Doctrine de S. Augustin. Philippe III. qui connoissoit le zèle & la piété de ce saint Religieux, le nomma en 1616 à l'Evêché de Balbastre : il entra dans l'Episcopat, dit le favant Pere Touron, comme y étoit entré Dom Barthelemi des Martyrs, & il y vécut de même. En 1622, il fut transféré sur le siège d'Albarazin; & il y fit le même bien , livré uniquement à

l'instruction de son troupeau, à la réforme de son Clergé, à l'extinction de l'ignorance & de tout désordre. Ce S. Evêque mourut en 1625 âgé d'environ soixante-deux ans. Nous avons de lui des Traités Evangéliques, où l'on trouve tous les principes de la plus pure morale, & les plus solides maximes de la vie Chrétienne, trois volumes d'Homelies sur toutes sortes de sujets de morale qui ont été traduits en plusieurs langues. Philippe III. à son avénement au trône, écrivit à ce célèbre Dominicain une Lettre qui fait également hon-, neur au Prince, à ses Ministres, & à celui à qui elle étoit écrite. Le Roi à qui ses Ministres avoient eu soin de faire connoître combien il étoit important de mettre en place des personnes de mérite, chargeoit Lanuza de lui faire connoitre les Ecclésiastiques & les Religieux qu'il jugeroit propres pour l'Epifcopat ou les autres dignités de l'Eglise, & il promettoit de faire usage des Mémoires qu'il lui enverroit à ce sujet.

LARGILLIERE, (Nicolas) fameux Peintre né à Paris en 1656, étudia d'abord sous un Peintre Flamand, & passa ensuite en Angleterre où il se fit connoître avantageusement par ses talens. L'amour de sa patrie l'ayant ramené en France, il sut reçu à l'Académie comme Peintre d'His-

toire, genre dans lequel il réussissoit parfaitement. Cependant l'occasion le fit principalement travailler au Portrait, & il fut appellé en Angleterre pour faire ceux du Roi & de la Reine. Les offres qu'on lui fit pour le fixer dans cette Cour, ne purent le tenter, & il revint en France, où il acheva de se faire la plus brillante réputation par les chefs - d'œuvre de son pinceau. Il mourut à Paris en 1746, regretté non-seulement comme grand Peintre, mais comme un honnête-homme estimable par toutes les qualités du cœur.

LARREI (Isaac de) né à Lintot près de Bolbec dans le pays de Caux en 1638, de parens nobles & calvinistes. exerça quelque tems la profession d'Avocat dans sa patrie, & se retira ensuite en Hollande, où il eut le titre d'Historiographe des Etats généraux, puis fut appellé à Berlin, où l'Electeur Brandebourg le fixa par une pension. Il y mourut en 1719. Il est Auteur de plusieurs Ouvrages Historiques dont quelques-uns lui ont fait honneur . & d'autres sont peu estimés: fon Histoire d'Auguste, in-8, 1690, est écrite sensément & avec force, l'Histoire d'Eleonore, in-8, 1691 est curieuse, pleine de détails, écrite avec feu; mais il y a quelques événemens qui sentent le E iiij

Roman : l'Histoire d'Anglegerre, 4 vol. in-fol. 1697, fut d'abord assez bien reçue, parce qu'on n'avoit rien de mieux; mais des que les actes de Rymer parurent, Larrei avoua lui-même qu'il avoit manqué des choses les plus nécessaires pour la composition de son Histoire, & celle de Rapin a fait absolument oublier la premiere : l'Histoire de Louis XIV. trois volumes in - 4. 1718, ou neuf, vol. in-12., ouvrage qui ne soutint pas la réputation que Larrei s'étoit faite dans le genre historique. On l'a accufé d'avoir moins fait usage des Mémoires qu'il avoit recus de France, que des gazettes publices en Hollande, & on lui reproche d'ailleurs des noms défigurés, des expresfions vicieuses, des phrases inintelligibles; une trop grande négligence de style, & tous les défauts qui annoncent la caducité d'un Auteur : aussi est-ce le dernier Ouvrage de Larrei, qui auparavant avoit fait l'Histoire des sept Sages, in-8. 1713, 12 vol. affez bien écrite, mais chargée d'événemens peu intéressans, & qui ne sont pas toujours amenés fort ingénieusement; réponse à l'avis aux Réfugiés, réimprimée en 1714, 2 vol. in-12. ouvrage qui ne lui fait pas beaucoup d'honneur.

LARROQUE, (Matthieu do) né à Leirac en Guyenne en 1619, fut un des plus habiles Ministres de la Religion Protestante. Après avoir fini ses Humanités, il s'appliqua à l'étude des Peres, & ayant eu occasion de prêcher à Charenton devant la Duchesse de la Tremouille, il fut goûté par cette Princesse qui lui donna l'emploi de Ministre à Vitré en Bretagne : il servit cette Eglise environ vingt-sept ans, & fut dans la suite appellé à celle de Rouen qu'il gouverna jusqu'à sa mort arrivée en 1684. Il est Auteur de quelques Ouvrages polémiques estimés par ceux de son Parti, dont les principaux sont: l'Histoire de l'Eucharistie, pleine de recherches curieuses : un écrit fur la Communion sous les deux espèces, pour réfuter un Ouvrage du grand Bossuet : deux Dissertations latines de Photino & Liberio: une réponse à l'Office du saint Sacrement de Port-Royal, &c. DANIEL DE LARROOUE fon fils. né à Vitré, étudia sous les yeux de son pere, & fit d'assez grands progrès dans les sciences. Obligé de sortir de France par la révocation de l'Edit de Nantes, il se retira d'abord à Londres, puis à Copenhague, ensuite en Hollande, & enfin revint dans sa patrie, où il rentra dans le sein de l'Eglise Catholique. Il fixa sa demeure à Paris, & il s'y appliquoit à composer divers Ouvrages, lorfqu'un écrit satyrique pour lequel il

LA

avoit composé une préface, lui suscita une fâcheuse affaire. Comme Louis XIV. étoit traité indécemment dans ce Libelle composé à l'occasion de la famine de 1693, Larroque fut enlevé, mis au Châtelet. d'où il fut transféré au Château de Saumur. Il en sortit cinq ans après, & obtint un poste dans les bureaux de M. de Torcy. Au commencement de la Régence, il fut nommé Secrétaire du Conseil du dedans, & après la suppression de ce Conseil, il eut une pension de 4000 liv. dont il jouit jusqu'à sa mort arrivée en 1731. Il est Auteur de la vie de l'imposteur Mahomet, traduite de Prideaux, in-12. 1699, des véritables motifs de la conversion de Rancé, in-12. 1685, ouvrage satyrique, des remarques critiques contre-Varillas in-8. 1687 où il y a quelque érudition, mais qui sont très-foibles de preuves; de la vie d'Eudes de Mezeray, in-12. 1736, roman satyrique. L'Abbé d'Olivet lui attribue l'avis aux Réfugiés, que l'on sçait être de Bayle, & il a fait la traduction de l'HistoireRomaine d'Echard, que l'Abbé Desfontaines a retouchée.

LASCARIS, (André-Jean) de l'illustre famille de ce nom, qui avoit régné à Constantinople, quitta cette ville en 1453, lorsque les Turcs eurent envahi la Grece, & se réfugia chez le fameux Laurent de Médicis,

dont la maison étoit l'asvle des gens de Lettres, Médicis qui s'occupoit alors à former sa magnifique Bibliothèque, l'envoya deux fois à Constantinople pour chercher des Manuscrits grecs. Louis XII. attira Lascaris en France, & lui donna la qualité de son Ambassadeur auprès de la République de Venife, fonction qu'il remplit fort peu noblement à en croire Wicquefort, qui rapporte que le Sénat fut très-mécontent que le Roi lui eût envoyé un pédant pour Ambassadeur : mais Jean de Médicis ayant été élevé sur la Chaire de S. Pierre, Lascaris son ancien ami alla le joindre, & le Pape lui donna la direction d'un collége de Grecs. Lorsque François I. eut succédé à Louis XII, Lascaris fit un second voyage en France, où il séjourna quelque-tems, puis il revint en Italie, & mourut à Rome en 1535, âgé d'environ quatrevingt-dix ans. On a de lui quelques Epigrammes en grec & en latin, imprimées à Bale en 1537, des Harangues, à Francfort 1573, un Livre de veris Litterarum græcarum formis, &c. A Paris 1536. in-8.

LASCARIS, (Constantin) né à Constantinople, passa en Italie l'an 1454, & vint enseigner les Belles-Lettres à Milan sous la protection de François Sforce. Il alla depuis à Rome, où il sur savo-

rablement accueilli par le Cardinal Bessarion, ensuite à Naples pour y enseigner l'éloquence & la langue Grecque, & il se fixa enfin à Mesfine, où il établit une école nombreuse. Le Sénat de cette ville l'honora du droit de bourgeoisie, & lorsqu'il fut mort, il le fit enterrer aux dépens du Public. Il légua au Sénat sa bibliothèque composée d'excellens Livres qu'il avoit apportés de Constantinople. Il est Auteur d'une Grammaire grecque imprimée par Alde Manuce, & de quelques écrits en grec & en latin.

LASNE, (Michel) Graveur & Dessinateur, né à Caën, excelloit dans l'art d'exprimer les passions, & on admire son talent dans plusieurs morceaux de génie qui nous restent de lui : il a aussi donné quelques planches au burin d'après les meilleurs maîtres. Cet Artiste avoit un caractère gai qui lui sit couler une vie douce & agréable. Il mourut en 1667, âgé de soixante-douze ans.

LASSUS, (Orland) né à Mons, excellent Musicien du seizième siècle; après avoir demeuré quelque tems en Italie, il voyagea en France & en Angleterre où ses talens le firent admirer. Il revint depuis en Flandre, d'où il sut appellé à la Cour du Duc de Bavière. Il avoit quitté ce pays pour retourner en-

core en France, lorsqu'il apprit la mort de Charles I. qui lui avoit fait des propositions avantageuses pour l'attirer auprès de lui. Lassus revint à Munich où il mourut l'an 1594, âgé de soixante-dix ans, après avoir donné diverses pièces de musique, tant sacrées que profanes, en plusieurs langues. Ses œuvres sont, Theatrum musicum, patrocinium musarum, liber missarum, &c.

LASUS, ancien Poëre grec qui excella dans les vers appellés Dythirambiques, & qui fut mis au rang des sept Sages de la Grece à la place de Périandre. Il vivoit du tems de Darius, fils d'Hystaspe, & il ne nous reste aucun de ses Ouvrages.

LATERANUS, (Plautius) Romain fameux par sa constance, fut désigné Consul l'an 65 de J. C. mais il ne put être revêtu de cette dignité, parce qu'ayant eu part à la conjuration de Pison, l'Empereur Néron le condamna à la mort. Epaphrodite affranchi de ce Prince, voulut inutilement faire parler Lateranus sur le complot, le fier Sénateur le renvoya en lui disant : si j'ai quelque chose à dire, je le dirai à votre maître, & marchant au fupplice, il tendit la tête au Tribun, à qui il ne daigna pas faire le moindre reproche, quoique l'exécuteur des ordres de Néron, fût lui-même complice de la conjuration: c'est de ce Lateranus que le palais de Latran qu'il habitoit, a tiré son nom.

LATINUS, Roi des Latins, fils de Faune, régnoit en Italie vers l'an du monde 2819, & donna sa fille à Enée, après que ce Héros Troyen eut tué Turnus. Latinus II, dit Silvius, régna l'an du monde 2968.

LATINUS PACATUS DREPANIUS, Orateur Latin, né à Drepan dans l'Aquitaine, prononça le Panégyrique de Théodose le Grand, en présence de ce Prince l'an 389, après la défaite du ty-

ran Maxime.

LATINUS LATINIUS, né à Viterbe en 1513, se distingua par son érudition, & excella surtout dans la critique des Auteurs anciens. Il passa une partie de sa vie à Rome, où on l'occupa à la correction du Décret de Gratien, & il y mourut en 1593. Il nous reste de lui: Observationes & emendationes in Tertullianum : Bibliotheca sacra & profana, recueil rempli d'érudition, publié à Rome en 1663, & d'autres Ouvrages.

LATOMUS, (Jacques) né à Cambron dans le Hainault, prit le bonnet de Docteur en théologie à Louvain, & fut fait Chanoine de S. Pierre de la même ville. Ce Docteur se distingua par son zèle contre Luther, & passa la plus grande partie de sa vie à réfuter les erreurs de

cet Hérésiarque. Il écrivoit avec facilité & bon sens, mais sans politesse, & ses Ouv. se sentent de son entêtement pour Théologie scholastique. Ils sont tous écrits en latin, & ne roulent que sur des matières de Controverse. On les a réunis en un volume in-fol. 1550. Dans ce nombre il se trouve un Traité de l'étude de la Théologie & des langues, où il attaque Erasme qui avoit parlé fort mal de la scholastique. Ce dernier répondit, & n'eut pas de peine à réfuter les foibles Objections de son Adversaire, & le fit avec succès. Il y a encore de ce nom Barthelemi né dans le Luxembourg en 1487, qui enseigna les Humanités à Paris & dans d'autres villes, & qui composa des notes sur Ciceron , Térence , Horace, &c. & qui mourut à Coblentz vers 1566.Il est aussi Auteur de quelques Traités de Controverse contre les Protestans.

LAVAL, (Gilles de) Seigneur de Retz de l'illustre maison de Laval, se distingua par ses Exploits sous Charles VI, & contribua à chasser de France les Anglois sous Charles VII. qui le fit Maréchal de France. Mais il obscurcit la gloire de ses actions guerrieres par ses impiétés, ses débauches, ses affassinats, son attachement à la magie, & autres crimes semblables.Il étoit de plus coupable envers le Duc de Bretagne de crime d'E-

zat, & ce Prince charmé de pouvoir venger son offense en vengeant celle de Dieu, sui fit faire son procès par l'Evêque de Nantes & le Sénéchal de Rennes. Il sut condamné à être brûlé vis dans la prairie de Nantes; mais le Duc qui assista à l'exécution, permit qu'on l'étranglât auparavant, & sit ensevelir son corps, qui ne sut que fort peu endommagé par les slam-

mes, en 1440. LAVATA, (Louis) né dans le canton de Zurich en 1527, fit ses études dans cette ville, & voyagea ensuite en Allemagne & en France, où il eut occasion de connoître les Savans de ces deux pays. De retour dans sa Patrie, il exerça les fonctions du ministère, & fit admirer son éloquence & son sçavoir, il s'occupa aussi à la composition de quelques Ouvrages que les Calvinistes estiment comme une Histoire Sacramentaire, un Traité des Spe-Elres où il y a beaucoup d'érudition; nn commentaire sur le Liv. de Josué, des Homélies sur Ruth & quelques ouvr. tous

LAVAUR, (Guillaume de) né à Saint-Cere en Quercy en 1653, ayant fait son Droit à Toulouse, vint à Paris, où il s'appliqua à l'étude de la Jurisprudence, sans négliger les Belles-Lettres, pour les quelles il avoit beaucoup de Août. De retour dans sa Province, ils'y fixa par le mariages

latins. Lavata mourut en 1586.

E en devint le conseil & l'or racle. Il mourut à Saint-Cere en 1730, & il a laissé deux Ouvrages: l'Histoire se-crette de Neron, & c. avec des Remarques in-12.1726. Conférences de la Fable, avec l'Histoire sainte, & c. 2 vol. in-12, ouvrage plein d'une érudition empruntée.

LAUD, (Guillaume de) né à Reading en Angleterre, Prélat distingué par son mérite & ses talens, prit le bonnet de Docteur en Théologie à Oxford, & après avoir été nommé successivement à plusieurs dignités Ecclésiastiques, fut enfin élevé en 1633 à l'Archevêché de Cantorberi. Son zèle inflexible pour l'uniformité du Service Divin dans les Eglises, lui avoit d'abord fait beaucoup d'ennemis, qui se servirent, pour le perdre, de son attachement inviolable aux intérêts de Charles Premier. Lorsque la révolte eut donc éclaté contre cet infortuné Monarque, les séditieux se saisirent du Prélat, & le firent mettre à la Tour de Londres. Le Parlement, qui autorisoit les rebelles, accusa le Prélat d'avoir voulu introduire la Religion Catholique en Angleterre, & d'avoir entrepris de réunir l'Eglise Romaine avec l'Anglicane; Laud n'eut pas de peine à se justifier; mais Charles ayant été malheureusement défait, les réponses du Prélat perdirent leur force; Laud fut con-

damné à avoir la tête tranchée en 1644, & souffrit la mort avec une intrépidité digne de son innocence. Ce Prélat a fait quelques Ouvrages, dont le plus confidérable est contre Fischer, pour défendre l'Eglise Anglicane, contre les objections de cet adversaire. Trois Auteurs Anglois ont écrit sa vie en cette langue. Guillaume Prynne en fit paroitre une in-fol. à Londres 1644. Pierre Heylin, une seconde en 1668 in-8°, réimprimée en 1671 in-fol. & Wharton publia la troisième in-fol. à Londres 1695, avec l'histoire du Procès de cet Archeveque, composée par luimême dans la Tour de Londres. Cette dernière est pleine de grandes recherches.

LAUNAY, (François de) né à Angers en 1612, se fit recevoir Avocat au Parlement de Paris, fréquenta longtems le Barreau avec succès, jusqu'à ce qu'en 1680, il fut nommé à la charge de Professeur en Droit François, qu'il remplit le premier. Il fir l'ouverture de ses leçons par un Discours, qui fut fort applaudi, & il continua de professer la Jurisprudence avec distinction. La douceur de son caractère, la pureté de les mœurs, & les grandes connoissances l'avoient lié avec les sçavans de son tems qui le visitoient souvent, parce qu'ils trouvoient à profiter

dans sa conversation. Il étoit d'ailleurs plein de piété, & sa charité pour les pauvres n'avoit point de bornes. Il ne sçavoit pas leur refuser, mais en donnant, il leur commandoit de travailler pour gagner leur vie , en ajoutant qu'il se levoit lui-même tous les matins à cinq heures, pour gagner la sienne. Ce fameux Jurisconsulte mourut en 1692 dans de grands sentimens de religion. On a de lui un Commentaire fur les Instit. Coutumieres de Loysel en 1688, & d'autres Ouvrages de Droit.

LAUNOY, (Jean de) né auprès de Valogne en 1607, fit avec le plus grand succès la Philosophie & la Théologie à Paris, & prit le Bonnet de Docteur de la Faculté en 1636. Ce Sçayant, sans ambition & fans avarice, paffa sa vie dans un travail continuel, uniquement occupé de l'étude, dont il n'interrompit le cours que par un voyage qu'il fit à Rome, dans lequel il lia connoissance avec les Holstenius & les Allatius. De retour à Paris, il se renferma avec ses livres. qu'il ne quittoit que pour se délasser dans le commerce de quelques Sçavans, avec lesquels il étoit en grande liaison, & pour assister à des Conférences, qu'il tint pendant long-tems chez lui tous lesLundis, & que la cabale des ennemis, que sa trop grande sincérité lui avoit attirés, fit interrompre. Ce fut uneperte pour le public que l'interruption de ces Conférences, où l'on discutoit différens points d'érudition Ecclésiastique . & sur-tout ce qui regarde les Libertés de l'Eglise Gallicane, dont Launoy étoit le défenseur le plus intrépide. Ce Docteur mourut en 1678, & fut enterré chez les Minimes, à qui il légua tous les Rituels qu'il avoit recueillis, & la moitié de ses Livres. Un de ses amis avoit consacré une Epitaphe en son honneur, mais les Moines ingrats refusèrent de l'admettre, parce qu'elle attribuoit à Launoy la louange d'avoir toujours soutenu l'orthodoxie. Ce Docteur avoit une érudition immense, & une ardeur infatigable pour le travail. Le grand nombre d'Ouvrages qu'il a composé en sont une preuve. On n'y trouve ni les fleurs du style, ni les graces de la diction, ni même assez de justesse dans les raisonnemens; mais ils sont précieux par le grand nombre de recherches qu'ils contiennent, le grand goût de critique qui y règne, la sagacité inconcevable de l'Auteur, pour déméler la vérité d'avec le mensonge, la haine qu'il a pour les faussetés, auxquelles il a fait continuellement la guerre, la force avec laquelle il soutient les saines maximes, les droits de l'E-

glise & du Roi, & l'autorité des Conciles. Il y attaque avec une intrépidité plusieurs fausses traditions: l'arrivée de Lazare & de la Madeleine en Provence, l'apostolat de faint Denys l'Aréopagite, la cause de la retraite de saint Bruno, la descendence des Carmes de Simon Stock, le Scapulaire, & malgré les clameurs du préjugé & de l'intérêt, il vint à bout de désabuser sur ces contes populaires, ainfi que sur plusieurs dévotions superstitieuses, que l'ignorance a introduites, & que la cupidité entretient. Il ne s'éleva pas avec moins de force contre les Annates, dans son Livre de la Simonie, & il y réfuta le Jésuite Azorius, qui avoit fait un Traité pour les purger de ce crime. C'est par une suite de cet amour pour la vérité, de cette fincérité, de cette droiture, qui faisoient le caractère de Launoy, qu'il aima mieux se laisser exclure de la Faculté, que de consentir à l'exclusion irrégulière du grand Arnaud, quoiqu'il ne pensât pas comme ce Docteur sur les matières de la grace, & que meilleur Critique que Théologien, il fit profession d'avoir une doctrine toute opposée à celle de saint Augustin; il ne laissa pas de s'élever avec la dernière vivacité, contre la censure monstrueuse de cet homme célèbre, qui faisoit tout l'honneur du Corps qui

79

le rejettoit. Launoy publia des Observations sur cette cenfure, & il en montra avec autant de force que d'évidence, le vice, l'injustice & l'irrégularité. C'est encore par le même motif, qu'il écrivit contre le Formulaire de la trop fameuse Assemblée du Clergé de 1656, ne pouvant fouffrir que toutes les Libertés de l'Eglise Gallicane, & toute l'ancienne discipline de la France, fussent renversées par ce Formulaire. Les Ouvrages de ce Sçavant réimprimés plusieurs fois, ont été recueillis en 10 vol. in-fol. par les soins de l'Abbé Granet 1731, à Genève. Ils contiennent ses Lettres & différens Traités, comme de Varia Aristotelis Fortuna, &c. bon Ouvrage, Inquisitio in chartam immunitatis S.Germani à Pratis, curieux & plein de recherches sçavantes, aussi-bien que le suivant : Allertio in chartam immunitatis & de duobus Dyonisiis, pour prouver la distinction des deux Denys, aujourd'hui universellement reconnue: HistoriaGymmasiis Navarræ, pleine de recherches curieuses : Commentitio Lazari, Magdalenæ, pour prouver que ces quatre personnes ne sont jamais venues en Provence, & plufieurs autres, où le critique hardi confond les Fables des Légendaires, renverse les traditions populaires, & ne respecte que le yrai.

LAUNOY, (Matthieu.) né en France, se laissa séduire étant Prêtre, par les Ministres de la Religion Réformée qui l'attirerent dans leur parti & le firent Ministre. Il gouvernoit l'Eglise de Sedan lorfqu'il y donna un scandale public, qui lui attira une flétrissure ignominieuse. Il fut pendu en effigie, & peutêtre que le désespoir le fit rentrer dans le sein de l'Eglise Catholique. Quoiqu'il en foit, il obtint un Canonicat de Soissons »puis la Cure de saint Mery à Paris, où il donna dans des excès encore plus crians, que ceux qui l'avoient fait chasser de Sedan. En effet, il devint le plus outré des ligueurs, & employa sa plume & sa langue à fomenter la rebellion des Parisiens. Il étoit à la tête de l'horrible faction des seize, qui osa porter ses mains meurtrieres sur le célèbre Barnabé Brisson. Il échappa par la fuite à la vengeance du Duc de Mayenne, & il se retira en Flandre, où il passa probablement le reste de ses jours. Il est Auteur de quelques Livres de controyerse, d'un entr'autres, où il débite les motifs de son changement, & d'un autre, dans lequel il réponde aux calomnies qu'il prétendoit que les Ministres avoient semées contre lui. Il dit bien des choses désavantageuses aux Protestans dans ces deux Ouyrages; mais peut - on

compter sur le témoignage ne, d'où il revint à la Cour d'un homme qui s'étoit preté à toutes les horreurs de la les places de Médecin du Roi

ligue ?

LAURE, née à Avignon d'une famille noble, & connue sous le nom de la Belle-Laure, se distingua dans le quatorzième siècle par son esprit, sa beauté, & l'amour que Pétrarque eut pour elle. Laure étoit du nombre de ces Dames qui composoient la Cour d'amour, ainsi nommée, parce qu'on y perdoit son tems à décider des questions galantes. Le fameux Pétrarque qui vivoit dans la solitude de Vaucluse, étant allé à l'Office à Lisle, petite ville voisine, y vit la belle Laure, & des ce moment il l'aima. Il a célébré sa pasfion dans ses Poesies, & en a décrit scrupuleusement toutes les circonstances. La mort même ne fut pas capable de le détacher de cet objet; car Laure étant morte âgée de trente-un ans, la tendresse du Poete subsista encore pendant dix ans. Cette belle fille, que l'on dit avoir été vertueuse, fut enterrée aux Cordeliers d'Avignon, & Francois Premier composa une Epitaphe pour mettre fur son tombeau, qu'il fit rétablir en paffant par cette Ville.

LAURENS, (André du) né à Arles, vint étudier en Médecine à Paris, & ayant pris le bonnet de Docteur, il alla exercer cet Art à Carcasson-

& y occupa fuccessivement les places de Médecin du Roi par Quartier, de Médecin de la Reine, & enfin de premier Médecin du Roi. Il mourut en 1609, & laissa un bon Traité d'Anatomie en douze livres Latins, & d'autres Ouvrages estimés. Honoré du Laurens son frere fut Avocat Général au Parlement de Provence, où il se distingua par son zèle pour la Ligue ; c'est en sa faveur qu'il fit le panegyrique de l'Henoticon, ou Edit de Henri III, &c. in-8°. 1588. Du Laurens ayant depuis perdu sa femme, entra dans l'état ecclésiastique, & Henri IV. le nomma à l'Archevêché d'Embrun. Il mourut à Paris en 1612 : nous avons encore de lui la Conférence de Surêne, entre les Députés des Etats Généraux, & ceux du Roi de Navarre in-8º. 1593, relation peu fidèle. L'Auteur qui étoit un des Députés des Provinces aux Etats de la Ligue, fit paroitre sa mauvaise foi , en mélant des faussetés dans cette relation, & en la publiant beaucoup plutôt qu'il n'étoit convenu.

LAURENT, (Saint) célèbre Martyr du troisième siècle, fut ordonné Diacre par Sixte II. & chargé de l'administration des biens de l'Eglise. Le Pape Sixte II. ayant été arrêté en vertu de l'Edit de l'Empereur Valerien contre les Chrétiens, sut conduit

bu supplice, & Laurent l'accompagna, en se plaignant de ce qu'il ne participoit point au sacrifice. Sixte du haut de la croix, sur laquelle il étoit attaché, lui répondit, pour le consoler, qu'il n'avoit que trois jours à attendre pour le suivre. En effet, Laurent fut à peine de retour chez-lui que le Préfet le fit arréter, & lui ordonna de lui remettre les trésors de l'Eglise. Le Diacre demanda trois jours pour les lui faire voir, & ce délai étant expiré, il lui présenta les pauvres à qui il avoit distribué l'argent & les vases sacrés dont il étoit dépositaire, en lui disant : Voilà les Trésors de l'Eglise. Le Préfet irrité après l'avoir fait déchirer à coups de fouet, le fit étendre sur un gril de fer rouge & rôtir peu à peu. Laurent tranquille au milieu des plus horribles tourmens, dit au Préfet : Je crois qu'il faudroit me retourner de l'autre côté, je suis asez rôti de celui-ci. Le tyran commanda qu'en le retournat, & quelque tems après : Il est comme il faut, dit le saint Martyr, mangez hardiment, & goûtez si la chair des Chréciens est meilleure rôtie que crue. Tournant ensuite les yeux vers le ciel, il rendit l'esprit en 258, & plusieurs Payens admirant sa constance renoncerent aux idoles. Il y a encore eu de ce nom S. LAURENT, Moine de Rome, que Gregoire le

Grand envoya en Angleterre avec Augustin, pour travailler à la conversion de ce peuple. Il succéda à ce dernier à l'Archevêché de Cantorberi, & mourut en 619; après avoir converti un grand nombre d'idolâtres. Saint LAURENT , iffu du sang Royal d'Irlande, fut élu Archeveque de Dublin, & ayant fait un voyage à Rome pour les intérêts de son Diocèse, il revint en Irlande avec le titre de Légat Apostolique. Il passa depuis en Angleterre, pour ménager la paix entre les deux Rois; mais sa négociation ne reuffit pas, & Henri II. eut la cruauté de l'empêcher de rejoindre son troupeau. Le Prélat ayant suivi ce Prince en Normandie, mourut dans la ville d'Eu en 1182. & fut canonise par le pape Honorius III. en 1225.

LAURENT Justinien;

voyez Justiniani.

LAURENT ( Nicolas ,)

voyez Rienzi.

LAURI, (Philippe) Peintre né à Rome en 1623, excella à peindre en petit, & pour l'ordinaire des Sujets de Métamorphofe, d'Histoire, des Bacchanales. Il étoit d'ailleurs sçavant dans les Perspectives, dans la Fables, dans l'Histoire, & s'amusoit quelquesois à faire des Vers. On reconnoit que sa touche est légère, & que son dessein est correct; mais il péchoje est correct; mais il péchoje

du côté du coloris, qu'il a tantôt foible, tantôt outré. Il mourut à Rome en 1694.

LAURIA, (François-Laurent Brancati de) né à Lauria dans le Royaume de Naples, entra dans l'Ordre des Freres Mineurs, & s'y diftingua par sa science. Il fut Professeur en Théologie, Consulteur du Saint-Office; & ami particulier de Clément IX , lorsqu'il n'étoit encore que Cardinal. Celuici devenu Pape avoit résolu d'honorer de la pourpre le Pere Lauria, mais son neveu fit échouer le projet, & ce fut Innocent II. qui éleva Lauria à cette Dignité en 1681. Le nouveau Cardinal auroit pû espérer de parvenir à la Papauté, si les Espagnols, avec lesquels il s'étoit brouillé, ne lui eussent fait donner l'exclusion dans le Conclave, où Alexandre VIII. fut élu. Lauria mourut à Rome en 1693, & il est Auteur de plusieurs Ouvrages de Théologie, plus connus en Italie qu'ailleurs. Le plus estimé est un Traité Latin in-4º. fur la Prédestination, la Reprobation, & les Graces actuelles, dans la Préface duquel il déclare qu'il n'a point d'autres sentimens sur cette matière, que ceux de saint Augustin, adoptés par les Papes, les SS. Peres, les Conciles, & par toute l'église.

LAURIERE, (Eusebe-Jacob) né à Paris en 1659 d'un Chirurgien, ayant fait ses études avec succès, se consacra à la Jurisprudence, & fut reçu Avocat. Mais il fréquenta peu le Barreau, & le renferma dans son cabinet, pour se livrer aux études les plus profondes, & aux recherches le plus épineuses, principalement sur les matières du Droit François, qu'il approfondit jusques dans les sources les plus reculées. Les découvertes qu'il fit en ce genre le rendirent très-utile à sa patrie, & le firent regarder comme un Oracle, dont les décisions étoient infaillibles. Aussi étoit-il consulté par les personnes de la plus haute distinction, les plus habiles Magistrats, & par les sçavans dans quelque genre que ce fut. Lauriere mourut à Paris en 1728, & nous avons de lui plusieurs Ouvrages qui ont eu le plus grand succès. De l'Origine du Droit d'Amortillement, in-12. Texte des Coûtumes de la Prévôté de Paris, &c. in-12. Bibliothéque des Coûtumes, &c. in-4°. avec Berroyer. Cen'est proprement que le plan d'un Ouvrage immense que ces deux habiles Avocats devoient exécuter. Glossaire du Droit François, in - 4. les Institutes coûtumieres de Loisel avec des notes, des corrections & des additions trèsrecherchées, 2 vol. in - 12. Tables Chronologiques des Ordonnances, in-4. avec deux de ses Confreres. Ces trois Auteurs proposoient dans cette

Table le plan d'un Récueil complet des Ordonnances des Rois de la troisième Race, qui fut généralement approuvé, & dont Laurière resta seul chargé. En 1723 il donna donc le premier Volume in-fol. qui comprend les Ordonnances des Rois depuis Hugues Capet jusqu'à Philippe de Valois, avec des notes pleines de recherches & d'érudition. Lauriere acheva les deux Volumes avant sa mort, & il fut imprimé par les soins de Denis Secousse, choisi pour continuer ce projet, plus ample & plus digéré que ce qui avoit paru jusqu'a-

LAUTREC, voyez FOIX. LAZARE, frere de Marie & de Marthe qui demeuroit à Bethanie, & chez lequel Jesus-Christ qui l'aimoit, alloit loger quelquefois. Etant tombé malade, il mourut, & Jesus le ressuscita quatre jours après sa mort par un miracle éclatant, qui fit le délespoir des Princes des Prêtres & des Pharifiens. Après la Mort de Jesus-Christ, on ne sçait ce que devint Lazare, dont l'Evangile ne parle plus; les Grecs ditent qu'il est mort dans l'Isle de Chypre à Cytie, & qu'il en étoit Eveque, & les anciens Martyrologes d'Occident confirment cette tradition. Ce n'est que dans les derniers tems qu'on a imaginé la fable de son voyage en Proyence, & que l'on a

supposé qu'il est mort Eveque de Marseille.

LAZARE, Religieux Grec & Peintre fameux, qui s'exerçoit à peindre des images de J. C., de la Ste Vierge & des Saints. L'Empereur Théophile qui étoit Iconoclaste, fit déchirer le Peintre à coups de fouet, & ayant appris qu'il continuoit à peindre ces mêmes sujets, il lui fit appliquer aux mains des lames ardentes. Ce supplice n'arreta point le zèle de Lazare, qui avec ses mains toutes brûlées fit entr'autres le tableau de J. C., qui fut misaprès la mort de Théophile fur la grande porte du Palais Impérial. Ce saint Religieux fut envoyé par l'Empereur Michel en Ambassade vers le Pape Benoit III, & on pretend qu'il mourut à Rome vers 867.

LAZIARD, (Jean) ou LEJARD, Religieux Célestin, qui vivoit à la fin du sixième siècle, est Auteur d'un Abregé de l'Histoire Universelle jusqu'à la mort de Charles VIII, continuée jusqu'à la sixième année du regne de François I, par Hubert Velleius, & imprimée à Paris in-fol. 1521, par Edmond le Fevre. La Préface commence par ces mots: quæ ou qui in terris gignuntur ad usum hominum omnia creari. Au reite cet Abregé est peu utile. & la continuation qu'on y a jointe ne peut guè.

res servir qu'à quelques particularités du règne de Louis

XII.

LAZIUS, (Wolfgang) né à Vienne en Autriche, y enseignales Belles-Lettres, puis la Médecine pendant 19 ans. Il fut Historien de l'Empereur Ferdinand, & jouit de la réputation d'homme extrémement laborieux, qui a fait des grandes recherches, mais qui manque d'exactitude & de critique. Il mourut en 1565, & nous avons de lui plusieurs Ouvrages recueillis à Francfort 2 vol. in-fol. 1698. De Gentium migrationibus lib. 12. où l'Auteur examine sur-tout les migrations des Peuples du Nord, qui ont affoibli & divisé ensuite l'Emp. Rom. De Romanâ Republica lib. 12, où il a mis beaucoup de recherches, mais encore moins d'exactitude que dans ses autres Ouvrages: De Rebus Viennensibus, où il y a du curieux & des choses hasardées. Commentaria in Genealogiam Auftriacam, &c.

LAZARELLI, né à Gubbio en Italie, après avoir exercé quelque tems la charge d'Auditeur de Rote de Macerata, entra dans l'Etat Eccléfiastique, & fut fait Prévôt de la Mirandole. Il mourut en 1694, à l'âge de plus de 80 ans. Il est Auteur de la Cicceide, Ouvrage singulier qui est un recueil de Sonnets & d'autres Poësses satyriques contre un nommé Ar-

rhigini, son Collégue à la Rote de Macerata. Il prend cet homme sous le nom de Ciccio depuis le moment de sa conception, & le conduit jusqu'au trépas, en le chargeant des railleries les plus cruelles, des sarcasmes les plus sanglans : il le suit jusques dans le cercueil, il plaifante fur l'enterrement, fur l'épitaphe, & ne le quitte que lorsqu'il le voit entre les mains de Caron. On trouve dans cet Ouvrage original une versification aisée & coulante, une fécondité prodigieuse d'imagination, des pensées ingénieuses & vives : mais on est revolté de la méchanceté qui y règne, du ton obscène & des allusions impies, qui en rendent la lecture très-dangereuse.

LEANDRE, jeune Homme d'Abydos en Asie, qui aimoit Hero de Sestos en Europe, se noya dans l'Hellespont, lorsque dans une nuit orageuse il traversoit ce bras de mer pour aller voir sa maîtresse. Hero qui l'attendoit le stambeau à la main au haut d'une tour, ayant vû le lendemain son corps sur le rivage, se précipita dans la mer.

LEANDRE ALBERTI,

voyez ALBERTI.

LEANDRE, (Saint) né à Carthagène dont son pere étoit Gouverneur, fit d'abord profession de la vie religieuse, & fut ensuite élevé sur le siége de Seville, Il

fe distingua par sa science & la piété, & travailla avec succès à la conversion des Goths Ariens. Il allista au troisième Concile de Tolède en 589, & en célèbra un lui-même à Seville. Il fut en grande correspondance avec Gregoire le Grand qu'il avoit connu à Constantinople, & ce saint Pape lui dédia ses Morales fur Job, qu'il avoit entrepris à la persuasion de Leandre. Ce dernier mourut vers l'an 601, & de plusieurs Ouvrages qu'il avoit composés, il ne nous reste que la Lettre à Ste Florentine sa sœur, qui est une instruction fort utile pour des Religieuses, & un discours sur la conversion des Goths qui se trouve à la fin des Actes du troisième Concile de Tolède. Quelquesuns lui attribuent le Ritemozarabique.

LEBRIXA, voyez AN-TOINE NEBRISSENSIS. LE BRUN, voyez BRUN.

LEDESMA, (Martin) ainsi nommé du lieu de sa naissance dans le Royaume de Léon, entra dans l'Ordre de S. Dominique en 1525, & remplit avec succès pendant 30 ans la premiere chaire de Théologie de l'Université de Conimbre. Il mourut en 1584, & il a laissé 2 vol. sur tences, dont le style est fort négligé. BARTHELEMI LE-DESMA, autre Dominicain, près de Salamanque, ensei-

gna long-tems la Théologie à Mexique & à Lima, fut fait Evêque d'Oaxaca, où il remplit tous les devoirs d'un bon Pasteur, & mourut en en 1604. On a de lui un Traité des Sacremens, & d'autres bons Ouvrages de Théologie. Pierre, du même nom, né à Salamanque a fait un Traité du Mariage, une Somme des Sacremens, d'autres Ouvrages de Théologie, & mourut en 1616. Diéco. Jésuite, aussi Auteur d'Ouvrages Théologiques, mourut à Rome en 1575. AL-PHONSE LEDESMA, né à Segovie, que les Espagnols nomment le Poëte Divin, a excellé sur-tout dans les petits Vers, qui sont particuliers aux Espagnols, & il les a employés pour décrire des sujets importans pris de l'Ecriture - fainte. On trouve dans ces Vers la gravité, la force & la beauté, qui caractèrisent la langue Espagnole. On les a recueillis sous le titre de conceptos es spirituales, & ils consistent en Epigrammes, en Hieroglyphes, en Présages, sur les Fêtes de Notre-Dame, fur les Divertiffemens de la bonne Nuit, sur l'Excellence des Saints, &c.

LE DROU, (Pierre-Humbert ) né à Hug dans le quatrième livre des Sen- le Liégeois, entra dans l'Ordre des Augustins, & fut nommé à une Chaire de Théologie dans l'Université de Louvain. Ses talens lui

F iii

U

firent bien-tôt une si grande réputation, qu'on le surnommoit l'Aigle jeune des Docteurs, & il forma un trèsgrand nombre de Disciples dans la Doctrine de S. Augustin, & de S. Thomas, à laquelle il fut toujours inviolablement attaché. Après avoir rempli les premières charges de son Ordre, le P. Ledrou fut appellé à Rome par Inn. II, qui le nomma à plus. emplois importans qu'il exerça avec la plus grande distinction. Les Successeurs de ce Pontife n'eurent pas moins d'estime pour ce sçavant Religieux, qu'ils consultoient dans les affaires les plus difficiles, & Innocent XII qui Je nomma à l'Evêché in Partibus de Porphyre, l'eût élevé au Cardinalat, s'il eût pû vaincre la modestie de l'humble Prélat. Clément XI. le choist pour Consulteur dans l'affaire des Réslexions morales, & ce Pontife eut épargné bien des maux à l'Eglise, s'il eut suivi ses avis; car ce Théologien éclairé qui entendoit parfaitement la Langue du livre & les matières qu'il s'agiffoit d'examiner, s'opposi avec fermeté à la Censure précipitée que l'on voulcit faire des propositions qui ne contenoient que la pure Doctrine de S. Augustin & de S. Thomas. Cette généreule résistance qui dérangeoit les melures de Fabroni, Chef du complot formé con-

tre le P. Quesnel, détermina Ledrou à se défaire de l'Evêché de Porphyre. Il engagea donc le Pape à l'envoyer à Liége sa patrie, sous prétexte de gouverner cette Eglise en qualité de Vicaire-Général, & ce sçavant Religieux y mourut en 1721, dans la 81 année de son âge. Le P. Ledrou est Auteur de quatre Differtations fur la Contrition & l'Attrition contre les relâchemens monstrueux du Jésuite Francolin. Dans cet Ouvrage imprimé à Rome même en 1707, il foudroye par la raison, parl'Ecriture, & par les Peres cette maxime des nouveaux Casuistes, que l'Attrition sans Amour de Dieu suffit pour recevoir le Sacrement de Pénitence.

LEGROS, (Pierre) né à Paris en 1666, d'un Sculpteur, embrassa la Profession de son Pere, pour laquelle il avoit les plus heureuses dispositions. A peine âgé de 21 ans, il remporta le premier Prix à l'Academie Royale, par un bas-relief qui représente Noë entrant dans l'Arche avec sa famille, & ce morceau que l'on conserve encore, détermina Louvois à envoyer à Rome le jeune Artifie. Il acheva de s'y perfectionner, & s'y distingua depuis par des Chefs-d'œuvres, qui feront toujours l'admiration des connoilleurs. Son application au travail lui ayant causé la Pierre, il vint

à Paris pour se faire faire l'opération, & dès ce moment sa santé s'altéra sensiblement, il ne laissa pas de retourner à Rome, & il se préparoit à sinir de grands morceaux pour le Mont-Cassin, lorsqu'une instammation de poitrine l'enleva en 1719.

LEIBNITS, (Godefroi Guillaume) né à Leipsic en 1646, d'une famille noble, fit paroitre dès sa jeunesse une ardeur incroyable pour l'étude , & lut avec avidité les livres de tous les genres que contenoit la nombreuse Bibliothéque que son pere lui avoit laissée. Poetes, Orateurs, Historiens, Jurisconsultes, Philosophes, Mathématiciens, Théologiens, il parcourut tout avec ordre, & devint presque tout ce qu'il avoit lû. La connoissance profonde qu'il avoit de l'Histoire & des intérêts des Princes. le fit choisir par la Maison de Brunswick, pour en écrire l'Histoire. Leibnitz parcourut toute l'Allemagne en curieux, & pissa de-là en Italie, pour amasser des matériaux & se mettre en état d'exécuter ce vaste projet. Il courut dans sa route un danger dont il se tira singulièrement. Comme il alloit par mer de Venise à Mozola dans le Ferrarois, il s'éleva une tempête violente, & le pilote de la barque qui supposoit que Leibnitz étoit hérétique, proposa en sa lan-

gue de le jetter dans la mer-Celui-ci qui sçavoit l'Italien, entendant cette terrible sentence, tira de sa poche un Chapelet qu'il tourna entre ses mains, d'un air dévôt. & échapa à la faveur de ce pieux artifice. Enfin il termina ses courses, & vint à Hanovre en 1690 avec une moilfon abondante. Il en publia le superflu dans un Recueil en 2 vol. in-fol. dont le premier parut en 1693 sous le titre de Codex Juris Gentium diplomaticus, avec une très-belle Préface. Le second en 1700, sous le titre de Mantissa Codicis Juris Gentium diplomatici; aussi accompagné d'une Préface. Ces deux volumes font une compilation excellente des Traités d'Alliance, des Lettres d'Investitures & Diplomes, qui ne regardent pas seulement l'Allemagne, mais encore d'autres Pays, & particulièrement la France. Ils sont pour la plûpart tirés de la Bibliothéque de Wolfembuttel. En 1707 il commença à publier les Préliminaires de son Histoire de Brunswick, I vol. in-f. fous le titre de Scriptores rerum Brunsvic. qui fut suivi bientôt après de deux autres. C'est un des recueils de l'Histoire particulière d'Allemagne des plus parfaits. On y trouve beaucoup d'autres originaux, qui regardent l'Histoire générale de l'Empire. Leibnitz reconnu pour excellent Historien ne s'acquit pas moins de réputation dans la Jurisprudence. Dès l'âge de vingt ans il prit le dégré de Docteur en Droit à Altorff, qu'on lui refusa à Leipsic, à cause de sa grande ieunesse. & il écrivit beaucoup fur cette matière, entr'autres un projet pour réformer tout le corps du Droit. Son avidité de tout scavoir le porta à s'enfondans les ténèbres de la Chymie, & il fut reçû avec honneur dans le Laboratoire de Nuremberg. Il passa de là aux recherches curieuses de la Physique, & il n'avoit que 25 ans lorsgu'il publia deux petits Traités, l'un sous le titre de Thécria Motus abstracti, & l'autre intitulé Theoria Motus concreti, dans lesquels il s'écarte des principes de l'illustre Descartes. Il vint ensuite aux Etudes profondes des Mathémariques, & c'est dans cette partie qu'il a le plus brillé. Son nom se lit à la tête des Problèmes les plus difficiles à résoudre, & comme Géomètre il se trouve dans les Actes de Leipsic, les Journaux des Sçavans & l'Histoire de l'Académie des Sciences de Paris. Il donna en 1684 les règles du calcul différentiel, & à ce sujet il s'éleva une vive dispute entre lui & les Géomètres Anglois, qui prétendoient que Newton étoit le premier Inventeur de ce calcul. Leibnitz s'éleva enfin jusques aux spéculations sublimes de la Métaphysique, & aux mystères de la Théologie. Comme Méthaphysicien il a donné son système des Monades ou Substances simples, & d'autres opinions particulières, qui ont été réfutées par le fameux Clarke, & qu'il a répandues dans plusieurs écrits rassemblés par Desmaisseaux en 2 vol. in-12. 1720. Comme Théologien, il a donné l'Ecrit intitulé Sacro-lancta Trinitas . &c. où l'on trouve de fort bonnes raisons, & dans lequel il attaque le fameux Socinien Wiscowatius ; sa Théodicée, où il prétend que Dieu ayant comparé les Mondes possibles, compara le bien & le mal contenus dans chacun, & la proportion du bien & du mal quise trouve en tous; que le monde actuellement existant a été préféré comme renfermant plus de bien & moins de mal, ce qui la fait passer de l'état de possibilité à l'état d'existence : idée plus que singulière, qui ôte à Dieu la toute-puissance & la liberté, & d'où il s'ensuivroit que Dieu ne pouvoit que choisir entre plusieurs Mondes défectueux, sans avoir la puissance de produire un monde exempt du mêlange des maux. C'est ainsi que l'excès de subtilité précipite l'esprit dans des écueils. Enfin comme

Théologien, il a fait encore les Lettres à Pellisson sur la tolérance des Réligions, dont il étoit le grand Partisan, & qui n'est propre qu'à tout troubler, parce qu'elle exclut le principe solide & lumineux de l'infaillibilité de l'Eglise, qui répond à tout, & qui peut seul empêcher que les questions ne soient interminables. Ce sçavant Homme avoit conçû le projet d'une Langue Universelle & Philosophique, qui n'a servi qu'à prouver la sagacité de son esprit. Il fut revêtu de plusieurs Charges honorables, de la place d'Associé Etranger à l'Academie des Sciences de Paris, & fut Président perpétuel de celle de Berlin, qui lui doit son Etablissement. Il publia le premier Volume de ses Mémoires en 1710, & il y paroît en plusieurs endroits sous toutes ses formes d'Historien, de Phyficien, de Mathématicien, &c. Il mourut en 1716. Outre les Ouvrages dont nous avons parlé, il y a encore de lui Accessiones Historica, 2 vol. in-4. Recueil utile, qui contient entre autres pièces la Chronique d'Alberic, dont le Manuscrit n'avoit pas encore été imprimé: DeOrigine Francorum Disquisitio, qui fut vivement attaquée par le Jésuite Tournemine. De Jure Suprematûs ac Legationis Principum Germaniæ en 1667, livre curieux, fait pour assures les Droits des Princes libres de l'Empire, non-Electeurs, un Poème latin sur la mort de Jean-Frédéric de Brunswic, son Protecteur, d'autres Poèsies Latines & Françoises, & des Recueils de Lettres.

LEIDEN, (Philippe) né à Leyde d'une famille noble, enseigna le droit Canonique à Orleans & à Paris; & étant retourné dans son Pays, il devint Conseiller de Guillaume de Bavière, Comte de Hollande, Grand - Vicaire de l'Evêque d'Utrecht, & Chanoine de l'Eglise de cette Ville. Il y mourut en 1380, & a laissé plusieurs ouvrages, qui furent imprimés pour la première fois à Leyde en 1616, & qui le furent depuis in-4. en 1701 sous ce titre: Philippi Leiden Tractatus Juridico - Politici, &c. ce Recueil contient quatre petits Traités, dont le premier concerne le gouvernement d'un Etat; le second n'est qu'une Table des matières du premier: le troisième traite de l'art de gouverner une République; le quatrième est une instruction pour bien gouverner sa maison. Le stile de ces ouvrages est bas & mauvais.

LEIGH, (Edouard) né dans le Comté de Leycestre, étoit un Chevalier très-sçavant 'qui possédoit bien les Langues, & qui a composé plusieurs ouvrages, où il a fait paroître beaucoup de lec-

ture & un discernement juste. On a de lui, en Anglois, des Observations sur les cinq livres Poetiques de l'Ancien Testament, Job, les Pseaumes, les Proverbes, l'Ecclesiaste, & le Cantique des Cantiques, in-fol. 1657; des Annotations sur les livres du Nouveau Testament, in-fol. un Dictionnaire Hébreu, qui parut ensuite en Anglois, puis en Latin, & enfin en François, 1703, sous ce titre: Dictionnaire de la Langue sainte, contenant ses origines, &c. Leigh mourut en 1671.

LE LAUD, (Jean) né à Londres, vivoit sous le règne de Henri VIII, qui lui trouvant du goût pour les antiquités, lui donna le titre d'Antiquaire avec une forte pension. Le Laud, pour remplir les obligations de ce titre, parcourut toutes les Provinces d'Angleterre, & pendant fix ans il fit des découvertes infinies, & recueillit des Mémoires sans nombre qu'il se préparoit à mettre en œuvre, lorsque la mélancolie, ou le chagrin de ne pas recevoir sa pension, lui sit perdre l'esprit. Il mourut dans ce triste état, laissant ses Manuscrits qui prouvent, quoiqu'informes, l'étendue de ses recherches & sa grande capacité. Il avoit cependant mis la dernière main à l'ouvrage de Scriptoribus illustribus Britannicis, qui mériteroit d'être imprimé.

· LELLIS, (Camille de) né au Royaume de Naples en 1550, eut une jeuneile fort déréglée, & après avoir servi quelque tems dans les troupes de Venise, il se vit réduit à une si grande indigence, qu'il fut obligé de se mettre chez les Capucins en qualité de manœuvre. La Grace agiffant alors fur fon cœur, il conçut le dessein de se faire Religieux; mais un ulcère qu'il avoit à la jambe étant un obstacle à sa réception dans un Couvent, il se retira à l'Hôpital S. Jacques des Incurables à Rome, dont il devint Œconome. Peu content de la manière dont il voyoit traiter les malades, il imagina le projet de les soulager plus efficacement, & croyant que son état de Laïc ne lui permettroit pas de l'exécuter, il se determina à commencer ses études à 32 ans, reçut l'ordre de Pretrise, & jetta les fondemens de la Congrégation des Clercs Réguliers Ministres des Infirmes, qu'il fit approuver en 1585 par Sixte V, & ériger en Ordre Religieux par Gregoire IV. Il fut puissamment aidé dans ce projet par le Cardinal de Mondevi, son Protecteur, qui à sa mort lui laissa tous ses biens. Lellis s'occupa ensuite à faire divers établissemens, & se démit de la Supériorité en 1607, pour ne plus travailler qu'à sa propre perfection julqu'à la mort,

arrivée à Rome en 1614. LEMERY , (Nicolas) né à Rouen en 1645, après avoir fait ses études, se livra à l'étude de la Chymie & de la Pharmacie, & voyagea par toute la France pour acquérir des connoissances. De retour à Paris en 1672, il se fit recevoir maître Apoticaire, & ouvrit chez lui des Cours publics de Chymie, qui devinrent très-célèbres. Il s'enrichit bien-tôt par l'estime que l'on fit de ses préparations, & par le débit prodigieux du Blanc d'Espagne qu'il possédoit seul alors. Son attachement à la Religion prétendue Réformée, dans laquelle il étoit né, lui suscita des traverses; & étant sorti de France en 1683, il alla en Angleterre, où il demeura peu de tems. Il revint dans sa patrie & y travailla de nouveau avec le plus grand succès, jusqu'à ce que la révocation de l'Edit de Nantes en 1685 ayant ôté l'exercice de la Médecine aux Réformés. Lemery se trouva sans ressource. Il se tira de cet embarras en se réunissant à l'Eglise Catholique, & il fut d'abord reçu affocié Chymiste à l'Académie des Sciences, & ensuite il eut une place de Penfionnaire. Il mourut en 1715 avec la réputation du plus grand Chymiste, & la gloire d'avoir formé presque tous

ceux qui ont excellé dans

cette Science. Il en dissipa

le premier l'obscurité naturelle ou affectée, la réduisit à des idées plus nettes & plus simples, la dégagea de toute Charlatannerie, & abolit la barbarie de son langage. Ses ouvrages sont un Cours de Chymie en 1675, dont il y a eu des éditions & des traductions sans nombre; la Pharmacopée universelle, in-quarto; Traité universel des drogues fimples, in-4. I'un & l'autre fort estimés; Traité de l'Antimoine, in-8.

LEMNE, ou Lævinus Leumius, né en Zelande en 1505, étudia en Médecine à Louvain, & ayant fait de grands progrès dans cette Science, il vint l'exercer à Ziriczée, sa patrie, où il se maria d'abord, & après la mort de sa femme, il fut fait Prêtre & Chanoine de la même Ville. Il mourut en 1568, & nous avons de lui des ouvrages dont on fait cas: De occultis naturæ miraculis, Lib. IV. De Astrologia; de acuto animi & corporis oblectamento. Guil-LAUME LEMNE, son fils, fut aussi très-habile Médecin, & fut celui d'Eric Roi de Sue-

LEMOS, (Thomas de) né en 1445 de l'illustre famille de Lemos en Espagne, entra dans l'Ordre des Dominicains, & se consacra tout entier à l'étude de la Théologie. Ces derniers ayant commencé à attaquer, en 1594, les erreurs des Jésuites sur la

Grace, Lemos parut sur les rangs, & défendit avec zèle la Doctrine de Saint Thomas. Ayant été envoyé en 1600 au Chapitre Général de son Ordre, qui se tenoit à Naples, il v fit soutenir une Thèse sur la Grace; & cette action d'éclat l'ayant fait connoître, le Chapitre le chargea d'aller à Rome défendre la Doctrine ancienne & combattre la nouvelle. Il y arriva dans le tems que les Consulteurs nommés par le Pape pour examiner le livre de Molina, travailloient à revoir leurs censures. Les Jésuites qui voyoient le mauvais tour que cette affaire prenoit pour eux, proposoient alors un accommodement, & vouloient faire goûter au souverain Pontife un projet, pour concilier les deux Ecoles. Lemos, dans un ouvage qui parut en 1600, fit voir combien cet accommodement étoit illusoire; & il en publia un autre, pour réfuter l'Ecrit où les Jésuites accusoient de Luthéranisme. & de Calvinisme la Doctrine des Dominicains. Ce sçavant Théologien soutint, dans les Congrégations de Auxiliis, tout le poids de la dispute; & les Papes Clément VIII & Paul V, qui assistèrent à plusieurs, prenoient un plaifir fingulier à l'entendre parler. Dans une des Séances, le Jésuite Valentia ayant falsifié un passage de saint Augustin, Lemos s'inscrivit en faux, & demanda que l'on vérifiât le fait sur le champ. La fourberie ayant été découverte, le Pape indigné, reprocha au Jésuite son imposture, & celui-ci atterré par les reproches du S. Pere tomba en défaillance, ne reparut plus, & mourut quelque tems après à Naples, où on l'avoit envoyé, & où il ne fit que languir. La matière ayant été discutée avec la plus scrupuleuse exactitude, le Pape Paul V. se détermina, par l'avis des Consulteurs, à porter un Jugement définitif, & à donner une Bulle pour fixer la croyance des Fidèles sur les Questions qui avoient été agitées dans ces Congrégations; ainsi, malgré les efforts des Jésuites pour éloigner la décision, la Bulle fut dressée, & le Molinisme alloit être foudroyé, lorsque le Pape plus sensible aux intérêts chimériques de la Cour de Rome, qu'aux intérêts sacrés de la Religion, suspendit sa Sentence, & se rendit coupable de tous les ravages que l'erreur exerçe encore dans l'Eglise. En vain dans un Mémorial dressé par le célèbre Lanuza, & retouché par Lemos, les Dominicains entreprirent-ils de prouver la nécessité de publier une décifion que l'intérêt de l'Eglise demandoit, que le caractère des Novateurs exigeoit, & que le devoir du Souverain Pontife prescrivoit, Paul V,

93

pour dédommager les Jésuites de ce qu'ils avoient souffert dans la République de Venise, en soutenant ses prétentions injustes, les laissa en possession de disputer à Dieu sa Toute-puissance & la portion de son Domaine, dont il est le plus jaloux. Lemos forti victorieux des combats qu'il avoit livrés aux ennemis de la Grace, refusa les Prélatures que le Roi d'Espagne & le Pape lui présentèrent, & se contenta d'accepter du premier une pension, pour n'être point à charge au Couvent de la Minerve, où il mourut, aveugle depuis trois ans en 1629, âgé de 84 ans. Ce sçavant Théologien, outre les écrits dont nous avons parlé, a fait encore deux autres ouvrages importans. Le prem. est un Journal des actes des Congrégations, dans lequel il rapporte avec exactitude les Questions proposées, les Objections & les Réponses faites de part & d'autre; cet écrit, où règne un caractère inimitable de candeur & d'ingénuité, fut imprimé à Reims en 1702, sous le nom de Louvain. Le second, imprimé à Beziers sous le nom de Liége en 1676, est un Recueil de plusieurs Traités sur la Prédestination & sur la Grace, intitulé: Panopsie de la Grace, en deux gros vol. in-fol. Le premier, renferme six Traités historiques de tous ceux qui ont attaqué la Grace de Jesus-Christ; on voit dans le dernier Traité, les nouveautés de Molinas sur le péché originel, sur la volonté de Dieu, sa Science, la Prédestination & la Grace. La seconde partie de ce premier vol. renferme six autres Traités qui sont Dogmatiques. Dans le second, il traite à fond les matières de la Grace & de la Prédestination. Le célèbre Dominicain a fait encore un grand nombre d'autres écrits sur ce sujet, auquel il avoit rapporté toutes ses études; & il n'a cessé jusqu'à sa mort, de combattre les nouveaux défenseurs des anciennes erreurs sur la Grace. Il écrivoit avec beaucoup de facilité, de netteté & de. méthode, & il possédoit trèsbien S. Augustin & S. Thomas, dont il scavoit parfaitement concilier les principes.

LENFANT, (David) né à Paris, prit l'habit de saint Dominique, & se distingua dans son Ordre par sa science & son application au travail. Il fit une étude particulière des ouvrages de saint Augustin, & donna les Concordances Augustiniennes, Concordantiæ Augustinianæ, 2 vol. in-fol. 1656, où il compile toutes les sentences de saint Augustin. Quelques années après, il en publia 2 autres vol. in-fol. Biblia Augustiniana, l'explication de tous les passages de l'Ecriture qui se trouvent dans ce saint Doc-

reur. Il avoit déja fait la même opération sur saint Bernard, in-4. Biblia Bernardiana, &c. en 3 vol. in-4. Biblia Sancti Thomæ Aquin., l'explication des passages de l'Anc. Test. employés par ce Saint. Celicavant Relig. qui mourut 1688 âgé de 85 ans, est encore auteur d'une Histoire générale de tous les siècles, en fix vol. in-12. 1684; ouvrage curieux, qui contient par jour ce qui s'est passé de plus remarquable dans l'Eglise, & dans le Monde depuis la naissance de Jesus-Christ.

LENFANT, (Jacques) né en Beauce en 1666 d'un Ministre Protestant, étudia en Théologie à Saumur, puis à Genève, & fut ensiite Chapelain de l'Electrice Palatine à Heidelberg, & Pasteur ordinaire de l'Eglise Françoise. L'invasion du Palatinat par les François, le força de se retirer à Berlin, où il exerça les fonctions de Pasteur jusqu'à sa mort, arrivée en 1728. Ce Ministre à beaucoup écrit, & a contribué plus que personne à répandre les graces, & la force de la langue Françoise aux extrémités de l'Allemagne. Dès sa première jeunesse il publia des Considérations générales sur le livre de Brueys; les Lettres choisies de S. Cyprien aux Confesseurs & aux Martyrs, avec des remarques en François, in-12. L'innocence du Catéchisme d'Heidelberg, in-12. Une Traduction

Latine du livre de la Recherche de la vérité, in-4. L'Histoire de la Papesse Jeanne, in-12. augmentée depuis par Vignoles, & réimprimée in-12. 1720, contre le consentement de Lenfant, qui étoit revenu de ses préjugés au sujet de ce pitoyable Roman. Histoire du Concile de Constance, 2 vol. in-4. bien faite & bien écrite, & qui ne porte point ces marques de partialité si ordinaires aux Protestans. Histoire du Concile de Pise, 2 vol. in-4. écrite avec autant de sagesse que la précédente; celle de Balle n'a été imprimée qu'après la mort de l'Auteur, 2 vol. in-4. & on a recueillis ces trois ouvrages en un corps de 6 vol. in-4. 1731. Lenfant a eu aussi beaucoup de part à la Bibliothèque Germanique. & il a fait plusieurs autres ouvrages de critique & de controverse. Ce Ministre étoit un des François refugiés, le plus universellement estimé : son humeur douce & pacifique, sa générosité, les agrémens de son commerce le rendoient cher à tous ceux qui le pratiquoient.

IENGLET DUFRES-NOY, Nicolas) né à Beauvais en 1674, entra comme domestique chez M. Pirot, Docteur de la Maison & Société de Sorbonne, & sit paroitre de bonne heure son goût & ses talens pour les Sciences, On travailloit alors à la Censure de la Mystique Cité de Dieu, & les Conférences se tenoient chez M. Pirot en présence de Nicolas, qui paroissoit un bon garçon, dont on ne se défioit pas. Cependant le secret que l'on avoit scrupuleusement recommandé, fut découvert par une Lettre adressée à MM. les Syndics & Docteurs en Théologie de la Faculté de Paris, & Nicolas, dans les coffres duquel on trouva toute l'édition de la Leure, convaincu d'en être l'auteur & d'avoir trahi son maître, fut chassé de Sorbonne, & se retira au Séminaire de S. Magloire, où il prit les Ordres facrés. Depuis ce tems, la vie de l'Abbé Lenglet n'a été qu'un tissu d'aventures & de disgraces, que son mauvais cœur, sa plume caustique & la manie de l'indépendance lui ont attirés; & il ne sçut profiter ni des amis, ni des protecteurs puissans que son mérite & ses talens lui avoient acquis. Il fut attaché au Prince Eugene en qualité de Bibliothécaire; mais ce Prince s'étant apperçu qu'il faisoit tout autre métier auprès de lui, le chassa honteusement, & ne lui épargna le supplice dû aux traîtres, que par la confidération qu'il avoit pour les Lettres. Lenglet erra long-tems en Allemagne & dans les Païs-Bas pour servir le Ministre de France, qui l'employoit à découvrir ce qui se passoit chez l'ennemi; & sa plume fertile ne cessoit d'enfanter

ce nombre prodigieux d'ouvrages que nous avons de lui sur les objets les plus divers, souvent les plus disparates. les moins conformes à son état, & au caractère d'honnête homme. La hardiesse & la licence excessive avec laquelle il écrivoit sans aucun ménagement ni pour les perfonnes ni pour les places, lui fut souvent funeste, & l'avoit en quelque sorte familiarisé avec la Bastille, & les autres prisons de Paris. Il recevoit ces disgraces sans murmure & même sans chagrin; & n'en étoit pas plutôt quitte, qu'il travailloit à les mériter de nouveau. Il consentoit à tout soussir pourvit qu'on lui permît d'écrire, de penser, d'agir & de vivre librement, & l'esprit d'indépendance ne le quitta pas même dans l'âge le plus avancé; où il auroit eu besoin d'une vie tranquille & aisée. Il aima mieux rester seul dans une espèce de galetas, que de demeurer avec une fœur opulente qui l'aimoit, & qui lui offroit chez elle tous les agrémens d'une bonne société. Il fut la victime de son indifférence & de sa bizarrerie; car étant un jour rentré chez lui fur les fix heures du soir. il s'endormit en lisant un livre & tomba dans le feu: comme il n'avoit personne auprès de lui, les voisins n'accoururent pour le secourir que lorsqu'il n'étoit plus

tems, & il avoit la tête brûlée lorsqu'on le retira. Il mourut le 15 Janvier 1755, ágé de 82 ans: ce Sçavant avoit une mémoire prodigieuse, une érudition vaste & variée, beaucoup de feu & de vivacité dans l'esprit, une conversation animée & pleine d'anecdotes. Son style étoit extrémement négligé, & il écrivoit avec une rapidité qui ne lui permettoit pas la correction, & qui le mettoit encore moins à l'abri des méprises. C'est ce qui fait que ses ouvrages n'en sont pas exempts. Il en a donné luimême une liste, & il n'a pas rougi d'y comprendre toutes les infamies qu'il a eû la scélératesse de reproduire au grand jour. On y trouve d'abord la Lettre sur Marie d'Agreda, in-12 1696. Traité historique & dogmatique des Apparitions, &c. composé en 1697, & qui ne fut imprimé qu'en 1751, 2 vol. in - 12. L'Imitation de J. C. in-12 1698. Novum Jesu Christi Testamentum, &c. in-24 2 vol. Le Rationarium de Petau, continué depuis 1631 jusqu'en 1700, avec des Difsertations & des notes sur divers points de Chronologie, 2 vol. in-12. 1703. Diurnal Romain, traduit en françois, 2 vol. in-12. 1705. Traité hiftorique & dogmatique du Secret inviolable de la Confesfion, in-12. 1708. fait pendant le Siége de Lille, à

l'occasion des troubles arris vés dans les Diocèses d'Arras & de Tournai. Mémoires sur la Collation des Canonicats des Pays-Bas, in-12. 1711. Ces Mémoires au nombre de 9 sont contre le célèbre Ernest Ruthdans, que les Etats Généraux avoient nommé au Doyenné de la Cathédrale de Tournai. L'Abbé Lenglet y calomnie horriblement ce saint Ecclésiastique, à qui il impute le rôle d'espion qu'il jouoit lui-même, & il eut l'imprudence de présenter son Libelle aux Membres des Etats-Généraux de Hollando qui le firent arrêter prisonnier. En 1715, il publia une Edition du Commentaire sur les Libertés de l'Eglise Gallicane, par Dupuy, &c. in-4. 2 vol. qui effuyèrent de grandes contradictions, & ne passerent qu'avec peine. La Méthode pour étudier l'Histoire, avec un Catalogue des principaux Historiens, 1713, in-12. 2 vol. qui s'accrut depuis entre les mains de l'Auteur, & dont la dernière édition est de 1735, 9 vol. in-12. & 3 vol. de Supplément en 1736, Ouvrage qui a eû le plus grand succès, a été traduit en plusieurs langues, qui renferme plusieurs points d'Histoire intéressans, des connoissances nécessaires & agréables, & une multitude d'anecdotes curieuses. Le Ministère honora cet Ouvrage de son attention par une multituda

toit. La Méthode pour étudier la Géographie, dont la plus ample édition est en 5. vol. in-4. Elle contient un grand graphiques sur les différens Quivres de Clement Marot, avec la vie du Poete & des notes, &c. 6 vol. in-12, ou 4 vol. in-4. 1729. par le Chevalier Gordon de Percel: c'est le titre que Lenglet rentête de cette édition de Marot, où il a nové un texte obscène dans un Commentaire plus licentieux encore. Il y a à la vérité des notes litprouvent que le Commenta-I, & dans la lecture de nos anciens Poetes, mais la plûpart sont badines jusqu'à la bouffonnerie, plaisantes jusqu'à la bassesse, libres jusques à l'obscénité, & dans le goût de celles de Scioppius sur le Priapeia. On est aussi indigné des excès de vivacité aufquels l'Editeur se laisse aller contre la persone de l'immortel Rousseau, à qui il avoit des obligations essentielles, qu'il n'a payées que par la plus noire ingratitude. Son acharnement contre ce grand la fertilité de l'imagination, homme parut encore dans l'Epitre Satyrique, par laquelle il devoit lui dédier les Œuyres de Regnier in-4.

titude de cartons qu'il méri- qu'il donna en 1733 ; mais le crédit de l'illustre Poets fit échouer le projet, & la pièce diffamatoire parut à la fin du premier tom. de l'Unombre de Traités Typo- sage des Romans, in-12.2 vol. 1735.L'Histoire justisiée contre Royaumes, Empires, &c. les Romans, in-12. 1735. fait contre le précédent, qu'on lui attribuoit avec raison, & qui ne contient que des lieux communs & des choses trèsordinaires.Le Roman de la Ro-Je, in-12.3 v. 1735, avec une fermé à la Bastille, prit à la Présace histor. & crit. qui a été supprimée. Principes de l'Histoire pour l'Education de la Jeune [je, 6 vol. in-12. 1736, Ouvrage peu couru. L'Hiftoire de la Phil. Hermétique téraires & historiques qui, &c. in-12 3 vol. 1742. où l'Auteur ne montre que sa teur étoit très - versé dans facilité à travailler sur toutes l'Hist. du règne de François sortes de matières, Profanes & Sacrées, férieuses & badines, utiles & frivoles, son érudition bibliographique. sa plume hardie & la basse & naive familiarité de son style: Mémoires de Condé, 6 vol. in-4. 1743, pour lesquels l'Auteur fut mis à la Bastille: Tablettes Chronologiques de l'Histoire Universelle, in-8. 2 vol. 1744, avec des Réfiexions sur la Méthode & sur les Ouvrages nécessaires à l'és tude de l'Histoire. On trouve encore dans ce livre toute & la richesse de la mémoire de l'Auteur, son ton cynique, & le défaut de méthode qui lui est ordinaire: Jour-

nal du Règne de Henri III, in-8. 5 vol. 1744, Ouvrage auquel l'Abbé Lenglet a ajouté des piécès rares sur la Ligue. Mémoires de Comines, in-4. 4 vol. 1747. Lactentii Opera, in - 4. 2 vol. 1748, édition la plus complette que nous ayons des Ouvrages de ce Pere: Mémoires de la Régence du Duc d'Orléans, 5 vol. in-12. 1742, dont il n'est que le Réviseur, & auquel il a joint des pièces essentielles. Calendrier Historique, &c. in-24. 1750, qui lui procura un nouveau voyage à la Bastille, parce qu'il y insultoit quelques Maisons illustres, enfin plusieurs autres Ouvrages de sa façon, ou dont il a procuré les éditions, sans compter les Arresta Amoris, l'Aloysia sigea Le Cabinet Satyrique, des Vers piquans & gaillards, & tant d'autres infamies, dans lesquelles il n'a pas rougi de souiller sa plume, & dont il eut la témérité de présenter une liste aux Magistrats, dans un Procès qu'il intenta à un homme qui partageoit avec lui ce travail honteux.

LENCÆUS, (Jean de Lens) natif de Bailleul dans le Haynaut, Chanoine de Tournai, s'acquit une grande réputation dans le seizième siècle. Il professa la Philosophie & la Théologie à Louvain, & y mourut l'an 1593. Nous avons de lui plusieurs Ouvrages de Controverse, de unica Ecclessa, de unica Religione, de Libertate, de Pur-

gatorio, de Verbo Dei non feripto. &c. Il fut un de ceux qui composèrent la fameuse Censure de Louvain contre Lessus en 1588, & il en sit la justification avec Henry Gravius: ces 2 excellentes pièces seront toujours, malgré l'envie, deux des plus beaux monumens du zèle de la Faculté de Louvain pour la Dostrine de S. Augustin, & de toute la tradition sur la Grace.

LENTULUS (Scipion,) né au Royaume de Naples, quitta la Religion Romaine pour suivre celle des Protestans, & fut Ministre dans le Pays des Grisons. Il écrivit pour défendre l'Edit que les Ligues Grises firent contre les Sectaires en 1570. On croit que ces Sectaires étoient Ariens, & Lentulus dans son Ouvrage soutenoit que les Magistrats devoient ployer la rigueur des loix contr'eux. Ce Ministre est encore Auteur d'une Grammaire Italienne imprimée à

Genève 1568.

LEON (Saint,) que ses grandes qualités & les services importans qu'il a rendus à l'Eglise, ont fait surnommer le Grand, étoit ne à Rome, comme on le croit, mais on ne connoît ni l'année de sa naissance, ni sa famille, ni ses premieres actions. On coniecture seulement par les excellens Ouvrages qui nous restent de lui, qu'il reçut de l'éducation, &

ou'il étudia avec soin les Belles-Lettres, l'éloquence, & encore plus la science de l'Eglise. Il servit utilement l'Eglise sous le Pape saint Celestin; n'étant encore que Diacre, & ce Pontife, ainsi que son successeur, l'employerent à de grandes affaires. Après la mort de Sixte III; le Clergé de Rome choisit Leon pour occuper le siège de saint Pierre, & fit voir par ce choix avec quelle sagesse il sçavoit discerner le mérite des grands hommes. Le nouveau Pape répondit aux espérances qu'on avoit conçues de lui ; il instruisit avec foin fon troupeau, & poursuivit avec courage les hérétiques qui ravageoient l'Eglise. Les Manichéens, les Priscillianistes, les Pélagiens, les Nestoriens & les Eutychéens éprouverent l'ardeur de son zèle, pour le dépôt facré de la foi. Il combattit sur-tout les derniers sans relâche, & après avoir protesté par ses Légats contre les actes du brigandage d'Ephèse, où l'erreur d'Eutychés avoit été approuvée, il assembla en 449 un Concile à Rome, & y cassa tout ce qui avoit été fait dans le Conciliabule. Ensuite il fit tenir le Concile général de Chalcédoine en 451, il y envoya ses Légats, & les chargea d'une Lettre à faint Flavien Patriarche de Constantinople, dans laquelle il deve-

loppa avec autant de solidité, que de lumiere, le dogme de l'Eglise. Elle fut lue & approuvée dans le Concile . & la vérité y triompha. Il attaqua avec force les abus. rétablit la discipline dans toute sa pureté, & fit des réglemens, où brilloient autant de sagesse que de science. La réputation que ce saint Pontife s'étoit acquise par ses vertus & ses talens, le fit choisir par l'empereur pour arrêter la marche d'Attila, cet ennemi redoutable du genre humain, qui s'avançoit vers Rome pour la réduire en cendres. Le barbare frappé de l'éloquence du saint Pontife, s'adoucit tout - à - coup, accorda la paix aux Romains & repassa le Danube. Il eût à peu près le même succès dans négociation auprès de ſa Genseric; & quoiqu'il ne put empêcher ce Roi des Vandales d'envahir Rome, il obtint du moins de lui qu'on ne brûleroit point la ville, & il sauva du pillage les trois principales Bafiliques, que Constantin avoit enrichies de présens magnifiques. On ne voit qu'avec peine que ce Pape, doué de tant d'excellentes qualités, se soit prévenir contre grand faint Hilaire d'Arles, dans l'affaire de l'Evéque Celidoine, & qu'il ait porté la vivacité jusqu'à ôter à l'église d'Arles le droit de Métropole pour le donner à

Prince, son protecteur, les ennemis de Leon tentèrent encore de lui ôter la vie : mais ce Pontife, dont la puissance étoit affermie, fit mourir de sa propre autorité tous ceux qui avoient eu part au complot. Louis le Débonnaire blâma fort cette action, & ne put comprendre que le premier Evêque du monde se fût laissé aller à cet excès de vengeance. Leon mourut en 816, & laissa treize Lettres, que l'on conserve dans la collection des Conciles. LEON IV, qui succéda à Serge en 844, défendit vaillamment Rome contre les Sarrasins, releva les murailles de cette Ville, fonda des Hôpitaux, & employa tout le tems de son Pontificat au bien temporel & spirituel de l'Eglise. Il mourut en 854, & la vacance du fiége, qui ne fut que de cinq jours, suffit pour réfuter l'impertinente fable de la Papesse, que l'on place après Leon & avant Benoît III. Nous avons du premier deux Lettres. LEON V, élu en 905, ne régna que quarante jours, après lesquels il fut mis en prison. Christophe usurpa le saint Siége. LEON VI. éprouva le même sort en 928, après sept mois de Pontificat. LEON VII, Pape malgré lui en 936, gouverna pendant près de quatre ans avec affez de douceur. LEON VIII, homme d'un

mérite connu, fut mis à la place du scandaleux Jean XII, par le crédit de l'Empereur Othon, & mourut deux ans après en 965.

LEON IX. (Saint,) appellé Brunon, étoit de l'illustre famille d'Aspurg en Alface, & fut fait Eveque de Vormes en 1026. Il possedoit ce siége depuis vingtdeux ans, lorsque dans une Assemblée tenuedans cette ville. il fut élevé sur celui de saint Pierre, qu'il fut obligé d'accepter malgré lui. Son élection ayant été confirmée par le Clergé & le peuple de Rome, il s'y rendit & prit le nom de Leon IX, se proposant le grand saint Leon pour modèle. Il s'appliqua d'abord à rétablir la discipline Eoclésiastique & régulière, & à réformer les mœurs dans tous les états. Il assembla un concile à Rome, & peu de tems après un autre à Pavie, pour abolir la simonie; il condamna les mariages incestueux devenus fort fréquens, & fit un grand nombre de réglemens nécessaires pour faire refleurir la piété. Son zèle pour corriger les abus & les désordres, lui fit entreprendre plusieurs voyages en Allemagne & en France, & partout où il passoit, il réprimoit les vices & ramenoit bon ordre. Sa conduite particulière répondoit à sa vigilance pour le bien général. Il étoit le pere des pau-

G iii

vres, menoit une vie trèspénitente, s'appliquoit à la priere & à toutes sortes de bonnes œuvres. Il ne manquoit à ce Pontife qu'un peu plus de lumière & moins d'attachement à des droits imaginaires, pour en faire un des plus grands Papes qui ayent porté la Thiare; mais on lui reproche deux fautes inexcusables, dont la derniere fur-tout eut les suites les plus funestes pour l'Eglise. Les Normands faisant de grands ravages dans la Pouille. Leon se mit à la tête d'une troupe de braves, & sans égard pour le ministère de paix qu'il exerçoit, & sa qualité de Pere commun des fidèles, il marcha pour exterminer ses ennemis. Ceuxci effrayés, demandèrent la paix, & Leon, par une faute encore plus grande l'ayant refusée, les Normands tomberent sur lui & remporterent une victoire complette. Le Pape affiégé dans l'endroit où il s'étoit retiré, fut obligé de se rendre aux ennemis qui le retinrent prisonnier à Benevent, où il fut traité avec la plus grande distinction. Y étant tombé malade, il se fit conduire à Capoue, puis à Rome, où il mourut en 1054 âgé de cinquante ans. La seconde faute que l'on reproche justement à ce saint Pane, est sa conduite imprudente envers les Grecs, qu'il acheva de précipiter par sa

roideur dans le funeste schisme qui les divise encore aujourd'hui de la Communion Romaine. Leon au lieu de n'employer que les armes d'une extrême douceur, d'uz ne patience invincible, d'une bonté compatissante, & d'une charité sans bornes envers des furieux, qui ne cherchoient que des prétextes pour se séparer, ne fit qu'accélérer leur chûte par trop d'inflexibilité, & une fermeété déplacée à soutenir des prérogatives exhorbitantes & déraisonnables contre gens qui disputoient les droits les plus réels. Nous avons de ce Pape des Sermons & des E pitres Decrétales.

LEON X. de l'illustre Maison des Médicis, fut élevé dans l'amour des sciences qui étoit naturel à ceux de sa Maison, & instruit par les plus habiles Maitres de son tems. Ayant été fait Cardinal à l'âge de quatorze ans par Innocent VIII, il fut nommé Légat par Sixte II, & il exerçoit cette dignité à la fameuse bataille de Ravenne, où il fut fait prisonnier, l'an 1512. Leon n'étant que Cardinal de Médicis, menoit une vie toute mondaine, montroit un goût décidé pour le faste & le luxe, & s'occupoit plus de la belle Littérature que de l'étude de la Religion, qui ne convenoit point à l'enjoûment & à la gayeté de son

humeur. Ces défauts si confidérables , s'augmenterent lorfqu'à l'âge de trente - fix ans, il fut élevé à la Papauté en 1513. Il voulut être traité en giand Prince, & il fit son Entrée à Rome avec une magnificence incroyable, le meme jour qu'il avoit étépris, un an auparavant à la bataille de Ravenne. & monté sur le même cheval. Le nouveau Pape parvenu au terme de ses défirs, ne garda plus de mesures & chercha à satisfaire toutes ses passions. Il se livra avec excès aux plaisirs de la table, qu'il assaisonnoit par des entretiens enjoués, & il ne dédaignoit pas d'entrer lui-même en lice avec des bouffons, qu'il avoit à ses gages. Sa cour se réglant sur son exemple, n'offroit qu'un faste criminel & un goût pour le frivole, qui faisoit détester tout ce qui ne contribuoit pas au plaisir & à l'amusement. Le saint Pere avoit aussi un amour violent pour la chasse, & sa bonne ou mauvaise humeur dépendoit souvent du succès qu'il y avoit eu. Une vie si voluptueuse & si indigne d'un Chef de l'Eglise, méritoit que Dieu le livrât aux passions les plus humiliantes. Et en effet, son histoire n'est pas exempte des crimes les plus grossiers & les plus scandaleux, sur lesquels nous tirons un voile, pour parler de son amour pour les sciences qu'il culti-

va toujours au milieu de ses déréglemens. Il protégea les gens de Lettres, se les attacha par ses bienfaits, fit chercher avec foin les anciens manuscrits, dont il procura des éditions exactes, & par une suite de son goût dépravé, & de son inclination à la bagatelle, contre toute la décence qu'exigeoit de lui le rang qu'il tenoit dans l'Eglife, il donnoit la préférence aux Poetes, fur tous les autres beaux esprits. Ainsi il n'eût point honte de publier une Bulle en faveur des Poesies d'Arioste, & de menacer d'excommunication ceux qui s'opposeroient à leur débit. Ausli-tôt après son couronnement, Leon continua le Concile de Latran; il y préfida dès la fixième Session, & y fit recevoir plusieurs Réglemens utile: mais on n'y fit rien de solide pour la réforme dont le Pape & la Cour de Rome avoient un si grand besoin. Il avoit d'abord fait la paix avec Louis XII, & ilne cessoit de cabaler sourdement contre lui. Il en agit de même envers François I. son successeur, qu'il engagea à lui accorder une entrevue à Boulogne, qui fut l'époque fatale du renversement de la discipline Ecclésiastique en France. Car le Pape qui étoit le plus rusé politique de son tems, & qui avoit le talent merveilleux de manier les efprits, n'eut pas de peine à

104 tromper François, qui n'avoit que de l'esprit & de la droiture, & il obtint de ce Prince facile l'abolition de la Pragmatique - Sanction, à la place de laquelle on substitua un Concordat, par lequel le Pape donnoit au Roi de France le droit de nommer aux Evechés & autres Bénéfices, & le Roi accordoit au Pape les Annates. Cependant le luxe énorme de Leon, ses dépenses excessives, & les guerres continuelles où l'engagea la passion immodérée d'élever sa famille, ayant épuisé ses finances, il fallut penser aux moyens de se procurer de l'argent, & il s'avisa de recourir à la dévotion des peuples, toujours libérale quand on sçait l'intéresser. Couvrant un prétexte honteux sous un prétexte honorable, il avoit entrepris d'achever le superbe édifice de la Basilique de saint Pierre, commencé par son Prédécesseur, & pour échausser le zèle des fidèles, il accorda des Indulgences Plenieres à ceux qui contribueroient libéralement à l'exécution de cette sainte entreprise. La publication de ces Indulgences se fit tranquillement dans plusieurs parties de l'Europe; mais elle eut en Allemagne les suites les plus funestes, & donna naissance à l'hérésie de Luther , qui sit

tant de ravages dans l'Eglise.

Le trafic honteux que les Pré-

dicateurs faisoient de ces sortes de pardons, l'argent immense que le Pape en tiroit pour satisfaire ses profusions, soulevèrent toute l'Allema-& Luther & fes confreres furent indignés de ce que le Pape avoit accordé aux Dominic. préférablement aux August. le droit de prêcher les Indulg. Le Ir. chargé de prêcher contre ces excès, attaqua bien-tôt la chose même, & réduisit à rien les Indulg. Le Pape qui auroit pû s'opposer au progrès du mal en l'arrêtant dès sa naissance, ne le put lorsqu'il se fut fortifié, & fut contraint de publier contre l'Hérésiarque la fameuse Bulle, qui commence par ces mots du Pseaume 73 : Levezvous, mon Dieu: défendez votre cause, &c. Un an après, en 1521, il frappa d'une nouvelle Bulle Luther & ses Sectateurs, & la même année il paya par de nouvelles trahisons le service que lui avoit rendu François I. en recevant le Concordat. Ce Prince qui avoit crû fixer par un tel bienfait cet ennemi dangereux, l'éprouva toujours perfide, & le vit entrer dans une Ligue avec Charles V. pour chasser les François d'Italie. Quelques-uns prétendent que les succès de cette Ligue firent sur lui une impression si vive qu'il en mourut de plaifir, & d'autres croyent qu'il fut empoisonné. Quoiqu'il en soit, sa mort arriva en

On ne peut nier que ce Pape n'eût de très-grandes qualités, mais elles furent obscurcies par des vices encore plus grands, l'irréligion, la dépravation des mœurs, le goûteffrené du luxe, une ambition insatiable, & un déstr immodéré pour l'élévation de sa famille, auquel il sacrifia l'honneur & la probité.

LEON XI. (Alexandre Octavien) de la Maison de Médicis, succéda à Clément VIII. en 1605, & mourut vingt-six jours après: il avoit été Légat en France.

LEON; L'ANCIEN Empereur d'Orient, étoit de Thrace, & succeda à Marcien par le crédit du Patrice Aspar. Il fut couronné par l'Evêque Anatolius, aussi-tôt après il confirma par un Edit, tout ce qu'avoient fait ses Prédécesseurs, pour soutenir le Concile de Calcédoine, & fit paroître beaucoup de zèle pour la Religion Catholique. Ce Prince n'avoit ni étude ni érudition. mais il ne manquoit ni d'esprit ni de prudence. Il menoit une vie fort réglée, & on ne lui reproche que trop d'avarice & de penchant à la colère. Il fit la guerre aux Goths & aux Huns, dont il sçut réprimer les incursions, fit une paix affez glorieuse avec les Vandales, & un Traité très - honteux avec l'usurpateur Théodoric. Ce Prince ne survêcut pas longtems à la honte de l'Empire, & il mourut en 474, après avoir régné environ dix-sept ans.

LEON l'Isaurien, parce qu'il étoit d'Isaurie, né de parens obscurs, parvint par dégrés à l'Empire, de l'état de Mercier qu'il avoit d'abord embrasse. L'Empereur Justinien II, à qui il s'étoit ensuite attaché, l'envoya faire, la guerre au-delà du Mont-Caucase, & il s'y comporta avec beaucoup de prudence & de valeur. Les Successeurs de Justinien contribuèrent à l'avancement de Leon, qui après l'abdication de Théodose III, fut couronné Empereur en 717. Le nouveau Prince, élevé dans l'opinion que le culte rendu aux Images étoit une idolatrie, voulut l'abolir, & déclara la guerre la plus cruelle à ceux qui les honoroient. Il y eut donc une persécution ouverte sous son règne, & grand nombre de Martyrs. Germain, Patriarche de Constantinople, résista au Tyran avec un courage invincible, & fut exilé. Le Pape Gregoire II, excommunia l'Empereur après avoir tenté de le ramener, & Gregoire III, qui fit vainement les mêmes efforts, renouvella l'excommunication dans un Synode tenu à Rome en 732. Leon furieux arma une grande Flotte qu'il envoya en Italie, mais elle fit naufrage dans la Mer Adriatique, & ce Prince cruel mourut peu après d'hydropisse en 741, après un règne de 24 ans, cruel & sanguinaire.

LEON V, dit l'Arménien, fils du Patrice Bardas, fut élevé à l'Empire en 813, & fit d'abord bien espérer de lui par une victoire mémorable qu'il remporta sur les Bulgares; mais il ternit ensuite sa gloire par sa cruauté envers ses parens, & la fureur avec laquelle il se déclara contre les Images. Il chaffa le Patriarche Nicéphore de son siège, pour y mettre un certain Théodose qui n'avoit aucune des qualités propres à un Evêque, mais qui étoit asservi à toutes ses volontés. Il fit tenir plusieurs Conciles composés d'Iconoclasses, où il fit décider tout ce qu'il voulut, & il commença une perfécution violente contre les défenseurs des Images, laquelle ne fut arrêtée que par la mort tragique du persécuteur, assassiné par ses propres sujets en 820 la veille de Noël, dans la Chapelle même du Palais, où il chantoit les Matines avec son Clergé. Son règne avoit été de sept ans & demi.

LEON VI, surnommé le Sage ou le Philosophe, succéda à son pere Basile en 886, & commença l'exercice de son autorité par l'exil de Pho-

tius, Patriarche de Constantinople, dont l'ambition & les intrigues avoient caufé tant de désordres. Il fit enfuite la guerre aux Hongrois & aux Bulgares fans fuccès; & il envoya une flotte contre les Sarrafins qui ravageoient la Sicile. Il ne réuffit pas mieux dans cette expédition que dans la première, & son armée navale effuya de grandes pertes. Leon n'eut point d'enfans de sa première semme Théophanie, Princesse illustre par sa sainteté, qu'il avoit traitée indignement. Il n'en eut point non plus de Zoé & d'Eudoxe qu'il épousa fuccessivement, & enfin la quatrième lui donna Constantin Porphyrogenete. Cet Empereur mourut en 711. Il mérita le nom de Sage, non par ses mœurs qui furent très-déréglées, & qui scandaliserent toute l'Eglise, mais par son amour pour les lettres qu'il cultiva avec succès; car nous avons divers Ouvrages de sa façon, comme des Sermons que l'Empereur prononçoit lui-même, & dont quelques-uns ont été publiés par Gretser & Combesis. Ce ne sont que des déclamations, qui montrent plus de vanité que de piété. Tattica, Ouvrage important pour la connoissance du bas-Empire. On y voit que tous les jours, soir & matin, toute l'armée chantoit le Trisagion, & que la veille du com-

bat un Prêtre jettoit de l'Eaubénite sur toutes les troupes. Novellæ Constitutiones , qui tendent pour la plûpart à abolir les nouveautés introduites par Justinien. Opus Basilicon, Ouvrage divisé en 6 Part. & en 60 Liv., où l'Auteur a refondu toutes les Loix contenues dans les Ouvrages de Justinien. Il nomma ce Recueil Basilicon, du mot grec qui signifie Roi & Empereur, & c'est ce Droit que les Grecs ont toujours suivi

depuis.

LEON de Byzance, né dans cette Ville, étudia sous Platon, & eut grande part aux affaires de sa patrie, au nom de laquelle il s'acquitta de plusieurs Ambassades avec honneur. Philippe de Macédoine, à l'ambition duquel il étoit un obstacle, l'ayant rendu suspect aux Byzantins, il s'éleva une sédition contre Leon, qui fut obligé de se sauver, & s'étrangla ensuite pour se dérober à la fureur du Peuple. Nous n'avons aucun des Ouvrages qu'on lui attribue, parmi lesquels étoient 8 Livres des affaires de Byzance, un Traité des séditions, quelques Livres des Fleuves, &c.

LEON, (Jean) né à Grenade, se retira en Afrique après la prise de sa patrie par Ferdinand, & il prit le furnom d'Africain. Il voyagea long-tems dans les trois parties du monde, & ayant été pris sur mer par des pirates. il tomba entre les mains de Leon X. qui conçut de l'estime pour lui, & le convertit à la religion Catholique. Leon apprit l'Italien, & traduisit en cette langue la Description de l'Afrique qu'il avoit composée en Africain. Cet Ouvrage fait par un Auteur qui avoit beaucoup de connoissance du pays est trèsestimé, & il fut mis en latin par Jean Florian, & imprimé à Anvers in-8. 1556. Leon fit plusieurs autres ouvr. dont il ne nous reste que les Vies des Philosophes Arabes que Hottinger fit imprimer en 1664 à Zurich, sur une copie qu'il avoit reçue de Florence. Leon mourut versl'an 1526.

LEON de Modene, fameux Rabin de Venise, qui vivoit au dix-septième siècle, est Auteur d'un Ouvrage Italien intitulé Cérémonies des Juifs, où il y a beaucoup d'Observations utiles, quoique l'Auteur se soit moins attaché à expliquer les anciennes Cérémonies des Juifs que les modernes. Richard Simon traduisit ce Livre en François, & le fit imprimer à Paris in-12. 1674, en huit

volumes.

LEON, (Louis de) savant Théologien, de l'Ordre des Hermites de S. Augustin, fut Professeur de Théologie à Salamanque, & s'appliqua particulièrement à l'étude de

l'Ecriture-Sainte, Nous avons de lui un savant Traité latin sur le tems de l'immolation de l'agneau figuratif, & de l'agneau réel, que le P. Daniel a traduit en François. Le Cantique des Cantiques qu'il traduisit en Espagnol, le fit soupçonner d'hérésie, & un Tribunal cruel le fit enfermer dans une obscure prison, où il fut détenu pendant deux ans, après lesquels il en sortit tout aussi peu coupable qu'il y étoit entré, & reprit les premieres places de sa Congrégation, qu'il occupoit auparavant. Il mourut en 1591, âgé de soixante-quatre ans.

LEON, (Pierre Cieca de) né enEspagne, quitta sa patrie à l'âge de 13 ans, & alla en Amér. où il ensejourna 17. Il s'y appliqua à bien étudier les mœurs & les usages des Habitans du pays dont il publia une Description à Séville infol. 1553. Son dessein étoit de donner l'Histoire entière du Pérou en quatre parties; mais il n'a paru que cette première, qui fut traduite en Italien par Augustin de Gravalitz, & imprimée à Venise en 1557, in-8.

LEÓNARD, (S.) Solitaire du Limousin dans le sixième siècle, Fondateur d'un Monastère sous le nom de Nobiliac, qui est à présent une ville à quatre lieues de Limoges, connu sous le nom de S. Leonard de Noblot. L'Histoire anonyme de sa vie est

remplie d'absurdités & de fables.

LEONARD d'Udine, ainsi nommé du lieu de sa naissance, entra dans l'Ordre de S. Dominique, & se distingua par sa science & ses talens pour la Chaire. Il precha avec applaudissement à Florence devant Eugene & la Cour Romaine en 1525, & exerça avec distinction les principaux emplois de son Ordre. On a de lui des Sermons des Saints, des Dimanches & de Carême, imprimés plusieurs fois, un Traité de sanguine Christi, les lieux communs des Prédicateurs, &c.

LEONARD de Vinci. Voyez VINCI.

LEONARDI, (Jean) né dans le territoire de Lucques en 1541, apprit d'abord le métier d'Apoticaire, & ayant ensuite conçu le dessein d'entrer dans l'Etat Ecclésiastique, il recommença ses études à l'âge de vingt-sept ans, & feçut la prêtrise en 1571. L'Evêque de Lucques le chargea alors de veiller à l'instruction de la jeunesse, & Leonardi composa pour elle un Catéchisme qui est encore en usage dans ce Diocèse. Le zèle de ce Prétre ayant attiré auprès de lui quelques Eccléfiastiques pieux, il résolut d'établir une Congrégation, dont l'unique objet seroit l'instruction des jeunes gens, & l'Evêque de Lucques à qui il fit part de son dessein l'approuva, & donna à cette Congrés

gation le titre de Clercs séculiers de la B. Vierge. Leonardi en fut le premier Supérieur sous le nom de Recteur, & il travailla avec un soin infatigable à l'affermir solidement. Il mourut à Rome d'une maladie contagieuse en 1609 âgé de soixante-neus ans. Nous avons sa vie en Italien par Maracci de la même Congrégation in-4. 1673, & une autre, in-12. 1651 par le

P. Leonardi. LEONCE, Philosophe Athénien du 5º. siècle, avoit pour fille Athénais d'une grande beauté, & qu'il éleva avec le plus grand soin. Il crut que ce double avantage devoit lui tenir lieu de tout bien, & il la deshérita par son testament qu'il fit en faveur de ses deux fils, à l'exclusion de leur sœur. Cette injustice fit la fortune d'Athénais qui étant allée à Constantinople implorer la protection de Pulcherie, plut tellement à cette Princesse par son esprit & sa beauté, qu'elle la fit épouser à l'Empereur Théodose le jeune son frere. !! y a encore eu du nom de Leonce un saint Evêque de Frejus au quatrième & cinquième siècle, un Evêque de Bourdeaux qui mourut sur la fin du sixième siècle; Leonce le Scholastique, Prêtre de l'Eglise de Constantinople, qui vivoit dans le sixième siècle. Il est Auteur d'un Traité du Concile de Chalcédoine, & de quelques autres Ouvrages recueillis dans la Bibliothe-

LEONICENE, (Nicolas) né à Lunigo dans le Vicentin en 1428 fut un très-habile Médecin , Littérateur & Philosophe. Il enseigna pendant plus de soixante ans la Médecine à Ferrare, & traduisit le premier les œuvres de Galien en latin. Il mourut en 1524 âgé de quatre-vingt seize ans. Il étoit parvenu à cet age avancé par une vie fobre, chaste & réglée. On a de lui plusieurs Ouvrages estimés, & les Savans parlent avec éloge de l'Auteur. Les principaux sont une traduction de plusieurs traités de Galien 🖫 celle des Aphorismes d'Hyppocrate, un Livre intitulé Antisophista, une Traduction Italienne de l'Histoire de Dion, & des Dialogues de Lucien, &c.

LEONICUS, (Nicolas)
Philosophe latin du 16°. siècle
qui mourut en 1531. Il enseigna à Padoue avec beaucoup
de réputation la Philosophie
d'Aristote, & nous avons de
lui des Commentaires sur quelques Ouvrages de ce Philosophe, & des traductions de plusieurs Ouvrages d'anciens Auteurs, dont Erasme & Huet

font cas.

LEONIDAS . fameux Roi des Lacédémoniens, qui avec 300 hommes d'élite soutint au passage des Thermophyles l'effort de l'armée innombrable de Xerxès, yers l'an 480 ayant J. C. Ce

brave Lacédémonien partant pour cette expédition où il étoit résolu de mourir, répondit à sa femme qui lui demandoit s'il n'avoit rien à lui ordonner, rien, sinon qu'après ma mort tu te remaries à quelque brave homme qui fasse des enfans qui me ressemblent.Quelqu'un lui exagérant les forces de Xerxès, & Iui disant pour l'intimider que le Soleil seroit obscurci par la multitude des flèches ennemies; tant mieux, dit-il, nous combattrons à l'ombre: il fit aussi au Roi de Perse qui lui demandoit ses armes, cette réponse si laconique : viens les prendre. Le même Prince lui ayant proposé l'Empire de la Grece, s'il youloit s'accommoder avec lui, j'aime mieux, répondit le généreux Spartiate, mourir pour mon pays, que d'y commander injustement. Il succomba en effet sous le nombre des ennemis, & périt avec tous les siens.

LEONIN, (Elbert) né dans la Gueldre, fut un habile Jurisconsulte du seizième siècle, qui professa le droit canonique à Louvain avec réputation, & ensuite occupa la premiere chaire de Jurisprudence. Il ne brilla pas moins dans les affaires publiques, & il exerça avec honneur la place de Chancelier de Gueldre, à laquelle il fut élevé. Il fut aussi l'un des Ambassadeurs que les Etats envoyérent au Roi de France après la mort ne contre Theophrasse, Paiz

du Prince d'Orange en 1584 3 & il fut chargé de porter la parole à Henri III. Il mourut à Arnhem en 1598, & a laissé plusieurs Ouvrages estimes, centuria confiliorum, infol. emendationum feptem libri, in-4. &c.

LEONIUS, Chanoine Régulier de S. Victor, ou selon quelques autres de l'Eglise de Paris, vivoit sous Louis le jeune, & se fit une espèce de réputation par ses Vers qui furent appellés de fon nom Leonins, foit qu'il en fut l'inventeur, ou qu'il passat pour y exceller. L'artifice de ces Vers confiste à faire rimer l'hémistiche avec la fin, comme:

Dæmon languebat, monachus tune · effe volebat .

Aft ubi convaluit, manfit ut ante fuit.

Leonius a laissé presque tout l'Ancien Testament en Vers de cette espèce qui n'ont

point été imprimés.

LEONTIUM, Courtifanne Athénienne, aussi fameuse par ses impudicités que par fon amour pour la Philosophie, qui recevoit les leçons d'Epicure, & se prostituoit à ses Disciples. Elle épousa l'un d'eux, nommé Methrodore, & elle foutint avec force les dogmes de son maitre. Elle écrivit même en faveur de la secte Epicurientisan d'Aristote, & c'est à ce sujet que Pline indigné de la hardiesse de cette Courtisanne, dit qu'elle donna lieu au proverbe dont le sens étoit qu'il ne restoit plus qu'à s'aller pendre, puisque les Savans étoient exposés à de tels affronts.

LEONTIUS PILATUS, Grec de Thessalonique ou de laCalabre, un de ceux qui contribuèrent à faire renaitre le goût des Lettres en Europe, & qui le premier enseigna la langue Grecque en Italie. Boccace & Petrarque furent ses disciples, & le dernier en par le dans plusieurs de ses Lettres comme d'un homme trèssavant dans la Littérature grecque, mais qui n'avoit qu'une connoissance médiocre de la latine. Ce Grec qui étoit mélancolique & inconftant, s'ennuyant du séjour de l'Italie, passa à Constantinople, d'où il fut en Grece, mais dégoûté bien-tôt de ce pays, il s'embarqua pour revenir en Italie, & fut tué d'un coup de tonnerre sur la mer Adriatique.

LEOPARD, (Paul) né à Isemberg près de Furnes, sur un très-habile Humaniste qui présérant l'étude & la vie tranquille à l'ambition, aima mieux vivre dans l'obscurité, au petit Collége de Bergues Saint Vinox, que d'occuper avec éclat à Paris la Chaire de Professeur Royal en langue Grecque. Il mourut en 1567 âgé de cinquante-sept ans, & nous avons

de lui, miscellaneorum lib. 20; Ouvrage estimé, & la traduction de quelques vies de Plu-

tarque.

LEOPOLD, (S.) fils de Leopol le Bel, Marquis d'Autriche, fit paroître dès l'enfance autant d'esprit & d'ardeur pour les sciences, que d'attraits pour la vertu. Son pere étant mort en 1096, il succéda à ses Etats, & travailla à remplir tous les devoirs d'un Prince Chrétien, qui sçait qu'il n'est Souverain que pour faire le bonheur de ceux qui lui sont soumis. Il gagna d'abord les cœurs de ses Sujets en diminuant les impôts, en faisant des largesses, en se rendant d'un abord facile, en témoignant de la bonté à chacun, & en rendant une justice exacte sans acception. Agnès, fille de l'Empereur Henri IV qu'il époufa, etoit une Princesse accomplie qui entra parfaitement dans les vûes de son mari, & voulut avoir part à ses bonnes œuvres. Ces pieux époux lisoient assiduement l'Ecriture-Sainte, même au milieu de la nuit, & interrompoient avec joye leur sommeil pour méditer les vérités célestes. Leopold pour être vertueux, n'en étoit pas moins brave, & les preuves de valeur qu'il donna le firent nommer Roi des Romains pour succéder à Henri V; mais l'élection de Lothaire ayant prévalu, Leopold fut des premiers à le reconnoitre, & ne se souvint

plus qu'il avoit été son concurrent à l'Empire. Ce Prince mourut de la mort des

Justes en 1136.

LEOPOLD, né en 1640 de Ferdinand III, & de Marie d'Autriche, fut élu Roi de Bohême en 1654, de Hongrie en 1655, & couronné Empereur en 1658. Ce Prince fut le plus heureux de sa famille, & quoiqu'il n'eût pas de grands talens, il sçut sans jamais paroitre à la tete de ses armées, exciter une partie de l'Europe à conserver ses Etats, & à lui en conquérir d'autres. Les Turcs s'étant jettés sur la Transilvanie & la Hongrie, Montecuculli, Général de Leopold, soutenu par 6000 François, les battit à S. Gothard en 1664, & les força de demander une trève. Quelque tems après arrivèrent les troubles de Hongrie, dont les peuples animés par le Comte de Serin & quelques autres Seigneurs, prirent les armes pour le maintien de leurs privilèges qu'ils accusoient l'Empereur d'avoir violés. La guerre ne finit pas par la mort de Serin, de Nadasti, & de Frangipani qui eurent la tête tranchée en 1671, & Tekeli qui leur succéda, occupa encore longtems les armes Impériales. Les secours donnés aux Hollandois en 1671 contre la France, attirèrent la guerre à Leopold de la part de cette dernière Couronne, & ses ar-

mes entre les mains du brave Montecuculli, furent presque toujours malheureuses contre Turenne qui commandoit les François. Les Mécontens de Hongrie profitant des conjonctures, se mirent en campagne, & appellèrent les Turcs à leur secours. Le grand Visir Mustafa vint mettre le siège devant Vienne avec 150000 hommes en 1683, & la place couroit risque d'è. tre prise, si le Roi de Pologne Jean Sobieski no fut accouru à son secours, & n'eût remporté fur les Turcs une victoire complette. Les années suivantes, ces Infidèles n'eurent pas de meilleurs succès, & furent presque toujours battus par le Prince Charles de Lorraine & le Prince Louis de Bade. En 1699, on convint d'une trève de vingtcinq ans entre les deux Empires à Carlovitz & Leopold y gagna la Tranfilvanie & les autres conquêtes avoit faites. Il venoit aussi de conclure la paix avec la France par le traité de Riswich qui ne lubfista que jusqu'à la guerre occasionnée par traité de partage fait de la Monarchie Espagnole en faveur de Philippe Duc d'Anjou en 1701, auquel l'Empercur ne voulut point entendre. Les armes de l'Empereur prospérèrent en Italie sous le Prince Eugene; mais elles ne furent pas heureuses sur le Rhin, & néanmoins il fit

at prendre à son fils l'Archiduc Charles, le titre de Roi d'Espagne. La funeste bataille d'Hochstet termina glorieusement le règne de Leopold qui avoit duré quarante-huit ans, avec un melange de bons & de mauvais événemens. Il mourut à Vienne en 1705, en sa soixante-cinquième année. C'étoit un Prince pieux, de peu de génie, mais qui avoit le cœur droit, & qui n'ay oit d'autre ambition, que celle de son Conseil dont il étoit esclave.

LEOTYCHIDE, Roi de Sparte qui défit l'armée navale des Perses au promontoire de Mycale, le même jour que l'armée de terre sut défaite à Platée par Pausanias & Aristide, l'an 479 avant J. C. De retour à Lacédémone, le Roi vainqueur sut accusé d'un crime capital devant les Ephores, & obligé de se résugier à Tegée, dans le temple de Minerve, où il mourut.

LEOWICZ, ou LEOVI-TIUS (Cyprien) Astronome né dans la Bohême, qui se mela de faire des prédictions, & se renditridicule par les faussetés qu'il avança. Il avoit prédit que l'Empereur Maximilien seroit Monarque del'Europe, pour châtier la tyrannie des autres Princes, ce qui n'est point encore adrenu, dit Bodin, & n'y a pas grande apparence qu'il puisse advenir; mais il n'avoit pas prédit ce qui advint un ani après sa prophétie, que Sultani Solyman devoit affieger & forcer la plus forte place de l'Empire, voire de l'Europe, à la vue de l'Empereur & de l'armée de l'Empire sans aucun empêchement. Ce Visionnaire s'avisa aussi d'annoncer la fin du monde, pour l'an 1584, & le peuple toujours dupe de l'imposture, s'empressoit de faire des legs aux Monaftères pour retarder le jugement dernier. L'Astrologue mourut fort heureusement pour lui en 1574 à Lawingen , ville de Suabe sur le Danube, & la mort l'iépargna la confusion qu' 1 méritoit. Il a laissé quelques Ouvrages, entr'autres une Defcription des Eclypses; des Ephémérides, qu'il supputa jusqu'à l'année 1614, &c.

LEPIDUS, (Marcus Emilius) Romain, d'une famille illustre & féconde en grands hommes, parvint par son mérite aux plus grands emplois de la République, fut grand Pontife, & trois fois Conful. Pendant les désordres qui agitèrent sa Patrie, Lepide se mit à la tête d'une armée . & s'affociant ensuite avec Octave & Antoine, ces trois Romains formèrent le fameux Triumvirat, qu'ils deshonorèrent par leurs cruautés réciproques. Lepide n'eut pas honte de livrer son propre frere à la fureur de ses Associés, & s'empara peu a=

près de la Sicile, qu'il prétendoit garder pour lui. Mais Octave qui ne goûtoit point cet arrangement, alla le trouver jusque dans son camp, lui débaucha son armée, & le réduisit à se jetter à ses pieds, pour lui demander en tremblant la vie. Octave la lui accorda plus par mépris que par pitié, & le délivra des mains des Soldats qui vouloient le massacrer.Lepide dégradé par lui-même, fut deilitué de tous ses emplois, & relégué à Circæum, ville du Latium. où il n'emporta pour toute distinction que le titre de grand Pontife, qu'Octave lui Taiffa.

LERAC. Voyez CAREL.

LERAMBERT, (Louis) né à Paris, y mourut en 1670 à cinquante-fix ans. Il a fait des morceaux de sculpture fort estimés: on voit de lui dans le parc de Versailles un groupe d'une bacchante & d'un enfant qui joue des castagnettes, deux Satires, une Danseuse, des Enfans & des Sphinx.

LERI, (Jean de) né dans un village de Bourgogne, faifoit ses études à Genève, lorsque Ville-Gagnon ayant demandé qu'on lui envoyât des Ministres au Brésil, Leri accompagna les deux que Genève sit partir en 1556. Revenu en France, il sit à la priere de quelques amis une relation curieuse de son voyage qui parut in-8. en 1575. Leri qui fut reçu Ministre à son retour d'Amérique, s'enferma dans Sancerre, lorsque la ville sur assisée par la Chatre, & publia la relation du siège, & des horreurs qui s'y passerent. Ce Ministre se retira ensuite à Berne, & mourut en 1611.

LESBONAX, Philosophe Grec qui vivoit du tems d'Auguste, & qui enteigna la Philosophie avec réputation à Mitylene sa Patrie. On lui attribue beaucoup d'Ouvrages de Philosophie qui sont perdus, & des Harangues dont deux ont été insérées dans le recueil des Orateurs. Potamon son sils sut aussi un grand Orateur, & sit honneur à Mytilene.

LESCAILLE, (Jacques) né en Hollande d'une famille illustre de Genève, s'appliqua d'abord à la Librairie, & se fit estimer par l'exactitude de les éditions; mais il devint plus fameux par son talent pour la poesse Hollandoise qui lui mérita la couronne de Poete dont l'Empereur Leopold lui fit donner l'ace dans les formes en 1662. Il mourut en 1667 âgé de soixante - sept ans. Catherine Lescaille sa fille le turpassa dans l'art de faire des vers, & elle en eut les nome de Sapho Hollandoise, & de dixième Muse. Elle mourut en 1711 âgée de soixante-deux ans. On a imprimé un recueil de ses poesses.

LESCARBOT, (Marc) ne à Vervins, fut reçu Avocat au Parlement de Paris, & alla depuis dans la nouvelle France, où il sejourna quelque tems. Lorsqu'il fut de retour , il fit l'Histoire de la nouvelle France, imprimée in-8. 1608, & qui est fort peu confidérable. Quelque tems après, Lescarbot suivit en Suisse Pierre de Castille; Ambassadeur de Lòuis XIII. & il fit le tableau des Treize Cantons en vers héroiques, qu'il publia à Paris en 1618.

LESCHASSIER, ( Jacques ) né à Paris en 1550, fit d'excellentes études, & parut avec éclatau barreau. L'excès du travail ayant altéré sa santé, pour la rétablir il fit le voyage de Pologne avec Pibrac son ami qui y alloit comme Ambassadeur. A son retour, il reprit ses occupations, & fut consulté dans les affaires les plus importantes. Henri IV auguel il demeura fidèle dans les troubles de la Ligue, ayant quelque envie de supprimer les rentes constituces sur l'Hôtel-de-ville . Leschassier le détourna de ce funeste dessein, par deux requêtes très - bien faites. Il fut consulté en 1605 par la République de Venise, au sujet des différends qu'elle avoit avec Paul V, & il répondit par un in-4. sous le titre de consultatio de Parisini cujusdam, &c. où il paroit Cano-

LE niste aussi profond que judicieux. La République lui en témoigna la satisfaction par une chaine d'or d'un grand prix. Cerhabile Jurisconsulte mourut à Paris en 1625, & nous avons un volume in-4.de ses œuvres réimprimée aves des augmentations en 1652. Ce sont des pièces très-courtes, mais très-estimées, & qui méritent de l'être. On y remarque entr'autres un perit Traité de la Liberté ancienne & cano sique de l'Eglise Gallicane, &c. très-précis, & qui jette un grand jour sur notre Histoire.

LESCOT, (Pierre) Abbe de Clugni, fut un très-célèbre Architecte, sous le règne de François I. & de Hen. i II. On a de lui entr'autres Ouvrages la belle Fontaine des Innocens, dont les sculptures sont du fameux Gou-

gon.

LESDIGUIERES, François de Bonne, Duc de) né à Saint Bonnet dans le haut Dauphiné en 1543, servit des sa jeunesse, & se signala dans le métier des armes. Il fut d'un grand secours aux Protestans, dont il avoit embrassé le parti. Après la mort du fameux Montbrun il devint leur Chef, & commença cette haute fortune où son bonheur & ses excellentes qualités l'éleverent depuis. Il servit utilement, & fit plusieurs expéditions importantes qui firent redouter fon nom. Il conce:«

Hi

toit ses entreprises avec tant de prudence, & les exécutoit avec tant de rapidité, que le succès le suivoit partout. Henri IV qui l'estimoit n'ésant que Roi de Navarre, lui donna toute sa confiance lorsqu'il fut Roi de France, & le fit Lieutenant Général de ses armées de Piémont, de Savoye & de Dauphiné. Lesdiguieres qui avoit terni l'éclat de ses premiers exploits, par la qualité de rébelle, en effaça la honte par ceux qu'il fit pour le service de son Souverain légitime. Il remporta de grandes victoires sur le Duc de Savoye, lui prit plusieurs places, & conquit la Savoye entiere. Pour récompenser de si grands services, le Roi lui donna le bâton de Maréchal de France en 1608, & érigea sa terre de Lesdiguieres en Duché pairie. Ce brave guerrier continua de combattre pour les intérêts de son Roi, & Louis XIII. sous qui il fit le siège de S. Jean d'Angeli & de Montauban, lui fit présenter en 1622 par Crequi, les Lettres de Connétable dans le moment qu'il sortoit de l'Eglise de S. André de Grenoble, où il avoit fait abjuration. Ces Lettres entr'autres éloges en contenoient un bien rare d'avoir toujours été vainqueur, & de n'avoir jamais été vaincu. Lesdiguieres se montrant digne des honneurs que son Prince accumuloit sur sa tête, com-

manda avec succès l'armée en Italie en 1625 contre les Génois & les Espagnols, soumit les Huguenots du Vivarais, & mourut à Valence les armes à la main contre les ennemis de l'Etat en 1626, âgé de 84 ans. Nous avons la vie de ce fameux Connétable par Louis Videl son Sécretaire, in-fol. 1638. Elle est écrite d'une manière agréable, aussi éloquente que curieuse; mais c'est plutôt un éloge qu'une Histoire. Il ne faut pas oublier un trait bien honorable à la mémoire de ce grand homme. Créqui son gendre ayant accompagné Biron à son Ambassade auprès d'Elizabeth, cette Princesse lui fit de grandes caresses, lui parla avec de grands éloges de Lesdiguieres, & dit qu'elle en faisoit tant de cas, que s'il y en avoit deux en France, elle en demanderoit un au Roi.

LESLEI, (Jean) Evêque de Ross en Ecosse, de l'illustre maison de Leslie, eut beaucoup de part à l'estime de la Reine Marie, qui lui donna une Charge de Conseiller à la Cour Souveraine d'Ecosse & à son Conseil privé, & l'employa dans les affaires d'Etat.Il rendit de grands services à cette Princesse, & lorsqu'elle eut été emprisonnée contre le droit des Gens, il négocia pour sa liberté à Rome, à Vienne, & dans plufigurs autres Cours. Il mouz

rut à Bruxelles, & est Auteur de quelques Ouvrages Anglois, l'un sur le droit de la Reine Marie & de son sils à la couronne d'Angleterre in-8, l'autre latin en dix Livres sur l'origine, les mœurs, & les actions des Ecossois in-4; le trossème latin aussi in-4, roule sur le même surier sur le propier

jet que le premier.

LESLEY, (Charles) Evêque ne Carlisse en Angleterre, étoit un savant & zèlé Théologien qui a désendu la religion contre les Athées & les Désses. Il est Auteur de quelques Ouvrages excellens contre eux, sur-tout de la méthode courte & facile de démontrer la vérité de la religion in-8, en Anglois, & traduite en lat. in-4; de la vérité de la Religion Chrétienne démontrée in-8, en Anglois, & c.

LESSEVILLE, (Euflache le Clerc de) né à Paris d'une famille distinguée, se destina lui-même à l'Eglise; & n'avoit pas encore 20 ans qu'étudiant en Sorbonne il fut élû Recteur de l'Université de Paris. Il établit le premier l'usage de faire aller en carrosse l'Université, qui auparavant alloit à pied. Quand il eut pris le bonnet de Docteur, Louis XIII lui donna une charge d'Aumônier ordinaire. Il achetta ensuite celle de Conseiller au Parlement, & fut pourvu de la Cure de saint Gervais dans le tems des troubles. Ce dernier titre lui sauva la vie; car le peuple s'étant ému. massacra plusieurs des Députés du Parlement qui étoient dans l'Hôtel de Ville, & Lesseville qui étoit du nombre couroit risque d'essuyer le meme fort, si les Batteliers, croyant qu'il étoit de leur devoir de sauver leur Curé, ne l'eussent fait enlever. Quelque tems après le Roi lui donna l'Evêché de Coutances, & il sçut bientôt se faire respecter dans son Diocèle par sa vertu & sa grande capacité; ce Prélat mourut à Paris en 1665 pendant l'Assemblée du Clergé, à laquelle il étoit Député.

LESSIUS, (Léonard) né près d'Anvers en 1554, entra dans la Société de Jesus à Louvain & y enseigna longtems la Philosophie & la Théologie. En 1586 Hamelius son confrere & lui, firens soutenir des Thèses publiques sur l'Ecriture Sainte, la Grace & la Prédestination, lesquelles fourmilloient d'erreurs. La Faculté de Louvain se contenta d'en extraire 24 Propositions, qu'elle condamna par une Censure raisonnée, dans laquelle elle se plaint amèrement, de ce qu'elle voit le principalfondement de laGrace chrétiennerenverlé par des opinions tant de fois réprouvées; la doctrine de faint Augustin approuvée solemnellement par l'Eglise, combattue par les enfans mêz H iij

 $\mathbf{L}$   $\mathbf{E}$ 

me de l'Eglise : puis s'adresfant aux Jésuites, elle les conjure de revenir à de meilleurs sentimens, de se rappeller le titre de Société de Jesus qu'ils ont pris, & de ne plus travailler à détruire la force, & l'efficacité de celui dont il se glorifient de porter le nom. La Faculté de Douai fit aussi de ses Thèses une Censure des plus fortes, que le célèbre Estius fut chargé de composer. Elle condamne d'abord trois Propositions sur l'Ecriture Sainte, comme téméraires & propres à avilir la dignité & la majesté des livres sacrés, qui ent été dictés par le saint Esprit ..... Et passant ensuite aux Propositions qui regardent la Prédestination & la Réprobation, elle en fait une Censure raisonnée, appuyée sur l'autorité du grand saint Augustin. L'Archeveque de Malines & celui de Cambrai étoient prêts d'affembler des Conciles Provinciaux, pour examiner les erreurs condamnées par les Facultés & les proscrire dans toute la Flandres, comme les restes impies des Massiliens & Pélaze, lorsque les Jésuites firent agir leurs amis de Rome auprès du Pape, pour sance de cette affaire. Aquaprenant Sixte V par son foi-

ardent défenseur de ces chimères, sans trop y croire, ordonna à son Nonce d'empccher que les Evêques des Pays - Bas n'entrassent plus avant dans cette affaire. Il se fondoit sur cette maxime si fausse, qu'il n'est permis qu'au seul Pontife Romain de désinir les points controversés de la Doctrine Chrétienne. Cette démarche du Vicaire de Jefus - Christ eut les suites les plus funestes. Les Evêques trop peu instruits de leurs droits rallentirent leur zèle, & la doctrine impie fit du progiès à la faveur de cet afsoupissement. Lessius, outre ses Thèses erronées, a fait plusieurs autres ouvrages: quatre Livres de Justina & Jure, où il soutient toutes les horreurs des mauvais Casuisses : de potestate Summi Pontificis, où il donne au Pape le droit de déposer les Rois; plusieurs autres Traités tous remplis de pernicieux principes, & recueillis en 2 vol. in-fol. Ce Jésuite mourut en 1623 âgé de 69 ans. Auffi - tôt après sa mort, ses Confreres en parlèrent comme d'un saint à miracles, exposerent ses reliques, en distribuèrent ainsi que ses images , & donnèrent l'engager à prendre connois- la bénédiction avec un des doigts qui, disoient - ils, viva y réuffit aisément, en avoit servi à écrire ses admirables ouvrages fur la Grable pour les prétentions Ul-, ce, & qu'ils avoient bien tramontaines; & ce Pape, précieusement fait enchasser

dans un reliquaire. Un d'eux, le P. Wins, parent de Lessius, exorcisa publiquement à Louvain une possédée, au nom de ce sain: ; mais le Diable ne fit que rire de cet Exorciste, à son grand mé-

contentement. LESTANG, (François) Président à Mortier au Parlement de Toulouse, & l'un des plus grands Magistrats de son siècle, fut élevé auprès du Duc'de Mayenne, par la protection duquel il se fit connoître à la Cour, & remplit plusieurs postes honorables, jusqu'à ce qu'il obtint la charge de Président à Mortier au Parlement de Toulouse, & fut ensuite nommé Premier Président de la Chambre établie à Castres en 1595, emploi qu'il exerça avec honneur. Il mourut en 1617 âgé de 79 ans, & il a laissé quelques ouvrages de piété & de littérature, peu connus. CHRISTOPHE DE LESTANG, fon frere, fut d'abord Evêque de Lodeve, Ambassadeur en Espagne, & à son retour en France il se livra aux fureurs de la ligue; mais étant rentré dans son devoir il fut fait Evêque d'Aleth, puis de Carcassonne, & servit avec zèle Henri IV dans le Languedoc. Louis XIII aussi content de ses services, le combla de bienfaits & l'auroit fait Chancelier, si le Connétable de

Luynes, à l'élevation du-

quel le Prélat avoit contribué, ne l'eut desservi. En 1621, il fut pourvû de la commission de Directeur des Finances, poste bien peu compatible avec les fongtions de l'Episcopat; & la même année il assista au Siége de Montauban où il étoit tout aussi déplacé. Il y fut atteint d'une maladie qui le détermina enfin à demeurer à Carcassonne, où il mourut

quelque mois après.

LESTONAC, (Jeanne) née à Bordeaux en 1556, fut formée de bonne heure à la vertu, & mariée fort jeune au Marquis de Montferrand, de qui elle eut une nombreuse famille. La mort de son mari lui laissant la liberté de suivre fon penchant pour la retraite, elle se réfugia dans une de ses Terres, où, par la pratique de toutes les vertus Chrétiennes, elle se prépara à la fondation d'un nouvel Ordre de Religieuses Bénédictines, qu'elle vouloit mettre sous la protection de la sainte Vierge, & dont la principale fin étoit d'instruire les jeunes filles. L'Institut ayant été approuvé par Paul V en 1607, la Marquise & ses quatre Compagnes prirent l'Habit en 1608, & prononcèrent leurs vœux en 1610. Elle eut la consolation de voir sa Congrégation s'accroître de son vivant, & quand elle mourut, on en comptoit vingt-neuf Mai-H iv

sons; ce sut en 1640, à l'âge de 84 ans.

LETI, (Gregorio) né à Milan en 1630 d'une famille noble, fit ses études à Cosence chez les Jésuites, & fut ensuite appellé à Rome par un oncle qui étoit ecclésiastique, & qui voulut lui faire embrasser son état : mais Leti qui étoit déjà fort dérangé dans ses mœurs, n'ayant pas voulu répondre à ses vues, se mit à voyager, & passa quelque tems après par Aquapendente dont cet oncle étoit Evéque : il alla le voir, & lui fit entrevoir des dispositions peu chrétiennes. Ce bon Prélat allarmé des excès de son neveu, le mit hors de chez lui, en lui difant : Dieu veuille que vous ne deveniez pas un jour un grand Hérétique. Leti justifia Lientôt les craintes de l'Eveque, car il fit connoissance à Genes d'un Huguenot, dont les discours acheverent de gater son esprit, & il allafaire profession du Calvinisme à Lausanne. Il s'y maria avec la fille d'un Médecin, & alla s'établir avec elle à Genève où il demeura près de vingt ans, & où on lui donna gratis le droit de Bourgeoifie. Quelques démélés l'ayant obligé d'en sortir, il passa par la France pour al-Ier en Angleterre, où Charles II l'accueillit bien, & Jui promit la charge d'Hi f toriographe. Il écrivit l'Hif toire d'Angleterre, qui le fit chasser du Pays à cause de la licence effrénée avec laquelle elle étoit écrite. Alors il se réfugia à Amsterdam, où il mourut en 1701 âgé de 71 ans, & honoré du titre d'Hiftorien de cette Ville. Cet Auteur infatigable a écrit un nombre prodigieux d'ouvrages dans sa langue naturelle avec force & vivacité, mais sans élégance & sans exactitude. Il accable le lecteur de réflexions déplacées, & de digressions fatiguantes; & ces défauts, joints à son caractère caustique & à sa partialité, doivent le faire regarder comme un insipide & un infidèle Historien qui de son aveu a offert sa plume à tous les Princes de l'Europe, & leur promettoit l'immortalité, pourvu qu'ils le délivrassent de la faim; ainsi il ne faut pas croire qu'il ait suivi exactement cette règle qu'il a donnée lui-même, qu'un Historien doit être sans Patrie & sans Religion: il auroit dit plus fagement fans passion & fans pension. Ses principaux ouvrages font : Teatro Gallico, 7 vol. in-4. 1695, qui contiennent l'histoire de l'état de la France sous le règne d'Henri IV & de ses deux successeurs, depuis 1572. jusqu'en 1697. Ce livre ne vaut rien, & c'est assez la coutume de Gregorio; plus ses livres étoient longs, plus

ils étoient mauvais : Teatro belgico, in-4. 2. vol. 1690, passable sur une matière facile à traiter : Teatro Britannico, in-12. 5 vol. 1684, où I'on trouve un beau portrait de la Reine Elizabeth, & où l'Auteur a ramassé ce qu'on ne peut trouver qu'avec peine en différens livres. Cet ouvrage le fit chasser d'Angleterre : Hist. Genevrina , 5 vol. in-12. 1686, histoire fingulière, peu favorable à Genève, & qu'on croit travaillée sur d'assez bons Mémoires: le Nepotisme de Rome, in-12, 2 vol. 1667: Europa gelosa, 2 vol. in - 12. 1672, où il traite de la jalousie des Princes de l'Europe contre le Roi de France : la Monarchie universelle de Louis XIV, 2 vol. in-12. 1689. Gregorio écrivoit tantôt en faveur du Roi, & tantôt contre ce Prince, selon qu'il étoit bien ou mal payé: l'Histoire d'Elizabeth, 2 vol. in-12. 1693, passable: l'Histoire de Cromwel, 2 volumes in - 12. 1692, aussi bonne: la Vie de Philippe II, faite avec peu de jugement, & où l'Auteur a compilé sans choix tout ce qu'il a trouvé dans les autres Historiens. Il fait de son héros le plus grand Prince qui ait jamais été assis sur le trône; & après avoir pompeusement étalé toutes ses qualités royales, il termine son panégyrique par ses mots: Philippe Scavoit don-

ner un tel relief à ses pertus, quelques superficielles qu'elles fussent, que tout le monde étoit la dupe de son hipocrisie: la Vie de Charles V. in-8. 4. vol. 1700, traduite en Allemand avec de bonnes remarques, par Rabener: le Syndicat d'Alexandre VII, in-12. 1668, fatyre violente, aussi bien que le Cardinalisme de la Sainte Eglise, 3 vol. in-12. où l'Auteur fait le portrait des Cardinaux présens à l'élection de Clément IX: il Livello Politico, &c. in-8. 4 vol. 1678, fait au tems de l'élection de Clément XI; outre qu'il y renferme les droits & les devoirs des Cardinaux, il s'étend fort sur la vie de ceux qui ont été élevés à cette dignité par les Papes Urbain VIII, Innocent X, &c. Leti a fait encore nombre d'autres ouvrages, & quelquesuns qu'il a désavoués.

LEVAU, voyez VAU. LEU, (Saint) né dans le Diocèse d'Orléans de parens alliés à la famille Royale fit paroître d'excellentes inclinations des fon enfance. & entra de bonne heure dans l'état ecclésiastique, où il porta toutes les vertus qu'il exige. Le Clergé & le Peuple de Sens, sollicités, par son mérite, le demandèrent pour leur Evêque, & saint Leu fut un Pasteur selon le cœur de Dieu. Le Gouverneur de cette Ville ayant pris de la haine pour lui, le calomnia

dans l'esprit du Roi Clotaire II, & ce Prince, sans rien examiner, le relégua à Vicneu en Neustrie; mais ayant reconnu fon innocence, il le rendit à son Eglise, & saint Leu y mourut en 623, dans la terre de Brinon qu'il avoit eu de ses peres, & qu'il légua par son testament à l'Eglise de Sens.

LEUCIPE, fameux Philosophe de Grèce, dont on ignore la patrie, disciple de Zenon & inventeur du systeme des Atomes. Il croyoit que leur divers arrangemens suffisoit pour former tous les corps qui sont dans l'univers, & qu'il ne leur falloit pour cela que du mouvement: Les Atomes, disoit-il, en se liant ensemble, en se choquant l'un l'autre, en s'embarrassant par leur propre poids, en se prenant par de petits crochets; ont formé toute l'étendue de la nature & les váriétés innombrables dont elle brille. Il n'est pas vrai, comme le dit le sçavant Evêque d'Avranches, que Descartes ait pris dans Leucipe & dans Démocrite la première idée des tourbillons. On n'en apperçoit aucun vestige dans Diogène de Laerce, qui rapporte avec étendue le système du Philosophe Grec. Leucipe vivoit vers l'an 428 de Jesus-Christ.

LEVE, (Antoine de) né dans la Navarre, parvint de santé l'obligea d'interrompre

simple soldat aux premiers honneurs de la Gue.re. commença à se fignales dans le Royaume de Naples fous Gonfalve de Cordone - & ayant mérité dès-lors de commander, il justifia ce choix par plufieurs exploits. Il obtint fous Charles V. le commandement général, & il chassa l'Amiral Bonivet de devant Milan en 1523; servit à la bataille de Rebec en 1624, & l'année suivante il étoit dans Pavie lorsque François I. l'assiégea. Après la Paix de Cambrai, qui avoit été précédée de plusieurs autres actions signalées de la part de Leve, il fut envoyé contre Solyman qui étoit entré dans l'Autriche en 1529, suivit Charles V. en Afrique en 1535, & en Provence en 1536; mais cette dernière expédition n'ayant pas réussi, l'Empereur s'en prit à Leve qu'il accusoit de la lui avoir conseillée. Ce brave (mitaine mourut de chagrid des reproches de son maitre: il étoit âgé de 56 ans.

LEVEQUE DE POUIL-LI, (Louis) naquit à Rheims au mois d'Août 1692, d'une ancienne famille de la Ville. Il y fit ses premières études dans l'Université avec succès; il vint ensuite à Paris, où il étudia la Théologie, la Philosophie, les Mathématiques, les Langues sçavantes & les Belles-Lettres. Sa mauvaise

LE 123

les études pendant quelques années; mais il n'attendit pas qu'elle fut rétablie pour se livrer de nouveau aux Belles-Lettres, dans lesquelles il fit tant de progrès qu'il a laifsé à M. de Burigni son frere, connu par plusieurs sçavans ouvrages, une collection de 12 vol. in-fol. sur différentes matières. Ce fut dans ce temslà qu'il fut reçû à l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Pouilli en 1746 fut élu Lieutenant des Habitans de la Ville de Rheims. Ce fut pendant sa Magistrature qu'il eut l'adresse d'employer la générofité du célèbre Godinot, Chanoine de la Cathédrale, à faire venir dans la Ville de Rheims des Eaux falutaires aux Citoyens, que l'eau des puits incommodoit très-fort. En 1749 il établit des Ecoles publiques de Mathématiques & de Dessein, & ensuite il embellit les Promenades publiques. Toujours occupé du désir d'être utile à fes Concitoyens, il avoit projetté de faire bâtir des Cazernes pour les Soldats, & des magasins de bled : mais la mort qui enleva ce zèlé Citoyen le 4 Mai 1750, âgé de 58 ans & demi, l'empêcha d'exécuter ses nouveaux projets. Il n'est pas douteux qu'un homme aussi sçavant & aussi laborieux que de Pouilli, n'eût enrichi le Public d'un grand nombre de productions littéraires, si sa santé, les liens du

mariage, les devoirs de la Magistrature & une plus longue vie, le lui eussent permis. Outre les Mémoires, dont j'ai parlé ci-dessus, il a fait des Discours publics, & donné des Dissert. sur différentes matières: mais il est Auteur d'un ouvr.capable seul de faire passer son nom à la postérité; je veux dire la Théorie des Sentimens, dont il y a eu trois éditions; la première en 1736; la seconde en 1748 & la troisième en 1749, laquelle fut dédiée à S. M. Cet Ouvrage qui n'est pas long a été trèsapplaudi; on a cru cependant y appercevoir des principes qui ne sont pas assez conformes à la saine Philosophie & à la Religion Chrétienne, & dont les Naturalistes modernes pourroient s'accommoder. On a cru, par exemple, 10. qu'on pouvoit abuser de cette Phrase p. 7. » Nous reconnoîtrons, que » l'obéissance aux Loix que motre Auteur nous im-» pose, est le moyen le » plus sûr d'écarter le trou-» ble & la douleur, & de ras-» sembler les sentimens qui nous sont les plus pré-» cieux ». Proposition qui paroit assez semblable à un dogme capital des Déiftes, qu'il faut suivre les instincts bienfaifans aufquels nous nous fentons portés.

2°. L'Auteur prétend p.
112. que le plaisir du sensiment ne s'étend pas au-delà du besoin: or l'expérience nous apprend qu'après le besoin satisfait, on trouve encore du plaisir, par exemple, àboire & à manger.

3°. Il ne regarde pas l'obligation de faire du bien aux autres, comme aussi fondée dans la nature, que la défense

de leur faire du mal.

4°. Il prétend que Dieu at-∢entif à nous pourvoir de tous les goûts utiles à notre conservation, nous a imprimé par rapport aux autres hommes, deux désirs disférens; celui d'en être craint, & celui d'en être aimé. Le Créateur a-t-il pû, en nous créant, nous imprimer un désir qui nous porte à opprimer & à dominer nos semblables?

LEVI, troisième fils de Jacob & de Lia, naquit en Mesopotamie l'an du Monde 2248. Ce fut lui qui avec son frere Simeon, pour venger l'injure faite à Dina, passa au fil de l'épée tous les Habitans de Sichem. Jacob en témoigna un déplaisir extrême, & prédit au lit de sa mort, qu'en punition de cette cruauté, la famille de Levi seroit divisée, & n'auroit point de portion fixe au parrage de la Terre-Promise. En effet, Levi fut dispersé dans Israel, & n'eut pour partage que quelques Villes qui lui furent affignées dans le lot des autres Tribus. Levi descendit en Egypte avec son pere, ayant déja ses trois fils

Gerson, Caarh & Merari dont le second eut pour fils Amram, de qui na virent Moife, Aaron & Marie. Il y mourut âgé de 137 ans. Sa famille fut toute confacrée au service de Dieu, & c'est de lui que les Prêtres & les Lévites tirent leur origine.

LEVI ou LEVIS, (Gui de ) célèbre Capitaine de l'ancienne Maison de Levis, ainsi nommée de la terre de ce nom dans le Hurepoix, se croisa pour la guerre contre les Albigeois, sous le Comte de Montfort, & fut fait Maréchal de l'armée des Croisés. Il se signala dans toutes les expéditions qui se firent contre ces hérétiques, & y gagna le titre de Maréchal de la Foi. & la Terre de Mirepoix qu'il a transmis à ses descendans, qui subsistent encore aujourd'hui avec éclat. Une tradition populaire fait descendre cette Maison de la Tribu de Levi. Gui étoit mort en 1230.

LEVI-BEN-GERSOM. Rabbin célèbre, qui s'étoit appliqué à la Philosophie, & qui en a fait un très-grand usage dans ses Ouvrages, où l'on remarque plus de subtilité & de rafinemens Méthaphy siques que de jugement & de solidité. On a de lui des Commentaires sur l'Ecriture-sainte, & un livre intitulé : les Guerres du Seigneur, qu'au Jugement des Juifs il faudroit plutôt nommer les Guerres contre le Seigneur, à cause des idées Métaphysiques, dont il est rempli, plus propres à détruire la Religion qu'à la prouver.

LEUNCLAVIUS ou LEONCLAVIUS, (Jean) l'un des plus sçavans hommes du seizième siècle, naquit dans la Westphalie, & voyagea dès sa jeunesse dans presque toutes les Parties de l'Europe. Le séjour qu'il fit à Constantinople, le mit en état de bien connoitre les mœurs & les usages de ces pays, & de ramasser de bons matériaux pour composer l'Histoire Ottomane, & c'est lui qui a écrit le plus exactement de cet Empire. Il a donné les Annales des Ottomans in-fol. à Francfort 1595; 18. livres de l'Histoire des mêmes, in-fol. 1594. Pandectæ Historiæ Turcicæ, 1688. Ces Ouvrages latins, dont le premier est une traduction d'un livre composé par les Turcs mêmes, sont très - estimés. Leonclavius qui à la connoissance des Langues sçavantes réunissoit celle du Droit, réussit très-bien dans la Traduction des Basiliques, qu'il abrégea. Il donna encore la Verfion de Xenophon, qui fut vigoureusement critiquée par Henri Etienne, celle de Zozime, des Annales de Constantin Manassés, de Michel Glycas, &c; celle de divers Ouvrages de S. Gregoire de Nazianze. Ces Versions en général sont très-exactes, & font passer Leonclavius pour un

des plus célèbres Traducteux de l'Allemagne. Scaliger qui donne une grande idée de l'érudition de ce sçavant, ne parle pas favorablement de ses mœurs. Il mourut à Vienenen Autriche en 1593, âgé

de 60 ans. LEUSDEN, (Jean) né à Utrecht en 1624, s'appliqua aux Langues Orientales, & y fit de grands progrès en conversant avec les Rabins. qui l'infruisirent en mêmetems des cérémonies Juifs. Ayant été nommé en 1643 à la Chaire d'Hebreu d'Antiquités hébraïques d'Utrecht, il remplit avec distinction ce poste jusqu'à sa mort, arrivée en 1699. Outre des Editions correctes de plusieurs Ouvrages, nous avons de lui qui sont très-estimées par le goût, le discernement, & la grande critique que l'on y remarque: les principaux sont, Onomasticum Sacrum in-89, où il explique tous les noms propres, Hebreux, Caldéens & Latins, qui se trouvent dans l'ancien & le nouveau Testament : Clavis Hebraïca & Philologica in-4°: compendium Biblicum veteris testamenti, in-8°. où l'on trouve tous les mots de l'ancien Testament Hebreux & Caldéens, avec la traduction Latine; Philologus Hebræus, in-4°, qui est un Recueil de Dissertation sur différens points qui concernent l'ancien Testament, &c. Rodolphe son fils, a publié aussi un nouveau Testament Grec.

LEYDECKER , ( Melchior) né à Middelbourg, desservit d'abord l'Eglise Calviniste de sa Patrie, & fut ensuite nommé à la Chaire de Théologie d'Utrecht. Il se rendit habile dans les matières de Controverses & dans les antiquités Ecclésiastiques; mais comme il ne faisoit aucun cas de la critique, il est tombé dans plusieurs bévûes qui font tort à son discernement. D'ailleurs il a laissé souvent entrevoir dans ses Ouvrages des marques de sa bile & de son humeur caustique. Il mourut en 1721 âgé de soixante-dix-huit ans. Ses Livres sont tous écrits en Latin & d'un style dur. Les principaux sont Fax veritatis; la continuation de l'Histoire Ecclésiastique de Hornius; Histoire de l'Eglise d'Afrique in4-0. curieuse & remplie de recherches : Une Analyse de l'écriture, avec la Méthode de prêcher; une Histoire du Jansénisme, qui contient des traits affez curieux, mais écrite avec emportement, & d'ailleurs pleine de faux raisonnemens contre la Souveraineté des Rois, qui ont été solidement réfutés par le Pere Queinel : Traité de la République des Hébreux, 2 vol. in-fol. pleins d'anecdotes fingulières & de recherches intéressantes sur

le Judaisme moderne, que Leydecker avoit apprises d'un Rabbin, qui avoit été son Précepteur.

LEZANA, (Jean-Bapt. de)
Carme Espagnol, qui enseigna avec réputation dans plusieurs Maisons de son Ordre.
Il passa la plus grande partie de sa vie à Rome, où il arriva en 1625, & il y mourut en 1659 âgé de 73 ans, après avoir été employé à quelques affaires importantes par disférens Papes. Ses Ouvrages sont: Annales Sacri Prophetici; summa quassionum regularium, summa Theologia, Esc.

LIANCOURT, ( Jeanne de Schomberg, Duchesse de) fille du Maréchal de Schomberg, épousa à l'âge de vingt ans Roger du Plessis, Duc de Liancourt, qui n'en avoit que vingt-deux, & elle entreprit de gagner à Dieu ce jeune Seigneur, & de le retirer du monde. Elle employa pour réussir dans ce dessein, les prieres & les exemples. Elle fit une grande dépense à Liancourt, afin d'en faire un séjour propre à l'y fixer, & le Duc donnant dans ce piége salutaire, se détacha peu à peu du siècle, & enfin imita sa fainte épouse, qu'il avoit toujours aimée & respectée. Dans deux maladies qu'il eut , la petite vérole & le charbon, elle s'enferma avec lui pour lui parler de son salut, & lui faire tirer de ces terribles

Jra.

:m

: P

Zho.

-111

775

neu

721

l'e

2: 1

163

Sled

\$ 15

"Ide

1ma]

iche

ino:

les'e

maladies l'utilité pour laquelle Dieu les lui envoyoit. Les deux époux vécurent dans la plus parfaite union, occupés de bonnes œuvres & de l'affaire de leur salut. Ils étoient étroitement liés avec Port-Royal-des-Champs, où ils alloient faire des Retraites de tems en tems, & leur maison servoit d'asyle aux illustres persécutés de ce saint Monastère. Cette liaison valut au Duc un refus humiliant, qui lui fut fait au Tribunal, par un Prêtre de saint Sulpice, qui lui déclara, après avoir entendu sa confession, qu'il ne pouvoit lui donner l'Absolution à cause de ses liaisons avec Port-Royal, à moins qu'il ne lui promît d'y renoncer. L'humble Pénitent se soumit à l'anathême, plutôt que de consentir à une proposition aussi injuste; & cet événement, qui fit beaucoup de bruit dans Paris, donna lieu aux deux fameuses Lettres du grand Arnaud, qui furent suivies de l'exclusion irrégulière de ce célèbre Docteur. Cependant les deux pieux époux, après une carrière longue & laborieuse, épouvée par des tribulations, virent approcher avec joie le moment de leur délivrance. Le Duc tomba malade le premier, & la Duchesse déja infirme, se trainoit auprès de son lit, & elle s'entretenoit avec lui du

bonheur d'être réunis dans le ciel, s'exhortant réciproquement à la mort, qu'ils envisageoient avec joie comme la fin de leur exil. La Duchesse mourut au mois de Juin 1674. & le Duc, qui ne lui survêcut que deux mois, voulut mourir dans la chambre & dans le lit de son illustre épouse, dont il ne cessa de parler que douze jours avant fa mort, pour ne s'occuper que de Dieu seul & du soin des Pauvres. Il ordonna dans son testament qu'on l'inhumât avec la dernière simplicité, & qu'un Pauvre marchât devant le corps, la torche à la main, en signe de l'amende honorable qu'il avoit désiré faire lui-même, pour les scandales qu'il avoit donnés pendant le cours de sa vie mondaine. On a de la Duchesse d'excellentes Maximes pour l'éducation chrétienne des enfans de qualité, qu'elle composa pour la Princesse de Marsillac sa petite-fille. On y voit tout ce qu'une profonde connoissance des meilleures maximes pour l'éducation de l'un & de l'autre sexe, de la bienséance & des affaires domestiques, & la piété la plus pure & la plus éclairée, peuvent inspirer de plus solide & de plus grand. L'Abé Boileau les fit imprimer in-12. en 1698, sous le titre de réglement donné par une Dame de haute qualité, à

£ 28 Madame . . . sa petite-fille; pour sa conduite & celle de sa Maison.

LIBANIUS, fameux Sophiste, né à Antioche dans le quatrième siècle, étudia à Athènes, où il fut nommé pour enseigner la Réthorique l'âge de vingt - cinq ans; mais cette nomination n'ayant pas eu lieu, Libanius exerça ses talens à Constantinople & à Antioche. Il professa dans la première de ces deux Villes, pendant quelques années à différentes repriles, & c'estlà qu'il fit une liaison particulière avec faint Bafile, qui fut son disciple, & qui s'attira l'estime & le respect de son Maître. Libanius, même tout zèlé Payen qu'il étoit, ayant appris que son jeune disciple avoit pris le parti de la retraite dans le moment de sa plus grande célébrité, ne put refuser son admiration à une action si généreuse, qui égaloit tout ce que les Philosophes avoient jamais fait de plus grand. Basile de son cóté, plein de reconnoissance pour son Maître, fit paroitre dans ses Lettres l'estime singulière qu'il faisoit de ses Ouvrages, & la tendresse qu'il avoit pour sa personne. Il lui adressoit tous les jeunes gens de la Cappadoce, qui avoient dessein de s'avancer dans l'éloquence, comme au plus habile Maitre de Réthorique qui fût alois, & ils en étoient reçus avec une

distinction particulière : Libanius passa les trente-cinq dernières années de sa vie à Antioche, & y professa la Rhétorique avec le plus grand succès. Il eut encore le bonheur dans cette Ville de former à l'éloquence un autre faint, le grand Chrysostome, qu'il eût choisi, disoit-il, pour son successeur à sa Chaire, si le Christianisme ne le lui eût enlevé. Libanius a laissé une infinité d'écrits, qui consistent en Panegyriques, en Déclamations & en Lettres. Ces dernières sont les plus estimées de ses Ouvrages. On trouve du naturel, de l'éloquence & de la force dans ses Ecrits, mais une affectation de style qui le rend obscur. Il y a eu plusieurs Editions de ses œuvres par Allatius, Henri de Valois, &c.

LIBERAT, Diacre de l'Eglise de Carthage dans le sixième siècle, grand défenseur de trois Chapitres, qui fut employé en diverses affaires importantes, & qui est Auteur d'un Ouvrage intitulé: Breviarium de causa Nestorii & Eutychetis capitibus 24 comprehensum. Cette Histoire commence à l'Ordination de Nestorius, & finiți au cinquième Concile , l'an 553. Il a été donné au Public par le Pere Garnier en 1675.

LIBERE, né à Rome, suc-. céda à Jules I. fur le Siège do S. Pierre

S. Pierre en 352, & les Ariens .blée, tenta vainement d'ase haterent de lui écrire pour battre Libere, & l'ayant fait le prévenir en leur faveur. Libere, quoique bien intentionné, & doué d'excellentes qualités, donna dans le piège que lui tendirent ces hérétiques. Il eut la foiblesse d'envoyer des Légats au Concile, que Constance, protecteur des Ariens, fit assembler à Arles: démarche dont il ne tarda pas à se repentir; car les Légats après avoir fait quelque réfistance, consentirent à la condamnation de saint Athanase, & leur chûte affligea si sensiblement Libere, qu'il ne souhaitoit plus que de mourir pour Jesus-Christ, « de peur, » disoit - il, de passer pour » avoir consenti au violement de l'Evangile. » Il crut remédier à ce mal, en indiquant un Concile à Milan en 755, où se trouvèrent plus de trois cents Evêques d'Occident, & quelques-uns de l'Orient. Mais ce qu'il avoit crû un remède, devint le comble de la désolation pour l'Eglise. Les Eusebiens qui crurent que le tems étoit venu de découvrir le mystère qu'ils tenoient caché depuis si long-tems, se déclarèrent ouvertement pour les dogmes impies d'Arius, & il n'y eut que trois Evêques, Eusebe de Verceil, Denis de Milan & Lucifer de Cagliari, qui demeurèrent fermes à les rejetter. Constance, qui avoit présidé à cette suneste Assem-

enlever de Rome, il le fit paroitre devant lui à Milan, & lui ordonna avec menaces, de souscrire à la condamnation d'Athanase. Mais le généreux Pontife refusa constamment de condamner l'innocent, & aima mieux se laisser exiler à Bérée, ville de Thrace; heureux, s'il eût persisté jusqu'à la fin à rendre témoignage à la vérité, & si les incommodités de son exil. le chagrin qui le dévoroit, & peut-être la jalousie de voir sa place remplie par un autre, ne l'eussent précipité, après deux ans de souffrances, dans une chûte qui caufa un grand scandale dans I Eglife, & remplit d'amertume le petit nombre des vrais défenseurs de la foi. En effet, il souscrivit en 357. à la condamnation du grand Athanase, & à la première formule de Sirmium, qui pouvoit en rigueur être expliquée favorablement, ou celon d'autres, à la seconde qui étoit tout-à-fait hérétique. Cette prévarication le conduisit à d'autres fausses démarches. II n'eut pas honte d'annoncer sa chûte aux Evêques d'Orient. Il mandia la faveur des chefs de l'Arianisme pour rentrer dans les bonnes graces de l'Empereur, & il écrivit à Vincent de Capoue, qui étoit aussi tombé, ces mots bien étranges dans la bouche d'un Pape. Je me retire de cette dispute, & je ne désire plus que d'être rappellé de mon exil. Il est vrai que depuis il se releva de sa chûte, en condamnant la profession de Foi deRimini, & en se réconciliant avec saint Athanase, & que les Peres Grecs & Latins en ont parlé honorablement après sa mort, arrivée en

366. LICETI, ou LICETO, (Fortunius) Médecin fameux, né dans l'état de Gènes en 1577, vint au monde avant terme, & fut mis dans une boëte de coton. Son pere l'éleva avec soin, lui apprit lui-même les premiers Frincipes des Lettres, & l'envoya ensuite étudier à Boulogne. Bien - tôt il devint maitre, & professa la Philosophie à Pise, puis dans l'Université de Padoue, où sa réputation le fit appeller. Il en sortit long-tems après pour quelque mécontentement, & se retira à Bologne. Mais en 1645, les instances de la République de Venise le firent revenir à Padoue, où il occupa la Chaire de Médecine jusqu'à sa mort, arrivée en 1656. Liceti a beaucoup écrit, & ses principaux Traités sont De Lucernis antiquis; de Monstris; de Gemmis ; de Novis astris ; de Immortalitate animæ; de Fulminum natura, &c. Dans sa Dissertation touchant les Lampes sépulchrales, il avan-

ce l'erreur des Lampes inexstinguibles des anciens, & prétend prouver son sentiment par le tombeau de la fille de Ciceron, qui fut découvert sous le Pontificat de Paul III, & dans lequel, ditil, on trouva une lampe qui s'éteignit aussi-tôt. Mais Octavio Ferrari a prouvé dans une Differtation que tout ce qui avoit été débité touchant ces Lampes sépulchrales, n'étoit appuyé que sur des contes & des histoires méprisables,&que ces prétendueslampes n'étoient que des phosphores, qui ne commençoient à s'enflammer, que lorsqu'on ouvroit les tombeaux.

LICINIUS, (C) Tribun du peuple, de la famille des Liciniens, l'une des plus considérables, entre les Plebeiennes, fut nommé Général de la Cavalerie par Manlius Capitolinus, & est le premier Plebeien élevé à cet important Emploi. Il eut le crédit pendant son Tribunat de faire donner une Loi, par laquelle il étoit défendu à tout citoyen Romain, de posséder plus de cinq cents acres de terre, sous prétexte que ceux qui en avoient davantage, ne pouvoient les cultiver avec assez de soin & de loisir pour purger leur arbres des mauvais rejettons; ce qui lui fit donner le surnom de Stolo, qui fignifie rejetton iputile. Mais son but, en faisant ce décret, étoit de nuire à

la riche Noblesse, & sa malignité retomba sur lui-même; car comme le fond de ses biens excédoit ce que sa nouvelle constitution en permettoit, il fut puni en conséquence de la loi qu'il avoit portée. Sa haine pour les Nobles, lui fit faire diverses entreprises contr'eux. Ce fut encore lui, qui sollicité par sa femme, laquelle ne supportoit qu'avec chagrin que son mari fût d'un rang inférieur à Sulpitius Patricien, auquel sa sœur étoit mariée, fit passer après bien des tentatives la loi qui autorisoit le peuple à avoir un Consul de son Corps, & parvint luimême à cette Dignité en 390. de Rome. Cette famille a produit plusieurs hommes illustres; & l'on trouve encore du même nom Licinius Tegula, qui vivoit vers 554, Poëte comique; Licinius Calvus, Orateur célèbre du tems de Ciceron, dont Quintilien cite souvent les invectives contre Vatinius, & que l'on croit Auteur des Annales citées par Denys d'Halicarnafe.

LICINIUS, (Caius Valerius) originaire d'une Province de l'Illyrie, & d'une naissance très - obscure, parvint, du rang de simple soldat, aux plus hautes dignités Militaires, & servit si bien Galere Maximien, que celui-ci l'éleva à l'empire, Cet homme qui n'avoit reçu

aucune éducation, avoit dans l'esprit toute la barbarie de son pays, & toute la bassesse de sa naissance dans le cœur & dans les manières : sans gout pour les Lettres, il haifsoit les Sciences & les Sçavans, qu'il appelloit la peste d'un Etat, & il se faisoit un plaifir cruel de condamner aux supplices les plus cruels de célèbres Philosophes. Il étoit d'ailleurs avare, brutal, violent, & se plongeoit dans les plus affreuses dissolutions. Ses vices n'étoient compenfes que par les qualités guerrières qu'il possédoit éminemment, sur-tout par l'exactitude avec laquelle il sçavoit faire observer la discipline Militaire. Après la mort de Galere il prit possession des Provinces qui lui appartenoient, & se lia étroitement avec Constantin son Collégue à l'Empire, en épousant Conftantia sa sœur. Maximin, le troisième Empereur, qui en vouloit à Licinius, parce que leurs Etats étoient voisins, l'attaqua par terre & par mer, fans lui avoir auparavant déclaré la guerre. Mais celuici plus vigilant que son ennemi ne le soupçonnoit, se trouva prêt à le recevoir, & après plusieurs combats peu décisifs, le désit, tailla son armée en pièces, le força à s'empoisonner, & massacra toute sa famille. Cette victoire lui ayant enflé le courage, il crut n'avoir plus I ij

rien à redouter de Constantin, qu'il avoit ménagé jusque-là, & se déclara le persécuteur des Chrétiens qu'il avoit paru protéger, en considération de son beau-frere. Il forma même le dessein de le perdre pour enlever à la Religion qu'il vouloit détruire, son plus ferme appui, & Constantin instruit de ses projets pernicieux marcha contre lui, & le joignit auprès de Cibales dans la Pannonie, où Licinius après avoir fait des prodiges de valeur, fut défait & s'enfuit à Byzance. Il tenta une seconde fois le sort des armes auprès d'Andrinople, & n'ayant pas été plus heureux, il fut contraint d'acheter la paix par la cession d'une partie de ses provinces. C'est alors que sa fureur contre les Chrétiens se ralluma, & il leur fit essuyer la plus cruelle perfecution. Constantin qui ne voyoit plus en lui qu'un ennemi de sa Religion, saisit l'occasion de renouveller la guerre, & l'atteignit de nouveau à Andrinople, où il le défit entièrement, & l'obligea de se renfermer dans Nicomédie, qu'il renonceroit à l'Empire,

avis, vrais ou faux, que Lis cinius négocioit avec les barbares, il le fit étrangler vers 329, à l'âge de soixante ans.

LIEBAUT, (Jean) Médecin, né à Dijon, qui vint à Paris, où il exerça avec quelque succès la Médecine. & épousa Nicole Etienne, fille sçavante, du sçavant Charles Etienne. Il fut Auteur de plusieurs Livres. comme du Thefaurus sanitatis, des Scolies in Commentaria Hollerii, & de quelques Traites sur les maladies, les ornemens & la beauté des femmes, que l'on dit être fort curieux : il augmenta aussi considérablement la Maison Rustique, dont le premier Auteur est Charles son beau-pere. Co Médecin avoit professé les Humanités à Paris, & il y mourut en 1596.

LIGARIUS, (Quintus) d'abord Lieutenant de Confidius Proconful d'Afrique, & lui succéda ensuite dans cette Charge, qu'il remplit à la grande satisfaction de la Province. Dans la guerre qui s'éleva entre César & Pompée, Ligarius ne voulut point prendre de parti où il vint bien-tôt l'assiéger. & se retira à Rome ; mais Il lui étoit facile de le pren- dans la suite il s'attacha au dre & de s'en défaire, mais dernier. Il portoit les armes il lui accorda la vie à la prie- contre César, lors de la dére de Constantia, à condition faite de Scipion en Afrique. Il obtint'grace, ainsi que tous & il lui assigna Thessaloni- les autres Chess qui avoient que pour son séjour. Quel- renouvellé la guerre après que tems après, sur quelques la mort de Pompée, & César

se contenta de lui défendre de paroitre à Rome. Ses freres & ses amis, entr'autres Ciceron, n'oublièrent rien pour fléchir le Dictateur, & Tuberon s'étant déclaré l'accusateur de Ligarius, l'Orateur prononça en faveur de l'accusé cette harangue fameule, gui fit sur César une impression si vive, que quoiqu'il eût déja condamné Ligarius dans son cœur, & qu'il fit tous ses efforts pour n'etre pas fléchi, il ne put réfifter à l'éloquence victorieuse de cet Avocat, & pardonna au coupable. Ligarius reconnut mal un tel bienfait, & devint un des Assassins de son généreux bienfaiteur.

LIGER, (Louis) né à Auxerre en 1660, & mort aux environs de cette Ville en 1717, est l'Auteur d'un trèsgrand nombre d'Ouvrages fur le Jardinage & l'Agriculture. Les principaux sont la Nouvelle Maison Rustique. dont la meilleure Edition est en 2 vol. in-4°. 1732. Le nouveau Jardinier François, &c. in-12.2 vol. Le Voyageur Fidele, &c. in-12. Liger étoit un fort honnête homme, mais très - médiocre Auteur. Il écrivoit tant qu'on vouloit, & s'il eût trouvé vingts Libraires en état d'imprimer le même Ouvrage, il les auroit tous satisfaits, en le retournant en vingt manières différentes.

LIGHTFOOT, (Jean)

fameux Anglois, né en 1602, fut Docteur en Théologie, Principal d'un Collège dans l'Université de Cambridge, & Chanoine à Eli, où il mourut en 1675. Il a fait plufieurs Ouvrages, qui sont une preuve de la connoissance profonde qu'il avoit de l'Hébreu, du Talmud & des Rabbins, & où l'on trouve des choses curieuses & intéressantes. Après avoir été imprimés séparement, pour la plûpart, on les a réunis à Utrech en 2 vol. in-fol. 1699. Les principaux sont : Horæ Hebraïcæ & Talmudicæ in Géographiam Terræ sanclæ, Traité qui contient des Observations curienses, & qui peuvent servir à rectifier les autres Géographies de la Terre-sainte. Une Harmonie de l'ancien Testament en Anglois. des Commentaire sur les Evangiles, des Remarques sur presque tous les autres livres de l'Ecriture, &c.

LILLY, (Guillaume) né en Angleterre, après avoir voyagé dans la Terre-sainte, la Grece & l'Italie, revint à Rome, où il étudia sous deux grands Mastres, Fulpitius & Sabinus. A son retour en Angleterre, il s'établit à Londres, où il enseigna avec succès la Grammaire, la Poësse, la Rhétorique, & fut fait premier Mastre de l'Ecole que le Docteur Colles avoit sondée. Il a écrit plusseurs Traités sur la Gram-

maire , l'Antibossicon , contre un Critique qui l'avoit attaqué sous le nom de Bossus; Poëmata varia, &c. Il mourut en 1522. Il y a eu du même nom un fameux Astronome Anglois, mort en 1681, & dont on a Merlinus Anglicus Junior, & d'autres Ou-

vrages.

LIMBORCH, (Philippe de ) né à Amsterdam en 1633, après avoir fait ses études sous les plus habiles Maitres, s'attacha principalement à la Théologie, & fut appellé pour être Ministre des Remontrans à Goude, où il exerça son ministère pendant quelques années, après lesquelles il revint à Amsterdam, & en 1667 il fut nommé à la Chaire de Théologie de cette Ville, qu'il remplit avec un succès extraordinaire jusqu'à sa mort arrivée en 1712. Ce Ministre étoit fort estimé, non-seulement de ceux de sa secte. mais de tous les sçavans étrangers. Outre l'édition des Ouvrages d'Episcopius son grand oncle maternel, qu'il a presque tous fait imprimer, avec une Préface & l'Histoire de la vie de l'Auteur, on a de lui plusieurs Ouvrages, dont ceux de sa communion font teaucoup de cas. Les principaux sont: des Dialogues sur la Tolérance en matière de Religion, écrits en Flamand : un Corps complet de Théologie, selon la Doctrine desRemontrans, qui parut en 1686;

Collatio amica de Veritate Religionis Christianæ, fruit d'une dispute qu'il eut avec le Juif-Orobio de Seville. Historia Inquisitionis, &c. Tolosana, in-fol. 1692, Ouvrage trèscurieux, plein de belles recherches, & très-utile pour connoître l'origine de ce Tribunal, ou règnent tant d'abus dans la manière de procéder. Un Commentaire sur les Actes des Apôtres, &c. 1711. où l'on défireroit plus de critique.

LIMIERS, ( Henri-Philippe de) Docteur en Droit, est Auteur de plusieurs Ouvrages Historiques, d'une Histoire du Règne de Louis XIV. 12 vol. in-12. Amft. 1718, laquelle se ressent de la précipitation avec laquelle l'Auteur l'a composée. Les premiers morceaux de l'Histoire copiés des Mercures de Hollande, sont moins l'Ouvrage d'un Auteur que d'un Copifte, & le tout n'est qu'une mauvaise compilation d'un homme qui ne connoissoit point assez l'état des affaires du Royaume pour décrire un aussi gr. règne. Annal.del'Hist. de la Monarchie de France, infol. Amst. 1721, plus mauvais encore que le premier : Annales Historiques, Métalliques, &c. 3 vol. in-fol. 1725. Amft. Abregé Chronologiq. de l'Hiftoire de France, pour servir de suite, &c. 2 vol. In-12. On ne trouve dans cet Abrégé ni la dureté de Mezerai, ni la connoissance qu'il avoit

des affaires du Gouvernement. Mémoires du Règne de Catherine Impératrice de Russie. Histoire de Charles XII. Roi de Suéde. Limiers a donné encore une édition de la Science de la Cour, qu'il a augmentée. II a traduit les Œuvres de Plaute, 10 vol. in-12 Amst. 1719; & il a été aussi peu attentif à conse ver, qu'il l'a été peu à ne pas allarmer la pudeur.

LIMNÆUS, (Jean) né à Iene en Allemagne, d'un pere Mathématicien, fit ses études en cette Ville, & ayant été chargé de deux Gentilshommes de Nuremberg, il parcourut avec eux l'Italie, la France, l'Angleterre & la Hollande. Revenu dans sa Patrie, il se chargea de quelques autres éducations, & se fixa enfin auprès du Margrave de Brandebourg Albert, qui le fit son Chambellan & Membre du Conseil Privé. Limnæus exerça ces emplois jusqu'à sa mort arrivée en 1663. On a de ce célèbre Jurisconsulte plusieurs Ouvrages estimés: Tractatus de Academiis: Notitiæ Regni Galliæ, 2 vol. in-4. où l'Auteur qui avoit fait un long séjour en France, a très-bien observé & recueilli une infinité de Droits & de prérogatives qui regardent le Corps de l'Etat, & ses différens Membres. On ne lui reproche que de s'êtreseryi d'Auteurs particuliers qui ne font pas toujours foi. De Jure Imperii Romani Germanici, 5 vol. in-4. dont la meilleure édition est celle de Strafbourg par Schilterus. L'Auteur manque souvent de justesse dans cet Ouvrage en y melant mal-à-propos des matières de Droit Civil, & d'autres choses qu'il avoit observées dans ses Voyages: Commentarius ad Bullam Auream, in-4. 1666, dont l'édition de Leipsic 1690 est la plus ample, à cause des additions qu'on y a jointes.

LIMOJON DE SAINT DIDIER, (Ignace-François) Poete Provençal, & François, mourut en 1749 à Avignon où il étoit né en 1668. Saint Didier se distingua dans sa jeunesse par ses Poesies, & fut plusieurs fois couronné par l'Académie des Jeux Floraux, & par l'Académie Françoise. Il est Auteur du voyage du Parnasse, Ouvrage satyrique en prose, où la Mothe & les Partisans des modernes font cruellement traités. L'Auteur n'introduit le premier sur le Parnasse, que pour lui faire essuyer les plus sanglans affronts, pour le rendre un objet de risée & de mépris, & pour lui faire tenir des discours d'un ridicule outré. A la fin de son voyage, il égaye le Parnasse par la récitation d'une tragi-comédie en vers François, dont les principaux Acteurs sont Madame Da-I iv

126 cier, la Mothe, Fontenelle & Saurin, & ces trois derniers font rire les spectateurs à leurs dépens. Ce voyage allégorique est d'un goût trop fingulier, & l'on y blâme la bizarrerie de l'Auteur qui a rempli sa relation de vers de toute espèce, Madrigaux, Epigrammes, Complimens, Satyres, Epitres, Odes, &c. S. Didier eut depuis l'ambition de s'élever jusqu'au Poeme Epique, & donna la premiere partie de Clovis en huit chants imprimée en 1725, in-8: mais la chute fut lourde à proportion de l'essor qu'il avoit pris, & le peu de succès de certe premiere partie, ne lui a pas inspiré le courage de donner la seconde. Cet Auteur a fait quelques autres Poesses, & il étoit neveu d'Alexandre de S. Didier qui étoit à la suite de M. d'Avaux Ambassadeur Hollande, & qui a fait quelques Ouvrages: l'Histoire des négociations de Nimegue, in-12 estimée, la Ville & la République de Venise, in-12, Ou-

LINACER, (Thomas) Médecin Anglois, & savant célèbre du seizième siècle, étant allé fort jeune en Italie, y étudia sous Politien & Chalcondyle, & passa ensuite à Rome, d'où il revint en Angleterre. Sa réputation qui

vrage affez curieux, quoique

peu recherché. Le triomphe

hermétique, &c. Livre curieux

& estimé.

l'avoit précédé dans ce pays ; lui fit confier l'éducation du Prince Artus, fils ainé d'Henri VII, & peu après s'étant appliqué à la Médecine, il y fit tant de progrès, que le Roi le choisit pour son Médecin ordinaire. Sur la fin de sa vie il se fit Prêtre, sans en avoir plus de religion, & il mourut sans la connoître en 1524, âgé de soixante-quatre ans. Erasme qui le loue beaucoup, ne lui reproche que d'avoir le goût trop difficile, & de travailler trop lentement. Ses Ouvrages sont, Claudii galeni Methodus medendi, in-8. Rudimenta grammatices, &c. in-8, de emendata latini sermonis structura in - 8. ouvrage sca-

LINDANUS (Guill.) né à Dordrecht en Hollande, fitses études à Louvain, & vint en France pour se perfectionnerdans le goût de l'Hébreu fous Mercier & Turnebe. De retour à Louvain, il fut fait prêtre, chargé de faire des leçons sur l'Ecriture-Sainte à Dilingen, nommé Inquisiteur de la foi, & élevé à l'Evêché de Ruremonde, dont il prit possession en 1567. Il fit deux voyages à Rome, où il reçut des marques d'estime de la part du Pape, & ayant été transféré à l'Evéché de Gand, il y mourut trois mois après en 1588, âgé de soixante-trois ans. Ce Prélat étoit un grand Controversie

Re qui scavoit l'antiquité; avoit de bons principes de Théologie & de morale, beaucoup d'élévation dans l'esprit, & de force dans le Baronius le raisonnement. met non - seulement au rang des plus sçavans hommes de son tems en toute sorte de science, mais encore au nombre des Confesseurs de la foi, ayant souffert pour elle des exils, des proscriptions, des misères incroyables, & s'étant souvent exposé à la mort pour la Religion avec un courage invincible. Lindanus a composé divers Ouvrages dont le plus confidérable est la Panoplie Evangélique en cinq Livres.

LINGENDES, (Claude de ) l'un des plus célèbres Prédicateurs du dix-septième siècle, naquit à Moulins en 1591, & entra dans la Congrégation des Jésuites. Il y professa d'abord les Belles-Lettres, mais il se livra ensuite tout entier au ministère de la Chaire, pour laquelle il avoit des talens supérieurs. & il parcourut cette carrière avec gloire pendant trente-fix ans. Il mourut à Paris Supérieur de la Maison Professe en 1660, après avoir rempli plusieurs autres postes de distinction. Nous avons de lui un Ouv. François intitulé: Conseils pour la conduite de la vie; un lat. in-4. un sous ce tit. Votivum monumentum ab urbe Molinensi, Delphino oblatum,

en 1639, & 2 v. in-8. de Sermons qu'il avoit composés en latin, & qu'il débitoit en francois. On les imprima d'abord tels qu'il les avoit écrits, & ensuite on les traduisit en françois à l'aide des manuscrits de plusieurs copistes qui les écrivoient, tandis que l'Orateur les prononçoit. L'édition latine en 3 vol. in-4. est plus ample que la francoise, qui ne contient que les pièces les plus achevées . & seulement autant qu'il en faut pour composer un Carême. On trouve dans ces discours une grande force de raisonnement, jointe à la véhémence des passions & à la grandeur des fig. De la même famille que le précédent étoient 1°. Jean qui se distingua austi par ses prédications & devint Evêque de Sarlat, puis de Mâcon. Ce Prélat prêchoit avec beaucoup de zèle & deliberté, & un jour prêchant devant toute la Cour sur les devoirs de la Royauté, il adressa ces paroles à Louis XIV: les Rois ne voyent & n'entendent que par les yeux & les oreilles d'autrui, parcequ'ils s'addonnent trop à leurs plaisirs, d'où il arrive que tous ceux qui s'approchent de leurs personnes, sans en excepter un seul, étant ou flateurs, ou médisans, ou d'une prudence intéressée, ils ne sçavent jamais la vérité, ni le véritable état de leurs affaires. Il mourut en 1665.20. Jean de Lingendes qui

se fit un nom par ses Poesses, dont le mérite consiste principalement dans la douceur, la facilité & le tour du sentiment : le plus estimé de ses Ouvrages est son Elégie sur l'exil d'Ovide imprimé à la tête de la traduction de ce Poëte par Renouard. Cette pièce est une imitation libre de l'élégie latine d'Ange Politien sur le même sujet. Les Poësies de Lingendes n'ont jamais été recueillies, & se trouvent dispersées dans les recueils de son tems. Ce Poëte mourut assez jeune en 1616, n'ayant encore fait qu'essayer on génie.

LINIERE, (François Pajot de ) d'une famille noble mourut à Paris en 1704, âgé de soixante-seize ans. Il étoit né avec des qualités brillantes, une belle figure, de l'esprit, de la vivacité, & beaucoup de talent pour la Poësie libre & aitée; mais son libertinage, ses débauches & sa crapule le gâterent. Il étoit aussi trop satyrique, & il en coûta à Chapelain pour lui avoir parlé avec trop de sincérité. Liniere étant venu lui lire quelques-uns de ses vers; M. le Chevalier, lui dit Chapelain, vous avez heaucoup d'esprit & de bonnes rentes , c'en est assez : croyez-moi, ne faites point de vers ; la qualité de Poete est méprisable dans un homme de qualité comme vous. Liniere outré de cet avis, tra-

vailla avec Furetière à l'ingénieuse Parodie du Cid, où Chapelain est si maltraité. L'impiété dont ce Poète faisoit profession le fit surnommer l'Athée de Senlis, & comme il avoit le talent malheureux de faire des chansons impies, Boileau lui dit un jour qu'il n'avoit de l'esprit que contre Dieu. Ses débauches l'ayant bien-tôt réduit à la mendicité, il eut souvent recours à la générosité de cet illustre Poete, dont il payoit les bienfaits par quelques couplets satyriques qu'il alloit faire du même pas, contre son Créancier au premier cabaret du voisinage. Mad. Deshoulieres qui avoit la manie de se déclarer pour tous les mauvais Poëtes, a fait le portrait de Liniere, & elle s'efforce de le justifier du reproche d'impiété, d'irréligion & de libertinage, quoiqu'elle avoue qu'il avoit entrepris une critique abominable du Nouveau - Testament. Mais cette trop généreuse Dame en voulant défendre la foi de fon ami, ne donne pas une haute idée de la sienne, quand elle dit :

Quoiqu'il raille fouvent des articles de foi,

Je crois qu'il est autant Catholique, que moi.

LIONNE, (Pierre de) d'une famille très-ancienne du Dauphiné, & conque dès

le tems des anciens Dauphins, servit avec beaucoup de zèle & de valeur les Rois Charles V & Charles VI. Il fignala son courage contre les Anglois dans plusieurs occasions, & contre les Flamans à la journée de Rosebec en 1392. Ce brave homme mourut en 1339. Hugues de Lionne, l'un de ses Descendans, dont le pere après la mort de son épouse entra dans les Ordres sacrés, & fut Evêque de Gap, s'avança à la Cour par son mérite & la protection de son oncle Servien Sécretaire d'Etat, sous lequel il se forma au ministère. Après la disgrace de Servien, il alla faire un voyage à Rome en 1636,où il connut & se fit aimer du Cardinal Mazarin, dont il fut le confident intime. Il fut employé dans plusieurs négociations importantes qui réussi. rent à son honneur, sur-tout à celle de Madrid, qui servit de baze au grand traité des Pyrénées, & il eut la plus grande part à la ligue du Rhin faite à Francfort. Louis XIV pour récompense de ses services, lui donna le titre de Ministre d'Etat en 1658, & Lionne dans ce poste travailla utilement à l'honneur & à l'intérêt de sa patrie. Il exigeala réparation la plus éclatante de l'insulte faite au Comte d'Estrade, il ménagea la cession que le Duc de Lorraine fit de ses Etats, & quelque tems après l'achat de l'im-

portante ville de Dunkerque. Ce Ministre mourut à Paris en 1671, âgé de soixante ans. Lionne a beaucoup d'esprit, dit Gourville, & est consommé dans les affaires. Il étoit laborieux & écrivoit toutes les dépêches de sa main, agréable & commode dans le commerce ordinaire; nous avons de lui les négociations faites à Francfort, in-4, & des Mém. imprimés dans un recueil de pièces in-12. 1668. Entr'autres enfans, Lionne laissa Artus, d'abord Chevalier de Malte, mais qui s'étant dégoûté du monde, entra dans l'Etat Ecclésiastique, fut Evêque de Rosalie, & Vicaire Apostolique dans la Chine, où il travailla avec un zèle infatigable pendant plus de vingt ans, & acquit une grande connoissance des Lettres & des sciences Chinoses. Il mourut à Paris en 1713 âgé de cinquante-huit ans, au Séminaire des Missions étrangères, & il eut part à plusieurs des Ecrits faits contre les superstitions Chinoises & les Religieux qui les soutiennent.

LIPPENIUS, (Martin) Allemand de la secte de Luther, Auteur de plusieurs Ouvrages d'érudition, dont le plus considérable est un grand recueil in-fol. sous le titre de Bibliotheca realis en 6 vol infol. qu'il donna depuis 1666, jusqu'en 1682. Il mourut en

1692, âgé de 62 ans.

LIPPI, (Laurent) fameux Peintre de Florence, plus connu encore par les produaions de son esprit, que par celles de son pinceau. Il est furtout connu par le Poeme burlesque in-4. Malmancle raquistato, sous le nom de Perlone Zipoli, qui est l'anagramme de son nom. Paul Minucci sous le nom de Puccio Lamonni, l'enrichit de notes curieuses, & on en a donné une nouvelle édition à Florence en 1730, avec de nouv. notes encore plus cu-

rieuses. Lippi mour. en 1664. LIPPOMAN, (Louis) né à Venise, se distingua dans le seizième siècle par son érudition & sa capacité. Il fut employé à plusieurs nonciatutures importantes en Pologne, en Portugal & ailleurs, & se fit admirer dans le Concile de Trente, où il opina fortement contre la pluralité des bénéfices. Il occupa successivement les fièges de Modon, de Verone & de Bergame, fans néanmoins abandonner l'étude à laguelle ils'appliqua jusqu'à sa mort en 1559. Nous avons de ce Prélat: Catena Sanctorum patrum in genesim, in Exodum & in aliquot psalmos, 3 vol. in-fol. Vitæ Sanctorum patrum, 6 vol. in-4, peu commun, mais peu estimé, & quelques Ouvrages dogmatiques en Italien.L'Histoire reproche à ce Prélat la rigueur inouie avec laquelle il traita les Juiss & les HéLI

retiques pendant sa noncia-

ture de Pologne.

LIPSE, (Juste) né dans un petit village auprès de Bruxelles, après avoir fait ses études avec succès, s'attacha au Cardinal de Granvelle, qui le mena en Italie en qualité de son Sécrétaire des Lettres Latines. Quelque tems après il voyagea en Allemagne, professa l'Histoire à Iene, vint se faire recevoir Docteur à Louvain, où il expliqua publiquement les Loix des Décemvirs, remplit pendant 13 ans la Chaire d'Histoire de Leyde, & revint enfin à Louvain, où il enseigna les Belles-Lettres jusqu'à sa mort arrivée en 1606, âgé de 58 ans. Lipse étoit un des plus sçavans hommes & des plus habiles Critiques de son tems. Il n'avoit que 9 ans lorsqu'il commença à être Auteur, & il ne cessa d'écrire que lorsqu'il cessa de vivre. On ne peut lui disputer une érudition très-vaste, sur-tout une connoissance profonde de l'Antiquité Romaine, que ses Ouvrages peuvent faire bien connoirre: mais on a justement blâmé son stile hérissé de pointes & d'Ellipses, & qui va par sauts & par bonds, en quoi il est d'autant moins excusable, qu'il étoit passé, dit Bayle, du bon goût au méchant goût. On l'accuse aussi de plagiat, & d'avoir profité du travail des autres pour en orner ses Ouyrages.

On les a recueillis en 6 vol. in-fol. qui contiennent ses Commentaires fur Tacite, qui sont tout ce qu'il a fait de meilleur, quoique Muret ait revendiqué la plûpart des remarques: ses Saturnales que le Président Fabyre prétend n'être composées que de ses propres Observat. Son Traité de Militia Romana que Saumaise assûre être tiré des Parallèles Militaires de François Patrice: Ses Epitres, dont la seconde Centurie ne vaut rien; son Traité de la Politique, compilation où il y a plus de travail que de génie, & où il soutient ce faux principe, qu'il faut poursuivre, par le fer & par le feu ceux qui sont d'une autre Religion que celle de l'Etat, approuvant par un défaut de jugement les cruautés du Duc d'Albe contre les Protestans, chez lesquels il vivoit, & les persécutions des Payens. Ses Electes, livre de Critique, ses Oraisons sur la Concorde, ses diverses Leçons, dont le stile est moins mauvais que celui de ses autres Ouvrages; ce qui a fait dire qu'il se gâta en vieillissant. On reproche encore à ce sçavant homme son inconstance en matière de Religion, qui le fit renoncer à la Religion Catholique, dans laquelle il étoit né, pour professer le Luthéranisme à Iene, le Calvinisme à Leyde, & retourner dans la Communion Romaine à Louyain. Il mourut dans cette

dernière, au service de laquelle il prétendit consacrer sa plume dans les derniers tems de sa vie, par quelques livrets qui lui attirèrent les railleries des Protessans & le mépris des Catholiques, qui virent avec peine ce sçavant adopter à l'oceasion de la Notre-Dame de Halle, les traditions les plus incertaines, & les contes les plus puérils.

LISOLA, (François de ). né à Salins, entra vers 1693 au service de l'Empereur, qui employa sa plume & ses talens pour la Négociation. Il fut Résident pour son Maître dans plusieurs Cours, & il fut employé dans presque tous les Traités qui se firent de son tems. Il devoit affister aux Conférences de Nimegue, lorsqu'il mourut en 1677. Nous avons de lui un Recueil de Lettres & Mémoires . in-12. & un livre intitulé Bouclier d'Etat & de Justice, dans lequel il réfute ce que la France avoit publié touchant les Droits de la Reine sur divers Etats de la Monarchie d'Espagne. Son zèle pour les intérêts de son Maître l'ayant emporté trop loin dans cet ouvrage & dans quelques autres qu'il fit pour les soutenir, il s'attira plusieurs reproches sanglans, dont il se justifia sérieusement. M. de Verius écrivit contre lui d'une manière sérieuse & piquante, & le Baron de Lisola répondit par un livret intitulé : La fauce au Verjus, par une mau?

vaise allusion au nom de son Adversaire. La pièce quoique sanglante répond assez à la singularité du titre par les quolibets & les turlupinades dont elle est remplie.

LISLE; voyez DE LIS-LE.

LISTER, (Martin) fameux Médecin Anglois, qui après avoir voyagé avec succes, revint à Londres, où il exerça son art avec succès, & fut fait Médecin de la Reine Anne. Il est Auteur de plufieurs ouvrages, dont les principaux sont une édition du · Traité d'Apicius de Opsoniis; avec des remarques, in - 8. un Traité de Araneis, &c. in-4. Historia Conchyliorum ; in-fol. avec fig. Iter Parisiense en Angl. in-8. avec fig. ouvrage curieux & intéresfant, & plusieurs autres.

LITTLETON, (Adam) né dans le Comté de Shrop en Angleterre, fut surnommé le Grand Dictateur de la Littérature, à cause de la connoissance qu'il avoit des Langues Orientales, & de l'Antiquité. Il mourut en 1694 avec la qualité de Prédicateur du Roi, que Charles II. lui avoit donnée. Nous avons de lui plusieurs Ouvrages de Morale en Anglois; un Dictionnaire de la Lang. lat. fort estimé: un volume de Sermons in-fol. une Traduction du Janus Anglorum, de Seden, &c. Il y a encore eu de ce nom Thomas, d'une autre famille d'Angleterre, qui étoit l'un des Juges des communs Playdoyers sous le règne d'Edouard IV, & qui est Auteur d'un liv. intitulé Littletonis Tenures, qui le rend le Justinien de sa Patrie.

LITLE, ou LE PETIT, (Guill.) Historien Anglois & Chanoine Rég. de S. August., a laissé plusieurs Ouvrages, dont le principal est une Histoire d'Angleterre en 5 liv. laquelle commence à l'an 1066, où Guill. le Bâtard conquit l'Anglet. jusqu'à l'an 1135. Nous avons une belle édition in-8. de cet Ouvrage avec des Commentaires par Jean Picard. On croit que Litle mourut l'an 1308.

LITOLPHI MARONI, (Henri) Eveque de Bazas, étoit de la famille de Suzarre Litolphi Maroni, originaire de Mantoue, & l'une des plus illustres d'Italie. Son pere vint en France sous le règne d'Henri III, à qui il amena une Compagnie de Gendarmes de la part du Duc de Mantoue: il eut part à ses bonnes graces, ce qui le fixa en France où il se maria, & fut Maître d'Hôtel d'Henri IV. Le jeune Henri donna dès sa jeunesse des marques de vertu & de sa vocation à l'Eglise. Son pere le fit Aumônier du Roi, ce qui l'obligea de passer quelque-tem à la Cour, où sa vertu parut avec tant d'éclat, que Louis XIII le nomma à l'Evêché de Bazas sans en être sollicité de personne. Aussi - tôt qu'il en

eut pris possession, il édifia son peuple par ses prédications & fon exemple: il remplit tous les devoirs d'un Pasteur vigilant & éclairé. Ayant été vivement touché du Livre de la fréquente Communion, il se mit sous la conduite de M. Singlin, Directeur des Religieuses de P. R., voulut quitter son Evêché, & une Abbaye qu'il avoit, & passa quelques mois à P. R. dans la retraite & dans la prière, résolu de ne plus mener d'autre vie: mais on le forca de reprendre ses travaux Apostoliques, & il emmena avec lui à Bazas M. Manguelin, Docteur de Sorbonne, qui avoit quitté son canonicat de Beauvais pour vivre dans la retraite. M. Litolphi de retour dans son Diocèse, établit un Séminaire pour y former les jeunes gens destinés à l'Eglise: c'est un des premiers Séminaires établis en France. Il fit une Ordonnance touchant cet établissement, dont il fait voir avec beaucoup de lumières & d'onction la nécessité & les avantages. Elle a été imprimée en 1646, & depuis avec la traduction des Livres du Sacerdoce de S. Jean Chrysossôme. Pour être plus en état de faire du bien, il retrancha toutes les dépenses qui paroissoient nécessaires à une personne de sa condition, quitta son Palais, se réduifit à vivre en pension chez

fon grand Vicaire, & ne fe réserva qu'un Domestique. Arrivant à Toulouse pour se rendre à l'assemblée du Clergé qui alloit se tenir, il se sentit tout épuisé, tant du jeune du Carême, que des Prédicat. où il avoit été engagé, ainfi que d'un voyage de Bearn dont il revenoit, & qu'il avoit entrepris par ordre du Clergé, & pour le bien de l'Eglise. Jugeant que sa mort étoit proche, il demanda & reçut les Sacremens, & mourut le 22 Mai 1645. Godeau, Evêque de Vence fit son Oraison Funebre aux Augustins. M. de Bazas avoit parlé avec distinction dans l'assemblée, qui cons damna les relâchemens des Casuistes, & avec force contre leurs maximes relâchées dont il a toujours préservé son Diocèse. Il avoit aussi réformé son Abbaye de S. Nicolas, Diocèse de Laon.

LIVIE DRUSILLE, fille de Livius - Drusus - Calidianus. épousa Tibere-Claudius Nero, dont elle eut deux enfans, Tibere & Druius. Auguste qui en étoit devenu amoureux, l'enleva à son mari, & n'en ayant point eu d'enfans, il adopta ceux qu'elle avoit eus de Tiberius. Cette Princesse qui réunissoit en sa personne le génie d'Auguste & la profonde dissimulation de Tibere, s'empara entièrement de l'esprit de cet Empereur, & sçut se maintenir

misère qui auroit été un titre glorieux pour lui, sans cette foumission rampante. En effet, ce Magistrat étoit pauvre, après avoir exercé les premiers Emplois du Royaume, & il n'auroit pas eu de quoi vivre, si le Roi ne lui eût donné l'Abbaye de faint Victor, où il mourut en 1554 âgé de 72 ans, après avoir pris l'Ordre de Prêtrise. Lizet qui entendoit bien son métier, s'avisa de faire le Théologien, quoiqu'il ne le fut pas, & publia quelques ouvrages de Controverse contre les Protestans, que l'on recueillit en 2 vol. à Paris en 1551. Beze, qui étoit encore jeune, le tourna en ridicule dans un Ecrit Macaronique tout-à-fait plaisant, où il suppose que Magister Benedictus Passavantius, envoyé à Genève par Pierre Lizet, pour sçavoir ce qu'on dissit de ses ouvrages, l'ui rend compte de la commission.

LLOYD, (Guillaume) sçavant Théologien Anglois, qui s'appliqua avec succès à l'étude des Auteurs Grecs & Latins, à celle des Médailles, des Antiquités, de l'Histoire, de la Chronologie, & sur-tout de l'Ecriture-sainte. Après avoir exercé plusseurs emplois dans son Eglise, il fut fait Eveque de S. Asaph, & comme tel il s'opposa avec force à l'introduction de la Religion Catholique sous le Roi Jacques, ce qui le fit

envoyer à la Tour avec six autres Prélats; mais les prisonniers furent bien-tôt élargis à la sollicitation des mêmes Catholiques, contre lesquels ils se déclaroient avec tant de fureur; & quelque tems après Lloyd n'écoutant que ses préjugés, trahit son légitime Souverain, & se rangea du parti de l'Usurpateur Guillaume, qui par reconnoissance le nomma son Aumônier, & le fit Ev que de Worcester. Ce Prélat mourut en 1717, âgé de près de 90 ans; il est Auteur d'une De-Scription Angl. du Gouvernement Ecclésiast. de la Grande-Bretagne, lorsque la Foi y fut reçue, in - 8. de Sries Chronologica Olympionicarum, in - fol. d'une Histoire Chronologique de la Vie de Pithagore, & d'auties grands Hommes ses Contemporains. Il y a encore eu de ce nom Nicolas Lloyd, célèbre Littérateur Anglois, qui mourut Pafteur de Newington-Sainte-Marie en 1680. On a de lui un Dictionnaire Historique, Géographique & Politique, in-fol. 1670, ouvrage utile pour la lecture des anciens, & dont l'édition de 1686. à Londres, est peu commune.

LOBINEAU, (Gui-Alexis) né à Rennes en 1666, entra dans l'Ordre de S. Benoit, & s'appliqua pendant toute sa vie à l'étude de l'Histoire. Le premier fruit de son trayail sut l'Histoire de Bre-

tagne, qu'il acheva, & qui parut en 2 vol. in-fol. 1707. Le second vol. qui contient les Titres, est ce qu'on estime le plus de cet Ouvrage, qui trouva d'illustres Adverfaires sur la mouvance de la Province, foit par rapport au Royaume, foit par rapport à la Normandie. Les Abbés de Vertot & des Thuilleries se mirent sur les rangs, & la dispute produisit plusieurs écrits respectifs. Nous avons encore de cet Auteur l'Histoire des deux conquétes de l'Espagne par les Mores, qui est une Traduction de l'Espagnol; l'édition de l'Histoire de Paris en 5 vol. in-fol. entreprise & bien avancće par Dom Felibien. Quoique cet Ouvrage n'ait pas acquis la perfection qu'il pouvoit & devoit avoir, il ne laisse pas d'être utile pour le grand nombre de preuves décifives comprises dans les trois derniers volumes. On attribue encore à Lobineau les Aventures de Pomponius, que d'autres donnent à Themiseul; mais qui sont de l'Abbé Prevôt. Il mourut en 1727, âge de 61 ans.

LOPO, (Rodriguès François) fameux Poète Portugais, né à Leiria, dont les ouvrages sont fort estimés en Portugal, & ont été recueillis en 1721 in-fol. Le plus connu est l'Euphr sine, Comédie sivorite des Portugais. Il se noya en 1610 en

revenant dans un esquif d'une maison de campagne à Lisbonne. Il y a eu encore de ce nom Jerôme né à Lisbonne, qui étant entré chez les Jésuites fut envoyé dans les Indes en qualité de Missionnaire, & pénétra après bien des fatigues dans l'Ethiopie, où il demeura plusieurs années. La réputation qu'il y acquit l'ayant fait nommer Procureur de la Maison d'Ethiopie, il s'embarqua pour le Portugal, fit naufrage sur les côtes de la terre de Natal, & après plusieurs autres difgraces qu'il essuya sur mer, il arriva enfin à Lisbonne, d'où il passa à Rome, pour représenter les besoins de la Mission d'Ethiopie. Les contradictions qu'il y éprouva, les mauvais succès de son voyage, les périls qu'il y avoit elluyés, ne purent rallentir son zèle. Il repassa aux Indes, fut Recteur de la Maison-Professe de Goa, & revint enfin à Lisbonne, où il mourut en 1678, âgé d'environ 85 ans. Nous avons de lui une Relation Historique d'Abyssinie qui est très-curieuse & pleine de détails instructifs. L'Abbé le Grand en a donné une Traduction in-4. à Paris 1728.

LOCKE, (Jean) Anglois, né auprès de Bristol en 1632, fit ses études avec la plus grande distinction, & se fit au Collège une réputation des plus éclatantes;

cependant il se dégoûta de bonne heure des recherches inutiles, du langage barbare, & des vaines disputes de l'Ecole qu'il regardoit comme une manière de se quereller, laquelle ne servoit point à découvrir la vérité. Il trouva mieux son compte dans le commerce des personnes d'un esprit aisé & délicat, & dans la lecture des livres du fameux Descartes. qui lui donnèrent le goût de la bonne Philosophie. Après avoir donné quelque tems à l'étude de la Médecine, à la pratique de laquelle la foiblesse de son tempérament l'empêcha de se livier, il accompagna en Allemagne l'Envoyé du Roi d'Angleterre, & à son retour il reprit ses études dans l'Université d'Oxford, & s'attacha particulièrement à la Physique. C'est dans ce tems qu'il lia une étroite amitié avec le Lord Ashlei qui le reçut chez lui, & après un voyage de peu de durée en France, il rentra chez ce Seigneur & acheva l'éducation de son fils. Le Lord ayant été nommé Grand-Chancelier d'Angleterre, donna à Locke l'office de Sécretaire de la présentation des Bénéfices qu'il garda jusqu'à la disgrace de son Protecteur, dans laquelle il fut enveloppé, en 1673. La phthisie dont il fut ménacé l'obligea d'aller à Montpellier, d'où

il vint à Paris, y fit connoissance avec plusieurs Sçavans, & alla ensuite rejoindre en Hollande son ami le Lord Ashlei. C'est là qu'il acheva le fameux traité de l'entendement. Il fut accusé d'avoir composé quelques livres contre le Gouvernement d'Angleterre, & l'accusation, quoique fausse, lui fit perdre sa place dans le Collège de l'Eglise de Christ à Oxford. On voulut après la mort de Charles II, lui obtenir des lettres de Grace; mais il répondit que n'ayant jamais commis aucun crime, il n'avoit pas besoin de pardon. Il fut aussi impliqué dans la conspiration du Duc de Monmouth, & quoiqu'il n'eût jamais eu aucun commerce avec ce rebelle, il fut obligé de se cacher. Pendant sa retraite il composa une Lettre sur la tolérance, qu'il adresse à son ami Limborch, Professeur en Théologie chez les Remontrans. Son innocence ayant été reconnue, il reparut; & quelque tems après, la révolution de 1688, lui ayant ouvert l'entrée de sa patrie, il y retourna avec la femme de l'usurpateur Guillaume. Son mérite lui de prétendre permettoit aux plus grands emplois; mais il se contenta d'une charge de Commissaire des Appels, qui demandoit peu d'assiduité, & il refusa les Caractères publics dont on Kij

vouloit le revêtir. En 1695 il fut fait Commis du Commerce & des Colonies, emploi qu'il remplit avec approbation jusqu'en 1700, que sa santé, à laquelle l'air de Londres étoit contraire, le força de se retirer à 10 lieues de cette Ville chez le Chevalier Marshan, son ami, où il passa le reste de sa vie, & y mourut en 1704 dans la soixante-treizième année de son âge. On a recueilli à Mons, en 1714, tous les ouvrages de ce sçavant Anglois, le plus grand, mais le plus hardi Métaphysicien de son tems, & qui a été accusé avec raison, par ses compatriotes mêmes, de renverser dans ses livres les vérités les plus incontestables du Christianisme. Les principaux sont : 1º. Son Esfai  $oldsymbol{P}$ hilosophique concernant l'entendement humain, &c. dont la meilleure édition Angloise est de 1700 in - folio, & dont Coke nous a donné une traduction faite fous les yeux de l'Auteur. Cet ouvrage de la Métaphyfique la plus profonde, est austi rempli des principes les plus pernicieux. L'Auteur s'y déclare ouvertement contre les idées innées, & va jusqu'à enseigner que Dieu par sa toute-puissance a pu rendre la matière pensante; il a été sçavamment refuté par le P. . . . . . . . . Barnabite , Professeur de Philosophie à Turin. 20.

La Nouvelle méthode de drefser des Recueils, en 1686, qui seroit utile si elle étoit un peu moins confuse. 4°. Traité sur le Gouvernement Civil, 1690, où Locke combat de toutes ses forces le pouvoir arbitraire. 5°. Considérations, &c. sur la diminution de l'intérêt de l'argent & l'augmentation du prix de la monnoye, où l'on trouve quantité de remarques curieuses. 6°. Pensées sur l'éducation des Enfans, en 1693, dont nous avons une traduction par Cofte, réimprimée plusieurs fois in-12.quoique cet ouvragefoit particulièrement fait pour les Anglois, il y a quantité de choses utiles pour toute sorte de Nations. 7°. Le Christianisme raisonnable, en 1694, où l'Auteur prétend prouver que Jesus-Christ & les Apôtres n'annonçoient d'autre article de foi, que de croire que Jesus-Christ étoit le Messie. Le Docteur Jean Edouard fit contre lui un livre intitulé: Le Socianisme démasqué, & Locke opposa à la critique deux réponses, qui ont été traduites avec le premier ouvrage par Coste, & imprimées en 1715 en 2 volumes in-12. Stillingfléecte, Evêque de Worcester, attaqua aussi le livre du Philosophe Anglois, qui se défendit par trois réponses. 8°. Euvres posthumes, 1706, qui contiennent divers morceaux Philosophiques, trouvés dans les

papiers de Locke après sa mort. 9°. Paraphrases & notes sur quelques Epîtres de S. Paul, en 1706, &c.

LOCMAN, Philosophe d'Orient, dont les Mahometans racontent mille fables. Ils le font naître en Nubie, vendre comme Esclave chez les Israelites sous David & Salomon; & ils débitent de lui d'autres particularités, toutes semblables à celles qui embellissent la vie fabuleuse d'Esope; ce qui fait soupçonner que ces deux hommes pourroient n'être que le même. On attribue à Locman un livre de Proverbes ou d'Apologues, qui a été tout au plus tiré des Discours & des Entretiens que l'on suppose à cet ancien Philosophe : au reste si ce personage n'est pas le même qu'Esope, la manière d'instruire par les fables vient - elle des Grecs, ou ceux - ci l'ont - ils reçue des Arabes? C'est ce qu'il est difficile de décider, à moins qu'on ne dise que ce goût, plus conforme au génie des Orientaux qu'à celui des peuples d'Occident, décide la question en faveur des derniers.

LOEWENDAL ( Ulric-Frederic-Woldemar, Comte de) & du Saint Empire, né à Hambourg le 6 Avril 1700, porta les armes dès l'âge de treize ans comme simple soldat, & après avoir passé par les grades subalternes, il fut

fait Capitaine en 1714. Comme l'Empire jouissoit d'une entière paix, il alla servir comme volontaire dans les troupes de Dannemarck contre la Suede, & se signala dans plusieurs occasions. Deux ans après la guerre étant survenue en Hongrie, il se trouva à la bataille de Peterwaradin & au siège de Temeswar; & en 1717, ayant été fait Capitaine de Grenadiers. il servit sous le Prince Eugène à la bataille & au siège de Belgrade. Une action d'éclat qu'il fit dans cette expédition, lui valut une distinction glorieuse de la part de l'Empereur. Ce Prince confentit que la musique Turque, que le Comte de Loewendal avoit prise, restât à sa Compagnie de Grenadiers & au Régiment qu'il auroit dans la suite. La guerre de 1718 offrit de nouveaux lauriers au Comte de Loewendal. Il se signala à Naples, en Sardaigne, en Sicile; & aprés la paix, étant retourné en Pologne, le Rei Auguste lui donna le Commandement de ses Chevaliers aux Gardes, & un Régiment d'Infanterie; & dans la suite il fut fait Maréchal de Camp & Inspecteur général de l'Infanterie Saxonne. Il fit encore la Campagne de 1730 & 1731, & après la mort du Roi Auguste il défendit Cracovie, servit en 1734 sous le Prince Eugène sur le Rhin; K iii

& en 1735 il commanda l'Infanterie Auxiliaire de Saxe dans l'armée Impériale. Sa réputation le fit défirer en Russie, & il y fut reçu en qualité de Lieutenant Général de l'Armée & de l'Artillerie: les services qu'il y rendit lui méritèrent les distinctions les plus flatteuses de la part de l'Impérattice; mais après la Révolution arrivée en ce Pays, il se retira en Pologne & ne tarda pas à passer en France. où on lui conféra le grade de Lieutenant Général en 1743. Il montra bientôt par des succès réitérés en Flandres & en Alsace, qu'il méritoit cette distinction . & celle qui lui fut peu après accordée, des Lettres de Naturalité pour lui, pour son épouse & pour ses enfans. Il contribua beaucoup au gain de la bataille de Fontenoy, en chargeant la colonne Angloise qui avoit pénétré dans le centre de notre armée; & dans la même Campagne il prit Gand, Oudenarde, Oftende & Nieuport. Le Roi, pour récompenser ses services, le fit Chevalier de ses Ordres en 1748; & cette même année il prit Namur sous les ordres du Comte de Clermont: la suivante commenca par la prise de l'Ecluse & du Sas de Gand; & il étonna toute l'Europe par celle de Bergopzoom, qui avoit résisté aux efforts des Capitaines des siècles précédens.

Cet événement singulier lui valut le bâton de Maréchal de France; & la paix qui se fit bientôt après, termina ses opérations militaires. & le rendit à l'étude & à la société de quelques amis d'élite qu'il charmoit par la bonté de son cœur, la délicatesse de son esprit & par une infinité de connoissances que ses lectures & ses voyages lui avoient données. Il parloit très - bien Latin, Danois, Allemand, Anglois, François, &c. Il possédoit à un dégré éminent la Tactique, la Géographie & le Génie. Ce Guerrier avoit une complexion des plus robustes, qui faisoit espérer à la France qu'il seroit en état de la servir long-tems; mais un petit mal d'aventure qui lui survint au pied, ayant été d'abord négligé, fit des progrès, & la gangrène ayant attaqué la masse du sang, le mal devint sans remède & le Maréchal mourut en 1755, âgé de 55 ans. Il fut inhumé à saint Sulpice avec les honneurs & les distinctions qui étoient dûs à son mérite & à ses services.

LOGES, (Marie Bruneau Dame des) fut la femme la plus spirituelle de son tems. Elle étoit en commerce avec les plus beaux esprits, & estimée des plus grands Princes. Malherbe sur-tout étoit un de ses plus assidus Courtisans; & c'est donner une assez juste idée de cette Da-

me que de la représenter liée avec ce Poëte, le premier qui ait formé le goût de la nation & celui qui louoit & estimoit le moins. Balzac n'en faitoit pas moins de cas, & plus d'un Académicien la décora des noms de Céleste, de Divine, de dixième Muse. Elle mourut en 1641, dans la Religion prétendue Réformée, dont elle avoit toujours fait profession. Elle avoit été mariée à Charles de Rechignevoisin, Seigneur des Loges, dont elle eut plusieurs enfans. On lui avoit attribué des vers faits en réponse à ceux de Racan, au su'et du gros livre de du Mou in contre le Cardinal du Perron. qu'elle avoit prété à Malherbe:

Quoique l'Auteur de ce gros livre Semble n'avoir rien ignoré

mais la réponse est de Gombaut, qu'elle avoit chargé de la faire,

LOGOTHETE, ou ACROPOLITE, (George) Auteur Grec du treizième siècle, composa la Chronique de Constantin, laquelle commence en 1203 que Baudouin de Flandres prit Confantinople, & finit en 1261, que Baudouin II en sur chassé par Michel Paleologue. Leo Allatius, ayant recouvré un manuscrit de cet ouvrage, le

publiaen 1651 avec la traduction Latine, & il a été réimprimé au Louvre in-fel. 1651. Acropolite est un témoin oculaire & un Auteur exact.

LOHENSTEIN, (Daniel Gaspard de ) Poëte Tragique, Allemand, se distingua de bonne heure dans la carrière Dramatique, & il avoit à peine quinze ans lorsqu'il composa trois Tragédies, Ilrahim Baffa, Agrippine, & Epicharis qui lui firent de la réputation. Après avoir fait ses études il voyagea dans les principales Cours de l'Europe, & revint se fixer à Bieslau, Capitale de la Province dans laquelle il étoit né. Il y mourut âgé de 49 ans, en 1683, après avoir exercé avec honneur la première dignité de la Ville. Outre ses Tragédies, qui sont le meilleur de ses ouvrages, il a fait des Réslexions Pcëtiques sur le cinquante-troisième Chapitre d'Isaïe, fort estimées: une Traduction de Ferdinand le Catholique, ouvrage de l'Espagnol Gracien: un Roman en 2 vol. in-4. intitu-1é: le Généreux Capitaine Arminius, dont le but est d'infpirer de l'ardeur pour les Arts & les Sciences.

LOIR, (Nicolas) né à Paris en 1624, s'appliqua à la manière du Poussin, & réussit à copier les tableaux de ce Maître si parfaitement, qu'il est dissicile de dissinguer la copie de l'original.

Ce Peintre avoit un bon goût de dessein, une grande propreté dans l'exécution, & surtout une facilité extrême à inventer. Tout sujet luiéroit égal, & il réussission aux figures, au paysage, à l'architecture & aux ornemens. On voit à Paris un très-grand nombre d'ouvrages de sa composition, & sur-tout au Palais des Thuilleries. Il mourut en 1679. Son frere Alexis Loir s'est distingué dans

la Gravure. LOISEL, (Antoine) né à Beauvais d'une famille fort ancienne, étudia à Paris sous le fameux Ramus, puis à Toulouse & à Bourges sous le célèbre Cujas, dont il devint l'ami. Il parut ensuite avec distinction dans le Barreau de Paris, & fut revêtu de plusieurs charges honorables. Il mérita l'amitié & les éloges de tous les grands hommes de son tems, entr'autres du Président de Thou, du Chancelier l'Hôpital, de Pierre Pithou, de Claude du Pui , &c. & il mourut à Paris en 1617, âgé de 81 ans. Nous avons de ce célèbre Avocat huit discours sous le titre de la Guyenne de M. Loifel, parce qu'il les prononça étant Avocat du Roi dans la Chambre de Justice de Guyenne : le Trésor de l'Histoire Génerale de notre tems, depuis 1610 jusqu'en 1628, in - 8. peu confidérable: Mémoires du Pays, Villes, Evêchés, &c. de Beauvoisis, exacts & curieux: de la Loi Salique & du droit des François; de la Ville & Pays d'Agenois, in-8. les Instituts coutumiers: des Opuscules diverses, très-curieuses, recueillies in-8. par le Chanoine Joli, son petit-fils, qui a écrit sa vie, & quelques autres ouvrages, outre les Distiques de Caton, qu'il revit & sit imprimer en vers François pour l'usage de ses enfans.

LOMBARD, V. PIERRE. LOMBERT, (Pierre) né à Paris, fut Avocat au Parlement, & ayant eu l'avantage d'être lié avec MM. de Port-Royal, il demeura quelque tems dans cette Maison. Il passa sa vie dans l'étude de la Religion, & ce fut pour en faciliter le progrès, qu'il s'appliqua à traduire en notre langue plusieurs ouvrages des Peres de l'Eglise & de quelques Auteurs Moraux. Ainsi nous avons de lui 1°. La traduction de tous les ouvrages de saint Cyprien, 2 vol. in-4. 1672, avec des remarques très-recherchées, & une nouvelle vie de ce Pere tirée de ses écrits. Cette traduction est fort estimée par l'élegance, la pureté, l'énergie du stile & la fidèlité. Il traduisit aussi la vie de ce Docteur par le Diacre Ponce, avec les divers actes de son martyre, & le Traité de la réitération du Baptême, dont l'Auteur est incertain. 2°. La Cité de Dieu, avec

des remarques & des notes très-sçavantes, 2 vol. in-8. 1675. 3°. La Guide du Chemin du Ciel, par Bona. 4°. Les Commentaires de S. Augustin sur le Sermon de Jesus-Christ sur la montagne, &c. tous ouvrages parfaitement traduits. Ce pieux Auteur est mort vers l'an 1710.

LOMENIE, (Antoine de ) Seigneur de la Villeaux-Clercs, Sécretaire d'Etat, fils de Martial, Greffier du Conseil, qui fut tué à l'affreuse journée de la saint Barthélemi. Henri de Navarre, depuis Roi de France, qui avoit toujours estimé la fidélité & le zèle de Martial, prit auprès de lui ion fils pour le former au Ministère, & après être parvenu à la Couronne, il le fit Sécretaire de son Cabinet. Ce Prince l'employa en diverses négociations, & l'envoya en 1595 Ambassadeur extraordinaire en Angleterre, & en 1606 il le fit Sécretaire d'Etat, charge qu'il exerça avec beaucoup de prudence & de fidèlité. Ce Ministre mourut en 1638, âgé de 78 ans.

LOMENIE, (Henri Auguste de) Comte de Brienne, sils du précédent, eut la survivance de la charge de son pere en 1615, & en 1624 Louis XIII l'envoya Ambassadeur en Angleterre, pour le Prince de Galles. De retour en France il exerça sa char-

ge auprès du Roi, & sous la Reine mere, il eut le Département des affaires Etrangères, & servit très - utilement durant les troubles de Paris. Il mourut en 1666, âgé de 71 ans. On a de lui des Mémoires curieux & instructifs, en 3 vol. in-12. sur les évenemens les plus remarquables du règne de Louis XIII & de celui de Louis XIV, depuis 1613 jusqu'en 1681.

LOMENIE, (Henri Louis de) Comte de Brienne, fils d'Henri Auguste, ayant été pourvu de la survivance de la charge de son pere, résolut de voyager pour se mettre plus en état de l'exercer, quand il auroit acquis la connoissance des mœurs & des intérêts des Peuples avec les quels il auroit à traiter. Il parcourut donc l'Allemagne, la Hollande , le Dannemarck, la Suede, poussa jusque dans la Laponie, & revint par la Finlande en Pologne, d'où il passa en Italie. Il nous a laissé une description Latine de ses voyages, écrite avec élégance & pureté. A son retour le Roi, satisfait de la réputation qu'il s'étoit faite chez les Etrangers, lui permit d'exercer sa Charge, quoiqu'il n'eut encore que 23 ans. Il n'en fit pas long-tems les fonctions; car en 1665, le Roi mécontent de sa conduite lui en fit donner la démission, & il se retira chez les Peres de l'Oratoire, où

L O

il prit les Ordres sacrés. Il en foirit quelque tems après; & toujours guidé par son inconstance & sa légèreté, il repassa en Allemagne, où il s'attira des affaires facheules. qui firent aussi peu d'honneur à son rang, qu'à son caractère. Son cœur trop susceptible des feux de l'amour. s'étant enflammé pour la Princesse de Mecklebourg, il eut l'audace de lui faire l'aveu de sa passion; & Louis XIV, à qui la Princesse en porta ses plaintes, lui ordonna de revenir à Paris. A peine futil de retour, qu'il fut enfermé dans l'Abbaye de S. Germain, quelque tems après exilé à S. Benoit sur Loire. conduit ensuite à S. Lazare, & enfin envoyé à l'Abbaye de S. Severin de Château-Landon, où il mourut en 1698. Lomenie étoit un trèsbel esprit qui avoit beaucoup d'érudition, mais le sens peu rassis. Il est facheux que les écarts de son imagination & le dérèglement de sa conduite, ayent privé sa Patrie & les Lettres, des avantiges qu'elles pouvoient tirer de ses talens. Il a laisse quelques ouvrages imprimés &beaucoup d∈MSS. soit en prose, soit en vers; dans lesquels, parmi de bonnes choses, il y en a d'une bizarrerie singulière. Du nombre des derniers est le Roman du Jansenisme; ouvrage en prose & en vers digne de Dom Quichotte, où le sérieux & le comique dominent tour à tour, rempli de digressions & d'aventures qui n'ont aucun rapport au sujet, & qui se ressent de la contrainte où étoit l'Auteur, quand il le fit. Il étoit pour lors enfermé à S. Lazare avec l'Abbé Cassagne, qui eut part à l'ouvrage. Lomenie y parle de ses malheurs & de ses disgraces, qu'il attribue à ses ennemis; mais il ne laisse pas que de faire bien des aveux, qui déposent contre l'irrégularité & le libertinage de sa conduite. Au reste, en séparant le fabuleux, le Romanesque, les calomnies que l'Auteur répand contre des hommes, que le moment d'après il accable de louanges, & le burlesque qui règne dans tout l'ouvrage; on y trouve une infinité d'Anecdotes intéressantes sur l'Histoire du tems. Ce manuscrit est à la Bibliothéque du Roi. Il a encore écrit les Mémoires de sa Vie, en 3 vol. in-fol. des Satyres, des Odes, &c. ses Ouvrages imprimés sont l'Itinerarium, dont nous avons parlé, que quelques - uns attribuent à François Blondel fon Gouverneur, & d'autres à Benjamin Priolo: un Recueil en 3 vol.des meilleures pièces de son tems, dédié au Prince de Conti parmi lesquelles il s'en trouve beaucoup de sa façon; des Poesies latines, que l'on attribue sans preuve au P. Coffart.

LONG, (Jacques le) né à Paris en 1665, fut envoyé de bonne heure à Malthe . pour être admis au nombre des Clercs de l'Ordre de faint Jean de Jérusalem, où il ne demeura que peu de tems; car ennuyé du féjour de l'Isle, il revint à Paris, & entra dans la Congrégation de l'Oratoire. Après avoir professé les Mathématiques à Jully, il employa beaucoup de tems à étudier à Notre-Dame-des-Vertus, d'où on le tira pour le mettre à la tête de la Bibliothèque de Saint-Honoré. Cet Emploi convenoit bien au Pere le Long, qui outre la connoissance qu'il avoit de plusieurs Langues-mortes & vivantes, possédoit parfaitement l'Histoire & la Littérature des Livres & de l'Imprimerie, Mais la délicatesse de son tempéramment ne put réfisser à l'excès de son travail, & il mourut d'épuisement en 1721, âgé de cinquante-fix ans., avec la réputation de Sçavant vertueux, qui avoit toujours partagé son tems entre l'étude & la prière. Ses principaux Ouvrages, font 10. Une Bibliothèque sacrée, en Latin, Livre excellent & exact, dont la deuxième Edition en 2 vol. in fol. 1723, est la plus ample & la plus parfaite. 2°. Discours Historique sur les principales Editions des Polyglotes, in 8°. curieux & inftructif. La Bibliothèque Historique de la France , &c. Ouvrage d'un travail surprenant, & de la plus grande utilité. Quelques fautes qu'on y trouve, & que l'Auteur se préparoit à corriger dans une nouvelle Edition, ne diminuent point l'excellence de ce Recueil plein de Recherches prodigieuses, & qui a rendu inutilel'Ouvraged'André du Chesne. Ce laborieux Auteur méditoit, quand il est mort, la collection de l'Histoire de France, dont il espéroit donner 2 vol. in fol. par an: projet qui a été exécuté avec succès par le Scavant Dom Bouquet.

LONGE-PIERRE. (Hilaire-Bernard de Requeleyne, Seigneur de ) né à Dijon, passa toute sa vie dans l'étude des Lettres Grecques & Latines, & illes possédoit bien. On a de lui des Traductions en Vers d'Anacréon. & de Moschus, avec des Remarques fort utiles, prouvent que l'Auteur avoit bien étudié les Anciens , & connoissoit les beautés & les finesses de la langue Grecque; mais il n'a pas sçû les faire paffer dans fes Traductions, qui sont languissantes & dures, & qui ne représentent que bien imparfaitement l'élégance, la douceur & la délicatesse des originaux. Il a aussi composé plusieurs Tragédies Françoises dans le goût des Grecs, entr'autres Médée & Electre, les seules

qu'il ait données au Théatre. Il a imité ses modèles en ne mélant pas d'amour à ces suiets sévères & terribles. Mais il les a aussi imités dans la prolixité des lieux communs, & dans le vuide d'action & d'intrigue, sans les égaler dans la beauté de l'élocution, qui fait le grand mérite des Poetes. On a encore de Longe-Pierre un Recueil d'Idilles in-12. Il mourut à Paris en 1721, âgé de soixante-deux ans. Rousseau a fait une Epigramme contre lui.

Longe-Pierre le Translateur.

LONGIN, (Denys) né à Athènes, fut Philosophe & homme de Lettres, & passe, avec raison pour le plus judicieux critique de l'antiquité. Il joignoit à beaucoup d'éradition un discernement fin, un jugement solide & un goût exquis, pour juger des beautés & des défauts d'un Ouvrage. Il écrivit beaucoup de Livres, dont le tems ne nous a conservé que le Traité du Sublime, un des plus beaux morceaux de l'antiquité, & que Tollius a fait de nouveau imprimer à Utrecht en 1694, avec les Notes de plusieurs Sçavans. Notre célèbre Despreaux en a donné une excellente Traduction, qui ressemble plus à un original qu'à une copie. Longin enseigna la langue Grecque à la fameuse Zenobie, Reine des Palmyreniens; & il devint ensuite son Ministre. Cette Princesse ayant écrit une Lettre très-sière à Aurelien pendant le siégé de Palmyre, le barbare Empereur soupçonnant Longin de l'avoir dictée, le sit mourir, l'an 272. Ce Rhéteur alla au supplice avec constance, & consola ceux qui témoignoient être sensibles à son malheur.

LONGOMONTAN, (Chrétien) né d'un Laboureur dans un Village de Jutlandt, eut bien des obstacles à surmonter pour parvenir au dégré de science qu'il acquit dans la suite. Toujours aux prises avec la pauvreté, & contraint de travailler à la terre pendant l'Eté pour avoir la permission d'étudier pendant l'Hyver, exposé aux mauvais traitemens & aux outrages de sa famille, il s'échappa enfin à l'âge de quinze ans, & vint étudier à Vibourg , où quoiqu'il fallût encore travailler pour vivre, il s'appliqua avec assiduité aux Belles-Lettres & aux Ma-. thématiques. Etant allé quelque tems après là Copenhague, il interessa à son sort les Professeurs de l'Université, qui le recommandèrent au sçavant Tyco-Brahé, demeurant alors dans l'Isle d'Huene. Longomontan fut trèsbien reçu de ce fameux Astronome, qui le retint auprès de lui, & l'engagea ensuite à venir le joindre en Allemagne, où il s'étoit retiré. Longomontan y alla & n'y demeura qu'un an, parce que Tyco consentit à s'en pour procurer son priver avancement. Il prit un long détour en retournant en Dannemarck, pour confidérer les endroits d'où Copernic avoit contemplé les Astres, & lorsqu'il fut arrivé dans ce Royaume, après avoir gouverné pendant deux ans l'Ecole de Vibourg, il fut pourvû d'une charge de Professeur de Mathématique dans l'Académie de Copenhague, qu'il exerça dignement jusqu'à sa mort en 1647, âgé dejquatre-vingt-cing ans. Cet Astronome changea quelque chose dans le système de Tyco-Brahé son Maître, & il en fit un à sa fantaisse, qui n'a pas été fort applaudi. Nous avons de lui plusieurs Ouvrages, qui font connoître sa grande capacité. Les principaux, font: Disputatio Ethica de animæ humanæ morbis, in - 4°. Sistematis Mathematici in -8°. Astronomia Danica, in fol. à laquelle Tyco a travaillé. Problemata duo Geometrica, in-49. & quelques autres, pour défendre la prétendue démonftration de la quadrature du cercle qu'il croyoit bonnement avoir trouvé, & où il vint échouer, comme tant d'autres.

LONGUEUIL, (Chrif-

tophe de) fils naturel d'Antoine Evêque de Leon, naquit à Malines, où son pere étoit Ambassadeur de la Reine Anne de Bretagne, & fut élevé à Paris avec beaucoup de soin. Il fit d'excellentes études, & comme il avoit une mémoire prodigieuse, ses progrès furent rapides dans les Belles-Lettres, l'Antiquité, les Langues, le Droit, la Médecine & la Théologie. Il acquit aussi la facilité d'écrire en Latin avec élégance. Après avoir exercé quelque tems la Profession de Jurisconsulte à Paris, avec un éclat qui lui valut une charge de Conseiller au Parlement, il alla voyager en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne; & comme il passoit par la Suisse peu après la bataille de Marignan, les Habitans, qui détestoient les François le blessèrent, & lui firent subir une rude prison. d'où il ne sortit qu'à la recommandation de l'Evêque de Sion. De retour en France, on voulutly fixer, mais il retourna en Italie, & mourut à Padoue en 1522, âgé de trente-deux ans. Il y a eu de même nom un sçavant Médecin, Gilbert Longueil, né à Utrecht, mort à Cologne en 1543, âgé de trentefix ans, dont on a plufieurs Ouvrages: Lexicon Graco-Latinum, in-8°, des Remarques Latines sur plusieurs Auteurs Latins, 4. vol. in-8°. Ces Auteurs, font Ovide, Plaute, Cornelius-Nepos & la Rhétorique à herennius; une traduction des Opuscules de Plutarque, in-8°. &c.

LONGUERUE, (Louis du Four de ) né à Charleville, dont son pere étoit Gouverneur, eut pour premiers Mairres Richelet & d'Ablancourt, & fit sous eux des progrès si surprenans, qu'à l'âge de teize ans il sçavoit le Grec & le Latin, & fut en état d'étudier les Langues Orientales, qu'il apprit avec le même succès, ainsi que presque toutes les Langues vivantes. Il n'avoit que quatorze ans, & ses talens extraordinaires faisoient déja tant de bruit, que Louis XIV, qui passoit par Charleville, voulut voir ce prodige, & fut étonné des réponses & de l'érudition de cet enfant. Lorsque l'Abbé de Longuerue eut acquis la parfaite connoissance de l'Hébreu, il se ietta dans l'étude de l'Ecriture Sainte & des Peres . & conduit par l'universalité de fon génie, il embrassa toutes les Sciences; Théologie, Philosophie, Histoire, Grammaire , Antiquités , Belles-Lettres, &c. tout fut de son ressort, & rien ne rebutoit la force de son tempérament & l'étendue de ses lumières. On içait combien il étoit versé dans l'intelligence du Texte sacré, & combien il avoit approfondi l'Histoire ancienne. Un éloge qu'on ne peut lui refuser, c'est d'avoir été très - communicatif. & d'avoir ouvert à tous ceux qui le consultoient, le riche trésor de ses connoissances. à condition cependant qu'on lui passeroit l'air tranchant, le ton décisif, les idées singulières & la critique hardie qu'il n'a que trop souvent portée sur des matières respectables. Ce Sçavant homme mourut à Paris en 1733, âgé de quatre-vingt-un ans. Ses Ouvrages imprimés sont: Les Annales des Arsacides, une Differtation Latine fur Tatien, des Remarques sur la vie du Cardinal Volsey, la Description historique & Geographique de la France, in fol. faite, dit-on, de mémoire, & par cela même remplie de fautes, & peu capable de faire honneur à l'Auteur, qui au reste ne l'avoit pas fait pour être imprimée, & qui ne le fut que par le zèle précipité d'un ami. On trouve encore dans cet Ouvrage bien des choses repréhensibles à l'égard du Droit immédiat de nos Rois sur la France - Transjurane ; une Differtation sous le nom du Ministre Alix son ami, dans laquelle il pense peu favorablement de la Transubstantiation. L'Abbé n'a jamais avoué cet Ouvrage; mais ceux qui l'ont connu particulièrement y reconnoissent la témérité

de ses opinions; beaucoup d'autres ouvrages restés Msf. qui formeroient plusieurs infol. On a imprimé depuis sa mort un Recueil de ses penfées, de ses discours, &c. sous le titre de Longueruana. On y trouve avec quelques Anecdotes curieuses, beaucoup d'idées singulières, des choses hardies, jusqu'à l'impiété, d'autres hasardées, des décisions bisarres, des jugemens faux, & du tout on peut conclure que l'Auteur avoit peu de religion, trop bonne opinion de lui-même, & ne rendoit pas assez de justice aux autres.

LONGUEVAL, ( Jacques) né auprès de Peronne, entra chez les Jésuites, où il professa les Humanités & la Théologie, & se retira ensuite dans la Maison Professe de Paris, où il s'occupa à écrire. Il se fit d'abord connoitre par quelques Ecrits sur les matières qui divisoient l'Eglise de France. Les plus considérables, sont un Traité du Schisme, in-12. & une Differtation fur les Miracles, in-4°. Ces Ouvrages écrits avec esprit & beaucoup de feu, se ressent des préventions de l'Auteur; mais l'Ouvrage qui lui a fait un nom, est l'H stoire de l'Eglise Gallicane, dont il a donné 8 vol. in 4°. en ichis de Notes, & les quatre premiers, de Differtations squantes sur la Religion des anciens Gaulois, sur l'ancienne Geographie de la Gaule, sur la
Religion des François, sur
les épreuves qu'on nommoit
jugement de Dieu, & sur
l'année de la mort de saint
Martin. Cette Histoire assez
bien écrite, a essuyé des critiques sur plusieurs points,
& elle a été continuée par les
Peres Fontenay, Brumoi &
Berthier. Longueval mourut
subitement en 1735, âgé de
cinquante-cinq ans.

LONGUS, Auteur Grec. de qui nous avons un Roman intitulé les Pastorales, qui contient les Amours de Daphnis & de Chloé, dont il y a eu plusieurs Editions: la meilleure Grecque & Latine, est celle de Franeker, avec de sçavantes Notes, 1660, & elle est peu commune. Amyor a cru qu'il n'étoit pas indigne de son caractère de traduire ce Roman. Sa traduction a été aussi imprimée in-12. plusieurs fois, & l'on préfére celle de 1731, avec fix figures, quand on ne peut avoir celle de 1718, in-12. avec trente figures, dessinées par le Régent, & gravées par Benoît Audran; mais cette Edition est aussi rare qu'elle est magnifique. On n'en tira que deux cents cinquante exemplaires, dont ce Prince fit des présens. Marcassus a aussi traduit cette Pas. torale, & sa traduction bien inférieure à celle d'Amyct pour le style, est plus dan-

gereuse que celle du Prélat, qui avoit eu la précaution de retrancher certains endroits Marcassus rétabli. a Huet, qui dans sa jeunesse avoit entrepris de traduire cet Ouvrage en Latin avant que de le connoître, fut obligé de cesser son travail, & la raison qu'il en apporte en auroit dû être une pour les autres Traducteurs : Opus alioqui tam obscænum est, ut qui sine rubore Legat eum, cy-

nicum esse necesse sit.

LONICERUS (Jean) né dans le Comté de Mansfeld. se livra de bonne heure à l'étude des Lettres & des Lan- gues sçavantes dans lesquelles il se rendit fort habile. Il enseigna en plusieurs Villes d'Allemagne, & sur-tout à Marpurg, où il mourut en 1569, âgé de soixante-dix ans. Il a laissé plusieurs Ouvrages. Son fils Adam Lonicer, Médecin à Francfort, où il mourut en 1586, âge de cinquante-huit ans , est Auteur du Botanicon, de l'Historia plantarum.Il y a encore Philippe Lonicerus, qui a fait une Chronique des Livres in fol. exacte & très - recherchée des Sça-

LOPEZ DE VEGA, V.

VEGA.

LOPEZ, voyez FERDI-

NAND.

LOREDANO, (Jean-François) habile Vénitien du dix-septième siècle, que ses talens & sa naissance élevèrent aux premières Charges de la République, qu'il servit utilement. Il ne se fit pas moins d'honneur par sa science & son amour pour les Lettres, qu'il cultiva dès sa plus tendre jeunesse. Il avoit fait de sa maison le rendez-vous des gens de Lettres, & ce sut lui qui jetta les sondemens de l'Académie de gl'Incogniti. On a de lui plusieurs Ouvrages en Italien, comme les Bizarreries académiques, la mort de Valstein, des Lettres,

 $\varepsilon_{c}$ .

LORENS (Jacques) né à Château-Neuf dans le Thimerais, fut Président au Baillage de cette Ville, & exerça cette charge avec distinction julqu'à la mort, arrivée en 1658, à l'âge d'environ soixante-quinze ans. Ce Magistrat étoit versé dans la Jurisprudence, & de plus connoissoit bien les Auteurs Grecs, Latins, & la Littérature Françoise. Outre un Commentaire in-4°. Sur la Coutume de Château-Neuf; nous avons de lui des Satyres, dont l'Edition la plus complette qui en renferme vingtsix, est de 1646, in 4°. La première est contre les faux Dévots. La seconde : contre le Mariage. La troisième, contre la Noblesse, qui dégénère d. la vertu de ses Ancetres. La quatrième, contre la vanité des Poetes. La cinquième, contre les Détracteurs de la Peinture, & les. autres

autres, contre différens vices ou ridicules. En général, la Poësie de ces Pièces est fort plate & languissante, mais on y trouve de solides réslexions, & un portrait assezie naturel des vices du sècle où vivoit l'Auteur. Il avoit épousé une assez méchante semme, dont il se plaint beaucoup dans ses Satyres, & à qui il sit cette Epitaphe quand elle sut morte.

Ci git ma femme, ô qu'elle est bien, Pour son repos & pour le mien.

LORET, (Jean) né à Carentan en Norm., se fit connoitre dans le 17e. fiècle par la gazette builesque en vers libres, qu'il publioit toutes les semaines, & qu'il addressoit à Madame de Longueville, depuis Duchesse de Nemours. On en a recueilli 3 vol. in-fol. à la tôte desqueis on voit un beau portrait de l'Auteur gravé par Nanteuil. Cette Collection est intitulée: la muse Historique, ou recueil de Lettres en vers burlesques, écrites à Madame de Longueville : Loret qui n'avoit ni bien ni emploi, subsistoit par les bienfaits & les gratifications qu'il recevoit de plusieurs personnes de la Cour. Il recevoit surtout une pension de 200 écus du célèbre Fouquet, & lorfque ce Ministre fut arret. Loret par reconnoissance parla de lui très - ayantageule-

20 6 6 6 Belle

ment dans fa gazette. En consequence la pension fut supprimée, & le prisonnier qui l'apprit à la bassille, fit donner 1500 liv. à Loret pour le dédommager. Celui-ci dans la gazette tuivante, ne manqua pas de publier le fait. & de remercier son bienfaiteur inconnu. Il mourut en 1665 agé d environ foixantecinq ans, & fa gazette qui n'est qu'une prose ilmée, fut continuée par Robinet & quelques aut. es. On a encore de lui un recueil de Poësies burlesques, & quelques pièces de vers.

LORME, (Philibert) Architecte fameux du seizième siècle, naquit à Lyon, fut Aumonier ordinaire d'Henri II. & de Charles IX . & chargé de conduire les bâtimens du Louvre, des Thuilleries d'Anet, de S. Maur des fosses. Il mourut en 1577, après avois publié divers Ouvrages d'Architecture. Ronfard avec qui il eut un démêlé, fit contre lui une Suyre intitulée . la truelle croffe. par alluson à plusieurs Abbayes que le Roi avoit d'nnées à de Lorme. Il ne fact pas confondre ce dernier, avec Jean de Lorme Médecin fameux du dixseptième siècle, ui après avoir exercé ong-tems à la frite de la Cour, se retira à Moulins sa pat ie où il mourut, on ne fçat en quelle année. Charles son fils se distingua austi dans la profession

de son pere, & après avoir été Médecin de Gaston de France, il sut Médecin des eaux de Bourbon, & mourut à Moulins en 1678.

LORRAIN, (le) Peintre.

Voyez GELÉE.

LORRAIN (Robert le) Sculpteur fameux né à Paris montra des son enfance des talens extraordinaires, & fit de tels progrès dans la Sculpture, que Girardon le chargea avec un autre de ses Elèves de l'exécution du tombeau du Cardinal de Richelieu & du sien à S. Landri. Lorrain ayant fait quelque sejour à Rome pour s'y perfectionner, acheva en passant par Marseille quelques morceaux de Puget, & de retour à Paris, il fut reçu à l'Académie de Sculpture en 1701 & en 1717 il fut élu Professeur. Ce Sculpteur mourut en 1743 à soixante-dix-sept ans dans de grands sentimens de piété. Il a fait plusieurs morceaux d'un grand goût : sa Galathée qui ell son chef-d'œuvre, un Bacchus pour Verfailles, un Faune pour Marli, & un Andromede en bronze de la plus grande manière. Il a surrout embelli le Palais de Saverne de plusieurs Ouvrages qui prouvent toute la finesse, la précision & la vérité de son cileau.

LORRAINE. Voyez

GUISE.

LORRIS, (Guillaume de) Poète & Jurisconsulte Fran-

çois, qui vivoit du tems de S. Louis, & qui commença le fameux Roman de la Rose, dont il fit environ 4000 vers, & que Clopinel continua quarante ans après la mort de Lorris. La meilleure édition de cet Ouvrage est celle d'Amsterdam 1734, 3 vol. dans laquelle on trouve, outre le Codicile & le Testament de Jean de Meung, la Remontrance de Dame Nature, qui est un traité de Chymie extrêmement rare, & un Gloffaire pour l'explication des vieux mots. L'Abbé Lenglet qui a donné cette édition, dit que le Roman de la Rose a des beautés à qui les sçait bien connoitre; qu'il y a une ingénuité qui fait plaifir, qu'il ne manque pas de traits spirituels, & de quelques endroits satyriques qui plaisent toujours; mais il se garde bien de dire qu'il est plein d'impiétés, d'obscénités & de satyres grossières. Vovez CLOPINEL.

LÒTH, fils d'Aran, petit-fils de Tharé, suivit son oncle Abraham lossqu'il sortit de la ville d'Ur, & se retira avec lui dans la terre de Chanaan. Loth s'établit dans le pays d'autour du Jourdain, & demeura à Sodome. Quelque tems après, Codorlahomor, Roi des Elamites quitta Sodome, & enleva Loth, sa famille & ses troupeaux. Abraham en ayant été informé poursuivit Con-

dorlahomor , le défit & ramena Loth avec ce qui lui avoit été enlevé. Celui-ci continua de demeurer à Sodome jusqu'à ce que les crimes de cette ville infame etant montés à leur comble; Dieu résolut de la détruire avec les quatre villes voisines. Trois Anges vincent loger chez Loth, fous la forme de jeunes gens. Les Sodomites voulurent forcer Loth à les leur abandonner; mais ayant été frappés d'aveuglement, ils prirent Loth par la main, & le firent fortir de la ville avec sa femme & ses deux filles. Il se retira d'abord à Segor, julqu'à ce qu'ayant vû la punition éclatante exercée contre Sodome, il se retira dars une caverne avec les 2 filles. après avoir perdu sa femme, qui ayant regardé derrière elle contre la défense expresse de Dieu, avoit été changée en statue de sel. Les silles de Loth s'imaginant que la race des hommes étoit perdue, ennyvrèrent leur pere, & dans cet état, elles conçurent de lui chacune un fils, Moab, d'où sortirent les Moabites, & Ammon qui fut pere des Ammonites. On ne sçait ni le tems de la mort, ni le lieu de la sépulture de Loth.

LOTHAIRE, premier fils de Louis le Débonnaire, fut affocié à l'Empire par son pere dans la fameuse assem-

blée, tenue à Aix-la-Chapelle en 817, & désigné pour être après sa mort l'héritier de tous ces Royaumes. Mais ce fils ingrat, entraîné par la faction & les intrigues des Grands, à qui le crédit excessif de Judith , seconde femme de Louis déplaisoit, arma contre son pere, se saisie de lui, & l'enferma dans le Monastère de Soissons. Quelque tems après, il le contraignit, aids de ses freres, à se dépouiller de ses Etats, & des Eveques factieux consommerent l'attentat, en déclarant ce Prince incapable de régner. Mais le trop foible Empereur recouvra bien-tôt sa dignité, & contraignit son fils à s'humilier devant lui, Après sa mort, Lothaire qui crut que comme l'ainé, il devoit être le Souverain de les fieres, les attaqua, & perdit contr'eux la fameuse bataille de Fontenay près d'Auxerre en 841, une des plus sanglante dont l'Histoire fasse mention. Le vaincu fut obligé de s'accommoder avec ceux à qui il croyoit dicter des loix, & il eut pour son partage l'Itilie, & tout ce qui est compris entre le Rhin & la Meuse, la Saone & l'Escaut, c'est ce qu'on appella le Royaume de Lothaire, & par succession de tems la Lorraine. Il eut encore la Provence & la Bourgogne. Ce Prince se convertit dans la suite sérieule-Lij

pire à son fils Louis, & assigné des partages à Charles & Lothaire ses autres enfans ; il se retira dans l'Abb. de Prum, où il prit l'habit, & mourut bien-tôt après, après avoir donné de grands exemples de piété, & expié par beaucoup de larmes le sang que son ambition lui avoit fait répandre. Sa mort arriva en 855 à l'âge de soixante ans. Son fils Lothaire à qui il avoit donné le Royaume de Lorraine, s'attira de fâcheuses affaires pour avoir répudié Thielberge sa premiere femme, & époulé Valdrade. Etant passé en Italie pour secourir Louis son frere contre les Sarrasins, il tâcha d'obtenir d'Adrien II. la dissolution de ce mariage; mais le Pape loin d'y consen tir, l'obligea lui & les Seigneurs de sa suite, de jurer qu'il avoit quitté Valdrade. Ils firent tous le serment en recevant la Communion, & ils périrent tous misérablement. Lothaire alla jusqu'à Plaisance, où une fièvre ardente l'emporta en 569.

LOTHAIRE, Roi de France, fils de Louis d'Outremer, & d'une sœur de l'Empereur Othon I. succéda à son pere en 954, & aidé de Huques le Grand, il fit la guerre traduction des notes de Venavec succès contre son cousin drock. On lui attribue en-Othon II, qu'il battit à Aixtre occasion au passage de la nois avec les Jésuites.

ment, & ayant remis l'Em- riviere d'Aine. Malgré ces avantages, Lothaire lui accorda la paix, & lui remit la. Lorraine l'an 980 pour la tenir en fief de la Couronne de France. Ce Prince mourut peu après à Rennes, du poison que sa femme Emme lui donna en 986 âgé de quarante-cing ans; il étoit brave , actif , vigilant , avoit de grandes vues, & songeoir quand il mourut à réunir à la Monarchie tout ce qui en avoit été aliéné. On lui reproche peu d'exactitude à tenir sa parole, & trop de foiblesse à exécuter ce qu'il entreprenoit avec fageffe.

LOUAIL, (Jean) né à Mayenne, demeura pendant quelque tems avec le saint Prêtre le Tourneux, & fut ensuite mis auprès de l'Abbé de Louvois, pour le conduire & l'animer dans ses études. Il mourut en 1724, après avoir toujours vécu avec beaucoup de piété. On a de lui le premier vol. de l'Histoire des Réflexions morales. in-4. continuée par Cadry, des Réflexions critiques sur le Livre du témoignage de la vérité par le P. de la Borde: L'Histoire abrégée du Jansénisme, in - 12 avec Mad. de Joncoux, aussi-bien que la core quelques Mémoires sur la-Chapelle, & dans une au- l'affaire des Missionnaires Chiz

LOUBERE, (Simon de la) né à Toulouse d'une famille noble, fit ses études avec soin, & s'appliqua de benne heure au droit public & aux intérêts des Princes, & fit usige de cette science dans l'emploi de Sécretaire d'Ambassade qu'il exerça auprès de l'Ambassadeur de France en Suisse. Louis XIV. informé des talens de la Loubere. l'envoya à Siam, où il ne resta que trois mois, & de retour il fut chargé d'une négociation secrette en Espagne & en Portugal. La commission ne réussit pas ; car ayant été découvert, il fut arrêté à Madrid, & ne fut relâché que parce qu'on usoit de représailles en France sur les Espagnols. La Loubere revenu en France, s'attacha au Ministre Pontchartrain, qui le fit nommer à l'Académie Françoise en 1693, ce qui fit dice à la Fontaine :

C'est un impôt que Pontchartrain veut mettre sur l'Académie.

L'année suivante il sut reçu
à l'Académie des Inscriptions
& quelque tems après s'étant
retiré à Toulouse, il y rétablit les Jeux Floraux, & mourut en 1729 âgé de, quatrevingt-septans. Outre le Grec
& le Latin, la Loubere sçavoit
plusieurs Langues vivantes,
& de plus les Mathématiques
dont il a laissé un Traité qui a
pour titre: De la résolution des

équations, &c. in-4. Nous avons auffide lui une Relation de son voyage de Siam en deux vol. in-12. qui contient des choses très-curieuses sur l'Histoire & la nature du pays, sur l'origine, la langue, les usages, les mœurs &c. des Habitans; un gros recueil de Sonnets, d'Odes, d'Elegies, & d'autres bagatelles poétiques.

LOUET, (George) Jurisconsulte fameux, né dans l'Anjou d'une famille distinguée, entra dans l'Etat Eccléfiastique, & fut Doyen de l'Eglise Cathédrale d'Angers. Son mérite singulier le fit nommer Agent du Clergé, & il s'acquitta de cette fonction avec une intégrité & une prudence qui l'annoncèrent comme un bon Magistrat, lorsqu'il fut pourvû d'une Charge de Conseiller au Parlement de Paris. Il a laissé un Recueil de plusieurs notables Arrêts. dont on a fait plusieurs éditions. Celle de Julien Brodeau en deux vol. in-fol. est la plus ample.

Et feuilletant Louet allongé par Brodeau.

Louet a encore donné un Commentaire sur l'Ouvrage de du Moulin des règles de la Chancellerie, & il mourut en 1608, avant que d'avoir pris possession de l'Evêché de Treguier, auquel il avoit été, nommé. L iij 170 LO'

LOUIS I. du nom, Roide France & Empereur d'Occident, surnommé le Débonnaire, fils de Charlemagne & de sa seconde femme Hildegarde, naquit dans l'Agénois, & fut déclaré successeur de son pere dans l'assemblée des Et its tenue à Aix-la-Chapel-Je. Après la mort de Charlemagne, Louis quitta l'Aquitaine, & se rendit à Aix-la-Chapelle, où il fut de nouveau proclamé Roi & Empereur, du consentement de tous les Peuples. Il s'acquit d'abord une grande réputation de piété, sur l'exactitude avec laquelle il exécuta le Testament de son pere; mais il se fit beaucoup d'ennemis, en voulant réformer plusieurs abus que Charles trop occupé à la guerre, n'avoit pu corriger. Il rendit meme son autorité méprifable par la foiblesse de sa conduite & la timidité de son caractère. passoit les jours entiers à lire l'Ecriture-Sainte, & à chanter des pseaumes, occupation bien digne d'un grand Prince, quand elle ne distrait point des soins dûs à sa Couronne; mais déplacée quand elle les lui fait négliger. Ce bon Prince par l'envie très-louable de réformer le Clergé, & de donner plus de tems à la priere, peut-être même par l'amour du repos, partagea son autorité dont il avoit d'abord paru jaloux, entre ses trois fils Lotheirs, Pepin & Louis,

qui avoient commandé jusqu'alors, mais sans autorité, & sous la simple qualité d Envoyés du Prince missi Dominici. Dans une assemblée tenue à Aix-la-Chapelle en 817, le Monarque affocia Lothaire à l'Empire, fit proclamer Pepin Roi d'Aquitaine, & Louis Roi de Baviere; mais ce partage imprudent mit le trouble dans la Famille Royale, & fut la source de mille crimes. D'abord Bernard Roi d'Italie, neveu de l'Empereur , commé par les Mécontens, qui étoient en grand nombre, & séduit par quelques Evêques que l'idée seule de Réforme allarmoit, s'avança avec une grande armée pour le venger de l'injustice qu'il prétendoit lui être faite par ce partage. Louis averti du complot le mit en marche, & sa présence dissipales Rébelles. Le malheureux Bernard abandonné de ses troupes, vint se mettre à la merci de l'Empereur, qui lui fit cruellement arracher les yeux & ce jeune Prince en mourut de douleur. Louis soumit depuis les Bretons, les Abodrites, les Gascons & le Duc de la Pannonie inférieure, & ayant perdu sa femme Hermangarde, il épousa Judith Bavaroile, en qui étoient réunies la noblesse, la beauté, les graces & l'esprit. Ce mariage qui fut pour lui une source de chagrins, fut bien-tôt suivi d'une démarche impru-

dente qui prouve bien la pufillanimité de ce Prince. Sa conscience timorée lui reprochant nuit & jour le traitement cruel fait à son neveu qui en étoit mort, & à ses freres qu'il avoit forcés de se faire Moines, au lieu de s'en humilier devant Dieu. ce bon Prince oubliant qu'il étoit Roi, conjura les Evêques de l'admettre à la pénitence puplique, en présence de toute la nation qu'il avoit assemblée dans son Palais d'Attigni. Pareille démarche avoit fait perdre la Couronne à Vamba Roi d'Espagne: heureusement qu'elle ne fut pas fatale au Monarque François, à qui elle regagna au contraire le cœur de les suets. Mais son peu de fermeté lui rendit inutile cet avantage, & le Royaume étoit désolé au-dehors par les Bulgares, les Normands, les Sarrafins & d'autres ennemis, & au-dedans par des troubles domestiques. Louis pour faire un patrimoine à Charles fils de Judith, avoit démembré l'état de ses autres fils, qui en témoignèrent leur ressentiment, & armerent contre leur pere. Le Roi d'Aquitaine leva le premier l'étendart de la Rébellion, s'empara de l'Impératrice, qu'il confina dans un Monastère, & Lothaire arrivant en même tems d'Italie, se saisse du foible Monarque, & le mit sous bonne garde à S. Medard de

Soissons, où il tâcha de lui persuader de se faire Moine : mais peu de tems après la fortune ayant changé, Lothaire se vit obligé de recourir lui-même à la clémence de son pere, qui n'ayant pas la force de faire violence à sa débonnaireté, se laissa dèsarmer par la soumission de ce fils rébelle. Le calme qui paroissoit rétabli ne dura pas long-tems. La foiblesse de Louis, le mauvais naturel de ses enfans, & la vengeance de Judith, qui étoit fortie de son Monastère, replongèrent bien-tôt l'Empire dans la confusion. Pepin se déclara le premier, & ayant été dépouillé, les deux autres volèrent à son secours, & rencontrèrent Louis à Rotsed, entre Basle & Strasbourg, dans une plaine appellée depuis le Champ du Mensonge. C'est-là que l'Empereur sachement abandonné par ses troupes, que les Rébelles avoient débauchées, s'alla mettre entres les mains de ses perfides enfans avec sa femme & Charles son fils. Aussi-tôt on déclara le trône vacant, par la mauvaise conduite de Louis, & Lothaire fut reconnu unanimement Empereur par l'attentat le plus infigne, auquel le Pape Gregoire IV. n'eut pas honte de se préter. Ensuite dans une Diète que l'Usur ateur indiqua au Château de Compiegne, l'iniquité fut con-L iv

172 LO

somm'e. On ne se rappelle ou'avec horreur les excès ausquels se porta cette Assemblée criminelle, où la Religion fut jouce, la Majesté des Rois oubliée, & toutes les Loix de la Nature ouvertement violées. Le bon Prince fut co traint de le dépouiller lui-même des Ornemens Impériaux, & des Eveques factieux, après l'avoir obligé de s'accuser de prétendus rimes; lui qui n'étoit pest-ctre coupable que de n'avoir pas sçu corriger un Clergé indocile & féditieux, fut revetu de l'habit de Pénitent, chassé de l'Eglise, & enfe mé dans un Monastère pour y vivre en pénitence le reste de ses jours; & ce qui paro t incroyable, c'est que dans cet horrible Cociliabule, pas un ne reclama contre ce forfait odieux, & que tous soussivirent lâchement l'Acte de la déposition de leur légitime Roi. Cependant cet affreux attentat ayant indigné Louis & Pepin, ils prirent les armes pour venger leur pere, & poursuivirent vivement le coupable Lothaire, dont la retraite rendit la liberté à Louis. Ce Prince qui auroit dû reprendre austi - tôt les marques de l'Enpire, voulut se soumettre à une reconciliation publique, & cette cérémonie se fit à S. Denis par la plupart des Eveques, qui avoient concouru au crime de Compiegne, L'Empe-

reur pour qui l'occasion de pardonner étoit un jour de triomphe, fit grace à tous les séditieux, se réconcilia encore plusieurs fois avec ses fils, pour qui un pardon étoit toujours le signal d'une nouvelie révolte, & mourut enfin de chagrin & de fatigue dans une Isle du Rhin près de Mayence en 840, à l'âge de 62 ans. Ce Prince étoit pieux, bienfaisant, brave, sçavant pour le tems, & très - verse. dans la connoissance des Loix; mais son naturel timide, facile & crédule, lui firent commettre bien des fautes & des injustices, & causerent tous les maux de son règne. Sur ce propos, dit Palquier, il me souvient que le Roi Henri III. disoit en ses communs devis, qu'on ne pouvoit lui faire un plus grand dépit que de le nommer Débonnaire, parce que cette parole implique sous soi je ne scai quoi de sit. LOUIS II, dit le Begue;

LOUIS II, dit le Begue; succéda à son pere Charles le Chaure, en 877 & fut couronné à Compiegne, par Hircmar, Archevêque de Reims: l'année suivante Jean VIII. s'étant rest giéen France, pour se soustraire à la violence du Comte de Spolette, vint à Tro; es trouver le Roi qu'il couronna dans une Assemblée d'Evéques François, qui s'y étoient rendus. Quelques-Auteurs se sont imaginés qu'il reçut en cette occasson l'Onction & la Cour

ngunday Gara

tonne Impériale, mais c'est une erreur. Jamais ce Prince n'eut ni le nom ni la dignité d'Empereur. Il se disposoit à marcher contre Bernard, Marquis de Languedoc, qui s'étoit révolté lorsqu'il tomba malade à Troyes, d'où il. se fit transporter à Compiegne. C'est là qu'il mourut, non sans quelque soupçon de poison, dans la deuxième année de son règne, & la trente-cinquième de son âge. Il fut enterré dans l'Abbave de S. Corneille. L'Histoire lui donne le titre de Fainéant, non qu'il manquât de courage, mais parce que la foiblesse de sa santé ne lui permit pas de rien entreprendre de mémorable. Louis III. fils du précédent & d'Ansgarde, que Louis le Begue avoit été forcé de répudier, partagea le Royaume de son pere avec Carloman son frere, & rése va pour lui la France & la Neustrie, laissant à Carloman la Bourgogne & l'Aquitaine. Boton s'étant aussi fait déclarer Roi à Vienne, les deux Princes vintent l'y affiéger, & pendant qu'ils pressoient vivement la place, on apprit que les Normands faisoient des courses en France. Alors Louis quitta le siége; marcha à ces Barbares, & leur livra un grand combat piès d'Amiens en 880, où il remporta une victoire complette. Il ne survécut pas long-tems à ce succès, car

étant tombé malade à Tours, on le transporta à S. Denis, où il mourut âgé de 22 ans, en 882. Quelques Historiens donnent une cause honteuse à sa mort, & d'autres le représentent comme un Prince vertueux & vaillant.

LOUIS IV, dit d'Outre-Mer, ainsi nommé parce qu'il fut rappellé d'Anglet. pour monter sur le trône de France, étoit fils de Charles le Simple, & d'Ogine, fille d'Edouard I. Roi, d'Angleterre. Hugues le Grand, qui avoit été le principal instrument de son élevation, fut élevé au rang de premier Ministre, & le jeune Roi le combla de bienfaits. Mais se lassant bientốt d'être sous la tutelle d'un sujet ambitieux, qui vouloit toujours le tenir à Paris, où il étoit le maitre, il s'échappa, & ayant fait une trève avec Hugues qui l'avoit poursuivi, il se jetta dans la Lorraine, d'où il fut repoussé par Othon, fils de Henri Roi de Germanie; il revint promptement s'opposer aux progrès d'Hugues, qui avoit recommencé ses hostilités, soutenu par Othon, à qui lui & d'autres Seigneurs François avoient fait hommage, comme à leur légitime Souverain. Louis se comporta en Roi dans des circonstances si fâcheuses, & mit tout en œuvre pour ramener ses sujets rébelles; mais la fortune ne secondant pas ses efforts, 11

fut battu près de Laon, & cette défaite entrainoit la perte de tout le Royaume, si Othon n'eût eu la générosité de se déclarer contre les Rébelles qui rentrèrent dans leur devoir. Louis tenta alors de s'emparer de la Normandie, & y entra avec une armée puissante; mais il fut battu, fait prisonnier, & conduit à Rouen. Il n'en sortit que par un Traité de Paix que Hugues ménagea, dans lequel ce Seigneur ne s'oublia pas lui-même, & se fit donner la Ville de Laon. Cette cession forcée occafionna ensuite une guerre entre le Souverain & les sujets, laquelle fut enfin terminée après beaucoup de combats par l'entremise d'Othon. Louis ne jouit pas longtems de la Paix, car poursuivant un loup à toute bride, il tomba de cheval & mourut peu de jours après en 954, à 38 ans. Ce Prince avoit de grandes qualités. On ne lui reproche que trop de facilité à se laisser tromper; ce qui est le défaut d'une ame droite.

LOUIS V, dit le Fainéant, fils de Lothaire & d'Emme, succéda à son père au Royaume de France, & n'y porta ni ses grandes qualités ni l'estime du peuple; aussi n'auroit-il point pensé à l'y faire monter, si Hugues Capet son cousin-Germain ne l'eux pris sous sa protection. Sa mere

Emme qui fut loupçonnée de s'être défait de Lothaire pour règner sous le nom de son fils, fut déclarée Régente du Royaume; mais elle ne tint pas long-tems les rênes du Gouvernement: car ayant été accusée d'un mauvais commerce avec Adalberon, Eveque de Laon, elle fut chassée honteusement. Sa mere femme d'Othon le Grand, se préparoit à la venger, lorsque la mort du jeune Monarque arrivée en 987, mit fin à toutes les querelles. Il fut, à ce qu'on croit, empoisonné par sa mere ou par fa femme Blanche qui ne l'aimoit point. On lui a donné le surnom de Fainéant, non à raison de son caractère, qui étoit turbulent & inquiet, mais parce que pendant le peu de tems qu'il a règné il n'a rien fait de mémorable; Juvenis qui nihil fecit. Ce Prince fut le dernier de la Maison de Charlemagne, qui ait règné sur la France, & en lui finit l'illustre Race de Carlovingiens, qui avoit règné sur la France environ 236 ans. Tous les suffrages se réunirent en faveur de Hugues Capet, Chef de cette Auguste Famille, qui occupe le trône depuis près de 800 ans.

LOUIS le Gros succéda à son pere Philippe, & ayant été couronné à Orleans en 1108, il s'occupa du soin de réprimer la tyrannie de ses Vassaux, qui usurpoient in-

différemment le biens de l'Eglife & de la Couronne. Ces Seigneurs, appuyés du Roi' d'Angleterre, se sou everent louvent; mais Louis les réduisit en différens tems. & ayant fait offeir un combat particulier au Roi d'Angl :terre qui le refusa, il lui déclara la guerre. L'occasion de cette guerre entre ces deux Princes, vint de ce que Louis, par un défant de politique, avoit aidé Henri Roi d'Angleterre à s'emparer de la Normandie sur Robert son frere ainé, à qui cette Province appartenoit, & que Louis, pour réparer le tort que cette fausse démarche causoit à la France, entreprit de rétablir dans le Duché de Normandie le fils de Robert. Ce fut la source des guerres entre la France & l'Angleterre, qui désolèrent le premier Royaume, & ne finirent que sous le règne de Charles VII, fous lequel il y eut des combats continuels entre ces deux peuples, dans lesquels les Vassaux prenoient parti pour ou contre, suivant leurs intérêts. Le Roi de France, tantôt vainqueur, tantôt vaincu, fut défait au combat de Brenneville en 1119, & fit la paix l'année suivante avec Henri, qui renouvella son hommage pour la Normandie. Mais bientôt après la famille Royale

du Port de Harfleur, cet événement réveilla les espérances de Guillaume Cliton fils de Robert, qui recommença la guerre, aidé secrettement par Louis. Henri de son côté s'appuya de la bienveillance de l'Empe: eur, qui entra en Champagne. Mais Louis étant allé au-devant de lui avec une nombreuse armée, l'obligea à retourner sur ses pas. Ce Prince après avoir heureusement terminé d'autres affaires, mourut en 1137, âgé de cinquante-huit ans. C'est le premier de nos Rois qui ait été prendre l'Oriflamme à Saint-Denis. Il a fondé l'Abbaye de saint Victor. C'étoit un Prince d'un caractère doux & recommandable par toutes les qualités qui font un bon Roi. Il avoit même celles du Guerrier; Mais il étoit mauvais politique, & il se laissoit toujours tromper par Henri I. Roi d'Angleterre.

LOUIS VII, dit le Jeune, fils du précédent, régna quelque tems avec son pere, & lui succéda en 1137. Il étoit dès-lors marié avec Eleonor, fille & héritière de Guillaume Duc d'Aquitaine, Princesse d'une beauté accomplie, qui apporta deux riches Provinces en dot à son mari, la Guyenne & le Poitou. Peu de tems après que Louis fut monté sur le Trôd'Angleterre & la fleur de la ne, il eut un démêlé avec Noblesse ayant péri à la vue Innocent II. qui eut des suites facheuses. Ce Pape ayant nommé au siège de Bourges sans avoir égard à celui que le Clergé avoit élu, Louis voulut, comme l'équité & fon drait l'exigenient, soutenir ce dernier, & fut excommunié très-mal-à-propos par le Pape. Mais comme il crut que Thibaut Comte de Champagne, avoit excité le Pape contre lui, il entra dans son Pays & le ravagea cruellement, mit à feu & à sang la ville de Vitry en Pertois, connie depuis sous le titre de Vitri le-Brûlé, & n'épargna pas même les Eglises. Il en fit brûler une, dans laquelle 1300 hommes s'étoient réfugiés. Quand il fut revenu de sa fureur, il eut un déplaisir sensible de cette horrible barbarie; & pour expier son péché, il résolut de se croiser, & d'aller au secours du Royaume de Jérusalem. Ainsi quelques efforts que pût faire l'habile Suger, qu'il laissa Régent du Royaume, pour l'arrêter, il partit avec 80000 hommes, pour aller arrêter les progrès de Noradin, qui menaçoit de chasser les Chrétiens de la Palestine. L'expédition ne fut pas heureuse, & la perfidie des Grecs ayant fait périr cette armée nombreuse, le Roi s'embarqua, pris par l'armée navale des Grecs, & ensuite délivré par le Général de Roger Roi de Sicile. A son retour en Fran-

ce, il commit une faute de politique, qui fut bien funeste à son Royaume. Ce Prince ne pouvant plus soutenir le po ds de la jalousie & du deshonneur qu'il prétendoit que la vie déréglée de son épouse, fa soit réjaillir sur lui , poursvivit chaudement la séparation d'avec elle, sous le prétexte de parenté, & l'obtint par la Sentence des Prélats du Royaume, qu'il avoit assemblés à Beaugenci en 1152. En conséquence de cette séparation Eleonore qui en fut ravie, porta la Guyenne & le Poitou à Henri II. Duc de Normand. depuis Roi d'Angl. qui moins délicat que le Roi de France. courut à Bordeaux épouser une Princesse, dont les déréglemens avoient été connus jusques dans l'Orient, où elle avoit accompagné son premier mari. Il y eut pendant le règne de Louis beaucoup de guerres entre la France & l'Angleterre, sans qu'aucun des deux peuples ait pû se flatter d'avoir triomphé. Louis offrit un asyle en France à Thomas de Cantorberi, que le Roi d'Angleterre persécutoit, & il fit ensuite la paix de ce saint homme avec ce Prince. Il reçut aussi avec honneur les Papes Eugene II. & Alexandre III. que la faction de l'Empereur avoit chassés de Rome, & il mourut en 1180, âgé d'environ soixante ans, d'une patalysie, qu'il gagna au pélerinage qu'il fit au tombeau de saint Thomas de Cantorberi, pour obtenir la guérison de son fils Philippe. Il est enterré dans l'Abbaye de Barbeaux près Melun, dans un tombeau de marbre blanc. Ce Prince étoit plein de bonté, de piété & de courage; mais sa dévotion indiscrette & son peu de politique furent funestes au Royaume. On lui reproche aussi d'avoir soutenu la rebellion des enfans du Roi Henri contre leur pere. Philippe Auguste, qu'il avoit eu d'Alix Comtesse de Champagne lui succéda.

LOUIS VIII, surnommé le Lion, à cause de sa bravouse, succéda à son pere Philippe Auguste en 1223, & fut le premier Roi de la troisième Race, qui ne fut pas sacré du vivant de son pere, parce que comme l'autorité des Princes s'affermilfoit, ils crurent devoir prendre moins de précautions. Louis s'étoit déja signalé en diverses expéditions du vivant de son pere, & il avoit remporté de grands avantages tur les Anglois & les Albigeois, lorsqu'il fut sacré à Reims. Henri III, Roi d'Angleterre ne voulut pas affifter à son Sacre, quoiqu'il le dût comme Duc de Guyenne; mais au contraire, il envoya sommer Louis de lui rendre la Normandie. Le Roi pour toute réponse fit publier de nouveau la confiscation que son pere avoit faite de cette province, & de tous les autres Fiess mouvans de la Couronne, que les Anglois possédoient encore, & résolu de les chasser de France, il partit avec une armée nombreuse, & fit sur eux plusieurs conquêtes. Il avoit déja pris le Limousin, le Périgord, le pays d'Aunis avec la Rochelle, & tout ce qui étoit en-deça de la Garonne: il ne lui restoit que la Gascogne & Bordeaux à soumettre, lorsqu'il se laissa mal-à-propos engager par le Pape à faire la guerre aux Albigeois & perdit par cette diversion l'occasion de chasser les Anglois de France. Comme il voulut passer en Provence pour aller dans le Comté de Toulouse, Avignon lui ferma les portes. Il affiégea cette Ville & la prit, quoique la peste se sut mise dans son camp. Ce Prince mourut en revenant du siège, au Château de Montpensier en 11226: on foupçonna qu'il avoit été empoisonné par Thibault Comte de Champagne. Sa piété, sa valeur, & ses autres vertus le rendoient digne d'un meilleur fort. Par son testament il déclara Louis son ainé Roi, il donna l'Artois à son second, le Poitou, au troisième, l'Anjou & le Maine, au quatrième, & ces dispositions furent exécutées.

LOUIS, (Saint) neuvième

LOUIS VIII., mais sous la tutelle de la Reine - Blanche sa mere, & Sacré à Reims au mois de Novembre 1226. Certe Princesse gouverna pendant sa minorité avecbeaucoup de prudence, & par sa sagesse ele vint à bout de dissiper les Ligues & les Factions des Grands, qui auroient voulu profiter de l'enfance du Roi pour satisfaire leur ambition. Un des premiers étoit Thibaut, Comte de Champagne, qui dès le vivant de Louis VIII. avoit eu l'impudence de déclarer la passion qu'il avoit pour Blanche, qui fit des vers tendres pour elle, qu'il eut la folie de publier, & que nous avons encore aujourd'hui. La Reine qui après s'être fâchée de la passion de ce Seigneur, ne faisoit plus qu'en rire, s'en se vit habilement dans la circonstance pour les intérêts du Roi. Elle l'ast endant employa tout que ses charmes lui donnoient fur l'esprit du Comte pour le détacher de l'esprit des Factieux, & pour apprendre de lui quels étoient leurs desseins, & elle sout les éluder par ce moyen, & conferver l'autorité de son fils. Elle lui rendit de plus importans services en le faisant élever dans la pratique de la Religion, & elle lui inspira dès son enfance cette piété ten-

du nom, fut reconnu Roi dre, qui rehaussa par la suite après la mort de son pere toutes les actions de sa vie, & fur-tout une horreur pour le péché mortel, qui le lui faisoit détesser plus que la mort mome. Lorfqu'il eut pris lui-même le gouvernement de l'Etat, il épousa Margueritte, fille du Comte de Provence, avec laquelle il vecut dans la plus parfaite union, & il se livra tout entier aux besoins de ses peuples. Il publia de très-saintes Loix pour établir le respect dû aux choses sacrées, régler la forme des jugemens, & corriger tous les abus. On pouvoit venir à lui à toute heure pour lui demander justice, meme pendant qu'il étoit à la promenade, & l'on montre enco: e à Vincennes les endroits, où affis sous un arbre, il jugeoit les Procès. Sa douceur, sa sagesse, sa facilité, son attachement aux anciennes Coutumes du Royaume, sa piété lui gagnèrent tous les cœurs . & la France se trouva heureuse de l'avoir pour Roi & pour Pere. Il appella à son Conseil les plus habiles gens du Royaume, & tout s'y décidoit après la plus exacte difcustion, & sans autre motif que le bien de l'Etat. Quelque respect qu'il eût pour la Religion & pour ses Ministres, il sçavoit résister avec force aux entreprises des Papes & des Eveques, quand il pouvoit craindre qu'elles

179

n'excitassent des troubles dans son Royaume, & il sçut toujours maintenir les Libertés de l'Eglise Gallicane. Quoique Louis aimât la paix, il ne fuyoit pas la guerre quand elle étoit nécessaire, & il eur bien-tôt une occasion 1égitime de la faire au Roi d'Angleterre, qui étoit entré en France pour secourir le Comte de la Marche, que sa femme avoit excité à la révolte. Les deux armées s'étant rencontrées auprès du Pont de Taillebourg, sur la Charante, Louis ayant fait passer à gué une partie de ses troupes, traversa le Pont avec le reste, & fondant sur l'ennemi l'épée à la main, il le tailla en pièces. Le lendemain le combat ayant recommencé, les Anglois furent encore battus & forcés de repasser la Garonne. Louis mit bien-tôt à la raison le Comte de la Marche, & de retour de cette expédition, il tomba dans une maladie dangereuse, pendant laquelle. il fit vœu d'aller à la Terre-Sainte, s'il guérissoit. Rien ne fut capable de l'empecher d'accomplir son vœu&malgré les instances de sa mere, qu'il laissa Régente du Royaume, il s'embarqua à Aigues-Mortes le vingt-cinq Août 1248; & après avoir passé l'hyver en Chypre, il aborda le quatre Juin 1249 à la Rade de Damierre, & s'empara de cette Ville. Il passa ensuite

le Nil avec une intrépidité qui déconcerta les Barbares. gagna deux batailles contre eux, où il fit des prodiges de valeur; & enfin la famine & la maladie contagieuse avant réduit son armée à l'extrémité, il fut fait prisonnier avec ses deux freres, Alphonse & Charles, & mis en prison, où il parut aussi grand qu'à la tête de son armée; car les Barbares touchés de son courage, de sa fermeté, au milieu des plus indignes traitemens & de sa vertu, vouloient l'élire pour leur Souverain, & n'en furent détournés que par la crainte qu'ils eurent d'être forcés à embrasser la Religion chrétienne. Enfin après un an de captivité, il donna la ville de Damiette pour sa rançon, & 400000 liv. pour celle de ses gens ; & après avoir resté encore quatre ans en Palestine, où il fit des biens incrovables aux Chrétiens de ce Pays, il partit pour son Royaume, sur les nouvelles qu'il reçut de la mort de sa mere, & arriva à Paris en 1254. Il trouva son Royaume en bon état, & pour l'y maintenir il s'occupa à faire administrer la Justice exactement, à faire fleurir les Loix, à étendre le culte de Dieu. Ainsi il réprima l'abus que ses Officiers faisoient de son autorité. Il bannit toute violence & toute oppression, revoqua les impôts, que l'avidité des gens de Finances avoit introduits; punit rigoureusement les blasphémateurs & les impies, fit bâtir des Eglises, des Hôpitaux & des Monastères, & fit voir à toute la terre le modèle d'un Roi vraiment chrétien. Pour ne laisser aucune semence de division dans son Royaume, il fit la paix avec le Roi d'Angleterre, auquel il abandonna, contre Pavis de son Conseil , bien des Provinces que son grandpere avoit confiquées les Anglois, & après avoir nommé pour gouverner à sa place , Matthieu Abbé de S. Denis, & Simon Comte de Néelle, il passa en Afrique avec une armée de 60000 hommes, & vint débarquer près de Carthage, qu'il emporta. Ensuite ayant affiégé Tunis, la peste se mit dans son armée, il en mourut luimême, & termina par une mort sainte, une vie qui le fit regarder comme le modèle des Princes qui veulent plaire à Dieu & rendre heureux leurs Sujets. Ses detnières paroles à son fils, furent celles - ci : Beau fils , la première chose que je t'enseigne & commande à garder, si'est que de tout ton cœur & sur toutes, tu aimes Dieu: maintien les bonnes Loix de ton Royaume, & abaisse & corrige les mauvaises. Garde-toi de trop

grandes convoitiles : ne boute pas fur tes peuples trop grand tailles ou subsides, fi ce n'est par trop grand nécessité pour ton Royaume défendre. Il fut canonisé par Boniface VIII. en 1297. Ce fut sous le règne de ce saint Roi que la Sorbonne fut fondée par son Confesseur, Robert Sorbon, & nous lui devons aussi une Prazmatique-Sanction sur les affaires Ecclésiastiques, par laquelle on peut juger de son attention à . maintenir les Libertés de l'Eglise Gallicane. Le Sire de Joinville, l'Abbé de Choisy, & Filleau de la Chaise, ont écrit l'Histoire & la Vie de ce Prince avec des succès différens. La première est écrite avec une naiveté qui enchante. La seconde, plait par la légereté du style, quoique très - superficielle, & la troisième instruit par son exactitude.

LOUIS X, dit le Hutin; c'est-à-dire, opiniatre, succéda à Philippe-le-Bel son pere en 1314, & quoique majeur, il ne régnoit que de nom, parce que Charles de Valois son oncle s'étoit emparé de toute l'autorité. Celui-ci l'exerça contre plusieurs Officiers qu'il destitua pour avancer les créatures, & Enguerrand de Marigni, Ministre de Philippe-le-Bel, en fut la trifte victime. Charles lui en vouloit pour quelques démélés particuliers,

& il prit pour prétexte le désordre des Finances dont ce Prince étoit lui-même la cause, comme Enguerrand le lui reprocha; mais comme sa perte étoit résolue, on le prit & il fut pendu à Montfaucon, gibet qu'il avoit lui-meme fait dresser. Quelque tems après, Charles atteint d'une grande maladie, qu'il prit pour une punition de la mort de l'innocent, n'oublia rien pour faire satisface tion à sa mémoire. Cependant la Trève que l'on avoit faite sous le règne précédent avec le Comte de Flandre étant finie, Louis Huttin recommença la guerre & fit le siège de Courtrai, que les pluses continuelles l'obligèrent de lever. Ce Prince mourut en 1316 âgé de 21 ans, pour avoir bû à la glace après avoir eu chaud, ou de poison. Philippe le Long son frere lui succéda.

LOUIS XI. né à Bourges, succéda à son pere Charles VII en 1461, & soutint pendant tout son règne la mauvaise opinion que sa conduite passée avoit donnée de lui. Dès l'âge de seize ans, entraîné par l'envie de régner & par son méchant naturel, il se fit chef d'un parti qu'on nommoit la Praguerie, & quoique Charles lui eut pardonné cette révolte & bien d'autres fautes, il ne put dompter ce caractère féroce & ce malheureux Prince se

vit contraint de se laisset mourir de faim par une trop grande abstinence, dans la seule vûe d'éviter que son fils dénaturé ne l'empoisonnat. Quand celui-ci en eut appris la nouvelle, peu maître de sa joye, il fit éclater son mauvais cœur en plusieur manières, qui donnèrent une idée bien sinistre de son Gouvernement. Il partit aussi-tôt du Brabant, où il étoit, & vint se faire sacrer à Reims, & dès qu'il eut pris les rênes de l'Etat, il tint une conduite toute opposée à celle de son pere, & affecta en tout de défaire ce qu'il avoit fait, d'abbattre ce qu'il avoit élevé, & d'élever ce qu'il avoit abbatu. Ainsi il destitua tous les anciens Officiers de la guerre de la justice & des finances, que son pere avoit mis ent place. Il mit en liberté le Duc d'Alençon qui avoit si lâchement trahi l'Etat, rétablit le Comte d'Armagnac dans toutes ses terres; il dépouilla une partie des Grands. chargea le peuple d'impôts, & il porta le premier coup à nos sacrées Libertés, en consentant à casser la Pragmatique-Sanction qui en étoit le fondement. Ce fut l'effet d'une intrigue de la Cour de Rome, pour laquelle Jean Joffredi , Evêque d'Arras , homme artificieux & intriguant, eut un chapeau de Cardinal; & le Roi qui étoit plus jaloux de faire parade

de son autorité, que de conferver les anciennes Loix, se preta à ce complot qui n'eut point de suites pour lors, par la généreuse résistance du Par-Iement; ce Corps auguste, le Défenseur intrépide de nos maximes, qui dans tous les tems a fait admirer son zèle pour le maintien des Ordonnances du Royaume, & des Libertés de l'Eglise Gallicane. Louis par ces innovations. ayant aliéné les esprits, & fait un grand nombre de Mécontens, il se fit contre lui une ligue, à la tête de laquelle on mit Charles Duc de Berri fon frere, & à laquelle on donna le nom de Bien public, parce que les Confédérés se proposoient principalement la réformation de l'Etat. Les vieux serviteurs de Charles VII, que Louis avoit malraités, & les principaux Seigneurs du Royaume entrèrent dans ce complot. Le Roitenta d'abord la voye de la négociation pour le dissiper; mais ayant appris que le Comte de Charolois, l'un des principaux Conjurés, marchoit vers Paris, il le suivit avec son armée, & le joignit à Mont-Ihéri, où se donna le 16 Juillet 1465 une bataille dans laquelle la perte fut égale des deux côtés, au champ près qui demeura au Bourguignon. Louis entra quelques' jours après dans Paris, & craignant les suites de cette guerre, il chercha les moyens de

faire la paix, & en vint à bout par le traité fait à Conflans le 29 Octobre, par lequel il accorda tout, espérant bien tout ravoir par les intrigues. En effet il reprit bien-tôt sur son frere la Normandie qu'il lui avoit donnée par cette paix : il chassa le Duc de Bretagne de la plupart des places de ce Duché, & il n'y eut d'exécuté de tout le traité de Conflans, que la cession des places de la Somme, que le Comte de Charolois conserva. Ce Prince étoit pour le Roi un ennemi redoutable qu'il résolut de gagner. Dans ce dessein, il lui demanda une conférence à Péronne, où il eut l'imprudence de se rendre, en même-tems qu'il excitoit les Liégeois contre ce Duc. Celui-ci qui fut informé de la manœuvre, & qui apprit la révolte de ses Sujets, se saisit de Louis, & l'enferma proche de cette même tour, où Charles le Simple avoit fini sa vie. Il hésita même s'il ne porteroit pas la vengeance plus loin; mais Louis mit en œuvre tous les ressorts de sa politique pour se tirer d'affaire, & il y réussit. Il vint à bout de gagner quelques Domestiques Duc, entr'autres, Philippe de Comines qui fut depuis. un de ses principaux Confidens, & ceux-ci adoucirent l'esprit de leur maitre, qui se contenta de forcer Louis à conclure un traité honteux,

& à l'accompagner au siège de Liege contre ces mêmes peuples qu'il avoit lui-même, excités à reprendre les armes. Il assista donc à la prite de la ville, & quelques jours après il obtint à force d'adulation & de bassesses envers le Duc, & d'argent distribué à propos aux Domestiques, la permission de retourner à Paris, après avoir joué un rôle bien humiliant pour un Roi. Cependant quoiqu'il ressentit cet affront, il avoit l'ame trop timide pour entreprendre la guerre sans autre dessein, que celui de se venger. Ainsi il attendit une occasion lorsqu'il eut appris le mauvais état des affaires du Duc de Bourgogne. Pour faire les choses avec plus de solemnité, il assembla les Etats Généraux, & leur ayant représenté les sujets de mécontentement qu'il avoit contre le Duc de Bourgogne, il fit conclure à ajourner le Duc pour comparoître au Parlement. Charles répondit avec hauteur, & aussi-tôt l'armée du Roi entra dans son pays, prit quelques villes, & serra de si près le Duc, qu'il fut obligé de demander une trève d'une année que le Roi lui accorda. Elle devoit être suivie d'une paix entre ces deux ennemis, sans la mort inopinée du Duc de Guyenne, frere du Roi. Ce jeune Prin-

ce sollicitoit son mariage avec la fille du Duc de Bourgogne, & cette union avec une grande héritière allarmoit Louis, qui craignoit de voir son frere aussi puissant que lui : un scélérat , Jean Faure Versois, Abbé de S. Jean l'Angeli, le tira de souci : il empoisonna une pêche qu'il présenta à la Dame de Montereau, maîtresse du Duc, & celle-ci l'ayant mis tremper dans du vin, en donna la moitié à son Amant, & mangea l'autre. La Dame qui étoit délicate mourut sur le champ, & le Duc languit fix mois au milieu des plus où il pût la faire sûrement & affreux tourmens. Si on se avec profit, & elle se présenta fût trompé sur l'Auteur de ce forfait, il se seroit dévoilé lui-même, lorsqu'on entendit Louis s'adresser une image de la Vierge qu'il honoroit superstitieusement; & lui demander pardon du traitement qu'il avoit fait à fon frere; mais, ajouta-t-il, c'étoit un brouillon, & qui eut trouble le Royaume tant qu'il eut vécu. Cependant Charles outré de la mort d'un Prince qu'il vouloit faire son gendre, entra en Picardie, où il mit tout à feu & à sang, & ayant inutilement affiege Beauvais, qui fut vaillamment défendue par les femmes, à la tête desquelles étoit. Jeanne Hachette, il revint à Rouen, après avoir brulé tout ce qui se rencontroit sui son passage. Il y ent ensuite

plusieurs négociations entre ces deux Princes, qui ne furent qu'un tissu de fourberies & de mensonges jusqu'en 1475. Ils conclurent à Vervins une trève de neuf ans, & peu après le Duc ayant été tué devant Nancy, Louis qui fut bien-tôt averti de cet événement par le moyen des postes qu'il avoit établies, en profita pour reprendre toutes les places qui relevoient de la Couronne. Ce Politique mal-adroit qui pouvoit terminer les anciennes contestations en mariant le Dauphin avec Marie, héritière du Duc, aima mieux ruiner la fille par haîne pour le pere, que d'accroitre son Domaine sans effusion de sang. & il ne put se déterminer à facrifier une passion personnelle au plus solide avantage qu'il eut pu procurer à la France pour le présent & pour l'avenir. Il se contenta donc d'amuser cette Princesse, de se saisir de la Bourgogne & de l'Artois qu'il réunit à la Couronne, & Marie ayant été mariée avec Maximilien, il fallut soutenir une guerre avec ce dernier, laquelle finit par la paix faite à Arras en 1482, où fut arrêté le mariage du Dauphin avec Marguerite, fille de Marie. Ce fut au milieu de ces giands événemens, que Louis tomba dans une maladie qui lui annonça une mort prochaine. On peut voir fort au

long dans Comines la description de tout ce que la crainte de mourir & celle de perdre son autorité; lui firent faire pour prolonger sa vie, & dérober à ses Sujets l'état dangereux où il se trouvoit : les danses de filles qu'il faisoit faire à la vue de ses fenêtres, les joueurs de flute qu'on amassoit pour le divertir, les processions qu'il ordonnoit, l'étalage des principales reliques du Royaume dans sa chambre, l'insolence & la dureté de son Médecin Citois à qui il ne pouvoit rien refuser, pourvû qu'il chassat le phantôme épouvant able de la mort, au nom de laquelle il se couloit entre ses draps. Le Médecin qui connoissoit tout l'empire qu'il avoit sur cette ame basse & timide, lui disoit quelquesois par bravade: je sçai bien qu'un matin vous me chasserez, aussi-bien que les autres, mais je jure Dieu que vous ne vivrez pas huit jours après; & ce pauvre Prince, le plus absolu de tous les hommes, qui faisoit trembler tous ses Sujets, étoit réduit à flater cet homme qu'il regardoit comme maître de sa vie & de sa mort. Il s'étoit renfermé au château Duplessis lès-tours, où il s'étoit fait griller & barricader d'une étrange manière, & quoiqu'il dépérit chaque jour, il affectoit de s'habiller plus superbement qu'il n'avoit jamais fait : il envoyoit des Ambassadeurs aux pays étrangers, il faisoit acheter des choses rares, il plaçoit & déplaçoit, cassoit & rétablissoit les gens de guerre pour étourdir le monde, & étouffer les bruits qui se répandoient de sa maladie. Il apprit qu'il y avoit dans la calabre un faint homme nommé François de Paule célèbre par ses miracles; il le fir venir, & voulut le forcer à lui rendre la santé. Il se faisoit dire souvent une Oraison de S. Eutrope, où la santé de l'ame & du corps étoit demandée; mais il fit rayer l'endroit qui concernoit la santé de l'ame, disant que c'étoit assez que le S. lui fit avoir celle du corps, & qu'il ne falloit pas l'importuner de tant de choses : mais enfin la mort approchoit, & quoiqu'il en eut toujours appréhendé la nouvelle, il fallut la lui annoncer, & on le fit avec bien peu de précaution pour un homme qui avoit défendu qu'en quelqu'extrémité qu'on le vît, on lui prononçat jamais le mot. Un Théologien, son Médecin, & Olivier, jadis son Barbier, lui firent cette brufque Harangue: Sire il nous faut acquitter de la charge de nos consciences: n'ayez plus d'espérance à ce saint homme ni en autre chose, car surement il est fait de vous, & pensez à votre conscience, car n'y a nul remède. Il écouta assez patiemment ce discours, & leur ré-

pondit: j'ai espérance que Dieu m'aidera, je ne suis peut-être pas si malade que vous parlez. Cependant comme il étoit fûr du contraire, il fit venir le Dauphin, lui sit une belle exhortation, & fur-tout lui recommanda de se gouverner par le conseil des Princes & Seigneurs, de ne point changer les Officiers après sa mort, de suivre les Loix, de soulager les peuples, de ne point faire de levées de deniers sans. l'octroi des peuples, toutes choses qu'il n'avoit pas pratiquées lui - même, & après avoir reçu les Sacremens, il mourut en 1483, âgé d'un peu plus de soixante ans. Ainsi. mourut ce Prince fingulier, qui comme le dit Pasquier, se rendit autant considérable en ses vices comme en ses vertus, s'étant en l'un & en l'autre point, attaché aux extrémités: mauvais fils, mauvais pere, mauvais frere, mauvais mari, mauvais Roi, il gouverntoujours sans justice & sana raison, fit son unique plaisis de brouiller les affaires, metr tant sa grandeur à ne suivraucunes Loix, à opprimee les peuples, à abaisser ler Grands, à élever des gens ds néant, tels que son Barbies qu'il annoblit, qu'il fit Comr te de Meulan, & dont il se servit comme d'Ambassadeur; son Tailleur qui faisoit la fonction de Héraut d'Armes, & sonMédecin qui faisoit celle de Chancelier. Il étoit M iii

cruel par caractère, soupçonneux, défiant; il facrifia à son humeur sanguinaire ou à ses foupçons, plus de quatre mille personnes, que sans forme de Procès il fit noyer, passer par les oubliettes, & étouffer dans les cachots. Tristan Prevôt de son Hôtel, & son ami, étoit le Juge, le témoin & l'exécuteur de ses cruautés, & le Roi très-souvent en étoit le barbare spectateur. Dévot par baffeffe d'ame & pufillanimité, & sans connoître ni Dieu ni la Religion, il espéroit tout des reliques & des images, & failoit confister sa piété dans la plus ridicule superstition. Il n'osa jamais jurer fur la croix S. Laud une chose fausse, & cela par la crainte de cette tradition vulgaire: que ceux qui jurant sur cette croix, se parjurent, meurent misérablement avant la fin de l'année. Tous ces défauts n'étoient pas sans quelques bonnes qualités: il avoit l'esprit étendu, beaucoup d'adresse à pénétrer les intérêts & les pensées des hommes, à découvrir les secrets de ses ennemis & à en profiter. Il étoit éloquent, persuasif, libéral, vaillant, avoit de l'érudition pour le tems, & favorisoit les gens de Lettres; absolu, sçachant se faire obéir, & ayant mis, comme on dit les Rois hors de page, tandis que sa forme de vie, son caractère & tout son extérieur, sembloit devoir vilir l'autorité Royale. C'est

ce qu'il éprouva fur-tout dans son entrevûe avec le Roi de Castille, ou, dit Mezerai, les Espagnols se mocquerent de la chicheté, de la mine basse & niaise du Roi Louis, qui n'étoit vêtu que de bure, avoit un habit court & étroit, & portoit une Notre-Dame de plomb à sa barette. Quand on lui reprochoit sa mesquinerie, & le peu de soin qu'il avoit de garder sa dignité, il répondoit: torsque l'orgueil chemine devant, honte & dommage suivent de bien près. Charles VIII son fils lui succéda.

LOUIS XII, dit le Juste; & le pere du Peuple, fils de Charles Duc d'Orléans, & de Marie de Cleves sa troisième femme, succéda en 1498 à Charles VIII dont il étoit le plus proche héritier. Ce Prince connu sous le nom du Duc d'Orléans, avoit effuyé plusieurs disgraces sous le règne de son Prédécesseur, & avoit été fait prisonnier à la bataille de S. Aubin, par Louis Duc de la Trimouille, qui commandoit l'armée du Roi contre les Révoltés. Quand il fut élevé sur le Trône, on craignit qu'il ne voulût venger ses injures particulières, & témoigner son ressentiment aux Ministres qui l'avoient maltraité; mais il pardonna généreusement à tous ses ennemis, & on l'entendit dire ces mots si connus : que ce n'étoit point au Roi de France à venger les querelles du Duc

Distand by Googl

d'Orléans. Il ne s'occupa que du devoir d'un Roi, & songeant à porter dignement la couronne qu'il avoit sur la tête, il travailla sans relâche au bonheur de ses peuples; il les soulagea en diminuant les impôts, s'appliqua surtout à leur faire rendre la justice, à réprimer les excès des gens de guerre, & justifia enfin durant tout ce règne le nom de juste & de pere que le peuple lui donna avec mille bénédictions. Après avoir bien réglé le dedans de son Royaume, il résolut de faire valoir ses droits sur le Duché de Milan qui lui appartenoit par Valentine sa grande mere, & dont Ludovic Sforce s'étoit emparé. Il s'afsura pour ce dessein de l'amitié de ses voisins, & en quinze jours la conquête du Duché fut faite par les François, & leRoi fit son entrée dans la Capitale le 6 Oct. 1498.Les vexations de Trivulce qu'il y laissa pour Gouverneur, ayant soulevé le peuple, Sforce profitant de l'occasion, rentra dans le Duché, d'où il chassa les François, & n'en jouit pas long - tems; car Louis de la Trimouille étant survenu avec, une puissante armée le prit prisonnier, & le Roi qui enferma cet usurpateur à Loches où il mourut dix ans après, resta possesseur paisible du bien de ses Ayeux. Après cette conquête, Louis songea à celle du

Royaume de Naples, sur lequel il croyoit avoir autant de droit que sur le Milanès. & s'étant joint avec Ferdinand Roi de Castille, ces deux Princes chasserent de ce pays Frédéric d'Arragon qui l'avoit usurpé, & le partagèrent entr'eux. Mais Louis fut la dupe de l'Espagnol, qui, à l'occasion de quelque différend élevé sur les limites, dépouilla les François de leur partage, & s'empara de tout le Royaume après les batailles de Seminare & de Crignolle, que le grand Gonsalve son Général gagna contre les François. Ces mauvais succès causèrent à Louis tant de chagrin, qu'il en tomba malade, & cet événement jetta la France dans une consternation générale; car elle aimoit tendrement son Roi, qui méritoit auffi de l'être, puisque malgré les guerres que ce Prince eut à soutenir en Italie, & les revers dont elles furent suivies, il n'augmenta jamais les impôts, qu'il faisoit fleurir le commerce, & que tout son peuple vivoit à son aise. Aussi étoit-il appellé le pere de la Patrie, le plus beau titre que puisse avoir un Roi, pourvû que la flatterie ne le donne pas. Après la convalescence de Louis, on tint des conférences pour la paix, & elle fut conclue entre le Roi de France & Ferdinand le Catholique en 1505,& les Génois s'étant ensuite ré-M iv

voltés, Louis repassa les monts, les défit, entra dans leur ville en vainqueur, & pardonna généreulement. En 1508 se fit contre les Vénitiens la fameuse Ligue de Cambrai entre le Pape Jules II, l'Empereur Maximilien, le Roi d'Espagne & celui de France, qui dans la bataille d'Agnadel qu'il gagna en personne en 1509, eut la gloire d'humilier seul cette puissante République qui s'étoit rendu odieuse à tous ses voisins. Cette victoire qui fut toute à l'avantage de Louis, excita la jalousie de Jules ce Pontise ambitieux & perfide, qui déteftant Louis son Bienfaiteur, & n'ayant plus besoin de lui, ne pensoit qu'à chasser les François d'Italie. Il se ligua donc contr'eux avec l'Empereur, les Suisses & les Vénitiens, & ils lui déclarèrent la guerre; mais Louis déconcerta leurs projets, en envoyant contr'eux le brave Gaston, qui entrant comme un torrent en Italie, prit plufieurs villes, défit l'armée des Ligues, & gagna enfin contr'eux la sanglante bataille de Ravennes, dans laquelle ce vaillant Général périt. Cette mort entraîna la perte du Milanès, & de tout ce que possédoient en Italie les François, contre lesquels le fougueux Pontife souleva presque toute l'Europe; & non content d'employer les armes temporelles

il eut recours aux spirituelles, fit excommunier Louis & ses adhérants au Concile de Latran, & donna leurs Etats au premier occupant. C'est sur ce beau prétexte, & fur cette sentence du pere commun des Fidèles, que Ferdinand Roi d'Arragon, chassa Jean d'Albret de la Navarre, qui depuis ce tems est toujours demeurée aux Espagnols. Après la mort de ce belliqueux Pontife, dont les passions, dit Mezerai, étoient furieuses, & plus convenables à un Sultan des Turcs, qu'à un Pere commun des Chrétiens, Louis reprit le Milanès pour la troisième fois, soumit de nouveau Gênes, & espéroit tout du succès de ses armes, lorsque la mésintelligence de la Trimouille & de Trivulce ses Généraux, porta le dernier coup à la puissance des François dans l'Italie. Les Suisses enfermés dans Novarre, que l'armée du Roi assiégeoit, firent une sortie, la mirent en déroute; & tout fiers de leur victoire, ils entrèrent en France, & assiégèrent Dijon. Ce fut alors que le brave la Trimouille sauva son pays en renvoyant les Suisses chez eux, par un traité désayantageux dont il comptoit bien être désayoué. D'un autre côté, l'Empereur Maximilien & le Roi étant entrés en Picardie, affiégèrent Therouenne, qu'ils prirent après avoir défait les François à la jour-

née de Guinegaste, dite des s'en servirent mieux que de leurs épées. Louis réduit aux abois, ne se laissa pourtant point abbattre, & il eut la gloire de dissiper cette formidable Ligue par la voye des négociations.Il s'accommoda d'abord avec les Suisses, traita avec Leon X, successeur de Jules II, en renonçant au Concile de Pise qu'il avoit fait assembler contre ce dernier, & en reconnoissant celui de Latran. Il fit sa paix avec l'Empereur, & contra-&a alliance avec les Anglois en épousant en 3°. nôces Marie, sœur de Henri VIII. Il avoit d'abord épousé contre son gré, Jeanne fille de Louis XI, dont il se sépara quand il fut monté sur le trône, pour s'unir avec Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII. Ce Prince après avoir rendu le calme à ses Etats, reprenoit ses projets sur le Milanès; mais ayant oublié son âge, & sa santé délicate auprès de la jeune Reine, il y trouva la mort au bout de deux mois & demi de mariage; le bon Roi, à cause de sa femme, dit l'Hist. du Chevalier Bayard, avoit changé de tout sa manière de vivre ; car où il souloit dîner à 8 heures, il convenoit qu'il dînât à midi, & où il souloit se coucher à 6 heures du soir, souvent se couchoit à minuit. Il mourut en 1515, ágé de 53 ans, après en avoir

règné 17. La mémoire de ce Eperons, parce que ceux-ci Prince sera toujours en bénédiction parmi les François. Il avoit toutes les qualités qui forment les bons Rois, religieux, chaste, libéral, d'une humeur gaye & facile, ne craignant rien tant que de fouler son peuple, aimant ses sujets qui lui étoient attachés , réciproquement n'ayant point de plus forte envie que de les rendre heureux, & ayant mérité par sa tendresse pour eux d'être appellé leur Pere, titre préférable à tous ceux que le Héroisme donne. On reproche cependant au bon Roi, d'avoir favorisé la famille du plus méchant homme qui fût jamais, d'Alexandre VI, & de l'avoir comblée de biens, pour parvenir à se faire séparer d'une Princesse à qui il avoit été redevable de sa liberté sous le règne précédent.

LOUIS XIII, dit le Juste, fils d'Henri IV, parvint à la Couronne en 1610; & comme il n'avoit alors que neuf ans, il eut pour Tutrice Marie de Médicis sa mere. Sa minorité fut troublée par diverses factions qui dégénérerent quelquefois en guerres civiles, & qui furent terminées d'abord par le Traité de Sainte-Menehoud, le 15 Mai 1614, par lequel on accorda aux Princes mécontens, tout ce qu'ils demandoient. La même année le Roi

ayant été déclaré Majeur tint les Etats Généraux qui avoient été promis par le Traité de Sainte-Menehoud, '& qui sont les derniers que l'on ait tenu. Cependant, le Prince de Condé, mécontent de n'avoir pas la principale autorité, publia un Manifeste sanglant contre le Gouvernement; & le Roi ayant rendu une Déclaration pour le priver de tous biens & honneurs, comme criminel de léze majesté, partit pour Bordeaux, malgré les inquiétudes que les mécontens pouvoient lui donner dans sa marche; & il y acheva deux mariages arrêtés trois ans auparavant, le sien avec Anne d'Autriche, Infante d'Espagne, & celui d'Elizabeth sa fœur avec Philippe IV. Après la cérémonie Louis revint à Châtellerault toujours en bataille, par la crainte des Huguenots, auxquels le Prince de Condé s'étoit lié; & enfin ce Chef des mécontens fit sa paix avec la Reine à Loudun en 1615, d'une manière qui lui fut favorable: mais peu après ayant été arrêté & conduit à la Bastille, puis à Vincennes, les Grands & plufieurs Princes se'préparèrent à la guerre; & la Reine, ayant levé trois armées, sembloit vouloir la pousser vivement, 'lorsqu'elle fut toutà-coup terminée par la mort du Maréchal d'Ancre, favori de cette Princesse, odieux à

toute la France par son ambition démesurée, & la manière insolente dont il usoit de sa faveur. Le Roi, par les Conseils de Luynes son favori, le fit tuer par Vitré sur le pont du Louvre. La mort de ce Maréchal, qui depuis sept ans gouvernoit sous le nom de la Reine, mit fin à la guerre civile, & cette Princesse ayant été reléguée à Blois, se sauva à Angoulême, où, à la persuasion de Richelieu Evéque de Luçon, elle s'accommoda avec son fils & se retira ensuite à Angers. Mais cette Princesse mécontente de l'inexécution du Traité, & excitée par Richelieu, qui vouloit se rendre nécessaire, ralluma la guerre. Alors le Roi vint à Angers avec ses troupes, força le Pont de Cé, & obligea la Reine à se soumettre. Un article secret de ce Traité fut un chapeau de Cardinal, que de Luynes promit au Prélat, qui après avoir commencé sa fortune par le Maréchal d'Ancre, la continua par le favori. Il infpira au Roi le dessein d'affermir son autorité; & pour y parvenir il lui conseilla d'abaisser le parti des Hugue-nots, qui étoient toujours le réfuge des mécontens & des séditieux. Pour cet effet Louis introduisit la Religion Catholique dans le Bearn, & les Huguenots en ayant pris occasion de se soulever, il leur enleva plusieurs Places, &

ses armes victorieuses partout, vinrent échouer au siège de Montauban, qu'il fut obligé de lever, après y avoir perdu beaucoup de monde. Cependant les Huguenots qui n'étoient pas les plus forts, demandèrent la paix, qu'on leur accorda en 1622, & qui ne fut pas de longue durée. Car Richelieu, qui depuis la mort de Luynes étoit en crédit, résolut d'exterminer entièrement le parti Protestant; & crut n'y réussir que par la prise de la Rochelle, qui en étoit le boulevard. Il engagea donc Louis XIII a afsièger cette Place, & alors fut imaginée & exécutée cette fameuse digue, que la Flotte Angloise ne put jamais forcer. Ainsi, après un an du siège le plus vigoureux, cette Ville rébelle, qui depuis près de deux cens ans s'armoit contre ses Maîtres, fut obligée de se rendre à discretion. Le Roi, qui avoit toujours combattu avec la valeur d'un Héros, y fit son entrée le premier jour de Novembre 1628, en démolit les Fortifications, & y rétablit la Religion Catholique. Après ce coup mortel porté au Calvinisme, le Roi pour secourir le Duc de Nevers, à qui l'Empereur refusoit l'Investiture du Duché de Mantoue, passa les monts, força le pas de Suze, & après avoir fait lever le siège de

Casal; mit son Allié en la paisible possession de son Etat: mais à peine ses troupes furent-elles retirées, que les Allemans se jettèrent de nouveau sur le Mantouan, & saccagerent la Ville Capitale. Louis fut forcé d'y envoyer une puissante aimée, qui par les grands progrès qu'elle fit donna lieu au Traité de Chierasque, que ménagea habilement Jules Mazarin, depuis Cardinal, & par lequel le Duc de Nèvers fut confirmé dans la possession de ses Etats. Quelque tems après, Gaston frere du Roi, jaloux de l'énorme crédit de Richelieu, se retira de la Cour, & attira à son parti le Duc de Montmorenci, Gouverneur de Languequi fit soulever sa doc , Province. Mais cet infortuné Seigneur, que ses grandes qualités rendoient cher à toute la France, fut la trifte victime de sa facilité pour un Prince, qui conduisoit ses meilleurs amis sur l'échaffaut & les y laissoit. Car ayant été pris les armes à la main contre son Roi, à la journée de Castelnaudari, il fut jugé selon toute la rigueur des Loix & condamné à perdre la tête, malgré les cris de toute la France qui demandoit grace, malgré la répugnance de son Maître, qui n'osa l'accorder par la crainte d'un Ministre, sous qui tout trembloit, & malgré le

192 L O

désespoir de ses Juges, qui ne prononcerent son Arret que les larmes aux yeux. Le foible Gaston ne réustit pas mieux du côté de la Lorraine, & il porta le malheur qui le poursuivoit au Souverain de ce Pays, que les armées Françoises chassèrent de ses Etats. Enfin il fit sa paix en 1634, & l'année suivante commença la guerre contre les Espagnols, qui dura 13 ans contre l'Empereur & 25 contre l'Espagne, & dont, quoique les événemens fussent mélés, le Roi remporta la gloire d'avoir humilié la Maison d'Autriche, qui faisoit trembler toute l'Europe. La campagne commença par la bataille d'Avein, que Chatillon &Breze gagnerent contre le Prince Thomas, & elle se termina au sac de Tirlemont, où l'on commit des désordres affreux. En 1636, la Force battit les Impériaux, Rohan les Espagnols, le Marquis de Crequi, Leganès. Mais les Espagnols ayant pris Corbie, Jean de Wert, qui les commandoit, répandit l'allarme jusques dans Paris, & fut néanmoins obligé de repasser la somme. En 1637, le Comte d'Harcourt chassa les Espagnols des Isles de Provence, Schomberg les battit en Roussillon, d'autres Généraux prirent diverses Villes; & l'année suiv. de Wert fut battu & fait prisonnier par Weymar. Mais en 1639

Picolomini défit Feuquieres; & en 1640 la France fut heureuse par-tout. Le Comte d'Harcourt batit Leganès & prit Turin. La Catalogne se rendit en même tems au Roi; & les Portuguais, lassés de la domination Espagnole, couronnèrent pour Roi le Duc de Bragance. En 1641 la France se vit à la veille d'une guerre civile, par la révolte du Comte de Soissons, qui, poussé à bout par le Cardinal, avoit signé son Traité avecl'Espagne; mais la mort de ce Seigneur, arrivée on ne sçait comment à la bataille de la Marfée qu'il gagna, arrêta les suites du complot. Le grand objet de la campagne de 1642, fut la conquête du Roussillon, que fit le Maréchal de la Meilleraye; & c'est alors que fut découverte la conspiration de Cing-Mars, dans laquelle entroient Monfieur & le Duc de Bouillon. Leur but étoit de perdre le Cardinal; mais la prudence de ce Ministre fit échouer le projet. Monsieur demanda grace, à son ordinaire, en chargeant ses complices, le Duc de Bouillon en fut quitte pour remettre Sedan au Roi. & le seul Cinq-Mars fut la victime de son ambition. On ne plaignit que l'infortuné de Thou, coupable seulement de n'avoir pas trahi son ami. Pendant ces intrigues, Louis & son Ministre étoient malades, & Marie de Médicis mourut dans la plus affreuse misère à Bruxelles en 1642. Cette Princesse, dont la fin est digne de pitié, étoit d'un esprit médiocre & bien peu proportionné à son ambition. Le Cardinal la suivit de près; & l'année suivante, le Roi, qui se voyoit délivré d'un Ministre impérieux qu'il redoutoit, mourut aussi dans la quarante - deuxième année de son âge. Ce Prince étoit bon, juste, pieux, mais d'un caractère timide & sauvage. Il ne manquoit pas de courage. Il aimoit & entendoit la guerre. Il avoit l'esprit sage & éclairé, mais il ne sçavoit pas règner; & le Cardinal qui règnoit pour lui, ne le fit, que parce qu'il le domina; & Louis, très-jaloux de son autorité, qu'il ne sçavoit ni connoître ni maintenir, & détestant le Ministre à qui il se livroit sans réserve, ne lui pardonnoit pas de s'être rendu nécessaire. & étoit fâché qu'on s'appercût d'une dépendance dont il rougissoit. Ce Prince dépendit encore de ses Favoris qu'il éleva à une extrême puissance, & qu'il ne pouvoit plus Supporter dans leur grandeur; de sorte qu'il étoit facile de les lui enlever, pourvû qu'on lui en substituât d'autres. Quoi qu'il ne fut pas ignorant, il n'aimoit pas la lecture, & les antiquités de Fauchet l'en avoient entièrement dégoûté. Louis XIII. mit, sieurs autres Villes en 1644;

par un Ace solemnel du 10 Février 1638, son Royaume sous la protection de la sainte Vierge; & ordonna que tous les ans à perpétuité, on feroit le jour de l'Assomption une Procession solemnelle dans toutes les Villes, Bourgs & Villages de son Royaume en mémoire de cette confécration qu'il fit de sa Personne, de son Etat, de sa Couronne & de ses Sujets sous la protection de la très-sainte Vierge.

LOUIS XIV furnommé Dieu-donné, parce qu'il fut accordé aux vœux des François après 23 ans d'attente. étoit fils de Louis XIII, & est le soixante-cinquième des Rois qui, depuis Pharamond, ont gouverné la puissanteMonarchie des François. Il naquit à Saint Germain-en-Laye en 1638, & succéda à son pere en 1643, sous la Régence d'Anne d'Autriche sa mere. Les premières années de son règne furent des plus heureuses, & consacrées par la fameuse victoire de Rocroi, que remporta sur les Espagnols le Duc d'Anguien si célèbre, depuis sous le nom de Prince de Condé. Ce jeune Héros prit ensuite Thionville, & les armes Françoises furent toujours victorieules entre les mains. Il battit à Fribourg le fameux Général Merci, se rendit maître de tout le cours du Rhin, prit Philisbourg & plu-

LO 194 défit à platte couture dans le combat de Nortlingue Merci, qui y fut tué en 1645, & se rendit maître de Furnes & de Dunkerque en 1646; remporta une victoire complette sur l'Archiduc, dans les plaines de Lens en 1648, & ne fut arraché à ses triomphes que par les Barricades de Paris. Les autres Généraux faisoient aussi prospérer les armes du Roi. Brezé battit la flotte Espagnole, Guébriant prit Rotweil, où il fut blessé à mort ; Turenne secondoit Condé à Fribourg; le Duc d'Orleans, freré du Roi, se distinguoit en Flandres par la prise de plusieurs Villes; Gassion, du Plessis-Pralin, le Comte d'Harcourt rendoient redoutable le nom François; & la paix de Munster en 1658, faisoit respecter la puissance du Roi dans toute l'Europe, lorsque le prétexte du bien public, & le soulèvement des peuples accablés d'impôts, excitèrent les mécontens du Gouvernement, qui sans oser attaquer la Majesté Royale, s'en prirent au Cardinal Mazarin, qu'ils vouloient absolument exclure des affaires. Il se forma deux Partis. dont l'un fut celui des Frondeurs, & l'autre des Mazarins. A la tête des premiers

étoient le Duc de Beaufort,

de Retz, Coadjuteur de Pa-

ris, la Duchesse de Longue-

lac, le Prince de Conti, &c. Le second étoit celui de la Cour. Deux Membres du Parlement que le Cardinal fit arrêter, le jour que l'on chantoit le Te Deum pour la victoire de Lens, furent l'occasion des premiers mouvemens de la guerre civile. Le Peuple cria aux armes . & bientôt les chaînes furent tendues dans Paris, c'est ce qu'on appelle la journée des Barricades; & la Reine forcée de rendre les prisonniers, sortit de Paris avec le Roi, & alla à Saint Germain. Il s'y fit des négociations, qui produifirent un accommodement le 11 Mars 1649, & le Roi peu après, rentra dans Paris avec la Reine & le Cardinal, contre lequel le Parlement avoit donné des Arrêts sanglans. Mais la paix ne fut pas de longue durée : car le Prince de Condé, à qui l'Etat devoit sa gloire & Mazarin sa sûreté, ne croyoit pas que l'on put assez payer ses services, & le Cardinal, le plus ingrat des hommes, croyant pouvoir se dispenser de le payer, détermina la Reine à le faire arrêter avec le Prince de Conti & le Duc de Longueville, & on les conduisit d'abord à Vincennes, ensuite à Marcoussi, puis au Havre-de-Grace. Mais le Parlement, regardant Mazarin comme l'auteur des troubles, rendit un Arville, le Prince de Marsil- ret qui le bannissoit à per-

pétuité du Royaume, & sollicita la liberté des Princes si vivement, qu'il l'obtint. Ainsi un an après leur détention, ils rentrèrent à Paris en triomphe en 1651, & Mazarin fut obligé de fuir. La même année le Roi tint son Lit de Justice, où il déclara sa Majorité, & rendit deux Edits contre le Duel & le Blasphême. Cependant le Cardinal, qui étoit à Cologne, continuoit de gouvernoit la Reine; & malgré la Déclaration enregistrée au Parlement, dans laquelle il étoit chargé des accusations les plus graves, & la parole expresse de la Reine de ne jamais le rappeller, il rentra en France, & fut réjoindre la Cour à Poitiers. Alors le Prince de Condé, qui s'étoit retiré dans son Gouvernement de. Guyenne, s'avança avec son armée, & entreprit d'enlever le Roi à Gien; mais Turenne qui survint, le força de se retirer à Paris, où le deux Juillet se donna ce fameux combat au Fauxbourg Saint Antoine, si glorieux pour ces deux grands Généraux. Il alloit être décisif contre le Prince, lorsque les Parisiens lui ouvridans leur Ville. Enfin le Cardinal ayant consenti de nouveau à quitter la Cour, les troubles s'appaisèrent; & le Roi, après avoir fait publier une Amnistie générale pour qu'ils firent des propositions

LO 195 tout ce qui s'étoit passé depuis 1648, rentra dans Paris, d'où le Prince de Conti étoit sorti peu de jours auparavant, pour se jetter entre les bras des Espagnols. Ceux-ci avoient profité des divisions civiles, pour faire des conquêtes; mais on vit bientôt renaître avec le calme, le bonheur des armes du Roi. Bordeaux & plusieurs Villes du parti du Prince, rentrèrent dans le devoir. Turenne, en 1654, battit les Espagnols, leur fit lever le siège d'Arras; & par cet exploit rassura la France & le Cardinal, dont la fortune dépendoit presque de l'événement de cette journée. Le Roi fit sa première Campagne cette année, & prit la Ville de Stenai. La fuivante, Vendôme battit la flotte des Espagnols, & l'on conclut un Traité avec l'Angleterre, dont la condition honteuse fut que Charles II. sortiroit de France. Il ne se passa pas de grands évènemens en 1656 & 1657; mais les avantages que le Roi remporta en 1658, furent un grand acheminement à la Paix. Turenne battit le grand Condé & Dom Juan, aux Dunes près rent les Portes & le reçurent de Dunkerque, prit cette Ville, Furnes, Dixmude & plusieurs autres ; désit le Prince de Lignes, & allarma tellement les Espagnols, par la rapidité de ses conquêtes,

de Paix. Elle fut conclue en 1659 dans l'Isle des Faisans, par Mazarin & Dom Louis de Haro, après vingt-quatre Conférences. Le Traité contient 120 Articles, dont les principaux sont : le mariage du Roi avec l'Infante Marie-Therèse & le rétablissement du Prince, qui souffrit de grandes difficultés. Louis épousa l'Infante à Saint Jean de Luz, & fit son entrée à Paris avec une magnificence incroyable, en 1660. C'est à cette occasion que fut bâtie la Porte S. Antoine. L'année suivante, Dieu combla les vœux de toute la France par la naissance du Dauphin; & la même année mourut le Cardinal, après la mort duquel le Roi gouverna par luimême, & prouva, par l'attention suivie qu'il donna à ses affaires, que la bonté seule de son cœur l'avoit empêché de les retirer des mains d'un Ministre, à qui il croyoit avoir de grandes obligations. Cette meme année aussi fut arrêté Fouquet, Surintendant des Finances, qui fut condamné en 1664, par des Commissaires, à un bannissement perpétuel, & depuis enfermé dans la Citadelle de Pignerol, où il mourut en 1680. Colbert lui succéda dans le maniment des Finances, & ce grand Ministre leur fit prendre une forme nouvelle. Dans le même tems, le Roi faisoit respecter sa Puis-

LO

sance dans les Cours étrangères, en exigeant une réparation authentique de l'insulte faite à d'Estrades, son Ambassadeur à Londres, & de celle qu'essuya le Duc de Crequi à Rome. Alexandre VII, obligé de s'humilier devant le Monarque François, fit une satisfaction égale à l'offenfe; & les articles en furent gravés sur une Pyramide, qui subsista pendant tout le Pontificat de ce Pape. Louis s'occupoit aussi à faire fleurir le Commerce & les Arts. Il établissoit des Académies, il envoyoit des Colonies Françoises à Madagascar & à Cayenne. Il commençoit en Languedoc le canal fameux, pour la jonction des deux mers. Il établissoit dans son Royaume des. Manufactures de Glaces, des points de France, de Toiles, de Laines, de Tapisseries. Colbert inspiroit à son Maître ces grands projets, & après avoir rétabli les Finances, il porta ses vues plus loin: Commerce, Marine, Police, tout se ressentit de l'esprit supérieur de ce Ministre, à qui nous devons ces belles Ordonnances, qui sont aujourd'hui les fondemens les plus solides de notre Gouvernement. Louvois rival de Colbert, songeoit de son côté à faire triompher les armes de son Roi, & faisant valoir les droits de Marie-Therèse sur la succession de Philippe

197

Phil. IV. Louis partit pour la Flandre en 1667 à la tête de son armée, commandée par Turenne, & en moins de trois mois il prit un grand nombre de Villes; & entr'autres Tournay, Douay & Lille. L'année suivante toute la Franche-Comté fut conquise au mois de Février; & le progrès des armes du Roi donnant déja de la jalousie à toute l'Europe, il se forma contre lui une triple alliance, de l'Angleterre, de la Suede & de la Hollande, laquelle n'eut cependant point de fuites pour lors, & ne devint fatale dans la suite qu'aux Hollandois; car Louis voulant punir cette République, songea à s'assurer du Roi d'Angleterre, & le détacha de l'Alliance par le moyen de la Duchesse d'Orleans, qui ayant suivi le Roi dans son Voyage des Pays-Bas, prit le prétexte du voisinage pour passer à Londres. Après avoir aussi gagné le Roi de Suéde & l'Empereur, Louis partit comme une éclair en 1672, & son armée commanmandée par Condé & Turenne traversa le Rhin en présence des ennemis, s'empara des Provinces de Gueldres. d'Utrecht & d'Owerissel, & de plus de 40. Villes fortifiées, & sans les Ecluses, ç'en étoit fait de toute la Hollande. Cette campagne qui fit l'étonnement de toute l'Europe, auroit mis fin à la guer-

re au bout de trois mois, si l'on eut suivi l'avis de Poniponne, qui vouloit que l'on se contentât des avant ges proposés par les Hollandois; mais pour avoir suivi celui de Louvois, le Roi fut obligé d'abandonner toutes ses conquêtes de la Hollande, pour réunir ses forces contre l'Espagne & l'Empereur, qui venoient de renouveller un Traité avec les Hollandois. C'est alors que la France. abandonnée par ses Alliés, se vit réduite à elle-même, & tint tête à plusieurs Puissances réunies contr'elle. En 1674 la Franche-Comté que nous avions rendue par le Traité d'Aix-la-Chapelle, fut reprise & nous resta. Turenne ravagea le Palatinat & remporta plusieurs Victoires sur les Allemands. Condé battit à Senef le Prince d'Orange, & le Comte de Schomberg eut des avantages con~ sidérables sur les Espagnols dans Roussill. La campagne suivante non moins glorieuse pour la France, lui coûta bien des larmes par la perte qu'elle fit du Géneral sous qui elle avoit tant de fois vaincu. L'illustre Turenne après avoir fait pendant 2 mois des manœuvres qui font l'admiration des connoisseurs, crut enfin avoir trouvé le moment d'attaquer le brave Montecuculli avec avantage, loríqu'un boulet de canon lui ôta la vie près de Salsbac. Les ennemis

L O198 cependant ne tirèrent pas de cette mort tout l'avantage qu'ils en pouvoient espèrer, car le Comte de Lorges fit une retraite qui valut une Victoire, & le Prince de Condé qui prit le commandement de l'Armée, força Montecuculli à repasser le Rhin. Crequi moins heureux fut battu à Consarbrick, en voulant jetter du secours dans Trèves, & il entra lui quatrième dans la Ville, où il fut fait prisonnier, lorsqu'elle se rendit par la trahison de Boisjourdan. Mais Vivonne & du'Quesne défirent la Flotte Espagnole & Hollandoise devant Messine, & en 1676 les mêmes Généraux battirent deux fois le fameux Ruyter, qui perdit la vie dans le dernier combat, & les François remportèrent plusieurs autres avantages. L'année suivante le Roi qui désiroit sincèrement la Paix, voyant qu'il n'y pouvoit contraindre ses ennemis qu'à force de succès, sit commencer la campagne de bonne heure. & ses Armées eurent pris Valenciennes, Cambrai, S. Omer, & battu le Prince d'Orange avant le tems, où pour l'ordinaire on commence les opérations de guerre. D'autres avantages remportes en France & en Allemagne conduisirent enfin à la Paix de Nimégue, dont le Roi dica lui-même les conditions, & qui fut fignée par

toutes les Puissances en 1679. Il y eut trois Traités : l'un entre la France & la Hollande, le second avec l'Espagne, & le troisième avec l'Empereur & l'Empire.Lorfque le calme fut rétabli dans toute l'Europe, le Roi pour soutenir le titre de Grand qui lui fut donné de l'aveu même des Etrangers, se livra à des occupations aussi glorieuses pour lui, qu'utiles à ses sujets. Il établit d'abord une Chambre contre les Empoisonneurs, qui depuis quelque tems se multiplioient en France. Il fit fortifier ses Frontières, pour se mettre à couvert de toute insulte. Il remit les Loix en vigueur, il fit perfectionner ses Ports, augmenta la Marine de plus de soixante mille Matelots, il institua des Académies, des Gardes - Marines , & après avoir châtié la perfidie des Tripolins, il leur accorda la Paix fur les instances du Grand Seigneur. Pour maintenir les Libertés de l'Eglise Gallicane contre les prétentions de la Cour de Rome, il fit dresser dans l'Assemblée du Clergé de 1682, quatre propositions touchant la puissance Ecclésiastique, qui en sont la plus solide fondement : la premiere est que le Pape n'a aucune autorité sur le Temporel des Rois. La seconde, que le Concile est au-dessus du Pape. La troissème, que l'usage de la Puissance Apol -

tolique doit être reglé sur les Canons, fans donner atteinte à nos Libertés; & la quatrième, qu'il appartient principalement au Pape de décider en matière de Foi, que ses Décrets obligent les Eglises, que ses Décisions néanmoins ne sont irréformables qu'après que l'Eglise les a acceptées. L'année suivante Louis perdit la Reine son Epouse, & il avoua que c'é-· toit le seul chagrin qu'elle lui avoit donné. En effet, Princeffe vertueule avoit toujours supporté avec patience les infidélités de son époux; car il ne faut pas diffimuler cette tache dans la vie de ce grand Roi, qui obscurcit ses plus brillantes qualités par une incontinence scandaleuse. Il étoit coupable, fans doute, & il répondoit du mauvais exemple qu'il donnoit à tout son Royaume; mais peut-être l'étoit-il moins que le Prélat mondain qui lui avoit donné une mauvaise éducation, que les laches Directeurs quis'étoient emparés de sa conscience, & qui le tenant dans l'ignorance totale de la Morale Chrétienne, lui en faisoient un devoir, étouffoient ses remords, & le laissoient se plonger sans scrupule dans les voluptés, se livrer à une magnificence excessive & ruineuse, & s'abreuver à longs traits du poison de la flatterie & de la louange, Cependant l'Espa-

gne voyant que la France portoit ses prétentions trop. loin au sujet des Limites, recommença la guerre en 1687; mais comme elle n'étoit pas en état de la soutenir, elle obtint l'an. suiv. un Trève de 20 ans. Ce fut cette meme année que Louis humilia l'orgueil des Genois, & les força à cette humiliante Ambassade du Doge, accompagné de quatre Sénateurs, qui le fit en 1685 recut des Ambassadeurs qui prétendoient être envoyés par le Roi de Siam. pour admirer la Puissance de Louis XIV, & qu'il accorda à Alger & Tunis une Paix honteuse pour ces deux Villes. La suivante est remarquable par la révocation de l'Edit de Nantes, dessein qui pouvoit être juste, mais qui fut exécuté d'une manière odieuse.Les Jésuit qui l'inspirèrent au Roi, lui en conseile lèrent aussi l'exécution violente, & on vit renouveller contre les Calvinistes, qu'il falloit perfuader, les barbaries des anciennes persecutions. En 1687 fut conclue la fameule Ligue d'Ausbourg , à l'appui de laquelle vifirent l'affaire des Franchises sous innocent XI, & la Révolution d'Angleterre sous Jacques. La guerre s'alluma dono plus vivement que jamais en -1688, & la France eut à com= battre la Hollande, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Brandebourg & la Ni

Savoye. Pour quelques échecs qu'elle reçut, elle remporta de grands avantages. Luxembourg défit le Prince de Waldeck à Fleurus, & à Leuse, le Prince d'Orange à Steinkerque & à Nerwinde. Tourville battit la Flotte des Anglois & des Holland, dans la Manche. Catinat battit à Staffarde & à la Marsaille le Duc de Savoye, Noailles défit les Espagnols vers les bords du Ter, le Duc de Vendôme prit Barcelone, Pontis prit Carthagène en Amérique. Tant de succès déterminèrent les Alliés à conclure la Paix à Riswick en 1697. Louis leur fit des conditions avantageules, & sacrifia tout ce qu'on voulut, dans l'espérance que la Couronne d'Esp. passeroit bien-tôt sur la tête de son petit - fils. En effet, .Charles II. infirme & moribond, apella le Duc d'Anjou à sa succession en 1700, & ce fut le fignal d'une nouwelle guerre, plus cruelle que les précédentes, & l'époque des disgraces qu'éprouva Louis le Grand. Dans la première campagne le Prince Eugène Général de l'Armée de l'Empereur, repoussa l'Armée Françoise à Carpi, défit Villeroi à Chiari, le fit prisonnier à Crémone. tandis que Villars battoit le Pr. Louis de Bade à Freidelinghen, & que notre Flotte étoit défaite par leDuc d'Ormond dans le Port de Vigo.

La campagne suiv. Villars battit les ennemis à Passau. Bouflers à Ekeren, & l'Empereur trembloit pour sa Capitale lorsque les affaires changerent de face, & les Franç, n'éprouvèrent plus que des revers. Eugène & Malboroug qui commandoient en Allemagne, remportèrent la Victoire signalée d'Hocstet, fur Tallard & Marsin. Malboroug celle de Ramillies sur Villeroi, le Prince Eugène força nos lignes & fit lever le siège de Turin, & ces deux grands Capitaines réunis défirent Villars à Malplaquet. La rigueur de l'hiver de 1709; & la famine qui en fut une suite, s'étant jointes à la terreur des armes ennemies Louis sensible aux malheurs de ses sujets parla de Paix, & porta les offresjusqu'à promettre de fournir de l'argent aux Alliés pour aider à ôter la couronne à son petit-fils; mais ceux-ci fiers à proportion de l'abaissement de ce gr. Pr. exigeoient qu'il se chargeat de le détrôner. Cette prétention indécente ayant été réjettée, il fallut continuer la guerre. Vendôme vengea enfin l'honneur des armes Fr. à Villa Viciosa, où il battit Staremberg; Noailles chaffa la Flotte ennemie du Port de Cette, & s'empara de Gironne; & Villars sauva la France en forçant le poste de Denain. Déja les Anglois s'étoient séparés des Alliés, & une in-

rigue de Cour ayant ouvert les yeux à la Reine Anne, elle apperçut que l'Angleterre faisoit seule tous les frais d'une guerre, où elle étoit sans intérêt. Le Congrès ouvert à Utrecht des 1712, se termina en 1713, & la Paix y fut signée par toutes les Puissances ennemies, excepté par l'Empereur qui ne la signa qu'à Rastad en 1714, & l'Empire à Bade la même année. Louis ayant rendu la Paix à son Royaume ne put en goûter les fruits, & les disputes malheureuses qui agitoient l'Eglise de France, troublèrent la fin de son règne. Le Jésuite le Tellier qui faisoit servir à la vengeance de sa Compagnie, le crédit qu'il avoit sur l'esprit de son Pénitent, avoit engagé Louis à solliciter lui-même une Constitut. qui remplit d'amertume le reste de sa vie, par l'inutilité des efforts qu'il fit pour la faire recevoir. Ce Prince Religieux fatigué par les exhortations de son impitoyable Confesseur, qui lui faisoit entendre que sa Conscience étoit engagée à confommer fon ouvrage, alloit employer toute son autorité pour faire recevoir la Bulle par tout le Clergé & les Parlemens de France, lorsque sa mort, dont cette affaire avança les momens, lui épargna le désagrement d'un succès incertain. Il la vit venir d'un mil sec, & il s'y détermina

avec une Constance digne de sa grande ame. Après avoir reçu les Sacremens & mis ordre aux affaires de son Royaume, il appella auprès de lui les Princes & Princesses de son Sang, leur parla sans trouble & fans émotion, & tint au Dauphin qui devoit lui succéder un discours proportionné à son âge : Men Enfant, lui dit-il, vous allez être un grand Roi: ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour la guerre : tâchez d'avoir la Paix avec vos voisins: rendez à Dieu ce que vous lui devez, reconnoissez les obligagations que vous lui avez, faites le honorer par vos sujets, suivez toujours de bons conseils, tâchez de soulager vos Peuples; ce que je suis assez malheureux de n'avoir pû faire. N'oubliez. jamais la reconnoil ance que vous devez à Madame de Ventadour. Il l'avertit ensuite d'éviter trois écueils contre lesquels il avoit donné lui-memes, les Guerres inutiles, les Bârimens excessifs & les Maîtresses : regrets tardifs à la vérité, mais qui marquent du moins ce qu'on auroit dû attendre de ce Prince, s'il n'eut livré sa conscience à des séducteurs, & ses oreilles à des flatteurs. Il mourut le premier Septembre 1715, âgé de 77 ans, & dans la 73e de son règne, le plus long, le plus glorieux, & le plus fécond en grands événemens. Si l'on fixe l'époque de la grandeur Niii

des Romains sous le Règne d'Auguste, la postérité regardera celui de Louis le Grand comme l'époque de la gloire du nom François. On n'en donnera qu'une legère idée, en disant que la France sous ce Monarque a réuni dans son sein ce que tous les fiècles précédens n'ont eu que successivement & par partie: que les Sciences & les Arts ont été portés au plus haut point de perfection; qu'elle peut opposer aux plus fameux Héros de l'antiquité les Con-DÉS, les TURENNES, les Lu-XEMEOURGS, les CATINATS, &c. qu'elle a vû des Evêques dignes des plus beaux jours de l'Eglise, les PAVILLONS, les Caulets, les Vialant, les Arnauds, les Bossuets, les LITOLPHI, les MONTGAL-LIARD, les NOAILLES, &c. comparables aux anciens Peres, qu'elle a produit des Théologiens qui ont étonné par la sublimité de leurs lumières, la profondeur de leur science, & le nombre prodigieux de leurs écrits, les ARNAUDS, les PASCHALS, les Nicoles, les Juenins, les Queners. Des Philosophes que Platon & Aristote prendroient pour maîtres, les DESCARTES, les MALLE-BRANCHES, les ROHAUTS, les Gassendis, &c. & qu'enfin toutes les merveilles, les hommes célèbres en tout genre qui l'illustrèrent , le feront à jamais mettre à la suite des

fiècles d'Alexandre, d'Au-

LOUIS, Dauphin, appellé Monseigneur, fils de Louis XIV. & de Marie-Therèse d'Autriche, naquit à Fontainebleau en 1661. Son pere qui sentoit tout le défaut de l'éducation qu'il avoit reçue, n'oublia rien pour en donner une meilleure à son fils, & mit auprès de lui tout ce que laFrance avoit de plus éclairé. Le Duc de Montausier fut son Gouverneur, & le grand Boffuet son Précepteur. Dès qu'il eut sa vingtième année, le Roi le mena au Voyage d'Alface en 1681, & à la Campagne de Flandres en 1684. Le Dauphin s'y fit aimer par la bonté de son caractère, & sa générofité envers les soldats. En 1688, il fut mis à la tête des Armées, & fit en personne le siège de Philisbourg qu'il prit, & où il mérita le surnom de Hardi. Il prit ensuite plusieurs autres Villes & acheva glorieusement une Campagne brillante, qui fait un des grands ornemens du règne de Louis XIV. Il accompagna depuis son pere au siège de Mons, à celui de Namur, & étant à la tête de l'Armée de Flandres en 1694, il fit une marche qui à été admirée des connoisseurs. Ce Prince, chéri des François, à qui il donnoit l'espérance d'un règne heureux, de son pere qui aimoit ses vertus. sans en être jaloux, sut enlevé à la sleur de son âge par une maladie cruelle en 1711. Il eut trois sils, dont l'ainé, Louis, Duc de Bourgogne, devenu Dauphin après la mort de son pere, sut élevé par le Duc de Beauvilliers & le fameux Fénelon. Il étoit destiné à la Couronne lorsqu'il mourut en 1712, âgé de vingt-neuf ans.

LOUIS le Pieux, Roi de Germanie, troisième fils de Louis le Débonnaire, fut élu Roi de Bavière dans l'Assemblée générale que son pere tint en 817 à Aix-la-Chapelle. Après la mort de ce dernier , Louis s'unit Charles-le-Chauve fon frere, & ces deux freres gagnèrent la bataille de Fontenai en 841, sur Lothaire, troisieme fils de Louis. Ensuite les trois freres s'étant réunis, partagèrent les Etats de leur pere, & Louis eut pour sa part ce qui est au-delà du Rhin, avec les Evêchés de Mayence, de Wormes & de Spire. Il étendit les limites de ses Etats, & se rendit redoutable à ses voisins par sa bravoure, & cher à ses Sujets, par sa libéralité, son amour pour la justice, & d'autres qualités qui le firent ressembler à Charlemagne, plus qu'aucun autre de sa famille. Il mourut à Francfort en 876, âgé de soixantedix ans. Son fils Louis II. lui succéda; & fut attaqué par Charles-le-Chauve son oncle, qui vouloit le déposséder; mais il se maintint contre ses efforts, & mourut en 882, dans le tems qu'il assembloit son armée pour s'opposer aux

Normands.

LOUIS de Bourbon, premier Prince de Condé, septième fils de Charles de Bourbon Duc de Vendôme, né en 1530, fit les premières armes sous Henri II, défendit enfuite Metz contre Charles-Quint, se distingua à la bataille de Saint-Quentin, & servit aux sièges de Calais & de Thionville mais après la mort tragique d'Henri II. le peu de part que les Princes eurent au Gouvernement. & plusieurs autres mécontentemens, firent prendre au Prince de Condé le parti des Protestans, & il passa pour être le chef muet de la Confpiration d'Amboise, dont la Renaudie étoit le conducteur, & en conséquence on l'attira à la Cour sous de belles promesses, & on l'y arrêta. Les Guises qui étoient ses ennemis déclarés, firent expédier son Procès avec une précipitation inouie, & contre les règles les plus communes. Le Prince condamné à mort n'échappa au supplice que parceque François II. mourut sut ces entrefaites, & que le Chancelier avoit refusé de signer sa Sentence. Sous Charles IX. il fut mis en liberté & déclaré innocent par la Cour des Pairs Tribunal légitime qu'il avoit en vain reclamé. Peu après, ce Prince toujours méconzent du Gouvernement, se mit à la tête des Huguenots, fut fait prisonnier à la bazaille de Dreux, en 1562, perdit celle de Saint Denis contre le Connétable, & eut d'abord la jambe cassée d'un coup de pied de cheval à celle de Jarnac en 1569; mais il ne laissa pas de poursuivre sans se plaindre, & tout en marchant : Souvienszoi , dit - il , Noblesse Frangoise, en quel état Louis de Bourbon entre aujourd'hui au combat pour sa Religion, pour son salut & celui de la France. En même-tems il fondit fur les ennemis, & après avoir fait des prodiges de valeur, il se vit entouré de toutes parts & obligé de se rendre à deux Gentilshommes, qui ayant reçu sa parole, le placèrent auprès d'un buisson: mais le barbare Monzesquiou, Capitaine des Gardes du Duc d'Anjou, à qui Louis avoit fait autrefois quelque déplaisir, étant survenu, le massacra de sang froid d'un coup de pistolet. Ainsi périt ce Prince, qui ternit les qualités les plus brillantes par sa révolte conzre fon Roi.

LOUIS de Bourbon, deuxième du nom, Prince de Condé, surnommé le Grand, fils de Henri II, Prince de

Condé, & de Marie-Char? lotte de Montmorenci, naquit en 1621. Il porta du vivant de son pere le titre de Duc d'Anguien, que dès l'âge de vingt-deux ans il rendit à jamais illustre, par la fameu se victoire de Rocroi, qu'il gagna en 1643 sur les Espagnols, que commandoit le Comte Fontaine, qui fut tué dans sa chaise, où il se faisoit porter, à cause de la goute : l'armée ennemie plus forte que la Françoise, & composée de vieilles bandes Valonnes, Italiennes & Espagnoles, ne put jamais se remettre de cette défaite. Cette victoire qui affermit la Régence, & rendit le repos à la France agitée, fut suivie de la prise de Thionville, qui acheva de faire passer le Duc d'Anguien pour un Capitaine également redoutable dans les sièges & dans les batailles. L'année suivante ne fut pas moins glorieuse pour le jeune Heros. Le brave Merci, après avoir pris Fribourg, malgré Turonne, s'étoit retranché dans un endroit impénétrable, & sembloit défier nos bataillons. Mais les François animés par la présence de leur Chef qui combattoit à pied à leur tête, forcèrent ces remparts inaccessibles, & après avoir défait dans trois combats consécutifs, le Général ennemi, qui y perdit 9000 hommes, l'oblig

gerent à faire une retraite qui lui conserva toute sa réputation. Une suite de cette victoire signalée fut la prise de Philisbourg, de Spire, de Wormes & de tout le cours du Rhin, & le Duc d'Anguien qui n'avoit pas besoin de plus d'exploits pour se former la plus brillante réputation, gagna encore la sanglante bataille de Nortlingue sur l'infortuné Merci, qui y fut tué en 1645, prit Dunkerque en 1646, & sur la fin de cette même année, son pere étant mort, il lui succéda dans sa charge deGrand-Maitre de la Maison du Roi, & dans le Gouvernement de Bourgogne, de Bresse & de Berri. Un petit échec qu'il reçut en 1647, devant Lerida dont il fut obligé de lever le siège, fut bien-tôt réparé par la défaite de l'Archiduc, dont il tailla l'armée en pièces en 1648. dans les plaines de Lens. Après avoir fait respecter au-dehors la puissance des ennemis, par tant de victoires, le Prince de Condé la fit craindre audedans, & la Cour qui avoit besoin de lui pour l'opposer aux Frondeurs, le rappella. Mazarin odieux au peuple & au Parlement, qui le regardoient comme l'auteur des maux de l'Etat, crut ne pouvoir se sauver qu'en se jettant entre les bras de ce Heros,

eu de part aux troubles, sembloit venir à propos pour être l'arbitre des deux Partis. Il ne refusa pas sa médiation, & après avoir fait triompher la France, il voulut bien encore s'employer à la pacifier. Il se joignit donc au Duc d'Orleans, & ces deux Princes firent terminer les divisions à l'amiable dans une Conférence tenue à S. Germain-en-Laye. Mais la paix ne fut pas de longue durée, & ceux qui avoient intérêt de perpétuer les troubles, ayant de nouveau brouillé, le Prince cessa d'être arbitre, & se déterminant tout - à - coup pour Mazarin, il perdit l'affection du peuple, qui l'avoit regardé jusqu'alors comme son Dieu tutelaire. Dès ce moment, il ne garda plus de mesures, & se livrant à toute l'impétuosité de son caractère, il entreprit d'assiéger avec fix ou fept mille hommes, Paris, défendu par un peuple innombrable & une forte armée. Il se saisit d'abord de Lagny, de Corbeil, de Saint Cloud, de Saint Denis, de Charenton, & avec une poignée de Soldats, il osa défier la multitude renfermée dans les murailles de cette grande Ville, & tint la parole qu'il avoit donnée de ramener le Roi, la Reine & le Cardinal triomphans à qui parut tout brillant de Paris. Cet événement, dont gloure, & qui n'ayant point on fut redevable à la valeur,

à la prudence, & à la haute capacité du Prince, fut le moment le plus glorieux de sa vie, & lui mérita ce compliment flatteur de la Reine: Monsieur , lui dit - elle , le Service que vous avez rendu à l'Etat est si grand, que le Roi & moi serions des ingrats, s'il nous arrivoit de l'oublier jamais. Heureux ce Prince, s'il n'eut pas mis ce service à trop haut prix, ou si l'importance du service n'eut fait redouter le bienfaiteur! Mais le mépris qu'il avoit témoigné en plusieurs rencontres pour le Cardinal, effaça bien-tôt toute la reconnoissance du cœur de ce Ministre, qui lui devoit trop pour n'etre pas ingrat, & le Prince qui ne voyoit rien audessus de ses prétentions; acheva de se perdre par sa hauteur. Mazarin fit tant par ses artifices, qu'il détermina la Reine à l'arrêter avec le Prince de Conti & le Duc de Longueville. Cela fut exécuté le dix-huit de Janvier 1650, au Palais-Royal même, où il les avoit attirés, sous prétexte d'assister au Conseil. On les conduisit d'abord à Vincennes, puis à Marcoufsy, & de-là au Havre-de-Grace. Ils en sortirent un an après, par une révolution, qui procura leur 'liberté & le bannissement de leur Rival. Celui-ci, que l'adversité rendoit bas & rampant, voulut se faire un mérite auprès

des Princes de leur délivrance. & courut la leur annoncer, avec les gestes de la plus profonde foumission; mais if en fut mal reçu, & le Prince, sans daigner le saluer, lui dit avec une fierté méprisante, qu'il lui venoit annoncer sa liberté lorsqu'il ne la pouvoit plus empêcher, & qu'il ne croyoit pas lui être beaucoup obligé. Le ressentiment de cette injure le rendit enfin rebelle; & fi, comme il a dit depuis en parlant de cette malheureuse prison: Il y étoit entré le plus innocent de tous les hommes, ne respirant que le service du Roi & la grandeur de l'Etat: il ne faut pas distimuler, que selon son aveu même, il en sortit le plus coupable: parce que des ce moment même, il ne chercha qu'à se venger aux dépens de la fidélité qu'il devoit au Roi & à l'Etat. Cependant sa prison donna un nouveau relief à sa gloire, & il rentra à Paris triomphant au milieu des acclamations publiques, pendant que son ennemi sortoit du Royaume chargé du mépris & de la haine du peuple. Mais comme celui-ci, quoique retiré à Cologne continuoit de gouverner le Royaume, le Prince en méfiance de tous côtés, brouillé avec les Frondeurs, craint de la Reine, crut qu'on en vouloit encore une fois à sa liberté, & se retira dans son

Gouvernement de Guyenne; d'où il se prépara à la guerre, & fit son traité avec l'Espagne. Son premier exploit depuis qu'il eut les armes à la main contre son roi, fut le combat de Bleneau, où par un prodige de valeur, il enleva plusieurs Quartiers au Maréchal d'Hocquincourt , & eut entièrement défait l'armée Royale, si le Vicomte de Turenne ne fut venu à propos pour le sauver. Après ce coup hardi, il entra à Paris en Conquérant, après une marche aussi pénible que dangereuse, & vint raffermir dans son parti le Duc d'Orleans. De-là il commença à négocier avec la Cour, & voyant le peu de fuccès des négociations, il se détermina à recommencer la guerre. Il se porta d'abord à Saint Cloud, puis il se mit en marche pour s'emparer de Charenton, & se trouvant pressé par l'armée Royale, il n'eut que le tems de se jetter Idans le Fauxbourg de Saint Antoine, & ce fut-là que se donna cette fameuse bataille, où le Prince combattant contre son Roi, sous ses propres yeux, força le Monarque à témoigner moins de ressentiment de sa rébellion, que d'admiration de sa valeur. Cependant l'action alloit être funesse pour lui, lorque les Parisiens, qui avoient regardé ce combat d'un œil tranquil-

le, forces par Mademoiselle; qui avoit fait tirer la canon fur les troupes du Roi, ouvrirent leurs portes & le recurent avec son armée. Il eût pû avoir part à la paix qui se fit peu après, mais sa haine pour le Cardinal, dont il prévoyoit le rappel, & sa mauvaise étoile, le jetterent entre les bras des Espagnols; fe rendant encore plus criminel par sa fuite en quittant Paris , malgré l'amnistie qu'on lui offroit , que par son triomphe, lorsqu'il y étoit entré l'épée à la main. Les Espagnols le firent Généralissime de leurs troupes, & il entra en cette qualité dans la Champagne, où il prit Rocroi qui dut le faire gémir sur ce triomphe, en lui rappellant le premier, qui n'avoit rien que de glorieux pour lui. L'année suivante, 1654, il fit le siège d'Arras avec l'Archiduc, & Turenne ayant attaqué leurs lignes, les força & les battit malgré le courage du Prince, qui tout couvert de sang & de poussière, ne sortit de la mêlée que le dernier. Il soutint encore toute sa réputation à la bataille des Dunes, qu'il perdit aussi contre Turenne, comme si la fortune qui l'avoit si bien servi quand il combattoit pour son Prince, eût refusé de le seconder quand il portoit les armes contre lui. Enfin ce grand homme fut rendu à sa Patrie

par la paix des Pyrenées après avoir soutenu chez les Etrangers la grandeur de sa Maison & l'éclat de son nom. Mazarin qui faisoit quelque difficulté de le comprendre dans la paix, y fut déterminé par la menace que lui fit Dom Haro, de procurer au Prince des établissemens dans les Pays-Bas, qui auroient pû donner de l'embarras. Condé rentré dans son devoir. fut remis dans fon naturel. & il ne s'occupa plus qu'à effacer les impressions de ses anciennes fautes : dévoué plus que jamais à l'Etat & à son Roi, il les servit aussi utilement que glorieusement le reste de sa vie. La conquête de la Franche-Comté, celle de la Hollande, le fameux passage du Rhin où il fut blessé, la sanglante Journée de Senef, réparèrent avan-Lageusement ce qu'il y avoit eu de défectueux dans sa conduite. La goutte dont il fut courmenté, lui fit refuser le Commandement de l'armée en 1676, & il ne songea plus qu'à jouir du repos qu'il s'étoit acquis par tant de travaux glorieux, dans sa belle retraite de Chantilly. C'estlà que dans la condition de fimple particulier, il parut aussi grand qu'à la tête de l'armée, & qu'il fit admirer des vertus paisibles qui ne le cedent point aux guerrieres. Ce grand Prince mourut à Fontainebleau en 1686, après

avoir sanctifié les derniers momens de sa vie, par la pratique exacte de toutes les vertus chrétiennes, & rehaufsé son héroisme, par une foi vive & une piété tendre. Le grand Boffuet fon ami, bien digne de chanter un tel Heros, prononça son Oraison funèbre, & finit par ce chefd'œuvre, sa carrière oratoire, Ce Prince avoit un génie supérieur , & sçavoit nonseulement la Guerre, mais l'Histoire, la Philosophie, la Théologie, & avoit approfondi toutes les sciences & tous les arts. Il avoit un goût passionné pour les Let" tres, une grande ardeur pour la lecture, & l'entretien des gens sçavans, qu'il étoit capable lui-même d'instruire. Il étoit ardent dans la dispute, & accoutumé qu'il étoit à avoir de son côté la raison & la victoire, il souffroit impatiemment qu'on ne fût pas de son sentiment. Boileau qui disputoit un jour contre lui, appercevant dans ses yeux le dépit qu'il avoit de se voir contredit, se retira prudemment, & dit à Gourville : Je serai toujours de l'avis de M. le Prince, même quand il aura tort.

LOUIS-Joseph, Duc de Vendôme, fils de Louis & de Laure Mancini, né en 1654, fut un des grands Géuéraux du siècle de Louis XIV. Il sit ses premières armes sous lesyeux de ce Roi, qu'il accompagna à la conquête de la Hollande, & dans toutes ses autres Campagnes. Il se fignala depuis à la prise de Luxembourg, de Mons, au combat de Steinkerque, & à la bataille de la Marsaille. En 1695, le Roi l'ayant envoyé en Catalogne, il prit Barcelonne après avoir battu les ennemis. En 1702, il recut ordre d'aller en Italie relever Villeroi, entre les mains duquel les armes de France ne cessoient d'être malheureuses. Aussi-tôt qu'il y fut arrivé, les choses changèrent de face. Deux victoires qu'il remporta sur les Impériaux à Sant Vittoria & à Luzzara, furent un présage heureux du succès de sa commission. Il fit ensuite lever le blocus de Mantoue, & prit plusieurs Places dans le Trentin, dans le Piedmont, battit à plate-couture le Prince Eugène à Cassano en 1705, & les Impériaux commandés par le Comte de Reventlau à Calcinato en 1706. La perte des ennemis fut telle, qu'ils n'auroient pû empêcher Vendôme de s'emparer de Turin, si le malheur de la France ne l'eut fait rappellerr d'un pays, où il commandoit avec succès, pour remplacer en Fland. Villeroi qui y avoit porté les revers. La Cour crut qu'un Chef qui avoit la confiance des Officiers & des Soldats, redonne-

roit aux troupes cet esprit de force & d'audace, si naturel à la nation Françoise, & que l'incapacité & les malheurs de Villeroi lui avoient fait perdre. Mais la foiblesse d'une armée qui manquoit de tout, & les contradictions qu'il éprouva, l'empêchèrent de rien faire qui fût digne de lui. Ainsi il se rendit aux instances de Philippe V. qui l'appella à lui, pour rétablir son Trône ébranlé. Il trouva ce Prince réduit dans le plus triste état, sans troupes, fans argent; mais tout parut renaître à l'arrivée du Général, qui inspirant la confiance à tout le monde, se vis bien-tôt en état de poursuivre l'armée des Alliés. La bataille de Villa-Viciosa qu'il gagna sur Staremberg en 1710, rétablit entièrement les affaires de Philippe, qui entra triomphant à Sarragofse. Ce Prince pour reconnoître les services que lui avoit rendus son Libérateur, lui sit décerner les honneurs de premier Prince du Sang, dont il ne jouit pas long-tems; car il mourut en 1712, à Vignaros, d'une indigestion à laquelle un Empirique dont il se servoit par habitude de puis trente ans, ne put apporter de remède. Il avoit cinquante-huit ans, & festalens éminens pour la guerre, son courage, aussi-bien que la bonté de son caractère, le

faisoient aisément reconnoître pour un petit-fils d'Henri IV.

LOUIS d'Orleans, né à Versailles en 1703, de Philippe, depuis Régent, montra dès son enfance beaucoup de dispositions aux sciences, & fut élevé d'une manière conforme à sa haute naissance. Sa jeunesse, qu'il passa dans les délices & les égaremens de la Cour, fut pour 1ui une source de regrets, lorsque les réflexions qu'il fit fur la mort de son pere, & la perte d'une épouse aimable , le portèrent à renoncer au monde, & à ne plus s'occuper que de son salut. Il se proposa donc un nouveau plan de vie, & au milieu des grandeurs du siècle, ce Prine Chrétien, retraça l'image des Pénitens célèbres, qui ont illustré les premiers siècles de l'église. Depuis l'an 1726, époque de sa conversion, il pratiqua les austérités les plus rigoureufes, partageant tout son tems entre les devoirs particuliers de son état, les exercices de la pénitence, & l'étude de la Religion & des Sciences. Coucher sur la dure, jeuner rigoureusement, ne boire que de l'eau, se priver presque toujours de feu, même dans les hyvers les plus rudes, donner plusieurs heures à la prière, ce n'étoit-là que les préludes de la vie vrai-

ment pénitente, que ce Prince mena dans l'appartement qu'il prit en 1730 à l'Abbaye de sainte Geneviève, & dans lequel il vint se fixer en 1742, lorsqu'il eut pris le parti de renoncer totalement à la Cour, où ses maximes & ses exemples ne trouvoient que des contradicteurs. C'estlà qu'il devint le modèle de la pénitence chrétienne, & que l'on vit avec édification le premier Prince du Sang des Bourbons, vetu comme les hommes du commun , aimer à être confondu dans nos temples avec les peuples, ne se distinguer que par un plus grand recueillement, accompagner chez les malades le Dieu, en la présence duquel il s'anéantissoit, verser ses immenserichessesdansle seindes pauvres, les écouter avec bonté, s'attendrir sur leurs misères, & aller souvent les découvrir jusque dans les greniers, où les infirmités les retenoient. Sa charité industrieuse se prétoit à tout . & de quelqu'âge ou sexe que fussent les malheureux, ils étoient sûrs en trouvant de la compassion dans son cœur, de trouver une ressource dans ses libéralités. Qui pourroit compter les sommes immenses employées par ce pieux Prince, à procurer une éducation chétienne à des enfans, à marier des filles, à doter des Religieuses, à fais

re apprendre des métiers, à rétablir des fortunes détruites, à en relever d'ébranlées, à fonder des Ecoles de Charité, des Communautés pour l'instruction de la jeunesse & la propagation de la Foi catholique, à perfectionner la Médecine, l'Agriculture, les Manufactures & les Arts utiles au genre humain? Ces exercices de la plus vive charité ne l'empêchèrent pas de faire de très-grands progrès dans les Sciences, & sur-tout. dans l'étude de la Religion. Ce Prince né avec un esprit vif & pénétrant, donnant chaque jour un tems considérable à l'étude sous les meilleurs Maîtres en chaque genre, avoit appris parfaitement l'Hébreu, le Chaldéen, le Syriaque, & le Grec, pour avoir la consolation d'entendre l'Ecriture - Sainte dans le texte original. Il lût furtout avec avidité saint Thomas, Esthius, les meilleurs Traités faits en faveur de la Religion, les Peres de l'Eglise, les bons Auteurs Ecclésiastiques, pour se convaincre de plus en plus des fondemens de la Foi, dans laquelle il étoit inébranlable. Il ne réuffit pas moins dans l'étude de l'Histoire, de la Géographie, de la Botanique, de la Chymie, de l'Hiftoire Naturelle, de la Phyfique & de la Peinture, & il se mit en état de parler en Maître de toutes les Sciences

utiles. Les Ecrits qu'il a laifsés en grand nombre, feront à jamais honneur à son érudition, à sa sagacité & à sa Religion. Ce sont des Traductions littérales, des Paraphrases, des Commentaires fur l'Ecriture-Sainte, Differtations contre les Juifs: un Traité contre les Spectacles & d'autres sur différens sujets. Sa modestie ne lui a jamais permis de les faire imprimer, & il les a laissés manuscrits, par son Testament, à l'Ordre de saint Dominique. pour marquer, dit-il luimême, ma vénération pour cet Ordre, qui a rendu de grands services à l'Eglise, & qui a enseigné la Docirine de Saint Thomas, que je crois la meilleure des opinions, qui se foutiennent dans l'Ecole. Avec quelques rayons de lumières; de plus, le pieux Prince auroit autrement caractérisé la Doctrine de faint Thomas -& l'auroit appellée avec Benoît XIII , *L'ANCIENNE* ET VERITABLE DOC-TRINE DE L'EGLISE. Au reste, il est à présumer qu'il n'avoit pas d'autre pensée, & qu'il n'a péché que dans la manière de la rendre. Car on sçait que le Duc d'Orleans, qui étudioit & pratiquoit la Religon depuis tant d'années dans une profonde retraite, recherchoit aush la vérité avec droiture, & qu'elle se manifestoit à lui de plus en plus. L'extrême

délicatesse de sa conscience; l'avoit tenu long-tems en garde contre certains Livres que l'on s'efforce envain de rendre suspects; mais le nuage se dislipa, & il n'en étoit plus là, lorsque ses austèrités & son application lui causèrent une maladie longue & douloureuse, qui lui annonça la mort qui en seroit la suite. Le Prince Religieux l'attendit avec un courage incroyable, & employa les derniers momens de sa vie à s'instruite d'un point qu'il avoit peutêtre trop négligé, le véritable objet des disputes qui agitent l'Eglife. Comme il avoit le cœur droit, il ne fut pas long-tems à comprendre que c'étoit à la saine doctrine qu'on en vouloit, sous prétexte de faire recevoir une pièce faullement décorée d'une autorité respectable, & jugeant de l'arbre par ses fruits, il conclut qu'une Bulle qui ne s'étoit établie que par le renversement du bon ordre, l'extinction de la lumière. & l'anéantissement de tout bien, ne méritoit que des anathemes. Les ravages exercés sous ses yeux dans la Paroisse S. Etienne, le schisme allumé dans tout le Royaume, avoient allarmé sa piété, & trop éclairé pour n'en pas sentir les conséquences, il en tira de puissans argumens contre la fatale pièce qui caufoit tous ces maux. Mais auroit-il du lui-meme s'atten-

dre à en être la victime? C'est ce qu'éprouva cet illustre Prince Pénitent, qui canonisé par la voix publique, mourut sous l'anathême de son premier Pasteur, & celui à qui le Royaume auroit voulu dresser des Autels, fut privé des Sacremens. Ce Héros Chrétien peu sensible à l'outrage qu'on lui faisoit, ne le fut qu'au malheur du Diocèse, & gémit de le voir livré au fanatisme qui ne connoit d'autre désordre que la chimère qu'il poursuit; mais faisant effort sur lui-même, & animé par la grace qui le soutenoit, il se traina à l'Autel, & eut le bonheur de s'unir encore une fois à son Dieu sur la terre. pour n'en être plus séparé dans l'éternité, dans laquelle il entra le 4 Février 1752. Ce fait que la postérité refusera de croire, est consigné dans les belles remontrances que le Parlement de Paris adressa au Roidans, lesquelles cet auguste Sénat appuyant sur les dangereuses consèquences du refus arbitraire des Sacremens à l'article de la mort, dit que si la Tyrannie du refus arbitraire des Sacremens étoit une fois établie, ni la NAISSANCE LA PLUS RESPECTABLE, ni la VERTU LA PLUS PURE, &c. ne feroient pas des titres suffisans pour réclamer à l'article de la mort ces biens sacrés; personne dans le tems ne s'est trompé

LO

à ce trait, & on fut sur-tout indigné de ce que par un contraste frappant, au moment que l'on resusoit les Sacremens à un saint de ce rang, on les donnoit à un pécheur scandaleux & notoire.

LOUIS, (Pierre de S.) né à Vaureas en 1626, se fit Carme à l'âge de vingt-cinq ans, de chagrin de la mort d'une fille qu'il aimoit, & parvint à acquérir un nom, par un poeme ridicule, plein du Phébus le plus rafiné, & du galimatias le plus exquis: ce chef-d'œuvre de pieuses ex:ravagances , est intitulé : la Magdeleine au désert de sainte Baume en Provence, Poëme spirituel & chrétien en douze Livres. Le pere de S. Louis l'avoit composé dans le Couvent d'Agnalades, & dans celui de S. Marcellin. Il balança long tems entre Elie, le prétendu Fondateur de son Ordre , & la Magdeleine , Patronne de son neienne mais treffe; & il fe d'termina en favear de cette dernière, nar les reproches que lui fit sa dans un songe. maitreile Quand for poeme fut achevé, il le porta à Lyon, & après quelques traverses, il vint à bout de le faire imorimer au grand préjudice de l'Imprimeur, qui pendant dix ans garda l'édition entière dans son magasin. Après ce tems, quelqu'un l'ayant fait connoitre, on l'acheta avec zant d'avidité, qu'on fut obligé d'en faire une no uvelle édition; & depuis, comme il étoit devenu fort rare, la Monnoye l'a fait réimprimer dans son recueil de pièces choisies. Le P. de S. Louis mourut environ un an avant la fortune de son poeme, & il venoit d'en achever un , en l'honneur de son Fondateur, sous le nom d'Eliade, que les Carmes ont eu la prudence de supprimer. Ce bon Pete étoit aussi le plus grand faifeur d'Anagrammes de fon tems. Il avoit anagrammatifé tous les Papes, les Empereurs, les Rois de France, les Généraux de son Ordre & tous les Saints, & il avoit la simplicité d'attacher quelque vertu à ce renversement de Lettres.

LOUISE-MARG. DE LOR-RAINE, fille de Henri Duc de Guile, fut mariée par Henri IV au Prince de Conti en 1605; & après la mort du Prince son époux, elle se livra entièrement aux Belles-Lettres , & entretint commerce avec les Sçavans de fon tems qu'elle aimoit & qu'elle protégeoit. Elle avoit composé plusieurs Ouvrages dont il ne nous reste que le Roman Royal, où l'Histoire des amours de Henri IV, avec un recueil de quelques belles actions & paroles mémorables de ce Roi, imprimée à Leyde en 1663.

LOUP, (S.) né à Toul, spousa la sœur de S. Hilaire

Eveque d'Arles, & après avoir vécu 7 ans avec elle, il s'en sépara de son consentement, par le désir de se consacrer à Dieu l'un & l'autre; & Loup après avoir passé quelque tems dans le fameux Monastère de Lerins, fut élevé sur le siège. Episcopal de Troyes en Champagne, l'an 427. Ses vertus éminentes dans cette haute dignité, lui attirèrent le respect & les éloges de son siècle, & les Auteurs de ce tems en font la mention la plus honorable. Sidoine entrautres l'appelle le premier des Prélats. Cet illustre Evêque accompagna S. Germain d'Auxerre en Angleterre, & y combattit avec force l'erreur Pélagienne. Il sauva aussi la ville de la fureur d'Attila, en désarmant par ses prières ce Roi barbare, & il mourut en 479, après cinquante-deux ans d'Episcopat. Le Jésuite Sirmond a publié dans le premier vo -

LOUP, né au commencement du neuvième siècle, fit Ferrieres, & fut fait Abbé par Charles le Chauve en 842. Ce Prince l'envoya vers le profession en 1700. Il sut le Pape Clement VIII en 847, premier de son Ordre qui & le chargea de réformer tous éleva sa voix contre la Bulle les monastères de France ayec -Unigenitus. Il fit au sujet de le célèbre Prudence. Il seconda aussi le zèle de ce saint & Lettres, & scella son té-Evêque, défenseur de la Do- moignage par plusieurs an-

ce & la Prédessination, en embrassant ouvertement le parti du fameux Gotescale, contre l'implacable Hincmarc. On ignore l'année de la mort de ce pieux Abbé de qui on a un recueil de cent trente Lettres écrites avec agrément sur les matières les plus importantes, dont la meilleure édition est celle de Baluse in-8. en 1664, avec des notes.

LOUVENCOUR, (Marie de) né à Paris en 1680 d'une famille noble, fut élevée avec foin par fes parens, qui cultivèrent les talens agréables qu'elle avoit reçu de la nature. La musique, les in-Arumens & la Poesse firent ses amusemens; & nous avons d'elle plusieurs Poesses insérées dans le recueil de Vertron. Elle a aussi laissé des Cantages miles en musique par les plus grands maîtt.; Ariane, Céphale & l'Aurore, Pfiché, Leandre & Hero Pigmation, lume des Conciles de France &c. Elle mourut en 1712, un Epitre de ce saint Evêque. n'ayant encore que trentedeux ans.

LOUVARD, (D. Franprofession dans l'Abbaye de çois) né dans le Diocèse du Mans, entra dans la Congrégation de S. Maur, & y fit cette Bulle quelques Ecrits etring de l'Eglise sur la Gra- nées de prison, & par un

grand nombre d'exils. Ce fut dans la chambre noire du Château de Nantes où il fut enfermé , qu'il fit cette célèbre protestation datée du 17 Novembre 1728, où il confessoit d'avance avec une générofité vraiement chrétienne, tous les prétendus crimes dont il pourroit ette accusé au sujet de la Bulle. Elle a été imprimée dans le tems. Ce S. Religieux mourut le 22 Avril 1739, âgé de soixante-dix-huit ans dans le lieu de sa retraite à Skonaw près d'Ut. echt, où il avoit été obligé de se réfugier.

T. O

LOUVOIS, voyez TEL-

LIER.

LOWER, (Richard) né dans le pays de Cornouailles en Angleterre, s'appliqua à la Médecine sous Willis à Oxford, & suivit ensuite cet habile Médecin à Londres, où il pratiqua d'abord sa profession avec succès; mais comme il étoit du parti des Wigs, il perdit tout son crédit sous le règne des Toris; & mourut en 1691. Nous avons de lui un Traité du cœur, un autre du mouvement. & de la couleur du sang: une Differtation de l'origine du catharre, & d'autres Ouvrages estimés.

LOUVET, (Pierre) Avocat, né dans le Beauvoisis, s'appliqua à la Jurisprudence, & se rendit habile dans l'Histoire, comme le prouvent les Ouvrages que nous

avons de lui. Nomenclatura & Chronologia rerum Ecciefiasticarum Diocassis Bellovacenfis, in-8, 1618. Histoires & antiquités du pays de Beauvoisis, in-8. L'Auteur ne traite que des fondations & privilèges des Eglises & de la Jurifdiction spirituelle : ayant été fait maitre des Requetes de la Reine Marguerite , il donna la deuxième partie de ce dernier Ouvrage, in-3, dans laquelle il traite de ce qui concerne les priviléges. les Jurisdictions civiles & temporelles, & les personnes vertueuses de la Noblesse & du Tiers-Etat. Il a encore publié l'Histoire & les Antiquités du Diocèse de Beauvais, in-8. où il n'est question que de l'Histoire Ecclésiastique de ce pays: l'Histoire de la Noblesse Beauvrisienne ; in-8. 1640 ; très-raie, quoique très-imparfaite. Tous ces Ouvrages sont assez curieux, mais écrits d'une manière sèche & languissante. Il mourut en 1646. LOUVET, (Pierre) né à

Beauvais dans le dix-septième siècle, étudia en Médecine à Montpellier, & s'appliqua particulièrement à l'Histoire & aux Belles-Lettres qu'il professa dans plusieurs villes de Provence. Il a beaucoup écrit, mais avec peu de suecès, & il passe pour un trèsmédiocie Auteur. Son premier Ouvrage est un vols in-4. de Remarques sur l'Histoire du Languedoc, qui sut bien

tột 'fuivi d'un abrégé de l'Hifloire d'Aquitaine in-4, qui ne vaut pas mieux que le premier. Ce qu'il a fait sur la Provence est si mal écrit & si peu estimé, qu'on ne peut en faire aucun usage. Il est encore Auteur du Mercure Hollandois en 10 vol. in - 12. qui contiennent l'Histoire des conquêtes du Roi en Hollande, en Franche-Comté, & généralement ce qui s'est passé dans l'Europe pendant la guerre depuis 1672 jusqu'à la fin de 1679. Ce dernier Ouvrage quoique fort peu exact, peut être de quelque utilité.

LOYSEAU, (Charles) né à Paris, entra dans le barreau, & après avoir exercé la Charge de Lieutenant particulier à Sens, & celle de Bailly à Châteaudun, il revint à Paris faire la fonction d'Avocat Consultant, & il y mourut en 1627 âgé de soixanterois ans. C'étoit un très-habile Jurisconsulte qui a laissé plusieurs Ouvrages excellens sur des matières de Droit. Il y en a eu plusieurs éditions, dont la plus ample est celle de Lyon en 1701 in-fol. On estime surtout le traité du Déguerpissement, où l'Auteur fait un mélange judicieux du Droit Romain & du Droit François.

LOYER, (Pierre le) né au village d'Huillé dans l'Anjou en 1540, étoit un trèssçavant homme qui possédoit parfaitement les langues

Orientales : mais quoique Conseiller au Présidial d'Angers, il ignoroit parfaitement le Droit. Il se rendit encore ridicule par la manie des étimologies hébraiques amenoit à tout propos. Les noms des villes de France. ceux des villages d'Anjou, des maisons, des pièces de terre, tout dérivoit de l'Hébreu. Le village d'Huillé venoit d'Ahale dans Ezéchiel. Un petit hameau de maison nommé Basseton, venoit de Bassemoth, femme d'Esaü. Il trouvoit aussi dans Homère tout ce qu'il vouloit, & un seul vers lui fournissoit son nom de Baptême, celui de famille, le nom de son vitlage, celui de la Province; & pour qu'on ne l'accusat pas de s'en faire accroire, il avouoit que la grace de Dieu opéroit dans son esprit ces esfets merveilleux. Ce savant Visionnaire mourut à Angers en 1634, âgé de quatre-vingtquatorze ans. On a de lui un traité des Spectres, & d'autres Ouvrages latins, où avec bien, des extravagances & des bizarreries, on découvre une lecture immense & un scavoir profond.

LUBBERT, (Sibrand) né dans la Frise après avoir étudié à Brême, à Wirtemberg, à Genêve & à Neuslad, sous les plus habiles Professeurs, sur nommé à la Chaire de Théologie de Francker, qu'il remplit avec distinction pendant près de quarante ans, & fut employé à diverses affaires importantes. Ces occupations pénibles ne l'empêchèrent point de s'appliquer à l'étude avec assez d'assiduité pour composer beaucoup d'Ouvrages qui lui ont fait honneur dans son parti: il en publia contre les Controverses de Bellarmin, & il répondit à Gretser qui avoit répliqué pour ce Cardinal. Il écrivit aussi contre Socin, Grotius & Arminius, & fit imprimer un Commentaire fur le Catéchisme du Palatinat. Il a laissé manuscrit un Anti-Bellarminus tout entier qui lui avoit couté bien des veilles. Il mourut à Francker en 1625.

LUBIENIETSKI, (Stanislas) Polonois, & fameux Ministre des Sociniens, naquit à Varsovie en 1623 d'une famille illustre, & fut élevé d'une manière convenable à sa naissance. Après avoir fait ses études, il voyagea en France & en Hollande, & revint en Pologne, où il se maria avec la fille d'un Socinien zèlé. Son attachement au parti, lui fit faire plusieurs tentatives auprès des Princes d'Allemagne, pour procurer des établissemens, mais toujours inutilement; & après avoir été chassé de Pologne, de Stetin & d'Hambourg, où il avoit tâché de s'établir, il mourut empoisonné en 1675; & il fut

enterré à Altena malgré les oppositions des Ministres Luthériens. Il a composé beaucoup de Livres, dont peu ont été imprimés. Le plus confidérable de ceux qui ont vû le jour, est son Theatrum Cometicum divisé en trois parties. Il travailloit quand il mourut à l'Histoire de la réformation de Pologne: ce qu'il en avoit fait a paru en 1689 in-8. en Hollande: on joint ordinairement ce morceau à la Bibliothèque des Antitrinitaires de Sandicus.

LUBIN, (Eilhard) Luthérien, né dans le Comté d'Oldembourg en 1664 après avoir fait de très-bonnes études, fut nommé à la Chaire de Pocsie de l'Académie de Rostock en 1595, & dix ans après à celle de Théologie de la même ville. Ce sçavant étoit Orateur, Théologien, Mathématicien & Poëte, & il a publié divers Ouvrages qui sont une preuve de son érudition : Antiquarius, in-12 & in - 8. C'est une interprétation par ordre alphabétique des mots anciens ou peu ufités : des notes sur Anacréon, Perse & Juvenal, ce dernier & Horace avec une paraphrale: une version latine de l'Anthologie, des Commentaires sur les principales Epitres de S. Paul: des vers latins qui sont insérés dans le troisième tome du deliciæ poëtarum german 🛊 rum; plusieurs autres Livres, Oin

& un surtout qui fit beaucoup de bruit sous le titre de Phofphorus, &c. fur la nature & l'origine du mal dans lequel il prétendoit expliquer par une nouvelle hypothèse l'origine du péché. Il établissoit deux principes coéternels, l'un bon, qui étoit Dieu, & l'autre mauvais qui étoit le néant, & il prétendoit que le péché n'étoit autre chose que la tendance vers le néant, & qu'il avoit été nécessaire, afin que la nature du bien pût être connue. Quelques Théologiens attaquèrent ce système, & la dispute produisit des écrits réciproques, qui prouvèrent que Lubin étoit meil-Jeur Humaniste que Théologien. Il mourut en 1621.

LUBIN, (Augustin) né à Paris en 1624, prit l'habit Religieux dans l'Ordre des Augustins, passa par toutes les charges, & fut Assistant-Général de sa Congrégation A Rome. Ce Pere avoit une connoissance singulière de la Géographie eccléfiastique de France & d'Italie, & il nous a donné de bons ouvrages en ce genre. Il mourut à Paris en 1695, & nous avons de Jui le Martyrologe Romain avec des notes, dont l'édition de Paris, in - 4. 1661, est belle & exacte: Abbatiarum Italia brevis notitia, in-4. à Rome, 1695 : Tables Géographiques, qui servent à qui veut avoir une connoissance des Abbayes d'Italie, Il a fait un pareil ouvrage sur les Abbayes qui sont en France. Il a encore publié Orlis Augustinianus, in-4. 1659, qui est une notice de toutes les Maisons de son Ordre, avec quantité de Cartes qu'il avoit autrefois gravées lui-même: une traduction de l'Histoire de la Laponie par Scheffer, in-4. Paris 1673; & quelques autres ouvrages.

LUC Evangeliste étoit d'Antioche, Métropole de Syrie & avoit été Médecin. On ne sçait s'il étoit Juif ou Payen de naissance; il fut compagnon des Voyages & de la Prédication de S. Paul, & commença à le suivre quand. cet Apôtre passa de Troade en Macédoine. On croit qu'il précha l'Evangile dans la Dalmatie, les Gaules, l'Italie & la Macédoine, & qu'il mourut dans l'Achaie âgé de 84 ans. Outre fon Evang. qu'il écrivit sur des mémoires des Apôtres, nous avons de lui les Actes, qui contiennent l'Histoire de trente années. Le file de Saint Luc est plus pur que celui des autres Evangelistes.

LUC de Tui ou Tudensis, parce qu'il fut Evêque de cette Ville, sit plusieurs voyages en Orient dans le treizième siècle, pour s'informer de la Religion & des cérémonies des Peuples qui habitent cette partie du monde. A son retour il composa un bon Ouvrage contre les

stad en 1612: une Histoire la conjurate de Pison, succond'Espagne depuis le commencement du Monde jusqu'à l'an le choix du supplice. Il se fit 1274, & la Vie de S. Isidore de Séville.

LUCA, (Jean - Baptiste de ) né à Venozza au Royaume de Naples d'une famille obscure, s'éleva par son mérite, & après avoir exercé quelques emplois auprès d'Innocent XI qui le nomma Cardinal en 1681, il mourut deux ans après âgé de 66 ans, & a laissé Annotationes in Concilium Tridentinum: une Relation de la Cour de Rome, remplie de particularités curieuses & intéressantes: un ex-. cellent ouvrage sur le Droit Ecclésiastique, en 23 volum. in-fol. Theatrum veritatis, en 15 vol. &c.

LUCAIN, ( Marcus Annæus Lucanus ) Poete Latin & neveu de Séneque, naquit à Cordoue en Espagne vers l'an 39 de l'Ere Chrétienne, & vint dès son enfance à Rome, où il se fit connoître par ses déclamations en Grec & en Latin. Il fut d'abord favori de Néron, par la protection duquel il fut élevé avant l'âge aux charges d'Augure & de Questeur; mais dans la suite, ayant eu la noble imprudence de disputer avec lui le prix de la Poesse & le dangereux honneur de le remporter,ce Tyran par une basse jalousie, s'opposa à la réputation de Lucain, & le Poete

Albigeois, imprimé à Ingol- piqué entra des premiers dans damné à mort, & n'eut que ouvrir les veines dans un bain chaud, & comme il sentoit la chaleur abandonner les extrêmités de son corps, il prononça les vers qu'il avoit faits fur un Soldat qui mourut de la sorte, & expira l'an 65 de l'Ere Chrétienne. Ce Poëte avoit composé plusieurs ouvrages, dont il ne nous reste que la Pharfale en six Livres, où il décrit la Guerre de César & de Pompée. L'accueil que cet ouvrage reçut quand il parut, n'est dû qu'au mauvais goût du siècle, car l'Auteur quittant le chemin' battu par Homère & Virgile, & voulant se frayer une route nouvelle n'a fait qu'une gazette empoulée, au lieu d'un Poeme Epique; à force de vouloir chercher le grand, le sublime au-delà des bornes, il se jetre dans l'enflure, il se guinde, il s'évapore, il outre les peintures, & dans un fond sec & aride, voulant suppléer au défaut d'invention par la grandeur des sentimens, il n'a que trop souvent caché la sécheresse sous la bouffissure & un flasque embonpoint. Cen'est pas qu'on ne trouve dans son Poëme des beautés réelles, des pensées mâles & hardies, de ces maximes politiques, dont le grand Corneille a si bien profité, des discours majes

règle, point de justesse dans la conduite de l'ouvrage, qui est plutôt une Histoire en vers suite de Constantinople, il & une Gazzette pleine de déclamations, qu'un Poeme Epique. Peut-être que si l'âge eût pu mûrir l'esprit du Poete, qui n'avoit que 26 ans quand il mourut, & joindre à son feu & à son élevation le jugement de Virgile, on auroit eu en lui un Poete accompli. Il y a plusieurs édizions de la Pharsale, dont Gueret donne le caractère dans son Parnase réformé, quand il fait dire à l'Auteur: » J'ai été tourné de toutes » les façons. On me lit en prose, on me voit en bur-> lesque, & l'on me trouve » en vers héroïques : la proo fe me tue, le burlesque me > fait rire, & les vers héroipo ques me charment ». La traduction en prose est de l'infatigable Abbé de Marolles, & les autres sont de Brebœuf, qui n'a que trop imité les défauts de son original.

LUCAR, (Cyrille) né dans l'Isle de Candie en 1572, étudia à Venise & à Padoue, & fut ensuite en Allemagne, où il eut une grande liailon avec les Protestans, dont il porta l'esprit & la doctrine en Grèce. Les justes soupçons que l'on y eut contre lui, lui firent donner une profession de Foi conforme à la doctrine de l'Eglise Romaine, fur les points con-

tueux; mais nul art, nulle troversés entre les Luthériens & les Catholiques. Devenu Patriarche d'Alexandrie, encontinua ses liaisons avec les Protestans, & enseigna leur doctrine. Les Evêques s'y opposèrent, il fut dépouillé du Patriarchat, puis exilé à Rhodes. Il fut rétabli quelque tems après; mais ayant voulu faire imprimer des Catéchismes de sa façon, il fut relégué à Ténedos, puis rappellé 3 mois après; mais ne pouvant pas rester en repos, il fut enlevé de Constantinople & étranglé en 1638. Il fut anathématizé dans un Synode tenu à Constantinople la même année, par Cyrille de Bercé son successeur.

LUCAS, (Paul) Voyageur fameux, né à Rouen en 1664, satisfit dès sa jeunesse la passion qu'il avoit pour les voyages, & parcourut plusieurs fois le Levant, l'Egypte, la Turquie & d'autres Pays, d'où il revint chargé de merveilles & d'autres curiofités qu'il mit dans le Cabinet du Roi. Louis XV le fit partir de nouveau pour le Levant en 1723, & il rapporta de ce voyage, entr'autres choses rares, quarante manuscrits qui sont à la Bibliothèque du Roi, & deux médailles d'or très - curieuses. L'infatigable Voyageur après s'être reposé quelque tems, sentit sa pasfion se renouveller avec plus d'ardeur en 1736; & ne pou-

vant la vaincre il s'arracha du sein de sa famille, & de ses amis, & partit pour l'Espagne, où la mort, qui le surprit à Madrid en 1737, termina sa vie & ses voyages. On a de lui plusieurs Relations imprimées. Les deux premiers voyages, en 4 vol. in-12., & son troisième en Egypte en 3 vol. où il y a des choses curieuses sur l'état présent de ce Pays. Mais quand ce pauvre Voyageur veuts'ingérer de parler de l'Histoire ancienne d'Egypte, on sent bien que sa capacité ne s'étend pas jusques là. Ces Relations sont intéressantes & assez bien écrites, parce que l'Auteur, qui n'étoit pas en état de les écrire lui-même, avoit donné ses Mémoires à rediger à Baudelot, à Fourmont & à l'Abbé Banier. Il y a encore eu de ce nom : 10. FRANÇOIS LUCAS, Docteur de Louvain, né à Bruges dans le dix-septième siècle, sçavant dans les langues Orientales, & qui fut occupé à travailler à l'édition des Concordances des Bibles. Il mourut en 1619, & est Aude quelques sçavans Commentaires fur l'Ecriture Sainte. 2°. LUCAS DE LEYDEN, Peintre & Graveur célèbre, qui mourut à trente-neuf ans en 1533. 30. RICHARD LUCAS, Sçavant Anglois, Docteur d'Oxford au dix-septième siècle, dont on a des Sermons & plu-

fieurs ouvrages estimés, écrits en Anglois, comme la Morale sur l'Evangile; Pensées Chrétiennes; le Guide des Cieux, &e. Il mourut en 1715, âgé de 67 ans.

LUCIEN, Auteur Grec, étoit de Samosate, Capitale de la Comagene, Province' de Syrie. Son pere qui étoit de condition médiocre, n'ayant pas le moyen de l'entretenir, le mit, par le conseil de ses amis, entre les mains d'un oncle qui étoit un habile Sculpteur. Lucien se mit à l'ouvrage, & appuya si lourdement le ciseau, que la pierre qu'on lui avoit donné à travailler, se rompit sous sa main. L'oncle outré de colère le maltraita, & le jeune apprentif courut au logis tout pleurant, racenter sa trifte avanture à sa mere. Il dit luimême que la nuit étant venue, il eut un songe, danslequel il crut voir deux femmes, dont l'une étoit grofsière, mal peignée, le visage tout couvert de sueur & de poussière; l'autre avoit un air gracieux, un visage doux & riant, un habit propre & modeste. Ces deux femmes, après l'avoir bien tiraillé pour l'attirer chacune à leur parti, remirent a son choix la décision de leur différend, & plaidèrent leur cause successivement. Là première, qui étoit la Sculpture, parla d'un ton rude & groffier, mais avec force & vivacité;

& la seconde, qui se nomma l'Erudition, parla d'une manière si persuasive, que Lucien ne pouvant refister aux charmes de sa voix, & d'ailleurs n'ayant pas oublié les coups qu'il avoit reçus, courut l'embrasser & se détermina pour elle. Ainsi l'estet de cesonge, vrai ou faux, fut d'allumer en lui une grande passion pour les Belles-Lett. auxquelles il se livra tout entier. Il embrassa d'abord la profession d'Avocat; mais ne pouvant se faire aux criailleries du Barreau, il se jetta dans la Philosophie & l'Eloquence qu'il professa à Antioche, en Ionie, en Grèce, en Italie, mais sur-tout à Athènes, où il fit un trèslong séjour. Dans son extrême vieillesse il prit la charge de Greffier du Préfet d'Egypte, qu'il exerça sous Marc Aurele, & il vêcut jusqu'au tems de l'Empereur Commode. Cet Auteur a laissé beaucoup d'écrits sur différentes matières, & qui sont une preuve de son érudition varice. On remarque dans tous un stile net, pur, vif, agréable & plein d'esprit. Ses Dialogues des Morts ont cette simplicité fine, & cet enjouement naif, qui caracterisent ce genre d'écrire. Il a l'art de faire parler tous ses personnages selon la manière qui convient à chacun, & on y trouve des peintures admirables de la misère de cette vie

& de la vanité des hommes: des railleries ingénieuses & piquantes du faste des Philosophes & de l'arrogance des Sçavans. Il est fâcheux que dans plusieurs de ses Ouvrages il blesse la pudeur, & fasse profession ouverte d'impiété, blasphémant également la Religion Chrétienne qu'il ne connoissoit pas, & les superstitions Payennes, dont il fait voir le ridicule. Nous avons une traduction élégante de ses Œuvres par d'Ablancourt.

LUCIEN, (Saint) Prêtre d'Antioche, souffrit le martyre à Nicomédie sous l'Empereur Maximin Galere, à qui il avoit présenté une excellente Apologie de la Religion Chrétienne. Ce Prince cruel, après l'avoir tourmenté de plusieurs manières, le fit jetter dans la mer avec une pierre au col en 311 ou 312. En attandant l'heure de l'exécution il fut renvoyé dans la prison, & ce fut dans cet intervalle qu'il offrit le saint Sacrifice avec des circonstances remarquables. Les Fidèles avoient eu la liberté d'y entrer, ce qu'on accordoit quelquefois aux Criminels, après la prononciation de leur Sentence. A la fin de l'exhortation qu'il leur fit, ils lui témoignèrent le désir qu'ils avoient de communier avec lui; mais il n'y avoit ni table ni autel, & le Saint lié & couché ne pouvoit se

remuer. Il leur fit voir que ce n'étoient pas des obstacles pour la charité; il les fit ranger autour de lui en forme de haies, pour ôter aux Gardes la connoissance des Myslères, & il sit mettre sur son estomac les espèces Eucharistiques. En cet état il offrit le saint Sacrifice, il reçut de leurs mains la Communion & tous y participèrent. Ce Saint avoit revû la Version des Septante, & en avoit donné une édition correcte que S. Athanase loue, & dont quelques Eglises d'Orient, se servoient. Il avoit aussi composé plusieurs petits livres touchant la Foi, dans lesquels quelques auteurs Catholiques ont cru voir le germe de l'Arrianisme; mais d'autres l'ont pleinement juftifié, & l'ont regardé comme un Docteur Catholique.

LUCIFER, Evêque de Cagliari en Sardaigne, non moins illustre par la grandeur de sa foi, la pureté de sa vie, son amour pour la vérité & sa science, que connu par l'infléxibilité de son caractère, & l'impétuosité de son zèle. Il fut chargé par le Pape Libere d'aller auprès de l'Empereur Constance, pour persuader à ce Prince de faire examiner la cause de S. Athanase dans un Concile; la négociation ayant réuffi, & le Concile étant assemblé à Milan, Lucifer défendit avec tant de chaleur le martyre de la divinité du Verbe, que l'Empereur l'envoya en exil, & comme il connoissoit sa véhémence & son intrépidité, il en changea souvent le lieu. Le Prélat, rappellé par Julien, vint à Antioche, où il ne fit qu'augmenter la division qui déchiroit cette Eglise, en ordonnant pour Evêque le Prêtre Paulin. Eusèbe de Verceil, envoyé pour terminer le Schisme, refufant d'approuver cette ordination.Lucifer infléxible dans ses sentimens, se sépara de la communion des Prélats tombés dans l'hérésie, rompit avec Eusèbe, & se retira en Sardaigne, où il mourut dans son Eglise vers l'an 371, Auteur d'un Schisme qui désola l'Eglise. Ce Prélat est Auteur de plusieurs ouvrages, & entr'autres de cinq Livres contre Constance, qui se refsentent de l'aigreur de son esprit & de la roideur de son caractère. Ils furent imprimés en 1568 à Paris, par les soins de du Tillet, Evêque de Meaux. Ses disciples, nommés Luciferiens, continuèrent ce Schisme, qui ne subsista pas long-tems.

LUCILIUS, (Caius)
Chevalier Romain & Pocte
fatyrique, naquit à Sueffa,
Ville de la Campanie, l'an
de Rome 505. On dit qu'il
porta les armes sous le second Scipion l'Afriquain à
la guerre de Numance, mais
l'âge de quinze ans qu'il avoit

alors, rend le fait douteux; ce qui est plus certain, c'est qu'il fut intimement lié avec ce fameux Général & avec Lalius, & que ces grands Hommes, qui cherchoient à se délasser de leurs importantes occupations dans des momens de loisir, l'associoient aux jeux innocens, auxquels ils ne dédaignoient pas de s'abbaisser. Horace. dans la première Satyre du Livre second, nous apprend ce fait. Ce Chevalier passe pour l'inventeur de la Satyre, selon le témoignage du même Poëte, parce que c'est lui qui lui a donné une forme mieux étendue, & y a répandu plus de sel que n'avoient fait ses prédécesseurs Ennius & Pacuvius. Il composa 30 Livres de Satyres, où il censuroit nommément & de la manière la plus piquante plusieurs personnes qualifiées. Sa plume, qui faisoit trembler les coupables, comme s'il les eût poursuivis l'épée à la main, ne respectoit & ne ménageoit que la vertu seule & les hommes vertueux. De tous ses Ouvrages, il ne nous reste que quelques fragmens de ses Satyres, qui furent publiés par François Douza à Leyde, avec des notes, en 1597. Ce Poëte eut une très-grande réputation de son vivant même; & après sa mort il eut des Partisans si zèlés, qu'ils couroient les rues avec des fouets lous leurs

robes, pour frapper tous ceux qui oseroient dire du mal des vers de Lucilius. Mais Horace en jugeoit autrement : il nous le représente à la vérité comme un Poete d'un goût fin & délicat pour la raillerie, facetus, emunctæ naris; mais dur & force dans sa composition, content de lui-même quand il avoit beaucoup écrit; & semblable à un fleuve qui roule un sable précieux avec beaucoup de boue. Ce jugement souleva les Partisans de Lucile: Horace le confirma par de solides preuves dans l'excellente Satyre qu'il fit à ce sujet, Xe. Liv. premier. Quintilien, critique d'ailleurs si sensé & d'un goût si sûr, n'adopte pas la décision d'Horace; & l'on trouve dans ce qu'il dit de Lucilius, la prévention prodigieuse où plusieurs étoient en faveur de ce Poëte.

LUCRECE, Dame Romaine, illustre par sa beauté & encore plus par sa vertu, épousa Collatin, parent de Tarquin Roi de Rome. Son mari, qui étoit au fiège d'Ardée, se trouvant un jour à table avec les fils du Roi, la conversation tomba sur les femmes, & chacun se mit à vanter la sienne; Collatin, plus vif, dit, qu'il ne vouloit point faire l'éloge de sa Lucrece; mais que si la Compagnie doutoit de sa supériorité, il étoit aisé de la lui prouver; montons à cheval,

ajouta-t-il, & allons surprendre nos femmes. Le défi étant accepté, les jeunes Princes s'en allèrent à Rome à toute bride, trouvèrent leurs femmes à table qui se divertissoient, & delà étant allés à Collatie, où ils arrivèrent fort tard, ils rencontrèrent Lucrece au milieu de ses servantes, occupée à travailler de ses mains, à des ouvrages de laine. Alors tous convinrent qu'elle méritoit la préférence; & les jeunes Guerriers, après avoir passé une partie de la nuit à table, revinrent au camp. Mais Sextus, fils aîné de Tarquin, Prince impétueux dans ses défirs, ayant conçu une vive passion pour Lucrece, voulut la satisfaire à quelque prix que ce fut, & étant parti du camp d'Ardée avec un seul esclave, il se rendit à Collatie, où il fut reçu comme auparavant & en fils de Roi. Mais dans la nuit ce Prince s'étant glissé dans l'appartement de Lucrece l'épée à la main, lui déclara sa passion avec feu, & pour l'y faire consentir employa les plus terribles menaces, & les promestes les plus flatteuses. Lucrece insensible à la crainte de la mort, ne le fut pas à celle de l'infamie, & Sextus l'ayant menacée de la tuer, & avec elle l'esclave qui la fuivoit, comme les ayant furpris en adultère, la vertueu-

se Dame succomba à cette crainte, & le barbare profitant d'un moment de foiblesse, causée par la consternation, satisfit sa passion brutale, & reprit le chemin du camp. Lucrece plongée dans la douleur la plus amère, & résolue de ne pas survivre à fon deshonneur, ne voulut pas mourir sans se venger, & ayant fait venir son pere, son mari & tout ce qu'elle put assembler de parens, elle leur raconta l'outrage qui lui avoit été fait, leur en fit promettre la vengeance, & tirant un poignard, elle se l'enfonça dans le cœur, l'an 509 avant J. C. Cette mort procura la liberté aux Romains qui chassèrent les Rois.

LUCRECE, (Titus-Lucretius) Poete & Philosophe fameux naquit l'an de Rome 658, d'une famille ancienne & illustre, & se tua lui-même à 44 ans dans un des accès de fureur que lui causoit un philtre, que lui avoit donné sa femme ou sa maîtresse Lucilia qu'il aimoit éperdûment. Cette manie lui laissoit des momens lucides, pendant lesquels il composa son Poëme de Rerum Natura, en fix livres, dans lequel il explique fort au long la Phisique d'Epicure, dont il avoit embrassé les opinions. Il commence à l'exemple de son maître à nier la Providence, avec une insolence & une

audace qui révoltent. Aucune considération ne l'arrête, aucune peur ne le retient: il veut que tout le monde l'écoute, & il hausse la voix. Il ose même se féliciter d'être le premier à Rome qui ait eu le courage de secouer le joug de la Religion: Et c'est, ajoute-t-il, la seule récompense que je me promette de mon travail. Son début impie contient l'éloge d'Epicure, qui, selon lui, d'un air hardi & intrépide, avoit levé contre la Religion l'étendas d de la guerre, sans que ni l'autorité des Dieux, ni la crainte des foudres, ni le Ciel avec le bruit effrayant de ses tonnerres, fusent capables de l'arréter. Le Pocte dans toute la suite de son ouvrage établit pour principe, que les Dieux ne se soucient & ne se mélent de rien. Il prend à tâche d'expliquer les effets de la Nature, la formation & la conservation du Monde par le seul mouvement des atomes, & de réfuter ceux qui reconnoissent pour première cause la puissance & la sagesse d'une Divinité. Mais comme l'impie n'est pas longtems d'accord avec lui-meme, souvent il échappe à Lucrece de aveux de sa foiblesse. Souvent ses yeux éblouis s'ouvrent à la vérité qu'il voudroit se dérober. En niant fièrement la Providence, il admet une certaine force dans

la Nature qui remplit sa place, qui agit sans mesure, qui se joue de nos projets & de nos desirs, qui élève, qui abbaisse, qui anéantit enfin toutes les grandeurs humaines. Au reste ce Poete a quelquefois beaucoup de noblesse, de force, & de génie. On voit chez lui des morceaux admirables pleins d'élévation & d'enthousiasme, tels que son Prologue, l'Ex. du second Liv., & la Descript. de la peste; mais il manque dans tout le reste de douceur, d'harmonie, & loin de trouver un Poëte qui remue, on n'entend qu'un Philosophe trifte qui argumente, & parle du même ton; aussi obscur dans son raisonnement, que sec & f. oid dans fa verfification. Nous avons plusieurs éditions de ce Poeme, dont la meilleure est celle de Simon de Coline & il a été traduit en françois d'abord par l'inépuisable de Marolles en 1650, dont la version quoique platte & rampante eut quelque succès, il fut séimprimée plusieurs fois. Après lui le Baron des Coutures en fit paroitre une nouvelle en 1685 avec des notes sçavantes, une vie de Lucrece faite avec goût, & une Préface dans laquelle est l'analy se du Pocme, & une idée de la morale qu'il contient. Moliere avoit traduit ce Poemeen vers françois; mais il n'en a rien paru; & nous n'ayons

Bla zed by Google

tr

premier Livre, & par d'Hefnaut, un des hommes de son tems, qui tournoit le mieux un vers.

LUCTATIUS CATU-LUS, Consul Romain qui commandoit la flotte de la République, & qui défit les Carthaginois entre Drepani & les Isles Ægates. Dans ce combat il prit aux ennemis 70 vaisseaux, & leur en coula à fond cinquante. Cette vicles vaincus à demander la paix. Un autre Consul de mérius, partagea avec lui l'hon- consulter les tée sur les Cimbres, qui eumes tués, & soixante-mille prisonniers. Ce Luctatius pémisérablement dans les guerres civiles, & Ciceron en parle dans son Livre des Orateurs illustres, comme d'un homme sçavant qui avoit fait de belles. Harangues, & l'Histoire de son Consular, plus.

LUCULLUS, (Lucius Licinius) Romain illustre par son esprit, ses victoires, ses richesses & son luxe, étoit de famille Consulaire: il apprit l'Eloquence & la Philosophie sous d'excellens Maitres, & brilla dans les fonctions du barreau, ausquelles il employa sa jeunesse. Il fut

que le commencement du Questeur en Asie, & Préteur en Afrique, & il gouverna ces deux Provinces avec beaucoup de modération & de justice. Ses talens pour la guerre n'étoient point connus., & l'on ne s'attendoir pas qu'il dût se distinguer par des exploits militaires, lorfqu'il battit deux fois la flotte d'Amilcar, & remporta sur lui deux grandes victoires. Son génie heureux avoit supplée par l'étude à l'expérientoire mit fin à la première ce, & il étoit devenu Généguerre punique, en obligeant ral dans sa route. Il avoit employé tout le tems de son voyage à s'instruire par la me nom, collegue de Ma- lecture de l'Histoire., & à gens habiles neur de la victoire rempor- dans ce métier, de forte qu'il arriva en Afie Capitaine tout rent cent quarante mille hom- formé, lui qui étoit parti de Rome avec une connoissance très-médiocre de l'art militaire. Ayant été fait Consul avec Aurelius Cotta, dans le tems de la troisième guerre de Mithridate Roi de Pont, il fut envoyé contre ce Prince, parce que l'Asie étoit dans son département ; cette ex-Ouvrages, que nous n'avons pédition ne fut pour lui qu'une suite de victoires qui lui firent moins d'honneur qu'un trait de générosité envers son collégue. Celui - ci voulant profiter de son absence pour se signaler par quelque coup d'éclat, se hata de combattre Mithridate qui le vainquit & l'enferma dans Calcédoine où il seroit péri, si Lucullus sacrifiant noblement son ressen-

timent au plaisir de sauver un Citoyen Romain, n'eut volé à son secours, & ne l'eut dégagé. Après cet exploit, le Romain se mit à la poursuite de Mithridate qu'il défit plusieurs fois sur mer & sur terre, & le contraignit de se réfugier chez Tigrane son gendre. Alors tout le pont se soumit à Lucullus qui ayant été continué dans le Gouvernement d'Asie, passa l'Euphrate, & fondit sur les Etats de Tigrane. Ce Roi, le plus puissant de l'Asie, vint avec une formidable armée au-devant du Consul, qui avec une poignée d'hommes remporta fur lui une victoire langlante, prit Tigranocerte Capitale du Royaume, & alloit achever glorieusement cette guerre, lorsque les intrigues d'un Tribun le firent dépofer, & nommer à sa place Pompée. Celui-ci se hâta de venir se couronner des lauriers qu'avoit cueillis Lucullus, & il commenca par déprimer les actions de son rival, & s'attacha par une basle jalousse à lui faire perdre tout crédit dans l'armée. Lucullus s'en plaignit amèrement, & après lui avoir reproché fort vivement son ambition déréglée, il partit pour Rome, où le Sénat par des marques infinies d'estime le consola de toutes les injustices qu'il avoit reçues. On lui accorda ensuite les honneurs du Triomphe; mais ce

ne fut qu'après des longues contestations. Cet illustre Romain qui avoit apporté du Levant des richesses prodigieuses, se livra à un luxe excessif, & par politique ou par goût il se jetta dans des dépenses énormes, qui l'ont autant fait connoitre que les Victoires, & qui lui méritèrèrent le surnom de Xerxès en robe; Xerxes togatus. Sa table étoit servie avec une Comptuofité inconnue qu'alors. Il avoit plusieurs falons, à chacun desquess il donna le nom d'une Divinité, & ce nom étoit pour son Maitre d'Hôtel le fignal de la dépense qu'il vouloit faire. Surpris un jour par Pompée & Ciceron, il dit seulement à un de ses gens, en leur présence, qu'il souperoit dans Apollon, & le repas coûta 25000 l. Ce qu'il fit de mieux, c'est qu'ayant apporté de l'Orient un grand nombre d'excellens livres, il en composque Bibliothèque, qu'il ouvrit à tous les curieux qui y alloient en grand nombre. Ce grand homme tomba en démence sur la fin de sa vie, & on lui donna pour Curateur Lucullus son frere. On prétend qu'il mourut d'un philtre. C'est à lui que l'on doit les premiers Cérisiers que l'on ait vû en Europe, & il en rapporta les greffes du Royaume de Pont. LUDOLPHE, (Job) né

à Erfort Capitale de la Tu-

ringe

ringe en 1634, d'une famille distinguée, fit ses études dans l'Université de cette Ville. & apprit la Jurisprudence sous le célèbre Muller. Il s'appliqua ensuite à l'Etude des Langues Orientales, & ayant bien-tôt scu l'Hébreu, le Grec & l'Arabe, quoiqu'il n'eut pas vingt ans, il apprit encore de lui-même l'Ethiopien, & composa une Grammaire pour l'intelligence de cette langue. Il se mit après cela à voyager pour perfectionner les connoissances qu'il avoit acquises, parcourut la Hollande, la France, l'Italie & la Suéde; & après fix ans de courses instructives, il revint dans sa patrie, & exerça pendant 18 ans avec application, les fonctions de Conseiller. Enfin rendu à luimême, il se retira à Francfort-fur-le-Mein, dans l'efpérance de se dédommager avec ses livres du tems qu'il avoit donné aux affaires publiques; mais l'Elect. Pal. vint le distraire en le mettant àla tête de ses affaires. Cet emploi lui donna occasion de voyager & de visiter toutes les Bibl où il puisa des secours pour la connoissance des langues, son étude favorite. De retour à Francfort, il reprit ses premières idées de retraite, & ne s'occupa pendant tout le reste de sa vie que du soin de revoir ses ouvrages & de les perfectionner. Il mourut en 1704, âgé de près de 80 ans. Il a laissé plusieurs ouvrages latins fort estimés, dont les principaux sont l'Histoire d'Ethiopie, in-fol. 1681. Un Commentaire sur cette Histoire. in-fol. 1691. Ces deux ouvrages écrits avec beaucoup d'exactitude & de sçavoir, contiennent tout ce qu'on peut souhaiter , tant sur l'Histoire que sur la Religion des Ethiopiens, au jugement de l'Atbé Lengiet; mais le sçavant Renaudot n'en pensoit pas de meme, & n'en faisoit aucun cas. Un Appendix de la même Histoire, in-fol. 1693: plufieurs Grammaires & Lexicons pour la langue des Abyssins & l'Ethiopien, &c. Juncker a écrit la vie de ce sçavant judicieux que l'on dit dans le Moreri aussi estimable par ses mœurs que par ses talens; témoignage qui ne s'accorde point avec l'anecdote que rapporte l'Abbé Lenglet, que ce M. Ludolphe avoit sept femmes époulées en même tems en différens endroits.

LUGO, (Jean) né à Madrid en 1583, où son pere séjournoit comme Député de sa Ville à l'Assemblée des Etats du Royaume, entra chez les Jésuites en 1609, & y acheva ses études, après lesquelles on lui fit régenter. la Philosophie & la Théologie; d'abord à Valladolid, puis à Rome, où il arriva en 1621. Il exerça cet emploi avec fuccès pendant 29 ans, & publia pendant cet

intervalle plusieurs ouvragesqui le firent connoître du Pape Urbain VIII, de qui il recût le Chapeau de Cardinal en 1643, sans en avoir eu le moindre soupçon, & malgré lui, si l'on en veut croire Sotuel. Il mourut en 1660. See ouvrages forment 7 vol. in-fol. sous le titre de Disputationes Philof. & Mor. & traitent de l'Incarnation, des Sacremens, de la Justice, &c. le plus estimé est son Traité de la Pénitence, mais le tout a eu moins de débit que le Quinquina que ce Cardinal distribuoit & que l'on appella pour cela la Poudre de Lugo. Cet Auteur inventa ou renouvella l'Hypothèse des Points enflés, pour se délivrer des objections que l'on fait contre les Points mathématiques. On l'accuse aussi d'avoir le premier imaginé le Péché Philo-Sophique, cette source impure d'où découlent tant d'impiétés; & dans le tome premier de la Morale pratique, on lit avec indignation une Lettre de ce Cardinal à un Jésnite de Madrid, par laquelle il l'exhorte à réveil-1er la Dévotion à l'Immaculée Conception, pour forcer les Dominicains à faire diversion & à abandonner S. Augustin, fur lequel ils pressoient vivement les Jésuites en Italie. François de Lugo son frere aîné, austi Jésuite, a austi écrit sur les mêmes matières que le précédent. Il mourut en 1652.

LUITPRAND, Diacre de Pavie, puis Evêque de Cremone, vivoit dans le dixième siècle, & fut Sécretaire de Berenger II, Roi d'Italie, qui l'envoya en 948 en Ambassade à Constantinople auprès de Constantin Porphyrogenete; il y retourna en 968 par les ordres de l'Empereur Othon qui l'envoya à Nicephore Phocas. Nous avons de cet Auteur, homme d'un mérite fort médiocre, un vol. in-fol. d'Œuvres imprimées à Anvers en 1640. On y trouve le récit en six Livres de ce qui s'étoit passé en Europe de fon tems, qui peuvent servir à l'Histoire du bas Empire: la Relation de son Ambassade à Phocas, &c. Le Livre des vies des Papes qu'on y a joint auffi-bien que les Chroniques des Goths, sont des pièces vifiblement supposées. Le style de cet Auteur est dur, serré, véhément, & montre plus, d'esprit que de jugement. Il affecte puerilement de faire parade du grec, & de méler des vers à sa prose; mais un reproche plus grave qu'on lui fait, c'est d'être partial dans sa critique & dans ses louanges, & de faire le plaisant aux dépens même de la pudeur, dans son Histoire qu'il écrivit étant Diacre, & qu'il dédia à l'Eveque d'Eliberi en Espagne.

LULLE, (Raymond) né dans l'isle de Majorque, s'appliqua aux Langues Orientales & aux Sciences abstraites,

surtout à la Chymie & à la Médecine, dont il emprunta les premiers principes des Arabes. Sa vie errante & vagabonde lui fit d'abord une mauvaile réputation, mais on dit qu'il se convertit, & qu'à l'âge de quarante ans il entra dans le Tiers Ordre de S. François, fit un grand nombre de voyages pour prêcher la Foi, & exercer la Chymie; & après un grand nombre d'aventures singulières, il fut assommé à coups de pierres dans la Mauritanie âgé de quatre - vingts ans. Son corps fut rapporté à trueuses & condamnées par le Majorque où il est honoré comme martyr, & on a follicité fort inutilement sa canonifation. Cet Auteur a laiffé un nombre prodigieux d'écrits tous très-inintelligibles, & du latin le plus barbare. Dans les Livres de Chymie, il parle sans cesse d'une substance moyenne, d'une ame métallique, d'un mercure plus vif & plus pur que le mercure ordinaire; mais il n'explique point ce que c'est que cette ame, ce mercure. Il n'est pas moins obscur dans le nouveau système de Logique qu'il vouloit introduire dans les écoles, & qui comme une espèce de calcul ou d'ait général devoit renfermer les principes de toutes les sciences. Il prétendoit que par le jardin qu'il avoit inventé, & qui confistoit à ranger certains termes généraux sous différentes classes, un

231 homme pouvoit parler de toutes choses sans rien apprendre aux autres, & sans doute sans s'entendre lui-meine. Les Docteurs Espagnols disoient que cet Auteur avoit composé sa Logique, afin qu'on put se desfendre de l'Ante-Christ dans les derniers jours & retorquer contre lui-même ses argumens. Il y a eu un autre Raymond Lulle, furnommé le Néophyte, qui de Juif te fit Dominicain, retourna ensuite au Judaisme & soutint des erreurs mons-Pape Grégoire II.

LULLI, (Jean-Baptiste) né en 1633, vint fort jeune à Paris, où il se fit bien-tôt connoître par son goût pour la musique, & ses talens pour le violon, auquel il dût le commencement de sa fortune. Louis XIV voulut l'entendre, & en fut si satisfait qu'il le nomma Inspecteur des violons, & créa en mêmetems une bande en sa faveur qu'on nomma les petits violons. La musique entre ses mains, prit bien-tôt une nouvelle face, & Lulli s'élevant au-dessus des règles de cet art, se traça une route particulière, & le tira de l'uniformité ennuyeuse, & de l'exactitude insipide à laquelle s'étoient assujettis ceux qui l'avoient pratiqué avant lui. Tout devenoit possible à son génie; les accords, les dissonances, écueil ordinaire des

Pij

grands maîtres, étoient les plus beaux endroits de ses Ouvrages, par la manière de les préparer, de les placer, & de les sauver. Louis XIV pour récompenser les talens de cet Artiste, le nomma Intendant de sa musique en 1661, & lui donna en 1663 le privilège de l'Opera, que Perrin avoit introduit en France, & qui acquit entre les mains de Lulli le point de perfection dont est capable ce genre de spectacle. Le Roi non content de toutes ces marques de distintion données à son Musicien, youlut bien encore l'ennoblir, & interposa son autorité pour le faire recevoir Sécretaire à la Chancellerie, malgré l'opposition de tous les membres de cette Compagnie, de Louvois lui-même qui reprochant à Lulli sa témérité de ce que n'ayant d'autre recommandation que de faire rire, il osoit briguer une place dans un corps dont il étoit membre, s'attira cette rép. hardie de ce musicien : Eh têtebleu, vous en feriez autant si vous le pouviez. Outre ses grands talens pour la mufique, Lulli avoit l'humeur enjouée, l'imagination vive & féconde en saillies; ce qui le faisoit rechercher par les Partisans du plaisir, auquel il se livroit lui-même très-volontiers: mais malheureusement sa conversation étoit li-

nité, & le sage Despreaux l'a parfaitement dépeint dans ces vers de saneuvième Epitre:

Envain par ja grimace , Ge. . . . . . . .

Ce n'est plus qu'un cœur bas, un coquin ténébreux.

. . . . Il mourut en 1687 âgé de cinquante-quatre ans, des suites d'une vie déréglée. Nous avons de lui treize grands Opera, Cadmus, Alceste, The-Sée, Athys, Bellerophon, Per-Sée, Phaeton, Amadis, Roland, Armide, &c. Plusieurs ballets pour le Roi, & des motets

à grands cœurs.

LUPUS, (Chrétien) né à Ipres en 1612, entra dans l'Ordre de S. Augustin, & après avoir achevé ses études de Théologie à Louvain, il enseigna la Philosophie à Cologne, puis la Théologie à Louvain avec beaucoup de succès, & exerça ensuite les premieres charges de son Ordre. Alexandre VII qui l'avoit connu particulièrement à Cologne & qui l'aimoit beaucoup, l'appella à Rome, & vouloit l'élever aux dignités Ecclésiastiques, mais l'humble Religieux les refusa. Le Pape venoit de donner la Bulle contre Jansenius, & le P. Lupus étant un jour ; son audience, prit la liberté de lui dire qu'il étoit surpris que Sa Sainteté eût condamné les cinq Propositions centieuse, il ne réussissoit étant de l'Augustinus, puisque dans l'ordure & l'obscé- que lui & plusieurs autres per-

sonnes avoient lû l'Ouvrage avec toute l'application poffible, & n'avoient pû les découvrir. Alexandre surpris de ce que lui disoit ce Religieux dont il connoissoit l'érudition & la sincérité, lui protesta à son tour qu'il les avoit vues lui-même en propres termes dans le Livre de l'Eveque d'Ypres, & sur ce que le P. Lupus le pressa de lui montrer l'exemplaire dans lequel il les avoit trouvées, le Pape avoua qu'il ne l'avoit plus, & que ceux qui le lui avoient présenté, avoient eû soin de le reprendre; ce qui dévoila la friponnerie des ennemis de Jansénius, qui avoient falsissé un exemplaire de son Livre pour déterminer le Pape à décider que les cinq Propositions y étoient. Dans un lecond voyage à Rome, Lupus fut aussi très-bien accueilli par Innocent XI, de qui il obtint un Décret sur la pureté de la Doctrine de S. Augustin, & la permission de l'enseigner publiquement à Louvain. Ce sçavant Religieux mourut en 1681 âgé de soixante-neuf ans, & on a de lui des Commentaires sur l'Histoire & les canons des Conciles, pleins d'érudition; un Livre des appellations au Saint Siége, rempli de préjugés ultramontains: un Commentaire sur les prescriptions de Tertullien; un Traitésolide sur la contrition, la vie & les Lettres de S. Thomas de Can-

torberi, & d'autres Ouyrages tous écrits en latin, & la

plupart estimés.

LUSCINIUS, (Ottoman) né à Strasbourg, étoit un bon Ecrivain du seizième siècle, dont on a plusieurs bons Ouvrages latins': Progymnasmata græcæ litteraturæ, la traduction des Harangues d'Isocrate à Demonicus & à Nicocles, des Symposiaques de Plutarque. Il a fait ausli des Allégories & des Tropologies sur l'Ancien & le Nouveau Testament.

LUTHER, (Martin) né à Islebe dans le Comté de Mansfeld en 1483 de parens obscurs, fit ses premières études dans sa patrie, & alla prendre à Erford le dégré de Maître-ès-arts. Un jour le promenant dans les environs de la ville, la mort de son Compagnon qui fut tué à son côté d'un coup de tonnerre, le frappa tellement, qu'il fit vœu d'embrasser la vie monastique, & peu après étant entré chez les Hermites de S. Augustin, il y fut fait Prêtre. On l'envoya aussi - tôt professer la Philosophie à Wittemberg, où il fit admirer ses talens, & Leon X ayant chargé les Dominicains de publier des Indulgences pour ceux qui contribueroient au bâtiment de S. Pierre de Rome, Luther reçût ordre de son Général de s'élever contre les nouveaux Quèteurs que l'on accusoit d'avoir supplanté les Augu-Pin

stins. Cette commission qui convenoit à la violence de son caractère lui plût, & il passa de beaucoup les espérances de ceux qui l'avoient mis en œuvre. Car incapable de se renfermer dans les bornes de la modération, de l'abus qu'il attaquoit avec raison, il passa bien-tôt à la chose même, & se déchaina sans ménagement contre les Indulgences. Ses adversaires de leur côté lui donnoient beau jeu en outrant le point de la question, & en donnant dans l'excès oppos, au lieu de se tenir dans un juste milieu, qui confiste à reconnoître que l'Eglise a le pouvoir d'accorder des Indulgences; mais sans préjudice des saintes règles de la pénitence, dont elles ne peuvent dispenfer : ils accordoient tout aux premières, & n'admettoient d'autre satisfaction que ce qui n'en est que le supplément. La dispute s'échausta donc, on écrivit beaucoup, & on soutint des thèses pour & contre. Luther en fit soutenir une sur la matière, qui contenoit 95 propositions, dans la plûpart desquelles il s'élevoit contre des erreurs & des abus réels; mais dans d'autres il parloit d'une manière trop peu exacte. Le Dominicain Tetzel lui répondit par cent fix propositions remplies d'ignorance & de faux préjugés, & ces thèses réciproques furent la cause funeste du schisme, qui déchira depuis si cruellement l'Eglise : car Luther de la matière des Indulgences, passant à celle de la justification, & de l'efficace des Sacremens, avança des erreurs bien plus dangereuses, & il fut dénoncé à Leon X comme hérétique. D'abord il feignit de vouloir se soumettre au jugement de l'Eglise, & pendant trois ans il ne cessa de protester qu'il écouteroit la voix du Pape comme celle de J. C. Il alla même jusqu'à comparoitre devant le Légat Cajetan à Ausbourg, & s'offrit de se justifier; mais ce Cardinal ne voulut point en endre ses raisons, & ne lui parlant jamais que de l'autorité du Pape, & de Censures Eccléfiastiques, Luther qui craignoit ce qui étoit arrivé à Jean Hus & à Jerôme de Prague, s'enfuit d'Ausbourg après y avoir fait afficher un acte d'appel, où il se plaint de la conduite de Cajetan. & déclare qu'il se trouve obligé d'appeller de tout ce qui s'est fait ou qui se feroit dans la suite contre lui, au Pape mieux informé. Démarche illusoire, puisqu'il soutenoit une Doctrine manifestement hérétique: par exemple, que la grace qui nous rend justes & agréables à Dieu, n'est point en nous que que chose de réel, & que pour être justifiés, il suffit de croire fermement que nous le sommes.

LU

Cependant l'Héréfiarque s'étoit retiré dans les Etats du Duc de Saxe qui le protégeoit, & là il défioit tous les Inquisiteurs, de venir disputer avec lui, & travailloit sans relache à répandre ses erreurs de vive voix & par écrit. Les Universités de Louvain & de Cologne, furent les premieres qui s'éleverent contre lui & le condamnèrent, & le Pape après avoir essayé de ramener par la douceur cet esprit intraitable, censura par la Bulle de 1520, quarante-un articles tirés de fes Ouvrages, qui sont autant d'erreurs palpables. Cette Bulle ayant été publiée, Luther ne garda plus de mefures, & dans son Livre de la captivité de Babylone, il leva l'étendard de l'hérésie & du schisme. Il y appelle la Cour de Rome le royaume de Babylone, il ne reconnoît que trois Sacremens, le Baptême, la Pénitence & le Pain. Il eut été charmé de donner atteinte à la réalité de J. C. pour nuire, disoit-il, à la Papauté; mais frappé des paroles de l'institution, il n'osa pas nier ce mystère, & il se contenta d'ébranler les fondemens de la Transubstantiation; en affirmant que le pain & le vin demeurent dans l'Eucharistie avec la présence réelle de J. C. Il fait main balle fur toutes les cérémonies & les prières de la Liturgie, & ne respecte que les paroles Sacramentelles, détruit la Confession, & décharge les Prêtres du célibat. Ce furieux se sentant appuvé du crédit de plusieurs Princes, se déchaina contre l'Eglise avec le dernier emportement, & sonna le tocsin le plus horrible contre le Pape. A l'entendre, il falloit mettre tout en feu, & ne faire qu'une même cendre du Pape & des Princes qui le soutenoient. Rien n'égale la rage de ce Phrénétique, qui ne se contentoit pas d'exhaler ses fureurs en déclamations horribles, mais qui les mettoit en thèses. L'Empereur ayant in~ diqué une Diete à Wormes en 1521, y manda Luther qui y vint sous un sauf-conduit. Sur la Sommation qu'on lui fit, de déclarer s'il étoit Auteur des Livres publiés sous son nom, & s'il vouloit en soutenir la Doctrine, il avoua les Livres & ce qu'ils contenoient; & lorsqu'il eut été. renvoyé, Frédéric de Saxe son Protecteur, le fit enlever sur la route, & conduire dans un château désert. Ce fut en ce lieu qu'il appelloit l'Isle de Pathmos, qu'il apprit l'Edit de l'Empereur contre lui, & la censure que la Faculté de Paris venoit de prononcer contre ses Ouvrages. Ce dernier trait anima sa fureur, & les Docteurs de Paris qu'il avoit d'abord comblés d'éloges, ne furent plus à ses yeux que des ignorans P iv

& des stupides qu'il accabla d'injutes groffières, & de railleries indécentes. Il ne traita pas avec plus de ménagement Henri VIII. Roi d'Angleterre qui avoit écrit contre lui ; & ses Partisans même fuient indignés de l'emportement & du sot orgueil avec lequel il parla de ce Monirque, & de tout ce qu'il y avoit de plus grand sur la terre. Parmi les Ouvrages qu'il composa dans sa retraite, il y en a un contre les messes privées, dans lequel il n'a pas honte de raconter la conférence qu'il avoit eu avec le Diable, pour l'abolition de ces messes. Enfin Luther sortit de son Château, & mit le comble à ses extès, en se déchainant contre le vœu de Chasteté, & en épousant publiquement Cathe ine de Bore, Religieuse qu'il tira de son Couvent, avec huit autres. Il avoit prépar: les esprits à cette infamie par un traité qu'il intitula: Exemples de la Doctrine & de la Théologie Papistique, dans lequel il condamne les louanges que tous les Saints ont données à la continence, & il a l'impudence de décider que S. Jerôme & tous les Saints Peres, qui à l'exemple de S. Paul, ont ch tié leur corps, pour la garder inviolablement, auroient mieux fait de se marier. Un Réformateur qui s'annonçoit avec de pareils principes, de-

voit-il faire des Prosélytes? Un Religieux qui quittoit son habit & sa profession pour contracter un mariage scandaleux, un Prétie qui violoit le célibat, qui ouvroit les cloîtres, dévoiloit les Vierges, abolissoit les austérités, détruisoit la discipline de l'Eglise, & anéantissoit toutes les vertus qui ont donné tant d'éclat à la Religion Chrétienne, un tel homme devoit-il se faire écouter, & s'attacher un si grand nombre de nations? c'est cependant ce qui est arrivé par un juste jugement de Dieu. La nouvelle hérésie se répandit par toute l'Allemagne, où elle sema le trouble & la confusion: c'étoit le caractère du nouvel Evangile, & le Patriarche ennemi de toute subordination, excitoit aux armes ceux qui le suivoient, & les animoit au sang & au carnage. Si on pend les larrons, disoit-il, sion punit par le glaive les brigands & les hérétiques, pourquoi n'attaquonsnous pas de toutes nos forces ces Cardinaux & ces Papes, & toute cette racaille de Sodome Romaine, qui nocesse point de corrompre l'Eglise de Dieu ? Pourquoi ne lavons-nous pas nos mains dans leur sang? II n'eut pas plus de respect pour les têtes couronnées; & quoiqu'il eût d'abord soutenu que les Sujets ne pouvoient pas prendre le armes contre leur Souverain, il décida enfin,

Districtly Copy

quand il en eut besoin, que l'on pouvoit repousser par la force tous ceux qui s'oppo-Dient à la Doctrine Evangélique, & il composa pour le prouver des Ecrits séditieux, dans lesquels il appelloit l'Empereur & les Princes Catholiques des traitres, des scélérats. & des fourbes. Enfin ce Chef des Réformateurs, après avoir, par la plus morstrueuse des décisions permis au Landgrave de Hesse davoir deux femmes, mourut assez tranquillement en 1546 à Islebe sa patrie; Dieu se réservant de lui faire éprouver dans l'autre vie les effets terribles de sa vengeance, d'une manière proportionnée à sa malice & à son impiété. Toutes ses œuvres ont été recueillies en 7 v. in-f. à Wittemberg & ailleurs, & l'on préfere les éditions qu'il a données luimême, à cause des changemens que l'on a fait après sa mort. Il y a dans tous les Ouvrages de cet Hérésiarque du feu, de l'esprit & de l'érudition qu'on ne peut lui contester, & dont il faut convenir avec ses Partisans; mais comment ceux-ci excuseront-ils son orgueil insuportable, sa sotte vanité, ses emportemens, sa phiénésie, ses fureurs ridicules & ses basses plaisanteries contre l'Eglise Romaine, contre les Papes, les Facultés & les personnes les plus respectables? le nom seul du Pontife de Rome le rendoit forcené. Le Pape, dit-il dans un

endroit, est si plein de diables qu'il en crache, qu'il en mouche. Ailleurs par le plus misérable jeu de mots, il l'appelle, scelestissimus satanissimus, & s'adressant à Paul III, mon petit Paul, dit-il, mon petit Pape, mon petit anon, allez doucement, vous marchez fur la glace, vous vous rompriez une jambe, vous vous gâteriez, & on diroit quel diable est ceci? Comment ce petit Papelain s'est-il gâté? S'agit-il des Théologiens de Louvain, ce sont de vraies bêtes, des pourceaux, des Epicuriens, des Payens, des Athées qui prennent, non de l'Ecriture, mais de la Doctrine des hommes tout ce qu'ils vomissent; & parce qu'on les appelle nos maîtres, il les défigne par ces impertinens diminutifs , nostrolli Magistrolli bruta Magistrollia. II croit avoir dit merveille, lorsque par la plus froide, al-Infion il change le nom de Facultas en celui de vaccultas à vaccà, plates bouffonneries, que nous ne rapportons que pour faire admirer les terribles jugemens de Dieu, qui a permis que les disciples de ce Fanatique considérassent sans rougir les prodigieux égaremens de son esprit, & que de si grossiers emportemens eussent une telle efficace de séduction & d'erreur. Cet enragé se déchaina aussi contre Aristote, & il lache contre ce chef des Peripatéticiens, des tirades d'injures ridicules. Il l'appelle Proteus, Histrio, Sycophan- l'agrément de l'Evêque de ta, impiisimus, Triceps Cerberus, Tricorpor Geryon, bestia, caligo hominum, hircus, &c. Seckendorf , Jean Mullerus, & Christian Junctker parmi les Protestans, ont écrit l'Histoire de la vie & des sentimens de cet Hérésiarque, & le grand Bossuet parmi les Catholiques. Henri Pierre Rebenstock son Disciple zèlé, des discours qu'il tenoit à table sous le titre de Colloquia mensalia in-8.L'Abbréviateur de Moreri dit que ce Livre est très-curieux, quoique Seckendorf soit obligé d'avouer que ces entretiens de table furent recueillis avec affez peu de discrétion, imprimés avec trop peu de prudence, par une personne imprudemment idolâtre de Luther.

LUTHUMIERE, (François de la ) né en 1617 d'une ancienne famille de Normandie, étoit fils de Jean Baron de Luthumiere, Gouverneur de Valogne & de Cherbourg, & de Charlotte du Bec; après avoir fait ses Etudes à Paris, il fit un voyage à Rome, où il fut Auditeur du Cardinal Grimaldi. De retour dans son Pays, il fut ordonné Prêtre, & marqua un entier éloignement pour les premières Dignités de l'Eglise, où on parloit de l'élever. Il ne chercha qu'à rendre service à l'Eglife; & pour cela il fit bâtir un Séminaire à Valogne avec

Coutances, qu'il entretint à ses dépens : & s'étant joint à dix ou douze personnes pieuses & capables, ils v élevoient & instruisoient d'une manière fort chrétienne dans les Lettres Humaines, dans la Philosophie & dans la Théologie, jusqu'à cent cinquante jeunes gens; qu'ils accoutumoient à une publia en 1561 un recueil vie pauvre, telle qu'en la doit mener pour être capable de travailler au salut des pauvres paysans, dans les Paroisses de la campagne, où tant de gens manquent d'ètre instruits de ce qu'il faut sçavoir pour être sauvé. Les ennemis trop connus de tout bien & de cette Maison, jaloux de la réputation où elle étoit, crurent ne pouvoir l'attaquer avec plus de succès, qu'en l'accusant de Janténisme. M. de Lesseville Evêque de Coutances, prit sa défense, se transporta fur les lieux . & défendit, sous peine d'excommunication, de tenir de pareils discours contre le Séminaire. Après la mort de ce Prélat, les mêmes accusations recommencerent park deux fois; & quoiqu'on ne pût, convaincre aucun de ceux à qui on en vouloit, d'avoir jamais enseigné aucune erreur, on leur défendit d'instruire à l'avenir: & on ruina ainsi un des plus avantageux Etablissement qu'il y eut. L'Abbé Luthumiere, qu'on ne pouvoit chasser d'une Maison qu'il avoit fait bâtir, y resta avec sept ou huit de ses amis, qui menoient ensemble une vie de Religieux. Cela étoit encore trop beau pour n'être pas suspect, & hors le Maitre du logis, qu'on laissa chez lui, tous les autres furent disperses par une Lettre de Cachet, donnée en 1689, qui leur ordonnoit à tous de fortir. Ce bon Abbé y mourut en 1699, âgé de quatrevingt-deux-ans.

LUXEMBOURG, (François-Henri de Montmorenci, Duc de ) de l'illustre Maison de ce nom, si fertile en grands hommes, étoit fils de ce fameux Boutteville qui eut la tête tranchée sous Louis XIII, pour s'être battu en duel, & naquit en 1628. Après la mort de son pere, il fit ses premières Campagnes sous le fameux Condé son parent, auquel il s'attacha & qu'il suivit dans sa mauvaise fortune; ne l'ayant jamais perdu de vûe depuis la ba taille de Rocroi, jusqu'aux dernières victoires de ce Héros. Le Disciple fit honneur au Maitie, & commença à se fignaler à la conquête de la Franche-Comté en 1668, où il servit en qualité de Lieutenant-Général. Louis XIV. ayant connu par lui-même ses grands talens, lui confia le Commandement d'une des deux armées, qui entrèrent en Hollande en 1622; & après avoir pris plusieurs places, il défit les ennemis près de Bodegrave, qu'il prit l'année suivante, & fit cette belle retraite qu'on a tant vantée. Il accompagna enfuite le Roi à la seconde Conquête de la Franche-Comté, se trouva à la bataille de Senef, fit le siège de Charleroi, & fut fait Maréchal de France en 1675. Après le premier Traité signé à Nimegue avec les Hollandois; le Prince d'Orange, qui, diton , feignoit de l'ignorer , attaqua M. de Luxembourg, qui ne s'y attendoit point, à Saint Denis près Mons. Mais cette surprise ne servit qu'à relever la valeur du Général François, qui repoussa l'ennemi & demeura maitre du Champ de bataille. Ce grand homme eut le malheur d'être impliqué fort injustement dans l'abominable affaire des Poisons en 1680, & fur obligé de se rendte à Ia Bastille, où il demeura quatorze mois. Mais il en sortit triomphant de la malignité de l'envie, qui avoit en vain voulu donner atteinte à sa grande réputation, par une accusation ridicule, qui n'avoit de fondement qu'une vaine curiosité. On soupçonne que cette disgrace lui vint de la part de Louvois, avec qui il s'étoit brouillé. La guerre s'étant rallumée en 1690, le Duc de Lu-

LU

xemboug alla commander en Flandre, où il gagna la fameuse bataille de Fleurus contre le Prince de Valdeck, la même année; celle de Leuze l'année suivante, contre le meme, & en 1692, il fut obligé de combattre le Prince d'Orange à Steinkerque, & s'étant mis à la tête de la Brigade des Gardes avec tous les Princes, il remporta une victoire signalée. Le Général Hollandois ne fut pas plus heureux à Nerwinde en 1693, & le Duc de Luxembourg le força dans ses retranchemens & lui tua plus de quatorze mille hommes. Ce fut quelque tems après ce fameux combat, que le Prince de Conti en entrant à Notre - Dame pour affister au Te Deum, qui devoit se chanter pour la victoire de la Marsaille, & tenant le Duc de Luxembourg par la main : Messieurs, disoitil, en écartant la foule qui embarrassoit la porte: Laissez passer le Tapissier de N. D. parce que cette Cathédrale étoit alors tendue d'un bout à l'autre des drapeaux que ce Général avoit pris aux ennemis. L'année suivante fut célèbre, par la fameuse marche de Vignamont au Pontd'Espierres, par laquelle il couvrit les frontières, & fit échouer les projets des ennemis. Ce grand Capitaine comblé de gloire & d'honneur, mourut à Verfailles en 1695, regretté de toute la

France, à qui il avoit rendu de grands services, & à qui il pouvoit encore en rendre. Sa valeur, son activité, sa vigilance infatigable & son génie singulier à former & à exécuter de grands projets, le font regarder comme un des plus grands Généraux du siècle de Louis XIV, si fertile en Héros; & les événemens qui suivirent sa mort, justisièrent bien les regrets de la France.

TTIVATE

LUYNES, (Louise Seguier Duchesse de ) fille unique de Pierre Seguier, Coufin du Chancelier de ce nom. Elevée dans la piété par une mere chrétienne, & obligée par obéissance & contre son inclination de prendre le parti du mariage, elle fut donné e au Duc de Luynes, jeune Seigneur très-vertueux. Dans les premiers tems, sa piété reçut quelqu'atteinte par le commerce du monde, mais elle en fut bien-tôt désabusée, & eut la consolation d'amener son mari à une vie chrétienne, pénitente & retirée. L'un & l'autre conduits par M. de Sainte Beuve, marchoient dans la voie étroite; & dans le désir de quitter le monde, ils choisirent la solitude de Port-Royal, & firent bâtir dans le voisinage, le Château de Vaumurier pour s'y retirer. Madame de Luynes ne jouit pas de cette retraite désirée. Elle mourut le treize Septembre 1651,

agée de vingt-sept ans, Taisfant son mari dans une grande affliction. Mais ce Seigneur ne persévera pas, & il se remaria deux fois. En 1660 il épousa sa propre tante, qui étoit aussi sa filleule. Il dépensa de grosses sommes pour la dispense, & donna 15000 livres au Nonce qui l'avoit fait obtenir. Il avoit eu le malheur de trouver des Docteurs qui avoient approuvé ce mariage. C'est de lui que sont les Recueils des Passages des Peres, imprimés sous le nom du Sieur de Laval; il les avoit traduits à la prière de la pieuse Duchesse, qui les av oit désirés, pour nourrir sa piété. On a trouvé après sa mort des Règles très-sages écrites de sa propre main, pour toute sa conduite. Elle y parle avec la lumière, la ustesse & l'exactitude du Théologien le plus consommé dans la science des voies du salut. L'Abbé Boileau a laissé une vie manuscrite de Madame de Luynes, qu'il seroit à désirer qu'on donnat au Public.

LYCOPHRON, Poëte Grec & Grammairien, né à Calchide en Eubée, à présent Negrépont, vivoit vers l'an 304. avant Jesus-Christ, & fut un de ceux qui composoient la Pleiade Poëtique. Suidas a conservé le titre de vingt Tragédies qu'il avoit faites, & il nous reste de lui un Poeme, intitulé; Alexandra , qui contient une longue suite de prédictions faites par Cassandre, fille de Priam. Cet Ouvrage très - obscur a donné la torture à tous les Sçavans qui ont voulu commenter. Nous en avons plusieurs éditions dont meilleure est celle d'Oxford 1697, in-fol. avec la Version latine de Guillaume Canterus, le Commentaire d'Isaac Tretzés, & des Notes. Le célèbre Nicole a fait sur cet Auteur Grec une Glose interlinéaire, & des Notes excellentes, qui ne sont point imprimées.

LYCURGUE, fils d'Eunomus, Roi des Lacedemoniens, auroit pû monter sur le Trône après la mort de Polydecte son frere ainé, & régna en effet quelques jours; mais la grossesse de sa bellesœur ayant été reconnue, il ne se regarda plus que comme le Tuteur d'un bien qui appartenoit à son neveu, & détestant la proposition de la Veuve, qui lui offroit sa main & la Couronne, il fit déclarer Roi l'enfant, quand il fut né , & le fit nourrir avec grand foin. Lycurgue voyant les désordres qui régnoient dans l'Etat, concut le hardi dessein de réformer en tout le Gouvernement de Lacedemone, & pour y établir les plus sages Réglemens, il résolut d'aller s'instruire par lui-même chez les peuples les plus habiles dans l'art

de gouverner. Il commença. bannir la mollesse & le lupar l'Isle de Créte, célèbre par les Loix austères, alla ensuite en Asie où régnoit la mollesse, & enfin le sendit en Egypte, sejour des sciences & de la sagesse. De retour à Sparte, il tongea à exécuter son projet, & voulant être appuyé du suffrage des Dieux, il alla à Delphes consulter l'Oracle d'Apollon. C'est-là qu'il reçut cet Oracle si cél. dans lequel la Prêtr. l'appelloit l'ami des Dieux, & Dieu plutôt qu'homme. Elle ajouta que la République qu'il alloit former, seroit la plus excellente qui eut jamais été. Il ne fut pas plutôt revenu à Sparte, qu'il gigna les principaux de la Ville, à qui il communiqua ses vues, & s'étant assuré de leur consentement, il proposa sa nouvelle forme de gouvernement, que l'on peut réduire à trois principaux établissemens. 1º. Le Sénat composé de vingt-huit Sénateurs, qui tempérant la puissance trop absolue des deux Rois, par une autorité égale à la leur, servit comme de contrepoids qui maintint l'Etat dans l'équilibre, 29. Le partage des terres & le décri de la monnoie d'or & d'argent, pour établir une parfaite égalité entre tous les citoyens, & déraciner l'amour des richesses, si contraire à cette égalité. 3º. Il institua les repas publics pour

xe, & il voulut que tous les citoyens mangeassent ensemble des memes viandes qui étoient réglées par le Roi. Quand ce sage Législateur, vit ses Loix en vigueur, & la forme du Gouvernement qu'il venoit d'établir bien cimentée, il fit entendre au peuple qu'il vouloit consulter l'Oracle d'Apollon fur un point essentiel, & avant que de partir, il les fit tous jurer d'observer ses Loix, julqu'à son retour. Arrivé aDelphes, il demanda au Dieu, si ses Loix étoient suffis. pour rendre les Spartiates florissans & heureux; l'Oracle lui ayant répondu que tant que Sparte les observeroit, elie seroit la plus glorieuse Ville, du monde, Lycurgue envoya la réponse à ses Cytoyens, & coyant fon Ministère consommé, il mourut volontairement à Delphes en s'abstenant de manger, croyant mettre le si eau à tous les services qu'il avoit rendus à sa patrie, puisque sa mort les obligeoit à garder ses Ordonnances, qu'elle avoit juré inviolablement d'observer jusqu'à son retour.

LYCURGUE, fils de Lycophron, fut un Athénien célèbre par son éloquence, sa probité & les grands emplois qu'il exerça avec succès dans fa République. Ayant été chargé du soin de la Police dans Athènès, il chassa

de la Ville tous les Malfaiteurs, & fit plusieurs Loix très-utiles, mais très-sévères. C'est pourquoi Plutarque observe qu'on disoit de ce Lycurgue, qu'il trempoit sa plume dans la mort; & Ciceron écrivant à Atticus fait allufron à cette réputation qu'avoit l'Orateur: Nosmet ipsi qui Lycurgei à principio fuissemus, quotidiè demitigamur. Lycurgue exerça pendant 15 ans avec beaucoup d'intégrité la charge de Receveur-Général des revenus de la République. C'est lui qui voyant un jour le Philosophe Xénocrate conduit en prison pour n'avoir pas payé le tribut qu'on exigeoit des étrangers, le tira des mains des archers, & y fit conduire à sa place le Fermier, par les ordres duquel on avoit eu l'insolence & la dureté de traiter si indignement un homme de Lettres. Cet Orateur étoit du nombre des trente que les Athèniens refusèrent de donner à Alexandre.

LYDIAT, (Thomas) sçavant Anglois, né en 1572, & mort en 1646, a laissé beaucoup d'ouvrages manuscrits & imprimés. Dans un Traité de variis annorum formis, en 1604, il attaqua vivement Clavius & Scaliger. Ce dernier ayant repliqué avec beaucoup de hauteur, Lydiat fit une Apologie de son ouvrage contre son Critique, &il

1607. Ses autres ouvrages sont des Traités Astronomiques & Physiques sur la nature du Ciel & des Elémens, sur le mouvement des Cieux & des Aftres, sur l'origine des Fontaines, le flux & le reflux de

la Mer, &c. LYDIUS, (Jacques) fils de Balthasar, Ministre à Dordrecht, & Auteur de quelques ouvrages de Controverse, exerça aussi le Ministère à Dordrecht, & composa des Poemes Flamands, divers Traités latins, qui prouvent qu'il étoit versé dans les Belles-Lettres. Sermonum Convivalium libri duo, in-4. où il rapporte les usages & les coûtumes de différentes Nations dans la manière de se marier. Agonistica Sacra; Florum sparsio ad Historiam Jesu Christi; &c. Jean Lydius, oncle du dernier, fit impr. en 1610, les Concilia Ecclesiæ Christianæ de Prateolus, & y joignit sa critique. Il continua aussi la Vie des Papes, par Barnes & Balaeus, & il donna une Edition de Clemangis, en 1613, avec des Notes & un Glossaire.

LYNWOOD, Anglois; Evêque de S. David, a vécu dans le quinzième & seizième siècle. Il se fit estimer par son érudition dans le Droit, dans les Matières Ecclésiastiques & dans la connoissance de l'Antiquité. Il est Auteur du Liv. Provinciale, seu Conla fit imprimer à Londres en stitutiones Angliæ; cet ouvra244 L

ge a toujours été estimé. C'est un Recueil de Canons & de Constitutions de cette Eglise. La meilieure édition est celle d'Oxford ou de Londres en 1679. Elle est la plus am-

ple & la plus exacte.

LYSANDER, fameux Général Lacédemonien, qui ayant été nommé par sa République pour commander la Flotte contre les Athèniens, gagna les bonnes graces du jeune Cyrus, par la fouplesse de son caractère & ses manières infinuantes, & rendit sa patrie redoutable à toute la Grèce, par le secours de ce Prince. Il prit le moment où Alcibiade Chef des Athèniens étoit absent pour tomber sur leur Flotte, & il la defit auprès d'Ephèle. Ensuite ayant été rappellé, Callicratide son successeur ayant été défait à Arginuses, on fut forcé de le nommer de nouveau Amiral. Dès qu'il eut repris l'autorité, il fondit sur les Athèniens à acquos Potamos, les défit entièrement, prit toutes les Villes de la côte, & alla affiéger Athènes, qui après s'être bien défendue, se rendit à son Vainqueur. Ce-Iui-ci fit démolir les murailles, changea toute la forme du gouvernement & finit ainsi la guerre du Peloponnèse, qui avoit duré 27 ans. Ces succès lui ayant enflé le cœur, il tenta d'envahir la Couronne, & mit tout en œuvre pour réussir dans ce dessein;

mais il eut la honte d'échouer, & il fut tué dans un combat contre les Thébains & leurs Alliés, l'an 366 avant J. C. Ce Général étoit brave, intelligent dans les affaires, . propre à manier les esprits, habile dans l'art de gouverner, mais il n'avoit ni probité ni justice. Le mensonge, la perfidie, tout lui paroissoit légitime, pour arriver à les fins. C'est ainsi que pour satisfaire la folle ambition qu'il avoit de monter sur le trône. il ne rougit pas de profaner ce que la Religion a de plus sacré, de corrompre des Prètres, & de supposer des Oracles. Il avoit coûtume de dire, qu'on amusoit les enfans avec des offelets, & les hommes avec les sermens. Ciceron dans les Offices peint en deux mots le caractère de ce Lacédemonien, quand il dit: d'autres préparés à tout faire & d. tout souffrir, ne rougissent point des dernières bastesses , pourva que par ces moyens indignes, ils puissent espèrer de venir à bout de leurs de l'eins.

LYSERUS, (Polycarpe) Théologien célèbre de la Confession d'Ausbourg, né dans le Pays de Wittemberg en 1552, sur élevé dans le Collège de Tubinge, & élu Ministre de Wittemberg en 1574. Ce Docteur fut un des premiers qui signa le fameux Livre de la Concorde, & s'employa avec ardeur pour la faire signer à ceux qui

étoient dans les Emplois. Lyierus, appellé par le Duc de Brunswick, passa quelque tems dans ce Pays, & revint ensuite à Wittemberg, d'où il fut attiré à la Cour de Dresde. Il y passa le reste de sa vie dans l'emploi de Ministre & dans celui de Précepteur des Princes. Il mourut dans cette Ville en 1601. & il a laissé un très-grand nombre d'Ouvrages latins, dont les principaux sont des Explications sur la Genèse, en 6 vol. in-4, qui portent chacun le nom du Patriarche, dont on donne l'Histoire. Noachus seu expositio, &c. Des Commentaires sur les deux premiers Chapitres de Daniel , 2 vol. in-4. Histoire de la Résurrection, de l'Ascension, &c. in - 4. Un Commentaire sur l'Epître aux Hébreux. L'Histoire de la Pasfion, in-4. C'est à cet Auteur que nous devons l'Edition de l'Histoire des Jésuites, par Elie - Heson - Muller, qui étant sorti de leur Congrégation pour se faire Luthérien, se retira à Vittemberg, pour se mettre à couvert des recherches de ses Confrères, & là il composa l'Histoire de la Société. Mais étant mort avant que de pouvoir la mettre au jour, son Manuscrit fut remis à Lyser, qui la publia in-4. avec une double Préface de sa façon. Il fit à l'occasion de cet Ouyrage deux Répliques au Jé-

fuite Gretler , qui l'avoit attaqué. JEAN LYSERUS. de la même famille, s'entêta tellement pour le dogme de la Polygamie, qu'il le soutint avec ardeur au péril de sa vie & de ses biens. Il quitta volontairement un Emploi confidérable pour travailler à répandre sa funeste opinion dans toute l'Europe, qu'il parcourut, publiant des Ecrits sous des noms déguisés. Celui qui fit le plus de bruit, fut Polygamia triumphatriæ, imprimée à Amsterdam en 1682, auquel Transmanus répondit par le Polygamia triumphata. Lyserus après avoir longtems couru, vint en France pour s'y fixer, & prétendit faire sa fortune par le jeu d'échecs qu'il entendoit supérieurement. Il alla pour cela s'établir à Versailles : mais le succès ne répondit pas à les espérances, & étant tombé malade, il fut obligé de revenir à pied à Paris. La fatigue augmenta le mal au point qu'il mourut sur la route en 1684.

LYSIAS, né à Athènes, passa dès l'âge de quinze ans à Thurium en Italie, avec deux de ses frères, dans la nouvelle colonie qui alloit s'y établir. Il y demeura jusqu'à la déroute des Athéniens devant Syracuse, & il retourna pour lors à Athènes, où il se distingua par ses talens, & passa pour un

LY 246

des plus grands Orateurs Grecs dans le genre simple. Le caractère de son style étoit la clarté, la pureté, la douceur & la délicatesse. Ses discours n'ont rien d'inutile, rien d'affecté; & quoi qu'on y trouve des endroits très-forts & très - nerveux, cependant la naïveté & la simplicité en font le principal mérite, & il est plus semblable à un ruisseau pur & clair, dit Quintilien, qu'à un grand fleuve: Puro tamen fonti quam magno flumini proprior. II avoit adopté cette éloquence simple & naturelle, parce que ne plaidant point luimême de causes dans le Barreau, & composant des Plaidoyers pour les autres, cette simplicité entroit mieux dans le caractère de ceux pour qui il travailloit. Il en avoit fait un pour Socrate lorfqu'il fut appellé devant les Juges, pour rendre compte de sa Religion ; mais cet homme fameux en avouant qu'il étoit fort beau & fort oratoire, le jugea peu convenable à la fermeté & à la grandeur d'ame qui conviennent à un Philosophe. Lysias mourut âgé de quatre-vingts ans, vers l'an 378. avant Jesus-Christ. De plus de trois cents harangues qu'il avoit composées, il ne nous en reste que trente-quatre, dont la meilleure: Edition est celle; pteur ; étoit de Sycione, & d'Angleterre m-49. ... vivoit du tems d'Alexandre LYSIMAQUE, Disciple le Grand, dans la cent trei-

& ami de Callisshene, étoie un des Capitaines d'Alexandre, qui aidèrent ce Héros à conquérir l'univers. Justin. rapporte que ce brave Officier voyant Callisthène, son Maître, souffrir de cruelles douleurs, lui donna du poison pour abréger son supplice, & qu'Alexandre qui en fut irrité, le fit exposer luimême à un Lion furieux. Mais l'intrépide Lysimaque arracha la langue de l'animal & le tua sur le champ, ce qui le reconcilia avec son Roi. Quoiqu'il en foit de cette Histoire, que Quintecurce traite de fable, après la mort de ce Prince, Lysimaque eut en partage la Thrace & les régions voisines, se ligua avec Ptolomée. Seleucus & Cassandre contre Antigone, & se trouva à la bataille d'Ipsus, après laquelle les quatre Princes confédérés partagèrent entr'eux les Etats d'Antigone, & Lysimaque parvint ainsi à augmenter les fiens : quelque tems après, il enleva la Macédoine à Démétrius, & après y avoir régné six ans, devenu odieux par ses cruautés, il passa en Asie pour faire la guerre à Seleucus, qui le vainquit, & le t ua en Phrigie, l'an 281. avant Jesus-

Christ. LYSIPPE, célèbre Scul-

Edicto veruit, ne quis fe, præter apel-

L.Y 247
Pingeret, aut alius Lysippo, duceret
era,
Fortis Alexandri vultum simu-

Fortis Alexandri vultum simulantia.

Parmi ces Statues, il y en avoit une d'une beauté particulière, que Néron s'avifa de faire dorer pour lui donner plus d'éclat; mais ayant couve t par-là toute la délicatesse de l'art, il fut obligé de faire ôter l'or postiche, & cette opération défigura un peu ce chef-d'œuvre. Le grand art de cet habile Matre étoit, comme il le disoit lui-même, de repré-Senter les hommes tels qu'ils étoient, au lieu que les autres les avoient représentés tels qu'ils paroissoient.

LŸSIS, Philosophe Pithagoricien, qui fut Précepteur d'Epaminondas, & que l'on croit Auteur des Vers dorés, que l'on attribue ordinairement à Pythagore. On a encore une de se Epitres dans le Rec. d'Alde Manuce.

M

MAAN, (Jean) du Mans, fut Docteur de Sorbonne, Chanoine & Précenteur de l'Eglise Métropolitaine de Tours qu'il servit par son érudition & par ses conseils, & qu'il édifia par son affiduité aux Offices. Il publia en 1697 une Histoire Latine de l'Eglise de Tours, in-fol,, dont on fait cas, &

qui va depuis l'an de Jesus.
Christ 251 jusqu'en 1655.

MABILLON, (Jean) né en 1632 à Saint Pierre-Mont, Village situé à deux lieues de Mousson dans le Diocèse de Reims, sit profession de la Règle de S. Benoît dans l'Abbaye de S. Remi. Ses Supérieurs, qui ne connoissoim point encore, sans doute ses Q ij

talens, le nommèrent Trésorier de S. Denis; mais ayant malheureusement cassé un miroir, qu'on prétendoit avoir appartenu à Virgile, il fut déchargé de cet emploi. Afsocié au sçavant P. d'Achery . Bibliothècaire de l'Abbaye de Saint Germain-des-Prés, il lui fut d'un grand secours pour l'impression de la suite du Spicilége. Ce travail ne l'empecha pas de donner tout-à-la-fois deux éditions des Œuvres de S. Bernard en 1667, l'une en deux vol. in-folio, & l'autre en neuf vol. in - 8. Il en parut, en 1690, une nouvelle dédiée au Pape Alexandre VIII, où se trouvent plusieurs observations, & quelques pièces qui n'avoient pas encore vu le jour; ce qui la rend plus complette que les précédentes. En 1668, il publia le premier tome des Actes des Saints de son Ordre, en Latin, auquel il en ajouta huit autres, in-fol. Ce Recueil, qui va jusqu'en 1110, renferme une infinité de pièces rares & curieuses, dont plusieurs n'avoient jamais été imprimées. On y trouve aussi des monumens précieux pour l'hiftoire ecclésiastique & profane, & des remarques sçavantes & judicieuses. On admire les Préfaces, qui sont à la tete de chaque volume. L'Auteur y a raffemblé, fans confusion, les principaux trairs de chaque siècle. Il y traite même

de tems en tems, avec beaucoup de netteté & de précision des dogmes de la Religion, & des matières de discipline. Enfin, il y montre cette candeur, cet amour fincère de la vérité, qui l'ont rendu respectable aux hérétiques mêmes. Les recherches qu'il fit pour cet ouvrage, lui donnèrent occasion de visiter un grand nombre d'Archives & de Bibliothèques. Il trouva dans les anciens manuscrits qui y étoient, plusieurs pièces excellentes, qui ne regardoient point l'Ordre de S. Benoît : pour n'en point priver le public, il les fit imprimer séparément en quatre vol. in-8. sous le titre de Vetera Analecta. Il a inseré dans ces Recueils quelques Differtations sur des points d'histoire contestés, ou qui n'avoient pas été tout-à-fait éclaircis. Mais l'ouvrage qui a acquis plus de réputation au P. Mabillon, est son fameux Traité de re Diplomatica, dans lequel il a trouvé moyen de réduire en art & en méthode, une matière qui avoit paru jusqu'alors n'en être pas susceptible. La meilleure édition de cet Ouvrage immortel, qui est une réponse modeste aux Bollandistes, est celle de 1709. L'Auteur y donne des règles sures pour discerner les pièces anciennes & véritables, de celles qui sont ou nouvelles ou supposées. Le Jésuite Germon osa attaquer ce chef-d'œuvre de la plus profonde érudition, & contester au docte Mabillon la certitude de ses règles. Le Bénédictin, dans un Supplément (in-fol. 1704), se contenta de détruire les raisons de son adversaire, sans le nommer. Le Ministre Colbert l'envoya en 1683 en Allemagne, pour rechercher dans les Archives & dans les Bibliothèques des anciennes Abbayes, ce qu'il y avoit de plus propre à éclaircir l'Hifstoire de l'Eglise en général, & celle de France en particulier. On lui rendit partout les plus grands honneurs. Il rapporta de son voyage plusieurs anciens monumens très-précieux. Il fit en Franche-Comté une découverte importante dans l'Abbaye de Luxeuil: il y trouva un ancien Lectionnaire du Rit Gallican, d'environ onze cens ans, écrit en beaux caractères Mérovingiens, qui lui donna occasion de composer son Traité de Liturgia Gallicana, in-4. Etant allé en Italie, en 1681, aux dépens du Roi, son plus grand platsir fut de visiter le tombeau des Saints Apôtres, & ces Catacombes si célèbres dès les premiers siècles de l'Eglise, au rapport de Saint Jerôme, & de marcher sur une terre que tant de Saints Martyrs ont arrolée de leur sang.

dant quinze mois les principaux endroits de l'Italie, il revint en France avec une ample moisson. Il enrichit la Bibliothèque du Roi d'environ trois milles volumes de livres très-rares imprimés ou manuscrits; & mit au jour, sous le titre de Musæum Italicum , plusieurs pièces qui n'avoient point encore paru, & qu'il avoit tirées des Bibliothèques d'Italie. Ce fut après la publication de cet Ouvrage que commença sa célèbre dispute avec l'Abbé de Rancé, qui donna maissance à son Traité des écudes Monastiques. Il. y prétend, contre le sentiment de ce fameux Réformateur, que les Moines peuvent, & doivent même étudier. On peut dire que Dom Mabillon, en voulant donner dans cet écrit l'idée d'un squant parfaitement Chrétien & Religieux, a fait fans y penser son veritable portrait. L'Abbé de Rancé répondit à ce Traité, & Dom Mabillon fit une réplique intitulée : Réflexions sur la Réponse de M. l'Abbe de la Trappe au Traité des études Monastiques. Il donna en 1698 une Lettre latine, fous le nom d'Eusebe Romain, à Théophile François, touchant le culte des Saints inconnus. Ce fut le fruit des visites qu'il avoit faites dans les Catacombes de Rome. Tant de travaux furent couronnés par Après avoir parcouru pen- les Annales Benedictines, en Qiij

quatre vol. in-fol., qui contiennent l'Histoire de l'Ordre des Bénédictins, depuis son origine jusqu'en 1066. Le sçavant Auteur y débrouille, avec son habileté ordinaire & avec sa critique exacte, les points d'histoire sur lesquels nos plus célèbres Ecrivains avoient répandu jusqu'ici de l'obscurité; de sorte que cet Ouvrage est bien moins une Histoire particulière de l'Ordre de Saint Benoît, qu'une Histoire générale & universelle. Les volumes suivans ont été donnés par Dom Ruinart & Dom Vincent Thuillier. Il estaussi Auteur de l'Epître dédicatoire qui est à la tête des Œuvres de Saint Augustin, que l'on regarde comme un chef-d'œuvre : il la mit du soir au matin, dans l'état où elle est. Ce grand homme mourut à l'Abbaye de Saint Germain-des-Prés le 27. Décembre 1707, âgé de 75 ans. Sa profonde érudition le fait assez connoître par ses Ouvrages; elle étoit accompagnée d'une humilité, d'une douceur, d'une modestie & d'une piété exemplaire. C'est le témoignage que lui rendit le Tellier, Archevêque de Reims, lorsque le présentant à Louis XIV, il dit à ce Prince : Sire, j'ai l'honneur de présenter à V.M. le Religieux le plus scavant & le plus humble de votre Royaume. Le trait luivant, offre encore un bel

exemple de la modestie de ce sçavant Religieux : Un Etranger curieux qui cherchoit à s'instruire de l'ancienne Histoire de France, étant allé trouver du Cange, celui-ci qui disoit toujours que pour faire des Ouvrages tels que les siens, il ne falloit que des yeux & des doigts, renvoya l'Etranger au P. Mabillon. On vous trompe, dit l'humble Religieux, quand on vous a adressé à moi; pour trouver un homme capable de vous satisfaire, aller voir M. du Cange. C'est lui-même qui m'envoye à vous, dit l'Etranger. Il est mon Maître, répliqua le Religieux, si cependant vous m'honorez de vos visites, je vous communiquerai le peu que je sçai. Tandis que ce Scavant homme prenoit plaisir à se rabaisser ainsi luimême, il recevoit les témoignages les plus éclatans du cas que l'on faisoit de son mérite. Le P. Noris, Augustin, qui étoit le plus habile homme d'Italie, & que le Pape Innocent XII honora de la Pourpre, dédia à Dom Mabillon un de ses Ouvrages, imprimé sous le nom d'Augustinus Fosseus, en 1681. Il reçut le même honneur du P. Thomasi, si respecté en Italie pour sa vertu, & pour sa grande connoissance des matières Ecclésiastiques. Le Cardinal d'Aguirre compota des vers très-flatteurs pour cet illustre Bénédictin, qu'il

M A 251

lui envoya de Rome en 1694, avec la Collection des Conciles d'Espagne, qu'il venoit de mettre au jour. Le Pape Alexandre VIII, voulut qu'il lui écrivit toutes les semaines. Son mérite lui attira beaucoup d'autres marques d'estime en France & dans les Pays Etrangers; mais il les a toujours dérobés aux yeux du public tant qu'il a pu. Tous les Ouvrages de ce scavant Religieux sont excellens. Il faut pourtant en excepter la Lettre, par laquelle il prétend justifier la vérité de la Sainte Larme de Vendôme : elle lui fut, sans doute, arrachée par de presfantes sollicitations. On remarque dans tous les autres Ecrits une critique judicieuse & une vaste-érudition. Le flyle en est male, pur, clair, méthodique, fans affectation, fans ornemens superflus, comme il convenoit aux ouvrages qu'il a composés. Il étoit membre de l'Académie des Inscriptions. Son éloge a été prononcé par M. de Boze.

MABOUL, (Jacques) né à Paris d'une famille distinguée dans la Robe. Après avoir été long-tems Grand-Vicaire de Poitiers, il su nommé Evêque d'Aleth en 1708, & mourut dans cette Ville en 1723. Il est Auteur de deux Mémoires sur l'accommodement des affaires de la Constitution Unigenitus. Cet illustre Prélat parut avec distinction dans

les mêmes chaires où les Bof suet, les Flechier, les Muscaron déployèrent les grands ressorts de l'éloquence Chrétienne. On a de lui un Recueil d'Oraifons Funèbres, où se rencontre tout ce que les esprits les plus difficiles peuvent défirer, dans les Ouvrages de ce genre. H rapproche avec artides choses qui semblent extremement éloignées, pour en former un tissu intéressant, qu'i tourne à la louange des morts & à l'instruction des vivans, sans employer la flatterie & le mensonge. Attaché à la vérité des faits, il loue & blame en suivant les lumières de la raison & de l'Evangile. Il saisse le vrai caractère de ses héros; on ne le voit jamais courir après une épigramme ou un jeu de mots, ni affecter de tracer des peintures fines & délicates du vice, propres à le faire aimer; défaut fi ordinaire aujourd'hui. L'Orateur rend la Religion aimable, & la pare en memetems de tous les ornemens. qui lui attirent notre respect. On voit briller dans ces pieces d'éloquence, l'ingénieuse. oconomie, la vivacité, le stile nombreux, l'élévation dans les penfées & une narration rapide des faits.

MABUSE, (Jean) Peintre célèbre de Hongrie, fit connoître le premier la manière de composer les Histoires dans la Peinture, &

Q iv

252 M A

d'y faire entrer du nud. Il fut très-sage & très-laborieux dans sa jeunesse; mais dans la suite il se laissa entraîner par une violente passion pour le vin. En voici une preuve: le Marquis de Verens, service duquel il étoit, étant averti que l'Empereur Charles-Quint devoit loger chez lui, voulut, pour le recevoir, que tous ses domestiques fussent habillés de damas blanc. Mabuse demanda l'étoffe qu'on lui destinoit, sous prétexte d'imaginer quelque hizarre ajustement; mais il la vendit & en employa l'argent à boire dans un cabaret. Sçachant que l'Empereur ne devoit arriver que le soir, il crut qu'il lui seroit facile de cacher sa ruse. Il peignit un damas à grandes fleurs sur du papier blanc, fit lui-même sa robe, & parut dans le cortége. On le plaça entre un Poete & un Musicien. L'Empereur fut si charmé de ce spectacle, qu'il voulut les voir passer encore une fois, le lendemain matin. Il se mit pour cela à une fenê-. tre, & le Marquis étoit auprès de lui. Quand Mabuse passa au milieu de ses deux compagnons, Charles-Quint fut surpris de l'étoffe du Peintre, & dit qu'il n'avoit jamais vû d'aussi beau damas. On le fit approcher, la fourberie fut découverte, & l'Empereur en rit beaucoup. Mais le Marquis irrité

de ce que Mabuse avoit donné lieu de croire, que pour faire honneur à l'Empereur, il faisoit habiller ses domestiques de papier, l'envoya en prison où il demeura assez long-tems. Ce Peintre mourut en 1562.

MACAIRE, (Saint) d'Alexandrie né au commencement du quatrième siècle, après avoir connu les dangers du monde, alla chercher sa sûreté dans les déserts de l'Egypte, & y vécut long-tems. dans les exercices de la plus austère pénitence : il partageoit son tems entre la prière & le travail des mains. Ayant été ordonné Prêtre malgré. lui, il fut chargé de la conduite de plus de cinq mille Solitaires. Il ne relâcha rien de ses veilles, de ses jeunes & de ses prières. Au milieu des rigueurs mêmes de la pénitence, il fut exercé pendant toute sa vie par diverses tentations. Dieu le permettoit ainsi pour empêcher qu'il ne fût séduit par la plus dangereuse de toutes, qui est celle de l'orgueil. Il y étoit sans cesse exposé par sa grande réputation de sainteté, & par les dons extraordinaires dont Dieu le favorisoit. Pallade fon Disciple rapporte comme témoin oculaire plusieurs de ses miracles, & entr'autres celui-ci: un Prêtre qui avoit le visage rongé par un cancer, se présenta à Macaire pour être guéri; mais ce

Dhi zed by Google

Saint à qui Dieu avoit découvert que ce mal étoit une punition de la témérité sacrilége, avec laquelle ce malheureux Prêtre avoit exercé les fonctions redoutables du Sacerdoce, pendant que son cœur étoit livié à l'impureté, lui fit promettre de ne jamais dire la Messe, & de se réduire pendant toute sa vie à l'état Laique. Ce Prêtre fut guéri à cette condition, & s'en retourna en glorifiant Dieu. S. Macaire d'Alexandrie étoit ami de S. Macaire d'Egypte en qui éclaterent les mêmes vertus & les mêmes dons extraordinaires. Il fut aussi contraint de se laisfer ordonner Prêtre, afin que la multitude de Solitaires qui s'étoient mis sous sa conduite, ne fût pas privée des senistère Sacerdotal. Il s'acquitlement, qui tenoit son ame dont Naudé ne fait pas grand juger par ce trait. Un de ses avec avantage.

253 Disciples se sentant un jour brûlé de soif à l'heure de midi, lui demanda la permission de boire de l'eau; contentezvous d'être à l'ombre . lui répondit Macaire. J'ai passé vingt-ans entiers, fans iamais ni boire, ni manger, ni dormir, autant que je l'aurois voulu. Ces deux Saints eurent le bonheur de souffrir pour la foi dans la persécution des Arriens. Ils furent emmenés dans une Isle, où il n'y avoit pas un seul Chrétien: mais ils en convertirent presque tous les Habitans par leurs miracles. Ces deux Pénitens s'endormirent dans le Seigneur, étant parvenus à une extrême vieillesse. Il y a-eu d'autres Saints Solitaires du même nom.

MACCIO, (Sébastien) né cours qui dépendent du mi- dans le Duché d'Urbin au dix-septième siècle, étoit égata de ces fonctions sacrées lement versé dans le Droit & avec une pureté de cœur plu- dans les Belles-Lettres. Ce latôt angélique qu'humaine. Il borieux & infatigable Auteur étoit parvenu à la plus su- s'appliqua si fort à écrire en blime contemplation, & en- prose & en vers, qu'il se fortretenoit avec Dieu le com- ma, dit-on, un creux aux merce le plus intime. C'est deux doigts dont il tenoit sa pour cela qu'il aimoit si fort plume. Aussi avant la mort le silence & la solitude, qu'a- prématurée qui l'enleva à l'âprès avoir satisfait aux de- ge de trente-sept ans, avoit-il voirs de la charité, il ren- publié des Ouvrages intitutroit dans un profond recueil- lés: de Historia scribenda, in-4. toujours unie à Dieu. il for- cas; de bello Asdrubalis; de moit ses frères à une vie très- Historia Liviana, & un Poëme austère par ses instructions & de la vie de J. C. &c. Dipar ses exemples; on en peut vers Auteurs parlent de lui

254

MACCOVIUS, (Jean) Gentilhomme Polonois né à Lobzenie en 1588, étudia un peu tard, mais avec beaucoup d'ardeur. Il apprit la Langue latine & la Philosophie à Dantzic, & se distingua parmi les meilleurs Disciples de Kekerman. Il aimoit la difpute, & cherchoit volontiers les occasions d'y briller. Les Jésuites & les Sociniens furent ceux avec qui il entra: le plus souvent en lice. Après avoir visité les Académies les plus florissantes d'Allemagne, il se rendit à Francker, où il prit le bonnet de Docleur en Théologie. L'esprit & l'érudition qu'il fit paroitre en cette occasion, enga-: gèrent les Curateurs de l'Académie à le retenir. Pour cela, ils le choisirent pour Professeur en Théologie en 1616. Il exerça cet emploi jusqu'à sa mort arrivée en 1644. Sa chaleur dans la difpute, sa vivacité contre les Arminiens, lui attirèrent des ennemis. Il fut accusé de plufieurs erreurs: au Synode de Dordrecht, & taxé de Paganisme, de Judaisme, de Pélagianisme, de Socinianisme, &c. On lui nomma des Commissaires, & sur leur rapport il fut renvoyé absous. voir employé des termes obfcurs & ambigus; d'avoir avancé que la distinction entre la suffisance & l'efficace de la mort de J. C. étoit

MA

vaine; d'avoir prétendu que le genre humain tombé dans le péché, n'étoit pas l'objet de la prédestination; c'està-dire, que réellement il étoit tombé dans plusieurs des erreurs dont on l'accusoit, & que ses Juges ne l'avoient déclaré innocent, que parce qu'ils étoient eux-memes coupables. La plûpart des Ouv. de cet Auteur n'ont été imprimés qu'après sa mort, par les soins de Nicolas Arnold Polonois, & Professeur de Théologie à Francker.

MACÉ, (François) Bachelier de Sorbonne, Chanoine, Chefcier & Curé de Sainte Opportune à Paris sa patrie, est Auteur de plufieurs Ouvrages qui prouvent autant sa piété que son érudition. Depuis qu'il eut été engagé dans les Ordres Sacrés, il s'occupa beaucoup plus de l'étude de l'Ecriture sainte, de la morale Chrétienne & de l'Histoire Ecclé-: siastique, que des sciences profanes. Aussi n'a-t-il presqu'écrit que sur ces matières, quoiqu'il ne négligeat pas les dernières. On a de lui, 10, un Abrégé Chronologique Historique & moral de l'Ancien & du Nouveau Testament, deux vol. in-4, Ouvrage On le blama seulement d'a- très-utile à ceux qui ne sont point en état d'entrer dans la discussion des Auteurs originaux. 2º. Une Histoire morale, intitulée, Mélanie ou la Veuve charitable. Elle a été

reque avec beaucoup d'applaudissemens. On l'avoit d'abord attribuée à l'Abbé de Choisy de l'Académie Françoise; 3º. l'Histoire des quatre Cicérons, vol. in - 12, dans laquelle on fait voir par les Historiens Grecs & Latins, que le fils de M. T. Cicéron, étoit aussi illustre que son pere. Cet Ouvrage est très-estimé & plein de recherches curieuses. Macé avant sa mort arrivée en 1721 à Paris, avoit achevé un Ouvrage important fur la religion, qui mériteroit d'être donné au Public. Il a pour titre, l'Esprit de Saint Augustin, ou Analyse de tous les Ou-Préfaces à chaque Traité, des argumens à chaque livre, & des notes sur les endroits les plus difficiles :

MACÉ, (Gilles) célèbre Avocat du Parlement de Paris, Ecuyer, Conseiller, & Sécretaire du Roi, s'est fait un grand nom dans le barreau par ses talens, & par sa profonde connoissance du Droit. Il avoit recu de la nature des qualités excellentes qu'il cultiva avec foin, & qui le firent briller parmi ses Confreres. Judicieux, vrai, défintéressé, il s'attira l'estime & la confiance des Grands & des Petits. Il étoit d'ailleurs infatigable dans le travail, & pendant environ trente ans qu'il plaida, on ne scut jamais ce que l'on devoit le plus estimer en lui de sa scien-

ce ou de l'usage qu'il en faisoit. Retiré dans son cabinet, après ses travaux publics, il n'en fut pas moins consulté avec empressement de la Cour, de la Ville & des Provinces, & il fit part de ses lumières à ceux qui eurent recours à lui. Plusseurs fois il fut admis dans les Conseils des Princes, qui s'en rapportèrent à lui dans les affaires les plus importantes & les plus épineuses. C'étoit d'ailleurs un homme doux, bienfaisant, bon ami, & dont la probité fut toujours victorieuse des plus fortes tentations. Il mourut en 1724.

MACEDO, (François) vrages de ce Pere, avec des Portugais de nation, de Jéfuite devenu Cordelier, montra beaucoup de zèle pour la défense du Duc de Bragance, élevé sur le trône de Portugal. Il composa en faveur de ce Prince plusieurs Ouvrages. Comme les fatales disputes sur l'Augustinus de Jansenius, commençoient à s'agiter avec chaleur, il voulut y prendre part, & fit imprimer en faveur de Jansénius, un Ouvrage intitulé, Cortina Sancti Augustini de prædestinatione. Etant peu de tems après passé de France en Angleterre, il publia les memes principes & les mêmes conclusions sous le titre de, Oracula Sancti Augustini. Mais dès qu'Innocent X eut condamné les cinq fameuses Propositions, Macedo, comme éclairé tout - à-coup d'une

M A

nouvelle lumière, prétendit que Jansenius qu'il n'avoit jamais lû, les avoit enseignées dans le sens condamné par ce Pape. Il fit de burlesques efforts pour le prouver dans un Livre intitulé; mens divinitus inspirata Innocentio X, &c. Cet Ouvrage plut si fort à Rome, que l'Auteur y fut appellé, pour y enseigner la Théologie au Collége de propagandâ fide. Il s'y rendit en 1656; & pour donner un nouv. éclat à sa réputation , il soutint des thèses publiques pendant trois jours, sur toutes sortes de matières. On y accourut de toute part. Le P. Macedo y fit paroître un génie supérieur. Quoiqu'alors âgé de soixante ans, il répondit sur le champ en vers latins à plusieurs questions, ausquelles il n'avoit pas lieu de s'attendre. Appellé quelque tems après à Padoue pour y enseigner, il y donna le même spectacle pendant 8 jours, & les vers latins coulèrent avec encore plus de facilité & de rapidité de sa verve poetique. Quelqu'un, dit-on, croyant le pousser à bout, lui proposa de faire sur le champ la description de la Gygantomachie, & celle de Médée en fureur ; mais Macédo fit l'une & l'autre sur, le champ, & y employa plus de deux mille vers. Pour fermer ses theses, il composa une Epigramme à l'honneur de la République de Venise. Elle fut tellement goûtée, qu'on l'exposa dans la Bibliothèque

de Saint Marc, écrite de la main de l'Auteur, Cependant s'étant mêlé de quelque affaire dans laquelle il ne devoit point entrer, il encourut la difgrace de la République qui le fit mettre en prison à Venise même. Il y mourut en 1681 âgé de plus de quatrevingts ans. Le grand nombre d'Ouvrages de cet Auteur prouve qu'il avoit une plume très-féconde. Il dit auffi de lui-même dans son Myrothecium morale qu'il a débité en sa vie 53 Panégyriques, 160 Harangues en latin, cent trente-deux Oraisons Funèbres, quarante-huit Poemes épiques; qu'il a composé cent vingt-trois Elégies, cent quinze Epitaphes, deux cent douze Epîtres Dédicatoires, plus de trois mille Epigrammes, & qu'il a écrit ou prononcé sur le champ plus de cent cinquante mille vers. Macedo avoit une érudition immense, une grande présence d'esprit, une mémoire prodigieuse; mais il manquoit de modération & de politelle; il avoit une humeur fière & querelleuse, & la plûpart de ses Ecrits polémiques sont remplis d'aigreur & de fiel. Dans un de ses Ouvrages intitulé Schema sanctæ Congregationis, Macedo fait remonter l'origine de l'Inquisition au Paradis terrestre, & il prétend que Dieu commença d'y faire la fonction d'Inquisiteur, qu'il l'exerça sur Cain & contre ceux qui bâtirent cut S. Dominique.

MACEDONIUS, fut élu Patriarche de Constantinople par les Arriens en 341, & soutenu sur ce siège par Constance. Mais étant tombé dans la disgrace de cet Empereur, parce qu'il se conduisoit en Tyran, plutôt qu'en Evêque, il forma un nouveau parti, & publia des blasphêmes contre la Divinité du S. Esprit, qu'il soutenoit n'être qu'une créatured'un rang plus élevé que les Anges. Ayant été chassé par le Concile tenu à Constantinople en 360, il s'en vengea en répandant sa nouvelle hérésie. Ses Partisans prirent le nom de Ma-Leurs cédoniens. mœurs étoient réglées, leur extérieur très-grave, leur vie auftère, leurs exercices affez iemblables à ceux des Moines. Cette piété apparente dont les peuples sont touchés, leur attira un grand nombre de Sectateurs. Macédonius leur Chef mourut misérablement. Il y a eu un autre Macédonius aussi Evêque de Constantinople. Il fut élu par l'Empereur Anastale qui s'étoit imaginé qu'il favorisoit les Arriens. Mais ayant connu son zèle à défendre le Concile de Calcédoine, il le persécuta, & le fit accuser de plufieurs crimes, Macédonius

prouva fon innocence. Anastase irrité de ne pouvoir le faire passer pour coupable, ne rougit point d'envoyer un assassin pour le tuer; mais le Prélat l'ayant découvert, le renvoya avec des présens. Il mourut l'an 516 après s'être rendu illustre par les maux qu'il souffrit pour la défense de la foi. On le blâme seulement de n'avoir pas voulu ôter des dyptiques le nom de

l'hérétique Acace.

MACHAULT, (Jean de) Jésuite mort en 1619, est Auteur d'un Livre latin contre l'Histoire si estimée de M. de Thou, imprimé en 1614 à Ingolstadt in-4. L'Aut. par un artifice ordinaire à ses confr. se déguisa sous le nom de Gallus, en franç. le Cocq, qui étoit le nom de sa mere, & sous le titre de Jurisconsulte. Cet Ouvrage qui est rare, fut supprimé, & même condamné à être brulé par la main du bourreau, comme pernicieux. contenant plusieurs discours tendans à sédition contre le repos public, & édits de pacification plein d'impostures & de calomnies contre les Magistrats & Officiers du Roi.

MACHIAVEL, (Nicolas) né à Florence d'une famille noble, se distingua au seizième siècle par son érudition & ses écarts en politique. Il se mit d'abord au service de Marcellus Virgile, & le commerce de ce sçavant mit Machiavel dans la connoissance

des meilleurs Auteurs latins qu'il entendoit peu, & il devint depuis Secrétaire & Historiographe de la République de Florence, avec de bons appointemens. Cet emploi lui fut donné par le crédit des Médicis pour le récompenser de la question rigoureuse qu'il avoit soufferte au sujet d'une conspiration contre les Médicis, dont on le soupconnoit d'être complice. Ses déclamations contre le Gouvernement & les louanges qu'il affectoit de donner en toute occasion à Cassius & à Brutus, l'ayant encore rendus suspect d'un complot contre le Cardinal Julien, qui fut depuis Clément VII, il ne fit plus que languir dans la misère, hai des hommes, par représailles, & puni dès cette vie de ses blasphêmes contre la Divinité. Il mourut en 1530, d'un rémède pris à contre-tems. Cet Auteur a fait beaucoup d'ouvrages tous en Italien, en Vers & en Prose. Les premiers sont des fruits de sa jeunesse, qui ne manquent ni de fécondité ni d'agrément. L'Ane d'Or, à l'imitation d'Apulée; Belphegor, imité par la Fontaine, & traduit par le Fébvre, & plusieurs autres Poëmes moraux & historiques, parmi lesquels on trouve deux Comédies en Prose à la manière de Plaute. La Mandragore, Satyre amère, marquée au coin du génie le plus mor-

dant. Clitia, copie de la Casina du Comique - Romain. que Machiavel n'a que trop imité dans ses sarcasmes sanglans, & dans ses railleries indécentes contre les choses les plus sacrées. Les autres ouvrages de cet Auteur sont les Discours sur la première Décade de Tite-Live, où il explique la Politique du Gouvernement populaire, & se montre hardi défenseur de la Liberté; son livre du Prince qui fit beaucoup de bruit, &dans lequel il avance les Maximes les plus pernicieuses sur le Gouvernement. Ses Apologistes, comme Amelor de la Houssaye, prétendent qu'il dit presque par tout ce que les Princes font, & non ce qu'ils devroient faire, & qu'il n'a dévoilé les replis tortueux d'une Politique ténébreuse, que pour inspirer de l'horreur contre les tyrans & exciter tous les Peuples au maintien de la Liberté. Mais malgré les efforts de ses Apologistes. la Politique de Machiavel ne s'accordera jamais avec celle de l'Evang. & elle ne formera jamais ni un Prince Chrétien, ni même un honnête homme, mais plutôt un César Borgia que l'Auteur a pris pour son modèle; Gentillet l'a réfuté. Sept livres de l'Art Militaire, assez mal adroitement tirés de Vegece. L'Histoire de Florence, où il remonte jusqu'aux tems les plus anciens de cette Ville, & descend jusqu'à l'an

MA

1492. Elle est accusée d'infidèlité, ainsi que la Vie de Castracio Castracani, traduite en François par Gruttet. Tous ces ouvrages ont souvent été imprimés & traduits, & depuis 1691 jusqu'en 1696 ils parurent successivement; imprimés & traduits par Tilard, à Amsterdam, 6 vol. in-12.

MACKI, (Jean) Ecuyer, étoit Anglois, & a joué dans le siècle dernier & dans celui-ci un Personnage assez singulier. Né avec un esprit inquiet , actif , il fut intriguant par caractère, par goût & par état. Son zèle pour la Religion & pour les Privilèges de sa Nation, & plus encore son génie particulier, & son intéret propre l'engagerent dans le métier d'Espion, toujours infame, quelque motif que l'on ait, & quelque couleur qu'on lui donne. Il séjourna long-tems en cette qualité à Paris, & sur-tout à Saint Germain. Il s'est vanté d'avoir découvert les desseins de cette Cour, & de n'avoir rien omis pour surprendre les relations qu'elle entretenoit au - de - là de la mer. Il donna les premiers avis de la descente que le Roi Jacques devoit faire en Angleterre. En 1706, il fit aussi échouer la fameuse entreprise du Roi Jacques, Chevalier de Saint Georges fur l'Ecosse, par sa promptitude à en informer la Cour de Londres, Après plusieurs

autres succès dans le hardi & difficile métier d'Espion, il fut mis en prison pour avoir donné avis au Duc de Malboroug, de l'arrivée secrette de M. Prior & de l'Abbé Gaultier en Angleterre. II ne recouvra sa liberté qu'à l'avénément de George I. au Trône. Comme ses services étoient oubliés, il eut beaucoup de peine à obtenir après plusieurs années de sollicitations, un Emploi dans les Pays étrangers. Macka mourut à Rotterdam en 1726. En 1691, il publia un petit Ouvrage, intitulé: Tableau de la Cour de Saint Germain 🖫 dont on vendit trente mille exemplaires en Angleterre. Ce n'est qu'une Satyre trèssanglante de la conduite du Roi Jacques II. Ce Prince fi respectable, y est traité avec une indécence, que les guerres & les haines les plus vives n'ont jamais dû autoriser. C'est presque dans le même goût qu'il a composé ses Mémoires, contenant les caractères de la Cour d'Angleterre sous les règnes de Guillaume III. & d'Anne Première. Cet Ouvrage a été traduit & imprimé en François in-12. en 1733. On y trouve plufieurs Anecdotes curieuses, quelques traits intéressans, mais trop de partialité & de Satyre.

MACRIN, (Marcus Opitius Severus) né dans la ville d'Alger d'une famille ob-

scuie. Il parvint par hasard à la dignité de Préfet du Prétoire, & par trahison à l'Empire, en 217, après avoir assassiné Caracalla . dont il eut la bassesse de faire un Dieu, pour gagner l'amitié des soldats, que ce monstre s'étoit attaché par ses libéralités. Macrin se comporta d'abord avec assez de dignité, mais bien-tôt après enivié de la grandeur, il rappella la bassesse de son origine par la hauteur ridicule qu'il affecta. Ce Prince imprudent, au lieu de venir à Rome, après avoir acheté la paix avec Artaban Roi des Parthes, se livra aux plaisirs à Antioche, & laissa les rênes de l'Empire à des Ministres barbares, qui firent déteiler leur Maître par leur cruauté. Une partie des foldats se souleva & proclama Empereur le jeune Heliogabale, petit-fils de Méla, sœur de l'Impératrice Julie. Macrin méprisa une Conjuration, dont les Chefs étoient une femme & un enfant de quatorze ans, & se contenta d'envoyer sous la conduite d'Ulpius Julianus, quelques Légions, qui se joignant aux rébelles, coupèrent, la tête à leur Général, & l'envoyèrent à Macrin, qui se détermina enfin à marcher luimeme contre Heliogabale. Les deux armées en vinrent aux mains sur les frontières de la Syrie & de la Phénicie.

& après un combat sanglant; Macrin s'enfuit lâchement; mais ayant été arrêté à Calcédoine, il fut conduit dans la Cappadoce, où il eut la tête coupée, après avoir vêcu cinquante - quatre ans & régné quatorze mois. Diadumene son fils, qui n'avoit que dix ans, malgré l'innocence de son âge, périt par la main du bourreau en 218.

MACRIN, ainsi nommé par François I, à cause de son extreme maigreur, naquit à Loudun, & mérita par son talent pour la Poesse, d'être appellé l'Horace Francois. Il a sur-tout réussi dans le genre Lyrique. Auguste de Thou lui donne l'honneur d'avoir réveillé l'étude de la Poesse Latine, négligée avant lui en France. Il a fait des Hymnes, un Poëme sur Celonis sa femme. un Recueil intitulé Næniæ. Il mourut à Loudun en 1555. Charles Macrin son fils, l'égala pour la Poësie, & le surpassa dans la connoissance de la Langue Grecque. Après avoir été Précepteur de Catherine de Navarre, sœur de Henri le Grand , il fut une des victime de la Saint Barthelemi en 1572.

MACROBE, (Aurelius Macrobus) étoit l'un des Chambellans, ou Gr. Maître de la Garde-Robe de l'Empereur Théodose, dans le quatrième siècle. Il est Auteur des Saurmales, C'est un en-

tretient

tretien qu'il feint, pour recueillir différens traits de critique & d'antiquité, qui pufsent servir à l'instruction de son fils Eusthate, à qui il adresse cet Ouvrage. On lui a donné ce nom, parce qu'il y fait rassembler tous les plus grands & les plus habiles personnages de Rome, pendant les vacations des Saturnales. Cherchant moins à faire paroître de l'éloquence qu'à instruire son fils, il rapporte ordinairement les choses dans les propres termes des Auteurs dont il les tiroit. D'ailleurs étant Grec, il ne s'exprimoit pas facilement en Latin. On prétend en effet, que son élocution n'est point pure, & que lorsqu'il parle de lui - même, on voit un Grec qui bégaye en Latin; mais on est bien dédommagé de ce défaut, par l'agrément & l'érudition qu'on trouve dans ce Recueil. On y admire sur-tout une belle comparaison d'Homère & de Virgile. On a encore de Macrobe deux Livres fur le Songe que Ciceron attribue à Scipion, composé aussi pour son fils à qui il l'adresse.

MACRON, (Nævius Sertorius) digne favori de l'infâme Tibère, succéda à Séjan dans la charge de Cap. des Gard. Il n'employa son crédit qu'à facrifier à son resfentiment, à son ambition & à la cruauté de son Mattre, un grand nombre de personnes.

Il fit périr entr'autres Mamercus Aemilius Scaurus, dont le plus grand crime étoit de l'avoir pour ennemi, & d'etre Auteur d'une Tragédie sur Atrée, dont quelques vers pouvoient s'appliquer à Tibère. Macron le rendit odieux à ce Prince. Mais Scaurus. pour se dérober à la férocité du Tyran, se donna la mort. Voyant que l'Empereur approchoit de sa fin, il chercha à s'assurer des graces de Caligula, qu'il prévoyoit devoir être son successeur. Pour les obtenir, il lui abandonna sa propre femme Ennia. Tibère étant tombé dans un évanouissement, qui le fit croire mort, Macron engagea Caligula à s'emparer du Gouvernement. Mais l'Empereur étant revenu de sa foiblesse, il prit le parti de l'étouffer en l'accablant de couvertures. Malgré tant de crimes', il ne jouit pas long-tems' de son crédit auprès de Caligula, qui par la plus noire ingratitude l'obligea, lui & sa femme à se tuer. Il fit aussi périr leurs enfans avec eux; digne récompense de cet exécrable délateur.

MADELENET, voyez

MAGDELENET.

MAFFE'E Vegio, de la Ville de Lodi proche Milan, Dataire de Martin V, est l'Auteur de son siècle, qui a écrit le plus utilem. & le plus élégamment. Le meilleur & le plus trayaillé de ses Ou-

vrages, est un Traité de l'Education Chrétienne des Enfans. Il y parle avec solidité de leurs études, des vertus qu'on doit leur inspirer, des devoirs des peres & meres. Les six Livres qu'il a donnés sur la Persévérance dans la Religion, contiennent des instructions très-utiles, aussibien que les Discours des quatre dernières fins de l'Homme, qu'il traite avec beaucoup de noblesse. Le Dialogue de la vérité exilée est un jeu d'esprit. On a aussi de lui un Supplément au douzième livre de Virgile, & quelques Pièces d'Eloquence & de Poesse, dans lesquelles il a excellé selon du Pin. Il mourut en 1458. Il y a eu plusieurs autres Auteurs du même nom, dont les plus célèbres sont BERNARDIN Maffée, scavant Cardinal né à Rome, dont on a des Commentaires sur les Epitres de Ciceron, & un Traité d'Inscriptions & de Médailles; il est mort en 1553; Raph. Maffée, dont on estime plufieurs Traités, mort à Volterre en 1521; JEAN-PIER-RE MAFFÉE, Jésuite de Bergame, qui craignoit tellement d'altérer son goût délicat pour la pure latinité, qu'il demanda au Pape la permission de dire son Bréviaire en Grec. On a de lui en latin l'Histoire de S. Ignace, in-18, & celle des Indes, avec une Traduction des Lettres

écrites des Indes par les Misfionnaires. Tous ces ouvrages sont écrits en latin. On en admire la pureté & l'élégance; mais l'Aureur a trop prodigué le merveilleux, & parle d'ailleurs fort mal des affaires de la Guerre & du Cabinet. Il mourut à Tivoli

en 1603.

MAGDELENET, (Gabriel) né à S. Martin-du-Pui fur les confins de Bourgogne, fut reçu Avocat au Parlement de Paris, & s'y fit bientôt des amis illustres. Le Cardinal du Perron se déclara son Protecteur, & dans la suite le Cardinal de Richelieu l'honora de la charge de son Interprête latin. Louis XIII. le gratifia d'une pension de. 1500 liv. Richelieusy en ajouta 700. Magdelenet se croyant Poëte François, se hazarda à faire plusieurs pièces en ce genre. Mais elles furent un un objet de raillerie pour les beaux esprits de son tems; ce qui le détermina, à ne faire que des vers latins, & il s'y acquit tant de reputation, que Nicolas Bourbon, grand Pocte & bon critique, » s'écria » la première fois qu'il en » vit: Ubi tamdiu latuisti? & que Balzac dit bonnement que ce Poete faisoit des Odes latines comme Horace: mais Balzac a prouvé par ce jugement qu'il se connoissoit mieux en Vers françois qu'en Vers latins, & ceux de Magdelenet durs, secs &

froids, manquent absolument de cette chaleur, de cet enthousiasme & de ce beau désordre, si nécessaire au Poeme lyrique. On a fait trop d'honheur à ce Poete en réunissant ses pièces avec celles du Jéfuite Sautel en 1755. On remarque à sa louange qu'il n'y a rien de licentieux, de mordant, ni de latyrique dans les Vers. Ce Poete avoit aussi cultivé la Peinture & la Sculpture, il jouoit habilement du Luth. Il mourut à Auxerre en 1661, à 74 ans.

MAGELLAN , ( Ferdinand ) Capitaine Portugais, se rendit célèbre par la découverte qu'il fit des Terres Antarctiques sous les auspices de l'Empereur Charles V, auprès duquel il s'étoit retiré, mécontent de son Roi qui avoit refusé d'augmenter sa paye d'un demi écu par mois. Etant parti de Seville en 1519 avec cinq Vaisseaux, il s'exposa sur une vaste étendue de mer, alors inconnue, & découvrit le Détroit qui a depuis porté son nom. Il le passa, & alla par la Mer du Sud jusqu'aux Isles de Los-Ladrones, où il mourut en 1520, après avoir foumis celle de Cebu. Quelques Auteurs affurent qu'il fut affassiné par ses gens que sa dureté avoit irrités: selon d'autres, il fut empoisonné. Quelques - uns le font périr dans un com-

MAGGI, (Jerôme) Ma-

gius s'appliqua dans le seizième siècle à toutes sortes de Sciences avec succès. Son mérite détermina les Vénitiens à l'envoyer dans l'isle de Chypre, en qualité de Juge de l'Amirauté. Famagouite affiégée par les Turcs, trouva dans ce sçavant toutes les ressources du plus habile Irgénieur. Il inventa des mines & des machines à lancer le feu, qui renversoient & détruisoient en un instant les pénibles ouvrages des affiégeans. Mais son génie & sa valeur ne firent que retarder la prise de cette Ville. Les Turcs s'en rendirent maitres en 1571, pillèrent la Bibliothèque de Maggi, l'emmenèrent chargé de chaînes à Constantinople, où il fut traité avec la plus grande inhumanité. Employé pendant le jour à des ouvrages vils & méprisables, il passoit la nuit à écrire. Il composa dans sa captivité des Traités remplis d'érudition, sans avoir d'autres ressources, que sa mémoire prodigieuse. Les Ambassadeurs de France & de l'Empereur, ausquels il les dédia, voulurent tirer de la servitude ce sçavant homme; mais tandis qu'ils traiterent de sa rançon, il s'échappa. Le Grand Visir irrité de cette évasion, animé par le desir de venger les Turcs des obstacles, que Maggi leur avoit oppofés pendant le siège de Famagouste, l'envoya reprendre chez l'Ambacsadeur de l'Empereur, & le fit étrangler dans sa prison en 1572. Ses principaux ouvrages sont un Traité des Clochettes des Anciens, un autre du Chevalet, un troisième de la fin du Monde par le feu, in-fol. Deux Commentaires, l'un fur les Vies des Hommes Illustres, d'Emilius-Probus, in-f. l'autre sur les Institutes in-8. des Mélanges ou diverses Legons, in-8. Tous ces ouvages sont écrits en latin. On y trouve beaucoup d'érudition, de recherches & assez d'élégance. Il a encore laissé un Traité des Fortifications en Italien, & un Livre sur la situation de l'ancienne Toscane. Barthelemi Maggi son frere, Médecin de Bologne, a fait un Traité sur la guérison des Playes faites par les armes à feu. Il y a eu quelques autres Auteurs du même nom.

MAGLIABECCHI, (Antoine,) né à Florence en 1633, apprit d'abord les élémens de la langue Latine, & ensuite les principes du dessein. Après la mort de sa mere, qui le destinoit à l'Orfévrerie, il se livra tout entier à son amour pour les Lettres, & au désir de sçavoir. Il fit des progrès trèsrapides dans les langues Latine & Hébraique. Son nom devint bientôt célèbre, & il se vit consulté sur toutes sortes de matières, les dates,

les faits, les opinions, les citations, il répondoit sur tout. Son mérite le fit choisir pour Bibliothècaire du Grand-Duc Côme III. Dans ce poste, ne changeant rien à sa manière de vivre, il avoit pour lit une chaise, sur laquelle il démeuroit attaché à ses livres, jusqu'à ce qu'épuisé de travail, il succombat au sommeil. Le Pape & l'Empereur lui firent des offres très-avantageuses, qu'il refusa par attachement à son Prince. Il étoit en relation avec tous les Sçavans de l'Europe. II fut toujours protecteur zèlé de ceux qui cultivoient les Sciences; conseils, livres, manuscrits, rien ne leur étoit refusé. Le Cardinal Noris lui écrivit un jour, qu'il lui étoit plus obligé de l'avoir dirigé dans ses études, qu'au Pape de l'avoir élevé au Cardinalat. Cet homme si bienfaifant, & dont les mœurs étoient si pures, ne fut pas à l'abri de la calomnie; mais il n'en devint que plus cher à son Maître, qui, convaincu de son innocence & de la malignité de ses ennemis, lui conserva toujours son estime & son amitié jusqu'à la mort. qui arriva en 1714, à 81 ans. Ce Sçavant a peu composé d'Ouvrages qui soient imprimés; mais on lui doit la publication de plusieurs Ecrits. dont il a été l'Editeur.

MAGLOIRE, (Saint) né dans la Grande-Bretagne,

embrassa la vie Monastique, & vint en France avec Samson, Fondateur de l'Abbaye de Dol, & son parent. Après la mort de Samson, il fut Abbé de Dol, puis Evêque Regionnaire en Bretagne. Il établit ensuite un Monastère dans l'Isle de Gersey, où il mourut en 575. Ses Reliques furent transférées au Fauxbourg S. Jacques dans un Couvent de Bénédictins', qui a été cédé aux Peres de l'Oratoire. C'est aujourd'hui le Séminaire de S. Magloire, si célèbre autrefois.

MAGNENCE, Germain d'origine, étoit un Soldat de fortune que son mérite avoit élevé aux plus grands emplois des armées, sous l'Empereur Constant. Il usurpa la dignité Impériale, & se fit prochamer à Autun dans un festin, où il parut revêtu de la Pourpre. Plusieurs Villes des Gaules se déclarèrent pour lui. Dès qu'il eût pris le titre d'Auguste, il fit affassiner Constant. L'usurpateur se hâta d'affermir par la cruauté, une autorité qu'il tenoit du crime. Il fit égorger sur les chemins plusieurs Officiers de distinction, qu'il avoit mandés au nom de Constant, avant que la mort de ce Prince fut divulguée. Il immola même à ses lâches jalousies, quelques - uns de ceux qui avoient le plus contribué à son élevation. Constance, pour venger la mort de son

frere Constant, marcha contre Magnence & le défit dans une bataille générale, qui se donna à la vûe de Murse, Ville de Pannonie. Le Tyran fit des prodiges de valeur; mais voyant que tout étoit désesperé, il quitta les marques de la dignité Impériale, prit la fuite, & ne dût sa vie qu'au bruit qu'il fit répandre de sa mort. Après avoir montré par tout sa honte & son désastre, il passa dans les Gaules, où il fut attaqué & défait une seconde fois entre Die & Gap. s'enfuit à Lyon accompagné d'un petit nombre de Soldats, qui pour obtenir leur grace, résolurent de le livrer à l'Empereur. Magnance alors se crut perdu, & no consulta plus que son désespoir. Saisi de rage & de fureur, il se jette sur tous ceux qui l'environnent; tue ses amis, égorge ses parens, poignarde sa propre mere, laisse pour mort son frere Didier & se tue lui-même en 353. Tel fut le sort de ce perfide Usurpateur, qui foula aux pieds les loix les plus sacrées, & qui, le premier des Chrétiens, n'eût point d'horreur de tremper ses mains dans le sang de son légitime Souverain. Il avoit l'air noble, la taille avantageule, un esprit vif & agréable, une certaine éloquence guerrière, qui le faisoit écouteravec plaisir; mais il étoit Rij

fourbe, dissimulé, superbe, ambit. & naturellem. cruel. MAGN ET, (Louis) Jésuite, né en 1575 & mort en 1657,

s'est fait beaucoup d'honneur par ses Poemes Latins, qui confistent dans une Paraphrase des Pseaumes & des Cantiques de l'Écriture sainte. Cet Auteur n'affoiblit point la force des expressions qu'on

admire dans les Ecriv. sacrés. MAGNIERE, (Laurent) Sculpteur de Paris, mérita par ses talens d'étre placé au rang des plus célèbres Artiftes du siècle de Louis XIV. Il a fait pour les Jardins de Vers. plus. Thermes représentans Ulysse, le Printems & Circé. Il mourut en 1700.

MAGNIN, (Antoine) Poëte François, mort en 1708, a mis au jour plusieurs ouvrages, dans lesquels on remarque du goût & du talent; mais aussi beaucoup de négligence, & peu de cet enthousiasme, qui fait l'ame de la belle Poesse. Ses pièces sont : La gloire de Louis le Grand; le portrait de Louis le Grand; Clovis à Louis le Grand; Henri le Grand au peuple François; éloge de M. Colbert, Poemes: une Epirre; une Ode, &c.

MAGNON, (Jean) Poëte François, de Tournus dans le Maconnois, avoit une grande facilité à faire de mauvais vers. On a de lui plusieurs Pièces de Théatre, qu'on ne connoit plus guères.

matique, où il réuffissoit pet: & conçut le dessein de produire en dix volumes, chacun de vingt mille vers, une Encyclopédie; mais il n'eut pas le tems d'exécuter enticrement ce projet ridicule, ayant été assassiné, une nuit, à Paris par des voleurs en 1662, pendant qu'on l'imprimoit. Lorsqu'il travailloit à cet ouvrage, quelqu'un lui demanda s'il seroit bien-tôt fait : bien-tôt , dit-il , je n'ai plus que cent mille vers à faire, ce qu'il disoit fort sérieusement. Il parut à Par. in-4. sous le tit. de Science univ. en 1663; c'est par tout le galimathias le plus sec & le plus monotone, & ce Poëte glace par sa froide & ténèbreuse gravité.

MAGNI, (Valerien) célèbre Capucin, né à Milan de la Maison des Comtes de Magni, fut un ennemi déclaré d'Aristote, des Protestans & des Jésuites, contre lesquels il composa plusieurs Ouvrages, qui lui acquirent une grande réputation au dixseptième siècle. Son mérite, encore plus que sa naissance, l'éleva aux charges les plus . importantes de son Ordre, Urbain VIII le fit Missionnaire Apostolique dans les Royaumes du Nord; & c'est par son conseil que ce Pape abolit l'Ordre des Jésuitesses en 1631. Uladislas Roi de Pologne demanda pour lui le Chapeau de Cardinal; mais les Jésuites, avec qui il avoit Ce Poete quittale genre Dra- eu de grands démêlés, s'opposèrent à sa promotion. Ayant demandé, à Rome, la permission d'écrire ouvertement contre ces Peres, elle lui fut refusée; & Alexandre VII défendit en 1655 à tous Missionnaires, de rien faire imprimer, sans avoir consulté auparavant le Saint-Office. Cette défense avoit été mandiée par les Parties intéressées qui redoutoient la plume du P. Magni, sçachant que ce bon Capucin avoit écrit avec succès contre les Jésuites; & dans une lettre Latine, écrite en 1656 au Pape Alexandre VII, il dit lui-même qu'il y avoit plus de vingt ans, qu'il s'étoit crû obligé d'entrer en lice contre ces Peres. Il ne crut pas devoir obéir au Décret, & il fit même à cette occasion son Apologie, qui lui attira de fâcheuses affaires. Les Jésuites irrités, le déférèrent comme hérétique, & prirent pour prétexte de leurs accusations, que ce Capucin avoit soutenu que la primauté & l'infaillibilité du Pape n'étoit pas fondée sur l'Ecriture. Il fut mis en prison à Vienne, où il composa pour sa défense des écrits qui dévoilèrent les noires calomnies de ses accusateurs. On y voit que son grand crime étoit, d'avoir attaqué leur morale corrompue. Il détruit les accufations qui avoient occasionné sa disgrace, dans une lettre fur-tout , qui se trouve

dans le Tome II. du Recueil intitulé: Tuba magna. 11 fortit de sa prison par la faveur de Ferdinand III, & mourut à Saltzbourg en 1661. II publia un grand nombre d'Ouvrages en Latin contre les opinions d'Aristote, contre les erreurs des Protestans & contre la mauvaise doctrine des Jésuites. Il croioit sa conscience particulièrement intéressée à demasquer ces derniers : « Ces gens-là, dit-il dans un livre imprimé à Prague, » dont on sçait les his-» toires par-tout, sont si évi-» demment injustes, & si in-» solens dans leur impunité, m qu'il faudroit que j'eusse » renoncé à Jesus-Christ & à » son Eglise, si je ne détes-» tois leur conduite & même publiquement, autant pour me justifier, que pour em-» pêcher les simples d'en être » séduits ». On peut voir dans la seizième Lettre Provinciale, la manière triomphante dont Magni repoussa les calomnies de ses Accusateurs. & l'usage ingénieux que l'inimitable Paschal fait du Mentiris impudentissime de ce bon Pere.

MAGNUS, (Jean) Archevêque d'Upsal en Suéde, travailla avec zèle, dans le seizième siècle pour la défense de la Religion Catholique, contre les Novateurs, qui avoient gagné l'esprit de Gustave, premier Roi de Suéde, & qui rendirent tout le

Riv

Royaume Luthérien. Nommé Légat, il chercha enfin à d'étromper le Roi, il en sut persécuté & mourut en 1544. Il a écrit l'Histoire de Suéde en 24 livres, & un Traité des Evêques d'Upsal. Son frere Olaus Magnus lui succéda, & assista au Concile de Trente. Nous avons de lui le Traité des Mœurs, Coûtumes & Guerres des Peuples du Septentrion.

MAGON, nom de plusieurs Généraux Carthaginois, dont le plus célèbre est le frère d'Annibal, avec Jequel il combattit à la fameuse bataille de Cannes. Il fit la Guerre à Scipion en Espagne. S'étant approché de Carthagène pour la surprendre, les Romains fondirent sur ses troupes, en firent un grand carnage, & les poursuivirent jusques sur le bord de la Mer. Magon s'étant rembarqué, voulut rentrer dans Cadix, mais n'y ayant point été reçû, parce qu'il y avoit pillé le trésor public & les Temples des Dieux, il aborda avec sa Flotte à Cimbis, petit Port voisin. De - là il envoya des Députés à Cadix, pour se plaindre de ce qu'on lui avoit fermé les portes, & demanda à parler aux premiers Magistrats. Ils ne furent pas piûtôt arrivés, qu'il les fit mettre en croix, après les avoir fait déchirer à coup de fouet. Magon passa ensuite dans les isles Baleares, appel-

lées maintenant Majorque & Minorque. Dès que les Carthaginois approchèrent de la première, les habitans firent pleuvoir sur eux une si effroyable grêle de pierres, qu'ils regagnèrent promptement la pleine mer : il eut un succès plus heureux à Minorque, qui étoit moins peuplée & moins agguerrie que l'autre. C'est du nom de ce Général Carthaginois que son Port a été appellé Port-Mahon , Portus Magonis. De cet isle, Magon passa en Italie, & prit la Ville de Gênes. Il fut ensuite battu & blessé dans une bataille qu'il hazarda contre Quintilius Varus, & mourut peu de tems après de sa blessure 203, ans avant Jesus-Christ.

MAHADI, troisième Calife de la Race des Abaffides, fils & successeur d'Abugiafar Almansor , se rendit célèbre par ses victoires, & par la sagesse de son gouvernement, Il obligea l'Impératrice Irène de lui payer tous les ans un tribut de soixante-dix mille écus d'or. Son Pélérinage à la Mecque est mémorable, par le luxe qu'il y étala. Six millions d'écus d'or furent employés à ce voyage. Il fit, dit-on, charger ses chameaux d'une si prodigieule quantité de neige, qu'il . out de quoi se rafraschir au milieu de fables brulans de l'Arabie. Il en porta même jusqu'à la Mecque, & ce fue

un spectacle nouveau pour la plupart des habitans. Mahadi fit démolir à Medine plusieurs maisons, pour donner plus d'étendue à la Mosquée, où étoit le Tombeau de Mahomet. Un particulier lui ayant fait présent d'une pantoufle de ce prétendu Prophéte, il la reçut respectueusement, & donna dix mille dragmes à celui qui la lui présenta. il dit ensuite à ses Courtisans: Mahomet n'a jamais vû cette chaussure; mais si je l'avois refusée, le peuple auroit crû que je la méprisois. Comme il faisoit des grandes largesses dans le Temple de la Mecque, il dit à Mansor Hagiani, homme pieux qu'il avoit emmené aveclui: Et vous, vous ne me demander rien? J'aurois grande honte, répondit-il, de demander dans la maison de Dieu à autre qu'à lui, & autre cho-Je que lui - même. Ce Prince changeoit souvent les Gouverneurs des Prov. & ses Ministres, de peur qu'ils ne s'arogeassent trop d'autorité. Il tenoit fréquemment son lit de Justice pour punir & réparer les oppressions & les violences des Grands; mais pour ne point bleffer les Loix, il ne faisoit rien sans consulter les personnages les plus éclairés, & les plus habiles Juriscon-Sultes. Une conduite si sage le fit estimer & regretter. Mahadi mourut à la chasse: poursuivant avec chaleur une bete qui s'étoit jettée dans une masure, son cheval s'engagea dans une porte qui étoit trop basse. Il y périt d'un violent effort de reins, en 169 de l'Hégire, après avoir règné dix ans.

MAHOMET, naquit à la Mecque en 571, selon l'opinion la plus probable, de parens pauvres, mais d'une naifsance illustre. Ayant perdu son pere Abdalla à l'âge de deux ans, Abutaleb son oncle se chargea de son éducation. Il le fit entrer dans le commerce, qui étoit l'occupation des habitans de la Mecque, à cause de la stérilité du pays, ce qui donna occasion à Mahomet de voyager fort jeune en Syrie jusqu'à Damas. Il y épousa une riche veuve, nommée Cadige. A l'âge de quarante ans il s'avisa de se déclarer Prophête & inspiré de Dieu pour rétablir la Religion: il le persuada d'abord à sa femme, à son esclave, à fon coufin Ali, fils d'Abutaleb, & à Aboubecre, homme fort distingué par son mérite, & par ses richesses. II gagna encore cinq autres personnes, neuf en tout, & quatre ans après il fit le Prophéte, & prêcha sa Religion. II ne prétendoit pas qu'elle fût nouvelle; mais il se vantoit de rétablir dans sa pureté celle d'Abraham & d'Ismael; plus ancienne selon lui que celle des Juifs & des Chrétiens. La Loi de Moise, difoit-il, se trouve chargée de

MA trop de devoirs & de superfitions, on ne peut l'accomplir exactement. La Loi de J. C. paroit encore plus difficile à observer, quoiqu'elle soit pleine de graces données sans mesure, mais avec précaution. Celle que je vous annonce qui est le chef-d'œuv. de la Miséricorde de Dieu, a des avantages infinis sur les deux autres. Ce n'est qu'en la suivant qu'on peut se rendre heureux en ce monde & en l'autre. Ainsi sans condamner ni les Juifs ni les Chrét. il disoit seulem. que l'Alcor. étoit la dern. faveur que Dieu vouloit faire aux hommes. Voici l'abregé de la doctrine contenue dans ce singulier ouvrage: il n'y a qu'un Dieu souverainement parfait, & Créateur de l'Univers. Il a envoyé en divers tems des Prophêtes pour instruire les hommes; mais le plus grand de tous a été Jesus, Fils de Marie, né d'elle, quoique Vierge, par miracle. C'est le Messie, le Verbe, l'Esprit de Dieu. La Loi de Moise & l'Evangile sont des Livres Divins. Les Juifs & les Chrétiens ont altéré la vérité & corrompules saintes Ecritures: c'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour instruire les Arabes. Il faut reconnoître Mahomet pour son Prophete, croire la Résurrection, le Jugement Universel, l'En-

fer où les méchans brûleront éternellement. & le Paradis

M A

qui est un jardin délicieux; arrosé de plusieurs sleuves, où les bons jouiront éternellement de toutes sortes de plaifirs sensuels. Mahomet ordonna la prière cinq fois le jour à certaines heures, l'abstinence du Vin, du Sang, de la Chair de Porc, le Jeûne en certains tems, & la Sanctification du Vendredi. Il recommanda le Pélérinage à la Mecque, pour y visiter un Temple qui étoit en grande vénération chez les Arabes, qui en attribuoient la fondation à Abraham. Il permit la pluralité des femmes & en donna l'exemple. Il fit plusieurs Loix touchant l'éducation des enfans, le soin des orphelins, les successions, la bonne foi dans les Contracts, & la discipline militaire. Il insista sur la nécessité de faire l'aumône, exhorta à prendre les armes pour la défense de la Religion, assura le Paradis à ceux qui mourroient dans ces combats, commanda d'exterminer les Idolâtres, & ceux qui rénonceroient à sa Religion. Il engageoit sur-tout à s'abandonner à la volonté de Dieu, se fondant sur la prédestination qu'il entendoit mal, & qu'il regardoit comme une destinée fatale. Il faisoit écrire les instructions qu'il donnoit à ses Disciples, & nomma ces écrits d'un nom général, Alcoran, c'està-dire l'Ecriture. Cet imposteur disoit qu'ils lui étoient envoyés du Ciel par le ministère de l'Ange Gabriel, avec lequel il prétendoit avoir de fréquentes conférences. Il tomboit souvent dans des convulsions épileptiques, & pour cacher la honte de cet état, il persuada à sa femme que c'étoit des extases pendant lesquelles un Ange venoit l'instruire de la part de Dieu, & une telle imposture fut reque favorablement, on applaudit au nouveau Prophête, & on recut son nouveau système de Religion. Les discours de l'Alcoran sont sans raisonnement : sans suite & fans liaison, mais ils ne sont pas sans dessein. Ils tendent à autoriser sa prétendue misfion de faux Prophête: Il y rapporte plusieurs Histoires de l'ancien & du nouv. Testament, mais presque toutes altérées & mêlées de Fables. Quelquefois il fait son Apologie. Par-tout il répand de grands lieux communs sur la Majesté de Dieu, sur l'ingratitude des hommes, sur les peines & les récompenses de l'autre vie, s'efforçant d'imiter par un stile pompeux, & figuré, l'éloquence sublime des vrais Proph.; on ne trouve point dans l'Alcoran les prodiges & les puérilités qu'on lui attribue ordinairement; par exemple qu'il divisa la Lune en deux, & qu'il en mit la moitié dans sa manche; que les arbres & les pier-

res le saluoient, quand il passoit; qu'il faisoit sortir des fontaines de ses doigts, &c. la meill, édit, de l'Alcoran est celle de Maracci en Arabe & en Latin, in-f. avec des notes, aussi utiles pour les matières. historiques que pour les dogmatiques. Du Ryer en a donné une traduction Françoise, mais très-infidèle. D'ailleurs il a inséré dans le texte les rêveries & les fables des dévots & des Commentateurs mystiques du Mahométisme. On ne peut donc distinguer ce qui est de Mahomet, des additions & imaginations de ses partisans zèlés. Son Sécretaire commençoit à découvrir & à publier ses impostures, Mahomet égorgea ce malheureux dans sa propre maison, & mit le feu aux quatre coins, faisant croire au peuple que c'étoit le feu du Ciel qui l'avoit consumé, pour le punir d'avoir ofé changer quelque chose à l'Alcoran. On dit aussi qu'ayant fait cacher un de ses compagnons dans un puits sec, il lui avoit commandé de crier, quand il passeroit, que Mahomet étoit le véritable Prophête. Il le fit, & tout le mor. de admira cette merveille. Mais le nouv. Ap. craignant que son artifice ne fût découvert, ordonna aussi-tôt à ceux qui le suivoient, de combler le puits, de peur qu'il ne fût profané à l'avenir, ce qu'on exécuta sur le champ. Il ne

laissa pas de trouver beaucoup d'opposition surtout de la part des Corisiens; ils le traiterent d'insensé, de démoniaque, d'imposseur, & le proscrivirent par un écrit affiché dans le Temple de la Mecque. Sa doctrine avoit déjà fait quelques progrès dans le reste de l'Arabie, particulièrement à Yatrib, connue aujourd'hui sous le nom de Médine. Mahomet se retira dans cette Ville. C'est de là que les Mahométans comptent les années de l'Hégire, mot Arabe qui fignifie Fuite. Elle commence le 16 Juillet 622. Depuis cette retraite, son parti fit des progrès surprenans. Il prit les armes & défit plusieurs fois les Juifs & les Corifiens, qui firent enfin trève avec lui la fixième année de l'Hégire. Ils la rompirent deux ans après, & Mahomet marcha contre eux avec une armée de dix mille hommes. entra dans la Mecque, & y fut reconnu pour Prophête & pour Souver. S'étant contenté de faire mourir ses plus grands ennemis, il établit sa résidence à Medine, & y mourut en 633. à 63 ans. Hottinger dans son Histoire Orientale, pag. 248, a-renfermé dans 40 Aphorismes ou Sentences toute la Morale de l'Alcoran. La Religion Mahométane a fait de si grands progrès, qu'elle s'étend aujourd'hui depuis le Détroit de Gibraltar jusqu'aux Indes. Mais elle ne s'est établie que par la voye des armes, & par la violence, ce qui n'a rien de surprenant ni de miraculeux. D'ailleurs les articles de son Symbole ne genent point la cupidité. Mahomet promet après la moit des biens propres à attirer les hommes charnels, & pendant cette vie il favorise les passions les plus violentes; au lieu que l'Evangile préchée. par des gens sans nom, sans étude, sans éloquence humaine, cruellement persécutés, s'est répandu avec une promptitude étonnante, quoiqu'il eut à combattre toutes les passions des hommes; ce qui est une preuve invincible de sa Divinité. Les Mahométans ont une grande vénération pour Mahomet; ils font des Pélérinages à la Mecque, & à Medine, où est son tombeau, non comme l'ont cru quelques Historiens suspendu sous une voute de pierre d'aiman, mais soutenu par des colonnes de marbre noir, qui sont très-déliées, & environné de balustrades d'argent, chargés de quantité de lampes, dont la fumée rend le lieu sombre & obscur.

MAHOMET 1, fils de Bajazet I, se rendit maître de l'Empire des Turcs, après que ses trois freres aînés se furent épuisés par une guerre qui dura douze ans. Il commença à règner en 1411, où selon d'autres en 1413, Il se

hâta de marcher contre Caraman Ogli, Prince de Caramanie, qui le voyant éloigné, avoit pris les armes contre lui. Effrayé de la promptitude de Mahomet, il n'osa point hazarder une bataille, préférant l'amour de la vie à sa gloire, il vint se jetter aux pieds de l'Empereur, qui touché de ce spectacle lui pardonna. Mais l'ingratbien tôt après, recommença ses hostilités. Le Sultan indigné l'attaqua, le mit en fuite, après un combat affez opiniâtre. Caraman fut fait prisonnier avec son fils. Mahomet lui reprocha sa perfidie. » Je suis ton Vain-» queur , lui dit-il , tu est vain-• cu & injuste; je veux que tu n vives. Ce seroit ternir ma » gloire que de punir un in-> fâme comme toi. Ton ame » perfide t'a porté à trahir la » foi; je trouve dans la mienne des sentimens plus magnanimes, & plus conformes à » la Majesté de mon Nom, Mahomet fit rentrer sous son obéissance le Pont & la Capadoce, subjugua la Servie avec une partie de l'Esclavonie & de la Macédoine, & rendit les Valaques Tributaires. Il mourut à Andrinople, où il avoit établi le siège de son Empire en 1421 ou 1422. Ses Victoires, sa clémence, sa justice & sa fidélité à garder inviolablement sa parole, l'ont rendu célère. Il eut la gloire de rétabire l'Emp. Ottom, ébranlé

par les ravages de Tamerlan, & par de longues guerres civiles, & le laissa dans sa pleine vigueur à Amurat II. son

fils aîné.

MAHOMET II. furnommé Bojac, c'est-à-dire, le Grand, succéda à son pere Amurat II. en 1451, à l'âge de vingt ans. Ce Prince, la Terreur de l'Europe, fut le plus heureux des Infidèles qui ayent jamais porté la Couronne. Dieu se servit de lui pour renverser deux Empires, conquérir douze Royaumes, & enlever plus de deux cens Villes aux Chrétiens, pour lesquels il eut toujours une haine implacable. Ayant rassemblé toutes ses troupes d'Asie & d'Europe, il assiegea par terre & par mer Conftantinople en 1453, & malgré la vigoureuse résistance des Grecs, il l'emporta d'assaut. Les Turcs y exercèrent pendant trois jours, tout ce qu'on peut imaginer de plus abominable en toute sorte d'excès. Ces Barbares, dans les premiers transports de leur fureur, égorgèrent plus de quarante mille personnes, & firent ensuite plus de soixante mille prisonniers. Mahomet après cette expédition, envoya ses troupes victorieuses contre Scanderberg, Roid'Albanie, qui les défit en plufieurs rencontres. En 1456, il traversa les montagnes de Thrace avec une armée formidable; & ayant pénétré

julqu'au Danube, il vint mettre le siège devant Belgrade. Déja il comptoit les différens Royaumes qu'il devoit conquérir, après la prise de cette Ville, la Hongrie, l'Allemagne, l'Italie; mais Dieu renversa en un moment tous ces vastes projets. Huniade le battit sur les bords du Danube, passa ce fleuve, se jetta dans la Ville avec son armée, & força Mahomet à lever le siège, après y avoir perdu quarante mille hommes. Huniade mourut peu après; & le Sultan, en apprenant la nouvelle, dit, qu'il se croyoit malheureux de n'avoir plus de tête assez célèbre dans l'univers, sur laquelle il pût venger l'affront reçu devant Belgrade. Deux ans après il s'empara de Corinthe, & rendit tout le Péloponèse tributaire. Il acheva d'éteindre l'Empire Grec en 1467 par la prise de Sinope & de Trebizonde: cette dernière Ville étoit le siège d'un Empire fondé par les Commenes en 1204; il subsistoit depuis deux cens cinquante-sept ans. En 1469, le Sultan, irrité des actes d'hostilité commises par le Général de la flotte Vénitienne, fit le vœu impie d'exterminer tous les Chrétiens. Pour l'exécuter il arma par terre & par mer en 1470, pour attaquer l'Isle de Négrepont, la plus grande de toutes celles qui sont dans la mer Egée. La Ville de Chalcis, sa Ca-

pitale, fut prise après trente jours de siège, & tout y fut mis à feu & à sang. Cinq ans après il porta ses armes en Moldavie, où il fut défait par Etienne, qui, avec des forces bien inférieures, lui tailla en pièces une armée de plus de cent vingt mille hommes. En 1477, l'Albanie tomba entre les mains des Turcs. En 1480, Mahomet envoya une grande flotte, commandée par le Visir Mesfith, pour attaquer l'Isle de Rhodes. Ce Général y débarqua avec plus de cent mille hommes; mais la vigoureuse résistance des Rhodiens, conduits & animés par le Grand-Maitre de l'Ordre , Pierre d'Aubusson, obligea le Visir de lever le siège, après avoir perdu près de dix mille hommes, & beaucoup de vaisseaux & de galères. Cette même année les Turcs entrèrent en Italie, prirent la Ville d'Otrante & sembloient menacer toute l'Europe; Dieu qui avoit montré la verge dont il pouvoit punir les iniquités de son peuple, la brisa tout-à-coup. Mahomet mourut à Nicomédie en 1481, lorsqu'il étoit sur le point de remettre le siège devant Rhodes, & d'envoyer une nouvelle armée en Italie. Il avoit environ 53 ans, & en avoit règné 31. Ce Prince étoit hardi, entreprenant, impétueux, insatiable de gloire. Il ne dut pas ses Conquêtes à son seul courage : sa prudence & sa politique y eurent beaucoup de part. Il avoit reçu de la nature un corps robuste; il avoit un esprit vif, subtil, dissimulé, étendu, propre aux Sciences. Il parloit cinq Langues : la Grecque, la Latine, l'Arabe. la Chaldéenne & la Persanne. Il possédoit les Mathématiques , l'Astronomie & l'art Militaire. Il avoit étudié l'Histoire des plus grands hommes de l'antiquité, & étoit jaloux de leur gloire. Ces talens & ces connoissances, se trouvoient jointes avec des qualités qui l'ont rendul'exécration de la postérité. Il n'avoit ni foi ni loi, & se mocquoit de toutes les Religions, sans en excepter celle de son Prophête, qui n'étoit à ses yeux qu'un chef de bandits : c'est le titre qu'il lui donnoit, quand il en parloit à ses Confidens. Son cœur n'étoit pas moins corrompu que son esprit. Son intérêt, sa grandeur & son plaisir, étoient son unique règle. Ses débauches & ses différens excès, ternirent la prétendue gloire de ses belles actions. Sa cruauté alla un jour jusqu'à faire éventrer quatorze de ses Pages, pour scavoir lequel avoit mangé un melon, qu'on avoit dérobé dans un Jardin qu'il cultivoit. Il coupa lui-même la tête à une femme, à laquelle on lui reprochoit d'être trop atta-

ché. Tel étoit Mahomet II, à qui les Turcs ont donné le surnom de Grand; titre qui ne lui convenoit qu'en ce qu'il a surpassé tous ceux de sa nation en orgueil, en ambition, en avarice, en brigandage, en perfidie, en cruauté, en toute sorte de dissolutions, & sur-tout en malice. Guillet à composé la vie de ce Conquérant.

MAHOMET III. fuccéda à Amurat III. son pere en 1595. Il fit mourir ses freres au nombre de dix-huis ou dix-neuf, & dix femmes que son pere avoit laissées enceintes. Il vint avec une armée de cent cinquante mille hommes en Hongrie en 1596, & se rendit maitre d'Agrie. L'Archiduc Maximilien frere de l'Empereur Rodolphe marcha contre lui, prit fon artillerie, lui tailla en pièces douze mille hommes, & auroit remporté une pleine victoire, si Mahomet, averti par un Apostat Italien que les vainqueurs s'amuloient au pillage, ne fut revenu à la charge avec succès, ayant vaincu à son tour les Chrétiens. De retour à Constantinople, ilse livra à ses plaisirs: les Chrétiens enlevèrent à ce Prince indolent & sanguinaire plusieurs Places, & affranchirent du joug Ottoman la Moldavie & la Tranfilvanie. Il mourut de la peste en 1603. Il fut tellement plongé dans la débauche.

que ni les désordres domestiques, ni les guerres étrangères ne l'en purent arracher. Son indolence fit murmurer les Janissaires: pour les appaiser, il sut contraint de livrer ses plus chers amis à leur rage, & de bannir sa mere, qu'on croyoit être la cause de tous les malheurs de l'Etat. Il sit étrangler l'ainé de ses sils, & noyer la Sultane sa mere, parce qu'il la soupçonnoit de trahison.

MAHOMET IV. succéda en 1649 à Ibrahim son pere, que les Janissaires venoient d'étrangler. Son empire a été un des plus longs & des plus remarquables, par le grand nombre de batailles & de sièges, tantôt avantageux, tantôt funestes aux Turcs, & par le soulèvement & les séditions, dont il fut lui-même la victime. Lorsqu'il monta sur le Trône, les Turcs étoient en guerre avec les Venitiens, qui défirent l'armée navale de ces Infidèles dans l'Archipel. En 1664 Montecuculli, à la tête des Impériaux & de fix mille François envoyés par Louis XIV, gagna la bataille de Raab sur le Grand Visir Kiuperli. Les François y firent des prodiges de valeur; les Allemans mêmes qui ne les aimoient pas, furent obligés de leur rendre justice. En 1667, l'Isle de Candie fut inondée de Turcs: Louis XIV. donna inutilement aux autres Princes Chrétiens l'exemple de secourir le Boulevard de la Chrétienté, en y faisant passer sept mille hommes. La générosité Françoise ne sut imitée de personne : ce secours ne servit qu'à verser du sang inutilement ; le Duc de Beaufort qui commandoit les François, périt dans une sortie. Kiuperli entra enfin, par Capitulation, dans la Ville de Candie, qui n'étoit plus qu'un monceau de ruines. Ce siège coûta aux Turcs plus de centmille hommes, & aux Venitiens plus de quarante mille. Les Ottomans dans cette occasion, s'étoient montrés supérieurs aux Chrétiens mêmes, dans la connoissance de l'art Militaire. Les plus gros canons qu'on eût vûs encore en Europe, furent fondus dans leur camp. Ils firent pour la première fois, des lignes parallèles dans les tranchées : c'est d'eux que nous avons appris cet ulage; mais ils ne le tinrent que d'un Ingénieur Italien. Ces Infidèles, ayant déclaré la guerre aux Polonois en 1672, leur enlèverent Kaminieck, & les forcèrent à conclure une paix honteuse; mais Jean Sobieski, Grand Maréchal de Pologne, ne voulut point ratifier le Traité, & vengea sa Nation l'année suivante, par la défaite entière de l'armée ennemie. Les Polonois crurent ne pouvoir mieux récompenser cette importante victoire,

victoire, qu'en plaçant ce grand homme fur leur Trône. Il contraignit, par plusieurs autres avantages, les Turcs à faire la paix. En 1683, l'armée Ottomanne, forte de deux cens mille combattans, augmentée encore par les Hongrois révoltés, pénétra jusqu'aux portes de Vienne qu'elle assiègea; mais cette Ville fut délivrée contre toute attente. Le Grand Vifir Cara Mustapha, ne pressa point affez le siège. Jean Sobieski eut le tems d'arriver: il n'eut qu'à se présenter devant la multitude étonnante des ennemis, pour la mettre en déroute. Enfin, en 1687, le Prince Charles de Lorraine, gagna la célèbre bataille de Mohats sur les Turcs : victoire qui les réduisit au désespoir, & les porta à se soulever contre leur Souverain. Mahomet voulut faire tuer ses freres & ses enfans, pour mettre les troupes dans la nécessité de le laisser sur le Trône; mais les Officiers du Serrail s'opposèrent à ce barbare dessein. Ce Prince fut déposé. La Couronne fut donnée à Soliman III. son frere, qui fit enfermer Mahomet dans la prison, d'où on venoit de le tirer. Il y mourut en 1691.

MAHÓMET-GALADIN, Empereur du Mogol, est connu sur-tout par sa promptitude à rendre lui-même justice à ses Sujets. Persuadé que les personnes de basse condition ne peuvent, ou n'osent s'approcher du Trône pour exposer leurs plaintes, il fit attacher dans sa chambre une sonnette, dont la corde répondoit dans la rue. Dès qu'il en entendoit le son, il sortoit ou faisoit entrer ceux qui vouloient lui parler, & leur rendoit justice sur le champ. On dit qu'il avoit résolu d'embrasser la Religion Chrétienne; mais que la nécessité de soumettre sa raison à nos respectables mystères, & la défense de la polygamie, firent échouer ce dessein. Il mourut en 1605. Il y a eu plusieurs autres PrincesMahometans & hommes illustres du nom de Mahomet, quoique moins célèbres que ceux dont nous avons parlé.

MAIGNAN ou MA-GNAN, (Emmanuel) Religieux Minime, né à Toulouse en 1607, apprit les Mathématiques sans maître, & les professa avec beaucoup d'éclat à Rome. Le fameux Pere Kircher, Jésuite, fut même jaloux de ses Ouvrages. Il lui disputa la gloire d'en être l'inventeur : elle fur pourtant adjugée au P. Maignan, fur-tout pour la Catoptrique, dont il donna d s règles dans un livre intitulé: Perspectiva Horaria. Devenu Provincial malgré lui en 1651, il s'appliqua à maintenir la régularité dans fo: Ordre, & y contribua enco: plus par son exemple qu

MA par ses discours. Sa réputation étoit si grande que Louis XIV, passant par Toulouse en 1660, voulut voir sa Cellule. Sa Majesté fut frappée du grand nombre d'instrumens de Mathématiques, & de différentes machines, dont elle étoit ornée, & qui étoient l'ouvrage de ses mains. Ce Monarque, attentif à récompenser le mérite, voulut attirer ce Scavant dans la Capitale, & faire briller ses talens sur un plus grand théatre; mais le Pere Maignan, par une inclination bien rare pour la retraite, fit tant d'inftances pour qu'on l'y laissat, qu'on ne l'arracha point de sa chere solitude. Il y mourut en 1676, estimé des Sçavans, regretté des gens de bien, & pleuré de ses Confreres. Il n'étoit pas moins recommandable par la régularité de sa conduite, que par l'élevation de son esprit & par la profondeur de sa science. La Ville de Toulouse a placé son Buste, avec une infcription très-flatteuse, dans la Gallerie qu'elle a fait dresfer dans son Hôtel, pour honorer la mémoire des hommes illustres qui sont sortis

de son sein. On a de lui plu-

fieursOuvrages qui prouvent,

qu'il n'avoit pas fait moins

de progrès dans la Philoso-

phie, que dans les Mathéma-

tiques. Il attribue à la diffé-

rente combinaison des élémens tous les effets de la nature, que Descartes fait naitre de ses trois sortes de matières, & Gassendi de ses atomes.

MA

MAIGROT, (Charles) Docteur de la Maison & Société de Sorbonne; il étoit au Séminaire des Missions Etrangères, lorsqu'il fut envoyé dans la Chine pour y prêcher l'Evangile. Après avoir tra vaillé pendant quelque tems à la conversion des Infidèles. il fut sacré Evêque de Conron, & Vicaire Apostolique dans la Chine. Il remplit ses fonctions avec zèle & avec fuccès. Il donna un Mande+ ment contre les Idolâtries Chinoises, que les Jésuites authorisoient. Ce Mandement lui attira la haine de ces Peres, qui refusèrent de s'y soumettre : ils le décrièrent & le déférèrent à l'Empereur de la Chine comme un ennemi de ses Etats. Ils en obtinrent un ordre pour le faire mettre en prison dans leur Maison de Pekin, par ordre de l'Empereur : il y eut beaucoup à souffrir, comme on le voit par l'admirable Lettre que lui écrivit de Linchin, le 6 Octobre 1706, le Cardinal de Tournon; Lettre pleine de zèle & de charité, mais Lettre bien humiliante pour les Jésuites, qui y sont dépeints avec les couleurs les plus vives. Maigrot fut banni ensuite, & mouret à Rome où il a été universellement regretté.

Ce faint Evêque a été le plus scavant de tous les Européens dans les Lettres & les Livres des Chinois, & le plus capable de démêler toutes les faussetés, que le P. Jouvency a inserées dans son Histoire. C'est lui qui est l'auteur du livre: Observationes in librum 19. tom. 2. part. 5. Historiæ Societatis Jesu, à Patre Jovencio, &c. traduit en François sous ce titre : Examen des cultes Chinois, faussement attribué au P. Minorelli de l'Ordre de Saint Dominique, qui n'a jamais été Misfionaire Apostolique.

MAILLE, nom d'une ancienne & illustre famille qui s'est divisée en plusieurs branches, & qui étoit très-florissante dans le douzième siècle. Un auteur rapporté dans le Gesta Francorum, & qui écrivoit vers le milieu du treizième siècle, fait mention de JACQUELIN DE MAIL-LÉ, né en Tourraine, Chevalier de l'Ordre des Templiers. En combattant sous Gerard de Bédefort, Grand-Maitre de son Ordre, il signala sa valeur par des exploits si extraordinaires, que les Infidèles crurent qu'il y avoit en lui quelque chose de divin. Ils eurent tant de respect pour lui, qu'ils le supplièrent de se rendre, & promirent de lui laisser la liberté de se retirer où il voudroit; mais le généreux Chevalier refusa cette offre,

quoiqu'il fût le seul de la Compagnie qu'il commandoit, qui eût échappé au carnage : il se défendit jusqu'au dernier foupir, & fut accablé par la multitude des ennemis qui se jettèrent sur lui. Ces Barbares étonnés de tint de bravoure, poussèrent leur superstition jusqu'à recueillir tout ce qui se trouva de poussière arrosée de son sang : ils s'en frottèrent le corps, s'imaginant que par ce moven ils feroient spasser en eux, une partie de sa valeur. Cette illustre Maison a encore produit: 1°.SIMON DE MAIL-LÉ-BREZÉ, qui fut successivement Religieux de Cîteaux, Evêque de Viviers & Archevêque de Tours. Il accompagna le Cardinal de Lorraine au Concile de Trente. tint un Concile Provincial à Tours en 1585, traduisit de Grec en Latin quelques Homélies de S. Basile, & mourut en odeur de sainteté en 1597. 2º. URBAIN DE M A I L L É, Marquis de Brezé, Gouverneur d'Anjou,&c. qui commanda l'armée d'Allemagne en 1634, gagna la bataille d'Avein en 1635, fut Ambassadeur en Suéde & en Hollande, & élevé à divers honneurs par le Cardinal de Richelieu, son beau - frere, il mourut en 1650. 3°. AR-MAND DE MAILLÉ-BRE-ZE, Duc de Fronsac & de Caumont, Marquis de Graville & de Brezé, qui commanda l'armée navale, défit la flotte d'Espagne à la vûe de Cadix en 1640, & eut de grands avantages fur mer les années suivantes. Il devint Grand-Maitre & Surintendant général de la Navigation & du Commerce de France, Gouverneur de Brouage, des.Isles de Ré & d'Oleron. En 1643, il empêcha l'armée navale d'Espagne de secourir Roses. Il fut ensuite un des Lieutenans - Généraux de l'armée d'Italie au siège d'Orbitello, où il fut tué sur mer d'un coup de canon en 1646, à

27 ans.

MAILLY , l'une des plus anciennes Maisons de Picardie, tire son nom de la terre de Mailly, près d'Amiens. Elle n'est pas moins illustre par les grands hommes qui Iont sortis de ses branches différentes, que par ses alliances. Gilles II, Seigneur de Mailly & de plusieurs autres terres, se croisa avec le Roi Saint Louis pour le voyage de Tunis, & y mena quinze Chevaliers avec trois bannières. Il falloit que ce Seigneur fut très-puissant, puilqu'il y eut un Arrêt du Parlement de Paris, rendu contre lui en 1289, au sujet d'une expédition, qu'il avoit entreptise contre le Roi. Plufieurs personnes du même nom & de la même famille se sont distingués dans la

MAIMBOURG, (Louis)

Jésuite, né à Nancy en 1610; de parens nobles & riches, est auteur d'un grand nombre d'Ouvrages, qui ont été recueillis en seize vol. in-4. Ils sont tous écrits avec beaucoup de feu & de rapidité, mais avec peu de solidité & de discernement. Ses premières histoires plurent d'abord, parce que l'Auteur avoit l'art de suppléer à ce qui lui manquoit du côté de la critique, par des digressions agréables, des réflexions amusantes, & un stile singulier; mais on en revint promptement, & les dernières n'eurent plus tant de cours. Ces histoires de l'Arrianisme, des Iconoclastes, du Luthèranisme & du Calvinisme, ouvrirent un vaste champ à la critique, & on reprocha vivement à l'Auteur l'impudence avec laquelle il présentoit au public, fous le nom d'histoires, les fruits de son imagination échauffée. L'Auteur de l'Histoire de la paix de Clement IX, nous en fait ce portrait: » C'étoit, dit-il, un homme fort fingulier, & tel » que le pouvoient défirer les » plus envenimés de ses Con-» frères; qui avoit assez de » naturel à faire le Comé-» dien dans la chaire, pour » attirer le monde; assez de » feu & de vivacité à par-» ler, pour imposer au peu-» ple, & lui renverser l'es-» prit par des déclamations » séditieuses; affez d'aveu-

me glement & de malice, pour » trouver des défauts & des » erreurs imaginaires dans les endroits les plus justes & » les mieux autorisés; assez ⇒ de hardiesse pour contreso faire l'habile homme, & » parler avec une témérité » prodigieuse des choses dont so il étoit le plus mal infmo truit; affez.d'impudence, pour avancer, fans rougir, > les plus noires impostures » contre des personnes de méso rite & d'une vie exemplai-» re; & assez d'opiniâtreté & » d'infléxibilité dans le mal, ⇒ pour ne jamais reculer ni p se repentir de sa malice, » quelque confusion qui lui men revint, & quelque claires que pussent être les preuves dont on l'accableroit . Tant d'heureuses qualités le firent choisir par ses Confrè: es, pour déclamer contre la traduction du nouveau Testament de Mons. Il commença à s'acquitter de cette commission le vingthuit Août, fête de S. Augustin, dans l'Eglise des Jésuites de la rue S. Antoine, & promit de parler contre ce Livre dans tous les Sermons qu'il feroit jusqu'à la Toussaint. Il tint sa parole, & fit de ridicules efforts pour persuader que cette traduction étoit remplie d'hérésies. Les boussonneries indécentes & les emportemens du Prédicateur, rendirent sa caule suspecte, même dans l'es-

prit de ceux qui n'étoient point en état de juger du fond de cette controverse. On ne parloit dans tout Paris que de cette profanation de la parole de Dieu. On envoya à Messieurs Arnauld & Nicole, qui étoient alors à l'Abbaye de Haute-Fontaine, les extraits de ces Difcours; ce qui donna lieu à l'ouvrage intitulé : Défense de la traduction du nouveau Testament imprimé à Mons, contre les Sermons du Pere Maimbourg , Jésuite. On y découvroit si clairement sa mauvaise foi & ses calomnies, que tout autre que lui en auroit été humilié; mais il n'en devint que plus fier & plus emporté. D'autres flétrissures l'avoient accoutumé à ne plus rougir : il avoit déja été contraint, par Sentence de l'Officialité, de faire réparation en pleine Chaire, de la manière injurieuse dont il avoit parlé contre les Curés de Paris. Les Jésuites perdirent en 1682 le Pere Maimbourg, à qui ils avoient fait jouer tant de rôles odieux. Il fut obligé de quitter la Société par ordre du Pape Innocent XI, pour avoir écrit, (ce qui paroîtra fingulier) contre la Cour de Rome, en faveur du Clergé de France. Il se retira ensuite à l'Abbaye de S. Victor de Paris, où il mourut en 1686, à 77 ans. Ses principaux Ouvrages , outre ceux dont nous Sin

venons de parler, sont plusieurs Ecrits contre les prétendus Jansenistes. L'Histoire des Croisades, qui, quoique justement censurée, est une des mieux écrites de l'Auteur: De la décadence de l'Empire après Charlemagne, Livre qui n'est pas mauvais, & où l'on discure avec affez d'exactitude les différens qu'ont eu les Empereurs avec les Papes, au sujet des investitures & de la dépendance jusqu'à l'an 1356 : L'Histoire de la Ligue, affez curieufe, parce qu'on y trouve la pièce fondamentale de la Ligue, qui est l'Acte d'association de la Noblesse Françoise. Cet ex-Jésuite, qui dans tous les tems avoit témoigné beaucoup de zèle pour le maintien des Libertés de l'Eglise Gallicane, publia, en 1685, son Traité historique sur les prérogatives de l'Eglise, qui est peut-ctre le plus exact & le plus judicieux de ses Ouvrages. Il enreprend d'y combattre les erreurs opposées des Protestans, qui contestent au Saint Siège tous ses droits, & celles des Ultramontains qui lui en attribuent de faux & de chimériques. Il y attaque la Dissertation de Schelstrat, au sujet de la falsification prétendue des Actes du Concile THEODOde Constance. RE MAIMBOURG, fon coufin , est Auteur d'une Réponse à l'Exposition de la Foi Catholique, & de quelques au-

tres Ouvrages. Après avoir embrassé la Religion prétendue Réformée, il rentra dans l'Eglise Catholique, qu'il abbandonna bien-tôt pour se faire de nouveau Calviniste. Après toutes ces vicissitudes, il mourut Socinien à Lon-

dres vers 1693.

MAIMONIDE, Rabbin du 12e. siècle, acquit tant de réputation par sa science & par ses Ouvrages, que les Juifs l'appellerent l'Aigle des Docteurs, & qu'ils ne mettent que Moyse au-dessus de lui. Il est souvent cité sous les noms de Moses Cordubensis, parce qu'il étoit néeà Cordoue en 1130, & de Moses Ægyptius, à cause de son sejour en Egypte, où il fut premier Médecin du Sultan. Il eut un grand crédit auprès de ce Prince, & mourut comblé de gloire, d'honneur & de richesses en 1209, à 79 ans. On a de lui: 1°. Un excellent Commentaire sur la Misna, qui a été traduit en Hébreu & en Latin. La Misna est elle-même une explication de la loi de Moife, & comme une espèce de Code des Juifs. 2°. Un Abrégé en Hébreu du Talmud, très-élegant & très-eftimé des Juifs, sous le titre de Iad Chazakha, c'est-àdire, Main-forte. 3°. Un Traité intitulé, More Nebochim ou Nevochim, ce qui signifie, le Docteur de ceux qui chancellent. Il a été traduit de l'Arabe par un Juif, pendant que l'Auteur vivoit, & très-fidèlement en Latin par Buxtorf. On y trouve, en abrégé, la Théologie des Juifs, appuyée sur des raisonnemens Philosophiques, qui excitèrent de grandes difputes parmi les Rabbins. Les Juiss de France, plus impétueux que les autres, brûlèrent ce Livre; mais quelques Rabbins Espagnols plus modérés, en jugèrent plus favorablement. Depuis ce temslà, il fut adopté presque généralement. 4º. Une explication des 613 Préceptes affirmatifs & négatifs de la Loi, intitulée: Sepher Hammitsoth, c'est-à-dire, le Livre des Préceptes. Maimonide à laissé encore plusieurs Epîtres & d'autres Ouvrages, dont les Juiss font un grand éloge.

MAINFERME, (Jean de la ) Religieux de Fontevrauld, ne à Orleans, est connu par la défense de Robert d'Arbriselles, Fondateur de son Ordre, qu'il prétend justifier sur les reproches qu'on lui faisoit, d'une trop grande familiarité avec les femmes qu'il gouvernoit, & auxquels fa conduite extraordinaire donnoit occafion. Son Ouvrage a pour titre : Bouclier de l'Ordre de Fontevrauld naissant; mais s'il a réussi dans ce point, fur lequel beaucoup de grands hommes ont rendu témoignage au zèle de Robert, Mainferme n'a pas eu le mê-

me succès dans la Dissertation qu'il a faite pour justifier l'autorité que les Religieuses de Fontevrauld ont sur les Religieux & sur les Prêtres qui dépendent d'elles, Réglement si singulier & si nouveau. Cet Auteur mou-

rut en 1693. MAINFROY, étoit fils naturel de Frédéric II, dont il avança, dit-on, les jours. Un crime conduit à un autre. Il fit empoisonner Conrad . fils légitime de cet Empereur. Ce noir attentat ne l'empêcha point de se rendre Tuteur de Conradin, dont il avoit fait périr le pere. Ce fut à la faveur de ce titre qu'il s'empara du Royaume de Sicile, dont son pupille étoit héritier. Il affermit sa domination malgré les foudres du Vatican. Il battit les troupes d'Innocent IV. & d'Alexandre IV, & enleva plusieurs Places au saint Siége. Ce dernier Pape se sentant trop foible pour foutenir cette guerre, -donna le Royaume de Sicile à Edmond, fils du Roi d'Angleterre. Il dispensa ce Prince du vœu qu'il avoit fait d'aller à la Terre-Sainte, à condition qu'il tourneroit. ses armes contre Mainfroi. & ordonna une Croisade contre cet usurpateur. Le Roi d'Angleterre embarrassé par les brouilleries de son Royaume, ne voulut point entreprendre la conquête d'une

Couronne aux extrémités de l'Italie. Urbain IV, succesfeur d'Alexandre IV, n'espérant aucun secours de l'Angleterre, donna l'investiture du Royaume de Naples & de Sicile à Charles d'Anjou, frere de saint Louis, qui zriompha de son concurrentdans une sanglante bataille. Mainfroy y perdit la vie en 1266, après avoir troublé l'Italie près de onze ans. La mort de l'Empereur Frédéric son pere, dont il a été accusé, le poison qu'il donna à Conrad son frere, l'ufurpation du Royaume de Sicile, sur Conradin, son neveu & son pupille, ses aures cruautés & ses débauches, le font, avec raison, regarder comme un scélérat. MAINGRE, (Jean le)

voyer BOUCICAUT.

MAINTENON, (Françoise d'Aubigné, Marquise de ) petite-fille du fameux Theodore Agrippa d'Aubigné, naquit dans la prison de la Conciergerie de Niort, où étoient renfermés Conftant d'Aubigné, son pere & sa mere, fille de Cardillac, Gouverneur du Château-Trompette. Françoise, destinée à essuyer toutes les rigueurs & toutes les faveurs de la fortune, fut menée à l'âge de trois ans en Amérique, où ayant été laissée sur le rivage par la négligence d'un domestique, elle faillit ày être dévorée par un ferpent. De retour en Europe, à l'âge de 12 ans, sans ressource & sans bien, elle fut élevée par Madame de Villette sa tante, qui lui inspira les sentimeus des Calvinistes , & ensuite elle fut remise par l'ordre de la Cour entre les mains de Madame de Neuillant sa parente, qui n'oublia rien pour la ramener à la Religion Catholique, & qui après avoir épuité inutilement les carresses & les raisonnemens, crut la convaincre par la dureté & les mortifications. Elle la confondit donc avec ses domestiques, & la chargea des plus vils détails de la maison: Je commandois dans la balle-cour, a-t-elle souvent dit depuis, c'est par ce gouvernement que mon règne a commencé. Madame de Neuillant s'étant déterminée à la mettre chez les Ursulines de Nort, ces Religieuses vainquirent peu à peu la répugnance de la jeune d'Aubigné pour la Religion Catholique, & elle renonça à l'erreur. Elle suivit ensuite sa mere, qui alloit à Paris solliciter le recouvrement de ses biens, qui avoient été vendus, & dissipés par les créanciers & les parens de fon mari; mais celle-ci n'ayant pû réussir dans ce projet, étoit sur le point de retourner en Poitou, lorsqu'une visite de curiosité qu'on lui fit rendre à Scaron, avec sa

fille, devint pour elles une liaison sérieuse, laquelle se termina par le mariage de la jeune d'Aubigné, âgée de seize ans, avec l'homme le plus disgracié de la nature, & qui n'avoit qu'un bien très-médiocre. Ce mariage, quoique mal afforti, fut une espèce de fortune pour elle, & lui fit un état. La maison de Scaron étoit le rendezvous de la meilleure Compagnie de Paris, qui alloit chez cet homme plein d'esprit, d'enjoument & d'infirmités. La nouvelle épouse ne fit que réformer le ton licentieux de ces Assemblées, & la maison de Scaron, celle de tout Paris, où conformément au ton de Maître, on disoit le plus de folies, rentra dans les bornes de la décence, par respect pour une femme encore enfant. Les Acteurs furent contenus par son air froid & réservé, & le désir de lui plaire devint un ordre. Vivonne, Gram-'mont, Charleval, Coligni, Menage, Pelisson, Hesnault, Marigni, le Marquis de la Sablière, la Comtesse de la Suze, la Marquise de Sévigné, Turenne, Mignard, &c, & tout ce que le siècle de Louis XIV. produisit de grands hommes en tout genre, venoient à l'envi former la cour de Madame Scaron, louer sa beauté, se délasser dans les agrémens de la conversation, & admirer

sa vertu. L'amie & la compagnie de Scaron, plutôt. que son épouse, elle n'étoit occupée que du soin de réparer les torts que lui faisoit le nom & le caractère builesque de cet homme, & assujertie à ne pas le quitter, elle se consoloit de la gene de son état, en envisageant la sûreté de sa vertu, & les progrès de sa réputation, dont elle étoit extrêmement jalouse. Eile sacrifia les hommages des hommes les plus aimables à l'homme le plus dégoûtant, & sa sagesse étoit si bien établie, qu'un Courtisan disoit : Je ferois plutôt une propesition impertinente à la Reine, qu'à cette femme-là. Scaron étant mort en 1660, sa femme qui l'avoit préparée à une mort chrétienne. le pleura aussi sincèrement. que si en le perdant, elle eut perdu quelque chose, & elle se vit exposée à toutes les horreurs de l'indigence qu'elle supporta avec constance, plutôt que de donner atteinte à sa vertu. Enfin ses amis agirent si puissamment auprès de la Reine-Mere, qu'ils obtinrent pour elle le rétablissement de la pension de son mari, & elle se retira aux Ursulines de la rue faint Jacques, où elle se livra à son gout naissant pour les exercices de piété. Elle refusa d'épouser le Marquis de \* \* \* homme de distinction, fort riche, & fur les

instances qu'on lui en sit, Madame de Montespan, il y elle répondit : Que cet homme ne lui convenoit pas, qu'il partir, elle se fit présenter à Madame de Montespan, à qui elle dit : que prête à quitter la France, elle vouloit du moins en voir encore une fois la merveille. La Favorite flattée du compliment, s'opposa au départ, & promit de présenter elle-même un Placet au Roi : Quoi ! s'écria Louis XIV, encore la veuve Scaron ? Sire, lui répondit re même; car comme il fal-

a long - tems que vous ne devriez plus en entendre parler; étoit sans mœurs, sans reli- il est étonnant que votre Magion , emporté , sans esprit , jesté n'ait pas encore écouté & qu'elle préféroit une heu- une femme, dont les ancêtres reuse médiocrité à un état ou se sont ruinés au service des avec de grandes richesses, elle vôtres. La pension fut enfin zrouveroit des peines encore accordée; & Madame Scaplus grandes. Cepend. la Rei- ron ayant paru devant le ne-Mere étant morte, Mad. Roi ; Madame , lui dit ce Scaron perdit sa pension, & Prince, je vous ai fait attenses amis en sollicitèrent le dre long-tems; j'ai été jaloux rétablissement. On présenta de vos amis, j'ai voulu avoir pour elle plusieurs Placets, seul le mérite auprès de vous. qui commençoient tous par Quelque tems après, la Marces mots: La veuve Scaron quise de Montespan jetta les Supplie très - humblement votre yeux sur Madame Scaron, Majesté, &c. Le Roi fatigué pour élever un enfant qu'elle de la multitude de ces Re- avoit eu du Roi; & celle-ci quétes, dit: Entendrai - je pour s'acquitter sans distraczoujours parler de la veuve tion d'un emploi, auquel Scaron? Et ces mots produi- elle vouloit se livrer toute. firent à la Cour cette ma- entière, loua une maison au nière de parler proverbia- fond du Fauxbourg Saint le : Il est aussi importun que Germain, où elle vêcut seu-Madame Scaron. N'ayant le & inaccessible à tout le donc pû rien obtenir de ce monde, hors à quelques amis côté; elle se détermina à choisis. Mais dans la suite, suivre la Princesse de Ne- au lieu d'un enfant qu'on lui mours, devenue Reine de avoit promis, elle en eut Portugal, & avant que de trois, & on lui donna une grande & belle Maison près de Vaugirard, où elle mena une vie dure, gênante & retirée, toute confacrée à une fonction fatiguante, que son extreme sensibilité lui rendoit encore plus pénible, & à laquelle elle sacrifioit son sommeil, fon repos, fon plaisir, les sociétés, dont elle faisoit ses délices, & sa gloiJoit garder le secret le plus profond, ce mystère donna lieu aux conjectures les plus malignes & les plus injurieutes à la réputation de vertu qu'elle s'étoit faite à si juste titre. Elle s'attacha tendrement à ces enfans, & à force de soins, elle acheta le droit de les aimer plus que leur mere. Le courage avec lequel elle se dévoua à toutes les peines de son état, n'étoit soutenu ni par les avantages de la fortune, ni par les faveurs du Roi; car pour prix de sa liberté, on ne lui donnoit que 2000 livres de pension, & elle avoit le chagrin de sçavoir qu'elle déplaisoit à Louis XIV. Ce Prince la regardoit comme une Pédante dangereuse, comme une femme gâtée par le commerce d'un Poete, & ne l'appelloit que la Précieuse ou le bel Esprit. Lorsque les enfans furent assez grands pour paroître en Cour, Madame Scaron leur continua ses soins, toujours avec l'ordre du secret. Ce fut alors que commença avec Madame de Montespan cette intimité, qui eut des suites si singulières. Tous les soirs elle entroit dans la chambre de la Favorite & l'entretenoit dans son lit, pour la désennuyer. Ces longs entretiens déplureut à Louis XIV, qui avoit le foible de redouter les personnes d'esprit. Il

ne communiquât à sa Maitresse cet esprit d'intrigue & ce goût de sçavoir qui lui déplaisoient également. Quel délassement, lui disoit-il, trouvez - vous à tant causer avec une précieuse ? Voulezvous qu'elle vous rende précieuse comme elle ? Cependant le Roi voulant reconnoitre les soins de Madame Scaron, lui donna deux mille écus de pension, & ne tarda pas à réformer l'idée qu'il s'étoit faite de son caractère. On la lui avoit dépeinte comme une bisarre & une glorieuse; mais ayant eu occasion de lui parler souvent, pour la raccommoder avec Madame de Montespan, dont l'humeur altiere & inégale suscitoit fréquemment des disputes entr'elles, il fut si satisfait de sa douceur, de sa modestie & de son bon sens, qu'il perdit l'éloignement qu'il avoit eu pour elle. Une réponse du petit Duc du Maine, acheva de fixer son jugement. Louis, pere fort tendre, badinant un jour avec son fils, lui dit qu'il étoit bien raisonnable : Comment ne le serois-je pas, répondit l'enfant, je suis élevé par la raison même. Allez, reprit le Roi, allez lui dire que vous lui donnez cent mille francs pour vos dragées. Quelque tems après, la Gouvernante conduisit jeune Prince aux eaux de Bacraignit que la Confidente rège, & elle rendoit compte

directement au Roi, de son état. Ses Lettres plurent beaucoup, & ses soins pour l'enfant chéri, firent valoir cet agrément & ce naturel qui effacèrent enfin la prévention du Roi contre le bel Esprit. A son retour elle fut bien accueillie, & le Roi, à la vue du petit Duc, qui marchoit bien, s'écria avec transport : Ah , Madame , quel plaisir vous me faites! Elle avoit acheté peu auparavant la Terre de Maintenon, Marquisat à dix lieues de Versailles, & elle en prit le nom que Louis XIV. affecta de lui donner le premier. Depuis ce moment, Madame de Maintenon devint aussi nécessaire au Pete qu'au Fils. Le Roi qui étoit dans un âge à chercher dans le commerce des femmes l'amusement, retrouva dans la nouvelle Marquise une société, dont l'absence lui avoit montré le prix & le besoin. Elle ne se présentoit devant lui qu'avec des graces, de la douceur, des attentions, une conduite sans tache, une piété solide, qui le dégoûtoient peu à peu des hauteurs, des imprudences, des emportemens, des inégalités & des bisarreries de Madame de Montespan. Celle-ci qui soupçonnoit dans cette nouvelle liaison tout ce qu'il y avoit de criminel dans la sienne, fit éclatter sa jalousie, & quoiqu'elle

n'osat accuser sa Rivale d'aimer le Roi, elle l'accusa d'en être aimée. Les disputes recommencerent donc avec plus de fureur, & le Roi ne pouvant plus se passer de Madame de Maintenon, qui au moindre mécontentement disparoissoit des parties, & n'y laissoit que l'ennui, étoit assez occupé à les réconcilier. La Marquise pour appaiser la jalousie de la Favorite, projetta de faire imprimer un Recueil des Thêmes du Duc du Maine, sous le titre d'Œuvres diverses, d'un Auteur qui n'a pas encore sept ans, & de les dédier à Madame de Montespan. C'étoient des Billets. de traits d'Histoires, des Réflexions, des Maximes, où l'on voyoit les graces & la naiveté de l'enfance. L'Epître Dédicatoire, qui est de Madame de Maintenon, fit du bruit, & passa pour un chef-d'œuvre. Le Roi & sa Maîtresse y étoient loués à l'excès, mais sans fadeur & sans bassesse. Le mariage de Monseigneur fut le commencement de l'élevation de Madame de Maintenon. Il fallut faire la Maison de la Dauphine; & le Roi qui vouloit mettre auprès de cette Princesse, pour la former, une femme d'une vertu sûre, & d'une fidélité incorruptible, éleva Madame de Maintenon à la place de Dame d'Atour. Elle remplie ce pos-

Digwoody Google

le avec autant de dignité que d'intelligence; & comme elle avoit l'heureux talent de gagner les cœurs, il ne lui fut pas difficile de captiver celui de sa Maîtresse, toute impérieuse, toute inégale qu'elle étoit. Le Roi qui ne pouvoit plus vivre sans elle, étoit fort assidu à venir chez la Dauphine pour y voir la Dame d'Atour, & se délasser dans ses entretiens des fatigues & des inquiétudes de la Royauté. Cette liaison intime, que l'esprit & le goût avoient fait naître, devint une passion après la mort de la Reine, & alors n'étant plus gêné par les bienséances, elle parut fous sa forme naturelle. Louis en fit l'aveu à la Marquise, qui eut la satisfaction de voir à ses genoux son Roi & son bienfaiteur. Son élévation ne fut pour elle qu'une retraite, & elle n'en profita pas pour faire tomber toutes les Dignités & tous les grands Emplois dans sa famille. Le Roi venoit tous les jours chez elle, & y travailloit avec ses Ministres, pendant que Madame de Maintenon s'occupoit à la lecture ou à quelqu'ouvrage des mains, ne parlant jamais des affaires point; & bien plus occupée de complaire à celui qui gou-

timer une liaison qui pouvoit paroître criminelle, l'époula secrettement en présence de son Confesseur, & de deux autres témoins. La Bénédiction nupriale leur fut donnée par M. de Harlay, Archevêque de Paris en 1686. Ce mariage fut toujours problématique à Cour. On respectoit en Madame de Maintenon le choix du Roi, sans la traiter en Reine. Après la mort de Louis XIV., Madame de Maintenon se retira entièrement à Saint Cyr, qu'elle avoit fondé, n'ayant rien conservé de son ancienne grandeur, qu'une pension de 80000 liyres, qui lui fut exactement payée jusqu'à sa mort, arrivée en 1719. On a imprimé les Lettres de cette femme illustre en neuf volumes in-douze. Elles sont écrites avec beaucoup d'esprit, & quelques - unes font remplies d'Anecdotes & de particularités intéressantes ; mais il y en a un plus grand nombre d'inutiles, & qu'on auroit mieux fait de retrancher de ce Recueil. L'Editeur de ces Lettres a donné en même-tems fix volumes de Mémoires, pour servir à l'Histoire, &c. & dans cet Oud'Etat dont elle ne se méloit vrage il devoit porter la circonspection encore plus loin, & être plus attentif aux bonvernoit, que de gouverner. nes règles de la Morale, de Elle avoit cinquante ans, la Religion, & de la Vérité. lorsque le Roi, pour légi- Il a blessé les unes & les au-

tres avec la licence la plus criante ; tout est plein d'Anecdotes fausses, d'obscenités, de calomnies contres les hommes les plus célèbres du siècle de Louis XIV, de saillies, qui sont ou des doutes sur les mystères, ou desmaximes très-suspectes en matière de piété, ou des façons de parler très-imparfaites sur les Controverses dogmatiques, &c. Nous ne parlons pas du style lâche, décousu, sautillant, épigrammatique, qui rend fatigante la lecture de ces Mémoires, où l'on trouve d'ailleurs des choses intéressantes.

MAINUS, (Jason) né à Pesaro en 1431, étudia en Droit à Pavie, & se livra au ieu avec tant de fureur, qu'il perdit & tout son argent & ses Livres. L'extrémité où il s'étoit réduit, lui fit reprendre l'étude du Droit avec tant de succès & de réputation, qu'il eut jusqu'à trais mille Disciples. Louis XII, Roi de France, pendant son séjour en Italie, honora de sa présence l'Ecole de ce Jurisconsulte. Il mourut dans une espèce de démence à Padoue en 1519. Paul-Joue, dit que Mainus fut lui-même l'artisan de sa fortune, & qu'il avoit pris pour devise: Virtuti fortuna comes non deficit. On a de lui des Commentaires sur les Pandectes & sur le Code de Justinien, & d'autres Ouvrages, où on trouve plus de travail que de jugement.

MAJO, né au douzième siècle, dans la Pouille, & fils d'un vendeur d'huile, s'étoit infinué par son esprit dans les bonnes graces de Guillaume premier de ce nom, Roi de Sicile. Il fut successivement Notaire du Palais, Chancelier & Grand Amiral. L'éclat de cette dignité l'aveugla tellement, qu'il osa aspirer à la Royauté. Pour y parvenir, il attira dans son parti Hugues Archeveque de Palerme, & rendit odieux au Roi, par ses calomnies, plusieurs Seigneurs de la Cour. Ils furent arrêtés; les uns eurent les yeux crevés, d'autres la langue coupée, & plusiers furent fouettés. Ce scélérat engagea la Reine même dans ses intérêts, par un commerce honteux qu'il entretenoit avec elle. Il gagna le peuple par de grandes largesses. Mais lorsqu'il espéroit recueillir le fruit de ses forfaits en montant sur le Trône, une mort violente & imprévûe l'en empécha. Car Bonello jeune Gentilhomme, sollicité par quelques Seigneurs indignés de l'infolence de cet infame favori, le perça de son épée; digne récompense de sa criminelle perfidie.

MAJOR, (Georges) né à Nuremberg en 1502, fut élevé à la Cour de Frédé-

ric III . Duc de Saxe. S'étant attaché à Mélancthon, il embrassa bien-tôt les sentimens de Luther, dont il sut un des plus zèlés Disc. Il enseigna à Magdebourg & à Virtemberg, & fut Ministre à Islebe. Il mourut en 1574. On a recueilli ses Ouvrages en trois volumes in-folio. Major soutenoit contre Amsdorph, & les Rigides Confesfionistes, que les bonnes œuvres sont si absolument nécessaires pour le salut, que les petits enfans mêmes ne scauroient être justifiés sans elles. Ses Partifans furent nommés Majorites. Il ne faut pas le confondre avec Jean Major d Hadingthon en Ecosse. Celvi-ci fit ses études à Paris au Collège de Sainte Barbe, qui a été si florissant, & en celui de Montaigu, où il enseigna ensuite la Philosophie & la Théologie, avec réputation. Il y composa une Histoire de la Grande Bretagne, qu'il dédia à son Roi Jacques V. Elle est divifée en six Livres, & sinitau mariage de Henri VIII. avec Catherine d'Arragon. Cet Ouvrage est peu considérable. On a aussi du même Auteur de sçavans Commentaires sur le Maitre des Sentences, sur les Evangiles, &c. On lui attribue encore un Live, intitulé: Le grand miroir des exemples Tous ces Ouvrages font en Latin. Major fut reçu Docteur de Sor-

bonne en 1506, & mourut en Ecosse vers l'an 1540. âgé de 62 ans.

MAJORAGIO, ainfi nommé du lieu de sa naissance, qui est un Village dans le territoire de Milan, enseigna avec un grand éclat les Belles-Lettres à Milan, où il étoit Professeur d'Eloquence. Ses ennemis jaloux de sa réputation, lui firent un crime de ce qu'à la tête de quelques ouvrages, il avoit pris le nom de Marcus-Antonius-Majorianus, au lieu de celui de Antonius Maria, sous lequel il avoit été connu just qu'alors. Ils lui firent un procès sur ce changement. Tant il est vrai que les choses les plus innocentes deviennent criminelles aux yeux de l'envie! Il se justifia fort éloquemment, & avoua qu'il n'avoit changé son nom, que parce qu'il n'y a point d'exemple dans les Auteurs de la pure latinité, qu'un homme ait été appellé Antonius Maria: cette raison annonce une grande délicatesse sur le choix des termes. Bayle l'appelle une superstition de la secte Cicéronienne. Majoragio mourut à Milan en 1555, 41 ans. On a de lui des Commentaires sur la Rhétorique d'Aristote, sur l'Orateur de Ciceron & fur Virgile, qui marquent beaucoup d'érudition. Il a laissé plusieurs autres ouvrages, tels que des Traités de Senatu Romano ;

de risu Oratorio & urbano; de nominibus propriis veterum Romanorum; des Harangues,

&c.

MAJORIEN, (Julius Valerius Majorianus) étoit petit-fils de Majorien, Maitre de la Milice d'Illyrie. Léon Empereur d'Orient lui donna le commandement des armées, pour lui frayer un chemin au Trône Impérial d'Occident, qu'il obtint à Ravenne en 457, du consentement du Sénat, du Peuple & des Troupes. Il étoit encore ieune, foit adroit dans les exercices militaires, actif, vigilant, infatigable, & d'une fingulière intrépidité. Les Romains se flattèrent sous son règne de recouvrer bien-tôt leurs Provinces, leur gloire, & leur ancienne splendeur. En effet le premier de ses exploits militaires, fut de chasser les Vandales, qui pendant la vacance du Trône, étoient venus ravager les côtes de la Campanie. Il d'fit Genteric leur Roi & le repoussa jusques dans ses vaisseaux. Pour mieux connoître les forces de ses ennemis, il se déguisa & alla trouver à Carthage Genseric, en qualité d'Ambassadeur, pour lui faire des propositions de Paix au nom de l'Empereur d'Occident; n'ayant apperçû dans cette Cour qu'une fierté barbare, & dans les troupes que peu de valeur, il revint bien résolu de les attaquer dans leur

propre pays. Il s'embarqua fur le champ, & parut avec une puissante Flotte devant Carthage; mais comme il étoit sur le point de donner l'assaut à la Ville, il fut contraint par une dangereuse maladie de revenir en Italie. Genseric craignant les armes d'un Prince aussi entreprenant, fit demander la paix, qui lui fut accordée. Ricimer que Majorien avoit fait Généralissime de ses troupes, jaloux de sa réputation, forma le projet de le dépouiller de l'Empire. Pour l'exécuter, l'ingrat se concerta avec Severe: sous prétexte de vouloir aider l'Empereur à terminer plus promprement la guerre contre les Alains, qui approchoient de l'Italie, Ricimer lui amena des troupes dont il étoit affuré; mais le perfide s'étant sais de lui, le contraignit de déposer l'Empire à Tortonne en 461. & le fit malfacrer cinq jours après.

MAIRE, (Guillaume le) Evêque d'Angers, né dans le Bourg de Baracé en Anjou au treizième siècle, est connu par la part qu'il eut aux assaires les plus délicates de son tems, & par quelques écrits. On a de lui 1° un Mém, qui contient des avis importans sur ce qu'il convenoit de régler au Conc. de Vienne où il assistant les principaux événemens arrivés sous son

Epilcopat,

Episcopat, qui est très-utile pour l'Histoire de ce temslà. Il se trouve dans le dixième tome du Spicilége du Pere d'Achery. 3°. Des Statuts Synodaux insérés dans le recueil des Statuts du Diocèse d'Angers. Cet illustre Evêque mourut en 1317. M. Gouvello a écrit sa vie. L'Histoire nous offre plusieurs autres personnes du même nom; Eudes le Maire, valet de chambre de Philippe I, qui seul se chargea dans le onzième siècle, d'accomplir le vœu du Roi son Maître. Il alla pour lui à pied & armé, avec un cierge à la main, à la Terre-Sainte. A son retour le Roi lui donna la terre de Chalô-saint-Mard, ou Médard près d'Etampes; & par un privilége qu'il y ajouta, ses Descendans furent exemts de tous subsides pendant plus de cinq siècles. Cette exemption fut abolie par Henri IV, parce qu'un très-grand nombre de familles prétendoit descendre d'Eudes, sans pouvoir le prouver; Jacques Maire, fameux Pilote Hollandois, qui avec deux vaisseaux qu'il commandoit, découyrit en 1616 le détroit qui porte son nom, vers la pointe la plus méridionale de l'Amérique, entre la terre de feu, & l'Isle nommée Statenland. Il n'a que sept lieues de long & n'est point dangereux, ce qui le fait préférer

Maire Poete François, né à Bavai dans le Hainault en 1473, & mort en 1524. On remarque dans ses Ouvrages tout ce qu'on a droit d'exiger de son siècle, une imagination enjouée, de l'esprit, de la facilité, mais rarement

du goût. MAIRET, (Jean de) né à Besançon d'une famille originaire d'Allemagne, paruc fort jeune à la Cour, & s'attacha au fameux Duc de Montmorenci qu'il dans son expédition contre Soubise, Chef du parti Huguenot. Mairet se distingua dans deux batailles où le Duc fut vainqueur ; & celui-ci pour récompenser sa bravoure, le mit au nombre des Gentilshommes de sa maison. Mairet s'acquit aussi d'autres protecteurs qui lui firent du bien & le mirent en état de se livrer sans distraction à la composition de ses pièces de théâtre. Ses talens pour ce genre d'écrire éclatèrent de bonne heure, & dès l'âge de seize ans, il fit la Chryseide, un an après la Sylvie; à vingt & un an la Sylvanire: le Duc d'Ossone à vingt-trois; la Virginie à vingt-quatre, la Sophonisbe à vingt-cinq. Cette dernière pièce mit le sceau à sa réputation; & elle eut un succès incroyable. Elle l'emporta même sur celle du grand Corneille qui en fit l'éloge avec une fincérité bien rare à celui de Magellan; Jean le dans un Rival. Après la Sc-

phonisbe, Mairet donna successivement Marc-Antoine, Solyman, l'Illustre Corsaire, Athenais Sylvanire, la Sidonie, en tout douze pièces qu'il publia dans l'espace de dix-sept ans. En 1686 il se maria & se retira à Besançon, où il vécut dans la considération, & il y mourut en 1686 âgé de quatre-vingt-deux ans. Ce Poete avoit un génie capable d'aller loin s'il eut employé l'étude & les réflexions à le nourrir. Il y a des beautés dans ses pièces de théâtre, mais elles sont offusquées par la multitude des défauts, & particulièrement par la négligence des vers & la dureté de la diction. Il aimoit les Pointes, & sa Sophonisbe qui fut tant applaudie, & qui est écrite assez raisonnablement pour ce tems-là, est entièrement gâtée par de mauvais jeux de mots. Nous avons encore de Mairet des Poësies diverses parmi lesquelles celle qui est intitulée le Solitaire Courtisan se fait encore lire avec plaisir à cause des réflexions sensées & bien exprimées dont elle est remplie: quelques Ecrits Satyriques contre le grand Corneille, dont la réputation éclipsa celle de Mairet.

MAIRONIS, (François de) Provençal de l'ordre des Cordeliers, fut disciple de Jean Scot, & devint un des plus fameux Théologiens Scholastiques du quaterzième siècle. Il enseigna à Paris avec tant de réputation, qu'il sut surnommé le Dosteur éclairé. Il soutint le premier, l'acte appellé Sorbonique, dans lequel on est obligé de résoudre les difficultés qu'on propose depuis six heures du matin, jusqu'à six heures du soir, sans interruption; exercice bisarre, digne d'une tête scholafique. Maironis est Auteur de plusseurs Traités de Philosophie & de Théologie.

MAISIERES, (Philippe de) né dans le château de Maisieres au Diocèse d'Amiens vers 1327, après avoir achevé ses études, passa au service d'André Roi de Sicile, & d'Alfonse Roi de Castille. Revenu dans sa patrie, il devint Chanoine d'Amiens. Six ans après, il voyagea dans la Terre-Sainte. Comme il avoit dessein d'engager les Princes Chrétiens à se croifer, il fervit dans les troupes des Infidèles qui étoient alors divisés entre eux, pour s'instruire de leurs forces & de leur manière de faire la guerre. Un an après il se retira auprès de Hugues de Lusignan Roi de Chipre & de Jérusalem, qu'il trouva disposé à porter les armes contre les Sarrafins. Après la mort de ce Prince, il fut Chancelier de Pierre son Successeur, auquel il se rendit très-utile par ses conseils. Etant revenu en France en 1372, Charles V le fit Conseiller d'Etat, &

fin dégoûté du monde, il fe vieres. retira en 1380 chez les Célestins de Paris, dans un appartement qu'il y fit bâtir, sans en prendre l'habit, ni faire les vœux. Charles V l'honoroit souvent de ses visites, ou lui écrivoit pour le consulter sur les affaires les plus importantes de l'Etat. Il ne fut pas moins estimé de Charles VI, qui l'arracha de sa solitude pour l'envoyer à Avignon demander au Pape Clément VII l'entier établifsement de la fête de la Présentation de la Vierge en Occident, à l'imitation de l'Eglise d'Orient. Après l'avoir obtenu, il rentra dans sa solitude. En 1395, il engagea Charles VI à abroger la coutume où l'on étoit de refuser le Sacrement de pénitence aux Criminels condamnés à mort. Maisieres mourut dans sa retraite en 1405, & légua tous ses biens aux Célestins. Ses principaux Ouvrages sont: Le pélerinage du pauvre Pélerin; Le songe du vieux Pélerin; dans l'un il expose les règles de la vertu & du véritable honneur. & dans l'autre il indique les moyens de faire cester les désordres qui règnent parmi les Chrétiens. Il est encore Au-Poirier fleuri en faveur d'un grand Prince, & on lui a aussi attribué le songe de Vergier, mais il y a plus d'apparence

Gouverneur du Dauphin. En- qu'il est de Charles de Lou-

MAISTRE, (Antoinele) naquit à Paris en 1608. Il étoit fils d'Isac le Maistre, maitre des Comptes & de Catherine Arnauld, sœur du grand Arnauld Docteur de Sorbonne. Il commença à plaider à 21 ans, & son éloquence vive & animée lui attira une grande réputation, qu'il augmenta beaucoup par la connoissance de ce qu'il y a de plus rare dans les Auteurs profanes & eccléfiastiques. M. Seguier le choisit, lorsqu'il n'avoit que vingt-cinq ans, pour présenter au Parlement ses Lettres de Chancelier de France. Cette action qui eut un succès éclatant, & plusieurs autres, rendirent son nom célèbre. Le Chancelier plein d'estime pour son mérite, le fit recevoir Conseiller d'Etat, & lui offrit la Charge d'Avocat Général au Parlement de Metz. qu'il ne crut pas devoir accepter. Peu après il renonça au monde, & à tous les avantages les plus flatteurs, & le retira à Port-Royal. Sa retraite fit beaucoup de bruit, & trouva des censeurs, comme elle eut des admirateurs. M. de Sericourt son frere, qui étoit alors dans le service, teur d'un livre intitulé : le vint à Paris pour voir de ses propres yeux la merveille, que la Grace avoit opéré dans M. le Maistre. En le voyant dans cette espèce de tombeau, où Ti

il s'étoit enséveli tout vivant. il cherchoit avec étonnement dans la personne qui étoit sous les yeux, M. le Maistre, & ne le trouvoit point. Celui-ci remarquant la surprise, hé bien! mon frere, lui dit-il d'un air enjoué, & tout de feu, me reconnoissez-vous? Voilà ce M. le Maistre d'autrefois. Il est mort maintenant au monde, & ne cherche plus qu'à mourir à lui-même. J'ai assez parlé aux hommes dans le public, je ne veux plus que parler à Dieu. Je me suis tourmenté fort inutilement à plaider la cause des autres ; je ne plaide plus que la mienne aujourd'hui dans le silence, & dans la retraite. M. de Sericourt qui n'avoit alors que vingt-fix ans, renonça dès ce moment au service, & imita son frere. Ils furent bien-tôt obligés de quitter Paris & de se retirer à Port-Royal des Champs, qui étoit un vrai désert, depuis que les Religieuf. en étoient sorties, pour s'établir à Paris. Ils s'y livrèrent à l'étude, à la prière & à la pénitence. Bien-tôt la persécution arracha de Port-Royal ces illustres Solitaires, qui trouvèrent un azyle chez M. Vittard à la Ferté-Milon. Ils y vécurent dans une si profonde retraite, qu'ils ne se voyoient eux-mêmes que la nuit pour dire Matines. Après un an de séjour à la Ferté, les deux freres retourMA

nèrent à P. R. des Champs. M. le Maistre y reprit tous ses exercices de piété, & pendant les vingt années qu'il a passées dans la solitude, il a conservé la ferveur qu'il y avoit apportée; en s'immolant sous les yeux de Dieu, par les travaux de la pénitence la plus austère, il rendit sa retraite utile à l'Eglise par plusieurs bons Ouvrages. Il traduisit les Livres du Sacerdoce , de Saint Chrysostôme, & les passages dont le célèbre Arnauld son oncle avoit besoin pour la tradition de l'Eglise sur la pénitence. En 1654, il fit un Mémoire pour prendre la défense des Religieuses & des Solitaires de Port-Royal. Il a aussi eu part à plusieurs Ouvrages faits pour les intérêts de la vérité. M. le Maistre avoit formé le dessein de publier une vie des Saints. purgée de toutes les fables, que l'ignorance ou l'inexactitude de quelques Auteurs ont laissé glisser dans les anciennes légendes. Il avoit même donné d'excellens échantillons de ce grand Ouvrage dans les vies de S. Ignace Evêque d'Antioche, de S. Jean Climaque, de S. Bernard, & dans l'Histoire si touchante des Martyrs de Lyon. Mais sa mort trop prompte, arrêta le cours de cette importante entreprise. Dans ses derniers momens, pénétré des sentimens d'une parfaite hu-

milité, il dit à ses amis que Dieu ne lui avoit pas permis d'exécuter ce projet, parce que la vie des Saints devoit être écrite par un Saint. Il mourut le quatrième Novembre 1658 à cinquante un ans. Il fut enterré à Port-Royal des Champs; mais cet illustre Monastère ayant été démoli, on exhuma ce qui restoit de son corps, & on le transporta dans l'Eglise de S. Etienne du Mont à Paris en 1711. Les plaidoyers de ce grand homme ont été imprimés plusieurs fois fous fon nom.

MAISTRE, (Louis-Isaac le) plus connu sous le nom de Sacy, étoit frere du précédent, & naquit à Paris en 1613. Dès son enfance, il fit paroitre une grande inclination à la vertu, & les dispofitions les plus heureuses pour des Belles-Lettres & pour les Sciences. Il fit ses études au Collége de Beauvais, ayant un Précepteur commun avec Antoine Arnauld fon oncle, qui n'avoit qu'un an plus que lui. M. de Saint-Cyran se chargea ensuite de son éducation, en l'affociant à son neveu M. de Barcos. Cet excellent Maître lui fit lire l'Ecriture - Sainte & les Peres, & l'engagea à entrer de bonne heure dans l'état ecclésiastique. Après la mort de M. de Saint - Cyran, il choisit le respectable M. Singlin pour Directeur. Il alla

res, le Désert de Port-Royaldes-Champs, & s'y livra à la pénitence la plus rigoureuse. Bientôt il succomba, & eut une maladie qui le réduisit à l'extrémité. Elle ne fit qu'augmenter l'on amour de la retraite, de l'austérité. & sa profonde humilité, qui parut fur-tout, quand on lui ordonna de recevoir la Prêtrise. Il avoit près de trentecinq ans; quoiqu'il eût passé des années entières dans l'exercice de chacun des différens ordres qui conduisent au Sacerdoce; que depuis l'enfance il eût vêcu dans l'innocence, & qu'il possédat dans un degré éminent toutes les qualités de l'esprit & du cœur, son humilité lui cachoit toutes ces marques de vocation. Il ne voyoit que la sublimité de cet état & sa propre bassesse. Après de longs délais, il fallut pourtant céder aux ordres réitérés de M. Singlin-& de M. de Barcos, & il fut ordonné Prêtre en 1648. Ilne dit sa première Messe qu'après quarante jours qu'il passa dans un recueillement & dans une ferveur toute nouvelle. On le chargea aussi-tôt de diriger les Religieuses & les Solitaires de Port - Royaldes-Champs. M. de Sacy avoit toutes les qualités propres à rendre son ministère utile; un esprit de modération, de sagesse & de prières; une patience à toute épreuve, qui ensuite habiter avec ses fre- l'empêchoit de se lasser d'at-T 111

tendre les momens de Dieu; un discernement exquis, pour juger des progrès de la Grace dans les ames; un zèle qui le rendoit toujours prêt à ferwir ceux qu'il conduisoit. La persécution l'ayant obligé de se cacher en 1661, il continua, du fond de sa retraite, à rendre service à ceux qui étoient sous sa direction. La mort de M. Singlin, arrivée en 1664, augmenta le travail de M. de Sacy. Madame de Longueville & Mademoiselle de Vertus, se mirent sous sa conduite. Il étoit forcé de prendre beaucoup de précautions pour échapper, dans l'exercice de ses bonnes œuvres, à la vigilance de ses ennemis. Mais il est bien difficile de se Soustraire aux yeux perçans de l'envie. Il fut arrêté près de la Bastille avec M. Fontaine, dans le moment même qu'ils s'entretenoient du peu de compassion que l'on avoit pour ceux qui y étoient enfermés. Ramenés à leur maison, ils furent gardés & interrogés pendant 14 jours. Le Procès-verbal du Lieutenant-Civil, qui avoit été porté en Cour, étoit à leur décharge. Les Ministres paroifsoient désirer, que l'affaire n'eut point d'autres suites; mais le Pere Annat sollicita si instamment le Roi, de ne point laisser échapper ces prétendus Jansenistes, qu'ils furent conduits en prison. La dont il s'acquitta, fut d'al-

douceur de M. de Sacy ne put attendrir le Gouverneur, qui sembloit se faire un mérite de les duretés. Il fut trois mois seul avec son domestique dans une chambre. M. le Tellier, Sécretaire d'Etat, obtint qu'on mît M. Fontaine auprès de lui. Pendant les deux ans & demi de sa captivité, il fit une exacte distribution de son tems, entre la prière & le travail. Jouisfant d'une profonde paix, il disoit souvent que c'étoit là les plus douces années de sa vie. En entrant en prison, il s'étoit proposé trois règles, qu'il exprimoit par ces mots: dépendre de Dieu, s'humilier , souffrir. Aussi étoit-il. difficile de troubler la sérénité de son ame. Il n'y eut qu'une nouvelle qui fit un peu d'impression sur lui : c'est lorsqu'il apprit qu'un Seigneur de la Cour ayant demandé à un Jésuite, pourquoi la Société tenoit M. de Sacy à la Bastille, ce Pere avoit répondu : Pourquoi? C'est pour scavoir qu'il est là, afin de l'y aller prendre quand on aura besoin de lui, pour lui faire sentir un feu plus chaud que le Soleil. Cette prison a procuré à l'Eglise la Traduction de toute la Bible. Elle fut finie la veille de la Toussaint 1668 : & ce jourlà même il recouvra sa liberté. Après sa sortie de la Bastille, le premier devoir

ler à Notre-Dame, pour rendre graces à Dieu. Il fut ensuite présenté au Roi qu'il remercia en peu de mots. Sa Majesté l'assura de son estime. M. le Tellier lui témoigna une amitié particulière, & lui offrit des Bénéfices, qu'il refusa constamment. Il demanda pour toute grace à ce Ministre, d'envoyer, plusieurs fois l'année, à la Bastille des personnes de confiance, pour examiner l'état des prisonniers. S'étant établi à Paris, il alloit souvent visiter les Religieuses de Port-Royal. Il fixa sa demeure, en 1675, dans cette fainte retraite, jusqu'à la dernière dispersion des Confesseurs & des Solitaires en 1679. S'étant alors retiré à Pomponne, il y travailla à ses Explications de la Bible, qui sont si célèbres dans l'Eglise. Il y mourut en 1684, à soixante-onze ans, & fut enterré à Port-Royal-des-Champs, comme il l'avoit demandé dans son Testament. On a de lui, outre sa Traduction de la Bible, qui eut un cours prodigieux & bien mérité, celle du Poëme de Saint Prosper sur la Grace, en vers & en prose; un Poëme sur le Saint Sacrement; les Heures de Port-Royal avec les Hymnes traduites en vers. L'Imitation de Jesus-Christ en François, sous le nom de Beuil; une Traduction des Pleaumes selon l'Hébreu & la Vulgate; la

Vie de Dom Barthélemi des Martyrs, Ouvrage excellent; Traduction des Sermons de Saint Jean-Chrysostome sur Saint Matthieu; la Solitude Chrétienne, en trois volumes; les Vers François qui sont dans les Racines Grecques de M. Lancelot; Traduction de Phèdre, de trois Comédies de Terence & des Lettres de Bongars; les Enluminures de l'Almanach des Jésuites. C'est une pièce de vers, où l'on réfute les calomnies & les impertinences exprimées dans une misérable estampe, inventée par les Jésuites contre les prétendus Jansenistes, pour servir de Frontispice à un Almanach. Enfin, 2 vol. in-8. de Lettres de piété, dignes de la grande réputation de leur Auteur.

MALABRANCA, (Latin) célèbre Dominicain, étoit neveu du Pape Nicolas III, qui le fit Cardinal & Evêque d'Ostie & de Velletri en 1278, & ensuite Légat de Bologne. Son intégrité & ses talens lui attirèrent tant d'estime & d'affection, qu'ayant été envoyé à Florence, qui étoit divilée par les factions des Guelphes & des Gibelins, il y rétablit la paix. Il eut beaucoup de part à l'élection du Pape S. Célestin, & mourut bien-tôt après en 1294. On le croit auteur de la proseDies iræ,qu'on chante à la Messe des morts. MALABRANCA, (Hu-

golin) d'Orviette, Religieux Augustin, que l'on croit être parent du précédent, sur Evêque de Rimini, ensuite Patriarche de Constantinople vers 1290. Il sur employé par Nicolas IV. à la réduction des Grecs Schismatiques à l'Eglise Romaine, & a laissé plusieurs Ouvrages.

MALACHIE, c'est-à-dire, Ange, le dernier de tous les Prophètes de l'ancien Testament, vivoit du tems de Néhémie, sous le régne d'Artaxerxès Longuemain. Sa Prophétie est divisée en quatre Chapitres. Il s'élève contre les grands désordres, qui étoient alors communs aux Prêtres & au Peuple de Juda; reproche aux Juifs leurs mariages avec des femmes étrangères, & leur dureté envers leurs freres; prédit l'abolizion des Sacrifices Judaiques & l'institution d'un nouveau Sacrifice, qui seroit offert dans tout l'Univers; annonce la venue de Saint Jean-Baptiste; le double avénement du Sauveur & la Mission d'Elie, avant que le grand & épouvantable jour du Seigneur arrive.

MALACHIE, (Saint) né en Irlande de parens nobles en 1094, fit ses études à Armac, sa patrie, & y mena une vie très-austère. Celse, Archevêque de cette Ville, l'ayant ordonné Prêtre malgré lui, le fit son Vicaire. Il trayailla ayec fruit à l'ins-

truction des peuples, & rétablit le célèbre Monastère de Benchor, qui avoit été ruiné par des Pirates. Saint Colomban y avoit vêcû cing ans auparavant. Malachie, forcé de remplir le Siége Epitcopal de Conner, dans la Province d'Ultonie, trouva des barbares plus semblables à des bêtes qu'à des hommes, & qui n'étoient Chrétiens que de nom. Il vainquit enfin la dureté de ce peuple par sa patience, par ses travaux, ses instructions & ses prières. Il y établit la discipline, la fréquentation des Eglises, l'usage des Sacremens, les mariages légitimes. Ayant été élû, malgré sa réfistance, Archevêque d'Armac en 1127, il réforma la conduite & les mœurs de ses Diocesains. Après cet heureux succès, il quitta ce Siége , suivant la déclaration qu'il en avoit faite en l'acceptant; de retour à son ancien Diocèse, il y forma une Communauté de Chanoines Réguliers, avec lesquels il auroit voulu vivre en retraite, mais sa grande réputation ne le permit pas. On venoit en foule le consulter; on le regardoit comme un Apôtre, & ses décisions passoient pour des oracles. Résolu d'aller à Rome, il passa en France & séjourna à Clairvaux, où il lia une amitié étroite avec Saint Bernard. A son départ de Rome, le

Pape Innocent II. l'établit son Légat pour toute l'Irlande. Il laissa quatre de ses disciples à Clairvaux, & s'en servit quelques années après pour fonder, dans le Diocèse d'Armac, l'Abbaye de Mellifont, qui produisit dans la suite cinq autres Monastères. Il tint plusieurs Conciles en divers lieux, pour rétablir la discipline, que la négligence des Evêques avoit laissé abolir. Ses paroles étoient soutenues par la sainteté de sa vie & par la vertu des miracles. Etant retourné à Clairvaux, il y mourut, en 1148, entre les bras de S. Bernard son ami, qui a écrit la vie. La fameule Prophétie des Papes, depuis Célestin II. jusqu'à la fin du monde, est un ouvrage fabriqué pendant le Conclave de 1590, par les Partisans du Cardinal Simonelli. Le silence de Saint Bernard, qui a écrit la vie de Malachie & qui a rapporté ses moindres prédictions, est une bonne preuve de la fausseté de cette pièce; il faut y joindre le silence de 400 ans, & de nombre d'Aut. éclairés, qui ont parlé de cet Evêque & qui n'auroient pas obmis ces prédict.

MALAVAL, (François) né à Marseille en 1627, donna quelque cours en France avoir puisse dans le Quiètiste Molinos. Quoique devenu aveugle à l'âge de neuf ans,

il avoit fait d'assez bonnes études. Prévenu de bonne heure de vifs sentimens de piété, il se livra dès sa jeunesse à la méditation, & son infirmité même lui procura la facilité du recueillement. S'étant laissé éblouir par le faux brillant de la nouvelle dévotion de Molinos, il composa en sa faveur un Ouvrage qu'il intitula : Pratique facile pour élever l'ame à la contemplation. Ce Livre ayant été censuré à Rome, l'Auteur se retracta, & se déclara ouvertement contre la doctrine de Molinos. Cependant son Ouvrage s'étoit répandu dans le public, on l'avoit saisi avec avidité, & on n'avoit pas craint de mettre ces deux vers à la tête :

Tam puro populos dudum cum lumine pascas, Lumine, quis capeum te, Malavalle putet?

fa piété & ses lumières, lui occasionèrent un commerce de lettres avec Christine Reine de Suède, le Cardinal Cibo & plusieurs autres personnes illustres. Le Cardinal Bona lui obtint une dispense du Pape pour recevoir la Cléricature, quoiqu'aveugle. Il mourut à Marseille en 1719, à 92 ans. Outre le Livre dont nous venons de parler, il a laissé des Poësses spirituelles remplies de la même myssicité, dont la meilleure édicité, dont la meilleure édi-

tion est celle de 1714, in-8. Il y a plusieurs pièces qu'on peut lire avec struit; des Vies des Saints; la Vie de S. Philippe Benizi, Général des Servites; un Discours solide contre la superstition populaire des jours heureux & malheureux, qui se trouve dans le Mercure du mois de Juin 1688, & quelques autres Ouvrages

de piété. MALDONAT (Jean) né à Casas de la Reina dans l'Estramadure en 1534, fit sesétudes avec distinction àSalamanque, & y enseigna le Grec, la Philosophie & la Théologie. En 1562 il entra dans la Société des Jésuites à Rome. L'année suivante, il fut envoyé à Paris, & y professa la Théologie & la Philosophie avec tant d'éclat, que le Cardinal de Lorraine l'attira dans l'Université qu'il avoit fondée à Pont-à-Mousson. De retour à Paris, il fut accusé en Justice d'avoir engagé le Président de Montbrun, qu'il assistoit à la mort, à faire un legs universel en faveur de sa Société. Mais la réputation fut mise à couvert par un Arrêt du Parlement, & elle en fut le principal motif. Cependant Antoine Arnaud, plaidant contre les Jésuites en 1594, suppose le fait vrai, puisqu'après avoir parlé des artifices qu'employent ces Peres pour s'attirer des donations, il ajoute : comme fit

Maldonat au Président de Montbrun Saint-André, en tirant de lui tous ses meubles & acquets, par une Confession pleine d'avarice & d'imposture, de laquelle le Président Pibrac appella comme d'abus. en pleine Audience. Maldonat Ayant agité comme problématique la question de l'imm. Concept. de la Vierge, la Faculté de Théologie lui en fit un crime. Pierre de Gondi, Evêque de Paris, déclara par une Sentence, qu'il n'avoit rien avancé contre la Foi; ce qui déplût à la Faculté, dont le Doyen & le Syndic furent excommuniés par l'Evêque de Paris. Maldonat, pour se dérober aux persécutions de ses ennemis, se retira à Bourges. Il composa dans cette retraite son Commentaire sur les quatre Evangiles, où l'on trouve beaucoup d'exactitude & de jugement. Les meilleures éditions de ce précieux Ouvrage, sont celles de Pont-à-Mousson & les suivantes jusqu'en 1617. Celles qui ont été faites depuis, sont altérées. Gregoire XIII. le fit yenir à Rome, pour travailler à l'édition de la Bible Grecque des Septante; mais il fut trouvé mort dans son lit le cinquième de Janvier 1583, à cinquante ans. Il a composé un autre Commentaire sur Jéremie, Baruch, Ezéchiel, Daniel & sur les Pseaumes; divers Traités de

M A

303

Théologie ; des Lettres écrites avec élegance, & d'autres Ouvrages. Le stile en est clair, vif & aifc. L'Auteur étoit très-versé dans la littérature Profane & dans l'étude des Peres. On lui reproche d'avoir des sentimens affez libres & mêmes singuliers. Il n'est point exact sur les vérités de la grace. Il ose quelquefois avouer que Saint Augustin n'est pas du sentiment qu'il embrasse, sur cette matière. Il suivoit en cela l'esprit de la Société dont il étoit membre.

MALEBRANCHE, (Nicolas ) naquit à Paris le 6 Août 1638, de Nicolas Malebranche, Sécrétaire du Roi, & de Catherine de Lauson. Il s'étoit toujours destiné à l'Etat ecclésiastiq., & il entra dans la Congrégation de l'Oratoire à Paris en 1660. Il s'appliqua d'abord à l'étude des Langues & de l'Histoire. Mais dans la suite étant tombé sur le Traité de l'Homme de Descartes, il fut frappé comme d'une lumière, qui en sortit toute nouvelle à ses yeux. Il entrevit une science dont il n'avoit point d'idée, & sentit qu'elle lui convenoit. Il lut ce livre avec un tel transport, qu'il lui en prenoit des battemens de cœur, qui l'obligeoient quelquefois d'interrompre sa lecture.L'invisible Vérité n'est pas accoûtumée à trouver tant de sen- soient de donner leur appro-

devint si rapidement Philosophe, qu'au bout de six années de Cartésianisme, il avoit composé le livre de la Recherche de la Vérité, ouvrage immortel, où il ne paroissoit pas avoir suivi Descartes. mais rencontré. Quelle sagacité pour demêler les erreurs des sens, de l'imagination, de l'esprit & du cœur, quelles touches, quand il peint les caractères différens de ceux qui s'égarent dans la recherche de la Vérité! La diction a toute la dignité que les matières demandent, & toute la grace qu'elles peuvent souffrir. Ce n'est pas qu'il eût apporté aucun soin à cultiver les talens de l'imagination: au contraire, il s'est toujours fort attaché à les décrier : mais il en avoit naturellement une fort noble & très-vive, qui travailloit pour un ingrat malgré luimême, & qui ornoit la raison en se eachant d'elle. En 1677 il donna, à la sollicitation de M. le Duc de Chevreuse, ses Conversations chrétiennes, où il introduit trois personnages. Le Dialogue en est bien entendu, & les caractères finement observés. Il racontoit lui-même qu'il eut toutes les peines du monde à trouver un Approbateur, que tous ceux à qui cet ouvr. avoit été envoyé, ou ne l'entendoient pas, ou refusibilité parmi les hommes. Il bation à des principes qui

leur paroissoient si nouveaux. quoiqu'ils ne fussent dans le fonds que le Cartérianisme développé, & qu'enfin ce fut le célèbre Mezerai qui l'approuva comme un livre de Géométrie. On y traite des questions les plus sublimes de la Religion. Son livre de la Nature & de la Grace, lui attira la juste Censure de M. Arnaud, dont cette matière étoit presque le Domaine. Le fond du système dont il s'agissoit, est que l'ame humaine de J. C. est la cause occasionnelle de la distribution de la Grace, par le choix qu'elle fait de certaines personnes, pour demander à Dieu qu'il la leur envoye; & que comme cette ame, toute parfaite qu'elle est, est finie, l'ordre de la Grace doit avoir ses défectuolités, auffi-bien que celui de la Nature. Le grand Arnaud mit en poudre la Théologie du célèbre Philosophe, dans un excellent ouvrage qui a pour titre: Réflexions Philosophiques & Théologiques sur le nouveau Systême de la Nature & de la Grace. L'Auteur du livre de l'action de Dieu, &c. a marché sur les traces de cet illustre Docteur, & a réfuté les mêmes erreurs. La Cour de Rome se déclara pour M. Arnaud, par un Decret du faint Office, qui supprima tous les écrits du P. Malebranche sur la Grace; ce Philosophe puMA

Chrétiennes & Methaphy siques: C'est un Dialogue entre le Verbe & lui. Il étoit persuadé que le Verbe étoit la raison universelle, que les esprits créés vovent tout dans cette substance incréée, même les idées des corps; que le Verbe est donc la seule lumière qui nous éclaire & le seul maître qui nous instruit. Sur ce fondement il l'introduit parlant à lui comme à son disciple, & lui découvrant les plus sublimes vérités de la Méthaphysique, & de la Religion. Le Dialogue a une noblesse digne, autant qu'il est possible, d'un tel interlocuteur. L'Auteur a sçû y répandre un certain fombre auguste & majestueux, propre à tenir les sens & l'imagination dans le filence, & la raison dans l'attention & dans le respect. Son systéme sur les idées par lequel il soutient que nous voyons tout en Dieu, lui attira plusieure écrits de M. Arnaud. On peut penser avec quelle subtilité & quelle force on disputa de part & d'autre. A peine l'Europe eut-elle fourni encore deux pareils Athletes. Mais où prendre des Juges? Pendant la chaleur de cette contestation parut le Traité de Morale du P. Malebranche. Il y tire tous nos devoirs des principes qui lui sont particuliers. On est surpris de se voir conduit par blia en 1683, ses Méditations: la seule Philosophie aux plus

rigoureuses obligations du ture, ouvrage immortel du Christianisme. Il rassembla célèbre Boursier. Le P. Maensuite toutes les matières lebranche sut moins Théolocontestées, ou plutôt tout gien, que Philosophe, Géoson système dans un nouvel mètre & Physicien. Ces deux ouvrage imprimé en 1688, titres le firent recevoir Acason pays, sa Philosophie pénétroit à la Chine. Un Missionnaire Jésuite écrivit à d'un Philosophe Chrétien, & d'un Philosophe Chinois sur la Nature de Dieu. Son dernier livre qui parut en 1715, a été les , Réflexions sur la Prémotion Physique qu'il opposa l'Action de Dieu sur la Créa-

qu'il intitula: Entretiens sur démicien Honoraire de l'Ala Métaphyfique & fur la Re- cadémie des Sciences en 1699. ligion. Le Pere Lami, Béné- Quoique d'un tempéramment dictin, voulut appuyer l'idée foible, il jouit d'une santé asqu'il s'étoit faite de l'amour sez égale jusqu'en 1715. Il désintéresse qu'on doit avoir tomba cette année dans une pour Dieu, de l'autorité du défaillance universelle. Son P. Malebranche. Celui - ci mal s'accommoda à sa Phitrouva mauvais d'avoir été losophie; le corps qu'il avoit cité pour garant d'un senti- tant méprisé, se réduisit presment qu'il n'avoit point, que à rien, & l'esprit ac-Pour donner une déclaration coûtumé à la supériorité, publique de ce qu'il pensoit, demeura sain & entier. Il fut il sit son Traité de l'Amour toujours spectateur tranquille de Dieu, qui renferme tout de sa longue mort, dont le ce qu'il pouvoit dire d'ins- dernier moment arriva le 13 tructif sur ce sujet. Tandis que Octobre 1715. Le P. Malele P. Malebranche avoit mille branche avoit assez peu lû . contradictions à souffrir dans & cependant beaucoup appris, parce qu'il méditoit afsiduement. Aussi n'avoit - il que du mépris pour cette esceux de France, qu'ils n'en- pèce de Philosophes, dont voyassent à la Chine que des toute la science consiste à gens qui scussent les Mathé- connoître ce que les autres matiques, & les ouvrages du ont pensé. Cette simplicité P. Malebranche. M. l'Evê- que les grands hommes osent que de Rosalie le pressa fort presque seuls se permettre, d'écrire pour les Chinois. Il & dont le contraste relève le fit en 1708 par un petit tout ce qu'ils ont de rare, Dialogue intitulé: Entretien étoit parfaite en lui. Ses délassemens étoient des divertissemens d'enfant. Il ne vouloit point qu'ils laissassent aucune trace dans son ame. Dès qu'ils étoient passés, il ne lui en restoit rien, que de ne s'être pas toujours ap-

pliqué. Une piété éclairée, attentive & sevele, perfectionnoit des mœurs, que la nature seule metroit dejà, s'il étoit possible, en état de n'en avoir pas beaucoup de besoin. Sa conversation rouloit sur les mêmes matières que ses livres. Seulement pour ne pas effaroucher la plûpart des gens, il tâchoit de la rendre un peu moins morale; mais il ne relâchoit rien du Philosophique. Il cachoit, autant qu'il pouvoit, sa supériorité, persuadé que, ce n'est qu'avec un air humble & soumis que la Vérité peut se glisser chez les hommes. Il ne venoit presque point de sçavans à Paris, qui ne lui rendissent leurs hommages. Des Princes Allem. y sont venus, dit-on, exprès pour lui. Pendant la guerre du Roi Guillaume, un Officier Angl. prisonnier, se consoloit de venir à Paris, parce qu'il avoit toujours eu envie de voir Louis XIV, & Malebranche; mais ces curiofités passagères, ne sont pas si glorieuses pour lui que l'assiduité constante d'un grand nombre de gens de mérite, qui se rassembloient au-tour de lui. Ils étoient la plûpart ses disciples & ses amis en même tems, & l'on ne pouvoit guère être l'un sans l'autre. Dès qu'on recevoit son système, il n'étoit pas possib. qu'on ne goûtât infiniment le ca-

toit, pour ainsi dire, que le système vivant.

MALEPEYRE DE VEN-DANGES, (N.) étoit né à Toulouse, d'une famille connue par l'antiquité de la Noblesse. Il se trouve parmi ses ancêtres plusieurs hommes illustres dans l'épée & dans la Robe. Malepeyre choisit cette dernière profession. Il étoit très-versé dans la science du Droit, dans l'ancienne & nouvelle Philosophie. Il s'étoit même appliqué avec fuccès à la Théologie, aux Mathématiques, à l'éloquence, à la Poesse & à la Médecine. Il joignit aux qualités de son esprit, toutes les vertus propres de son état. Son intégrité l'avoit rendu l'arbitre de presque tous les différens de sa Province. Il ne rapportoit de Procès que ceux qu'il pouvoit accommoder. Loin de recevoir aucun présent, il refusoit ce qu'il auroit pû prendre légitimement. Souvent il a payé pour les pauvres, quoiqu'il n'eût point influé dans la perte de leur Procès. Il étoit de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, qu'il avoit le plus contribué à établir, & dont il avoit toujours été regardé comme le Chef. Le zèle particulier qu'il avoit pour le Culte de la sainte Vierge, le porta à lui faire bâtir une magnifique Chapelle, qui est un des plus beaux monumens ractère de l'Auteur, qui n'é- de piété qu'il y ait dans le

MA 307

Royaume. C'est par le même motif qu'il fonda un cinquième Prix à l'Académie des Jeux Floraux, pour celui qui feroit chaque année le plus beau sonnet à la louange de la Mere de J. C. Il mourut à Toulouse Doyen du Présidial de cette Ville, en 1702, âgé de 78 ans. L'Auteur de son éloge imprimé dans les Mémoires de Trévoux du mois de Fév. 1703. dit qu'il a publié plusieurs ouvrages, & qu'il en a laissé d'autres manuscrits; mais il n'en détaille aucun.

MALEZIEU, (Nicolas de ) naquit à Paris en 1650 de Nicolas Malezieu, Ecuyer Seigneur de Bray, & de Marie Desforges, originaire de Champagne. Peu content de la Philosophie qu'il avoit étudiée chez les Jésuites à Paris. il s'y appliqua de nouveau sous le célèbre Rohault, ausfi-bien qu'aux Mathématiques. Ces deux Sciences qui souffrent si peu qu'on se partage entre elles & d'autres, lui permettoient cependant les Belles - Lettres, l'Histoire, le Grec, l'Hébreu, & même la Poësie. Malezieu embraffa toutes avec un égal succès. Des affaires domestiques l'appellèrent en Champagne. Comme il étoit destiné à plaire aux gens de mérite, dit Fontenelles, il entra dans une liaison étroite avec M. de Vialart Evêque de Châlons,

aussi connu par la beauté de son esprit, que par la pureté de ses mœurs. Il se fortifia par ce commerce dans des sentimens de religion & de piété, qu'il a conservés toute sa vie. Son mérite l'ayant fait connoître du Duc de Montaufier & de Bossuet, on lui confia par leur, conseil, l'éducation du Duc du Maine. Il fut nommé par le Roi & une seconde fois en quelque sorte par le Public. Après le mariage de ce Prince, la Duchesse du Maine ne manqua pas de se l'attacher particulièrement, par l'estime qu'elle lui fit sentir. Avide de sçavoir, & propre à sçavoir tout, elle trouva mille refsources dans le génie de Malezieu. Elle aimoit à donner chez elle des fêtes & des spectacles, mais elle vouloit que la joye eût de l'esprit. Malezieu occupoit ses talens moins férieux à imaginer ou à ordonner une fête, & lui-même y étoit souvent Acteur. Les vers qu'il composoit pour cela, avoient toujours du feu, du bon goût, & même de la justesse, quoiqu'il n'y donnat que fort peu de tems. Les impromptu lui étoient affez familiers. Il eut l'honneur d'apprendre les Mathématiques à M. le Duc de Bourgogne en 1696. Il choisit les Elémens de Geométrie composés par M. Arnaud, comme les plus clairs & les mieux digérés, pour en faire le fond

de ses leçons. Seulement il fit à cet Ouvrage quelques additions & quelques retranchemens. Toutes les leçons précieulement rassemblées pendant le cours de quatre ans, ont fait un corps d'Ouvrage qui fut imprimé en 1715 sous le titre d'Elémens de Géométrie de Monseigneur le Duc de Bourgogne. Il fut reçu de l'Académie des Sciences en 1699, & de l'Académie Françoise en 1701. On ne sera pas étonné, dit l'ingénieux Fontenelles, qu'il fut Citoyen de deux états si différens. Il mourut d'apoplexie en 1727. On a de lui plusieurs pièces en vers & en prose.

MALHERBE, (François de) naquit à Caen vers 1556 d'une famille noble & anciennc. Affligé de voir que son pere fût devenu Calviniste peu de tems avant sa mort, il se retira en Provence, où il s'attacha à la maison de Henri d'Angoulême, fils naturel du Roi Henri II. Il y épousa une Demoiselle de la maison de Coriolis, dont il eut plusieurs enfans, qui moururent tous avant lui. Un d'eux nommé Marc-Antoine, fut tué en duel par M. de Piles en 1627. Ce cruel évenement répandit l'amertume sur les derniers jours de Malherbe. Il alla exprès au fiége de la Rochelle pour demander justice au Roi; mais n'ayant pas eu la satisfaction qu'il espéroit, il voulut se battre contre M. de Piles. On lui représenta qu'il étoit ridicule & téméraire à l'âge de soixante-treize ans, de vouloir se battre contre un jeune homme de vingt-cinq. C'est pour cela que je le fais, répondit-il brusquement, je hazarde un sol contre une pistole. Il est le premier en France, qui ait montré l'Ode dans sa perfection. Avant lui nos Lyriques faisoient un galimathias pompeux de latinismes & d'Hellenismes, qu'ils lardoient de pointes, de jeux de mots, de rodomontades. Malherbe réduisit ces muses effrénées aux règles du devoir. Il voulut qu'on parlât avec netteté, justesse, décence; que les vers tombassent avec grace. Ses Loix prises dans le bon sens & dans la nature servent encore de règle; comme l'a dit Despreaux, aux Auteurs d'aujourd'hui. Poete est grand, noble, hardi, plein de choses tendres, gracieux quand la matière le demande. On vit la langue Françoise prendre sous sa main un caractère nouveau. Elle devint pure, coulante, harmonieuse, noble & majestueuse. Il s'intéressoit tellement à sa pureté, qu'une heure avant que de mourir, après avoir été long-tems à l'agonie, il se réveilla comme en sursaut pour reprendre sa garde d'un mot qui n'étoit pas bien françois à son gré. On ajoute que son Confesseur

lui en ayant fait une réprimande, Malherbe lui dit qu'il ne pouvoit s'en empêcher, & qu'il vouloit défendre jusqu'à la mort la pureté de la langue Françoise: le même Confesseur lui représentant le bonheur de l'autre vie avec des expressions basses & peu correctes, Malherbe l'interrompit en lui disant: Ne m'en parlez plus, votre mauvais style m'en dégoûteroit. Il est à remarquer qu'il a vécu sous six de nos Rois, étant né sous le regne de Henri II, & mort sous ce-Jui de Louis XIII en 1628. Ses Ouv. poetiques sont des Paraphrases de Pseaumes, des Odes, des Stances, des Sonnets, & quelques Epigrammes. M. de S. Marc vient de donner une nouvelle édition in-8. des Poësies de Malherbe, beaucoup plus étendue & plus exa-Ae que toutes celles qui ont paru jusqu'ici. Elle est ornée d'un beau portrait de l'Auteur, au bas duquel on lit ce demi vers de Boileau:

## Enfin Malherbe vint.

Ces trois mots forment l'éloge le plus achevé & le plus flatteur. Ils font le tableau & présentent l'idée du réformateur de la Poesse & de la langue Françoise. Pour mettre les Lecteurs en état de comparer Malherbe avec lui-même, de déméler & de suivre les nuances de ses progrès, il faut donner ses Poesses dans

l'ordre qu'il les a écrites, & par cet arrangement, on voit l'historique de la révolution que ce grand Poete a produite dans notre langue & dans notre poesse. On y trouve les preuves des efforts continuels qu'il faisoit pour atteindre le mieux : telle rime, tel mot, tel tour de phrases se trouvent employés par Malherbe en 1600 qui sont condamnés & proscrits en 1604. Les larmes de S. Pierre, ouvrage de sa jeunesse, ont tous les défauts du Tansillo, de qui elles sont imitées, & le moindre de ces défauts est un style pointes insupportables. C'est de l'affectation & de l'enfantillage tout pur. Les endroits qui devroient être les plus touchans, y font rire ou par le com:que ou de pitié. Malherbe en rougit luimême dans la suite, & les méprisa. Mais dans ce cahos de fidicule & d'affeterie puérile, perce déja ce génie qui devoit épurer la langue & la poesie, un Poete connoisseur en harmonie, un Ecrivain né pour parler François. Les Stances pour le Duc de Montpensier ont encore tout le rafinement des larmes de S. Pierre, & cependant on y trouve des pensées sublimes & de belles images. Dans la huitième pièce pour confoler une jeune veuve, le goût de Malherbe prend le dessus. La consolation à du Perrier, à quelques vieux mots près

qu'il faut avoir la force de digérer, est un vrai chefd'œuvre. Dans l'Ode à Henri le Grand sur son voyage de Sedan, pour réduire le Duc de Bouillon, le Poëte prend l'essor de Pindare. Rien de plus hardi & de plus harmonieux que ces deux Stances où il compare Henri le Grand à un fleuve débordé : mais quoi de plus parfait que la belle Ode au Roi Louis XIII. partant pour l'expédition de la Rochelle. C'est-là qu'on voit le triomphe de Malherbe sur le mauvais goût de son fiècle. La marche de l'Ode est admirable, le style toujours sublime, la poesse toujours correcte, le début est de la plus grande beauté & c'est un frontispice auguste qui annonce un palais magnifique. Ce recueil est terminé par l'admirable paraphrase du pleaume 145. Chaque strophe est un prodige de l'art, & prouve la perfection progreffive de notre fameux Lyrique qui ressemble au cigne, dont la voix est, selon les Poëtes, plus harmonieuse, en achevant sa carrière.

MALINGRE, (Claude) fieur de S. Lazare, Historio-graphe de France né à Sens, a composé plusieurs Ouvrages historiques qui n'ont point eu de succès. Ce mauvais compilateur écrivoit d'une manière lâche & languissante, & a gâté tout ce qu'il a fait passer par sa plume; ses prin-

cipaux Livres sont l'Histoire générale des derniers troubles arrivés en France sous Henri III & Louis XIII, in-4. Histoire de Louis XIII pendant la régence & depuis sa minorité, &c. in-4. qui va depuis 1610 jusqu'en 1614, pleine de flatteries basses & outrées. Histoire de la naissance & progrès de l'hérésie de ce siècle, 3 vol. in-4. dont le premier est du P. Richeome & ne vaut pas mieux que les autres. Continuation de l'Hi-Stoire Romaine depuis Constantin jusqu'à Ferdinand VII, 2 vol infol. très-médiocre compilation, bien indigne de servir de suite à l'Hist, de Coeffeteau. Histoiré générale des guerres de Piémont, 2 vol. in-8. Mauvaise suite des mémoires très-curieux du Chevalier Boyvin. Histoire de notre tems fous Louis XIV. continuée par du Verdier, 2 vol. in-8. mauvais recueil par deux mauvais Ecrivains sur ce qui est arrivé en France depuis 1643 jusqu'en 1645. Les Annales de la Ville de Paris, in-fol. inexactes & languissantes. Histoire des dignités honoraires de France, &c. in-8. très-médiocre, & plusieurs autres aussi peu estimés.

MALLEMANS, (Claude) né à Baune, entra dans l'Oratoire, où il demeura peu de tems, & professa depuis pendant trente-quatre ans la Philosophie au Collè,

pe du Plessis. Sur la fin de les jours, la pauvreté le força de se retirer dans la Communauté des Prêtres de S. Francois de Sales, où il mourut en 1723, âgé de soixante-dixsept ans. Il étoit grand partisan de la Philosophie de Descartes, & il a laissé quelques Ouvrages sur cette matière, comme le Traité physique du monde; le nouveau Systême; fameux problème de la quadrature du cercle, &c. Et fur d'autres matières, la réponse à l'apothéose du Dictionnaire de l'Académie , &c. JEAN MALLEMANS fon frere, après avoir porté les armes, embrassa l'Etat Ecclésiastique, & fut Chanoine de Sainte Opportune à Paris, où il mourut en 1740 âgé de quatre-vingt-onze ans. Il a beaucoup écrit, & a rempli tous ses Ouvrages de bizarreries & de singularités. Il appelloit S. Augustin un Théologien médiocre . & Descartes un mauvais Philosophe. Avec de pareilles idées, doit-on s'étonner qu'il se soit écarté de toutes les opinions reçues, & qu'il ait donné dans des travers ridicules? c'est ce qui paroît surtout dans ses écrits sur l'Ecriture-Sainte qui sont en assez grand nombre. Il 'a fait de plus l'Histoire de la Religion, en 6 vol. in-12 depuis le commencement du monde jusqu'à l'Empire de Jovien; une Traduction Françoise de

Virgile en prose poëtique dont il faisoit beaucoup de cas: & que le Public apprécia justement, en la trouvant rempante, sans élévation, & même barbare.

MALLET, (Pierre) né au Diocèse d'Amiens, Docteur de Sorbonne, Chanoine & Archidiacre de Rouen appuyé du crédit des Jésuites & de l'Archevêque de Paris, voulut venir au secours du P. Maimbourg, & attaqua la version du Nouveau Testament dite de Mons, par son Livre d'examen de quelques partages de cette version, où il ne se contente pas d'accuser les Traducteurs d'avoir corrompu & mal traduit beaucoup d'endroits de ce Livre adorable, mais de s'y être rendus suspects de toute sorte d'hérésie, sur la Grace & la Prédestination, sur la Divinité de J. C. sur l'union des deux Natures; & en les accusant ainsi d'erreurs qui n'avoient de fondemens que dans l'illusion de son esprit, ou dans la malignité de son cœur il y tomboit lui-même dans des erreurs réelles & grossières.Il fit ensuite un TraitéFrancois de la lecture de l'Ecriture-Sainte, ou entre autres absurdités, il avançoit, que l'intention de Dieu & des Ecrivains canoniques, a été que les Ecritures Saintes ne fulsent pas lues par le peuple; mais seulement par les Prètres & les Docteurs. Ce que Vij

le célèbre Arnaud réfuta d'une manière convaincante par le traité de la lecture de l'Ecriture Sainte contre les paradoxes de M. Mallet, & il opposa à son examen, La nouvelle défense de la traduction, & que les Jésuites ne purent jamais faire flétrir à Rome. C'est à l'occasion du peu de ménagement que M. Arnaud crut devoir garder dans lesecond volume de cette défense par le sieur Mallet, qu'il fit sa Dissertation selon la méthode des Géometres, pour la justification de ceux qui, en de certaines rencontres, emploient en écrivant des termes que le monde estime durs. Le Docteur Mallet mourut en 1680.

MALLEVILLE, (Claude de ) natif de Paris, fut desliné à la finance dès sa jeunesse. Mais son penchant pour les Belles-Lettres & la Poesse. ne lui permit pas de suivre cette route. Il fut Sécretaire de M. de Baffompierre auquel il rendit de grands services dans sa prison, & par les bienfaits duquel, il se vit en état d'acheter une Charge de Secrétaire du Roi. Il fut Secrétaire de l'Académie Francoise, & mourut en 1647. Il avoit un esprit délicat, & un génie heureux pour la Poësie; mais il a souvent négligé de mettre la dernière main à ses vers.Le sonnet est le genre de poesse auquel il s'est principalement appliqué, & avec le plus de succès. Il remporta le, prix sur plusieurs beaux esprits, & sur Voiture même, qui travaillèrent au Sonnet proposé sur la Belle Matineuse. Ses Possies consistent en Sonnets, Stances, Elégies, Epigrammes, Rondeaux, Chansons, Madrigaux, & quelques Paraphrases des Pseaumes. On ne parleroit pas age; mais le bon en tout genre étoit alors aussi rare qu'il est devenu commun depuis.

MALLINCKROT, (Bernard) Doyen de l'Eglise Cathédrale de Munster, passoit le jour à régaler ses amis, & à se divertir avec eux. Quoiqu'il ne donnât à l'étude qu'une partie de la nuit, sa mémoire le servit si bien, qu'il devint célèbre dans le dixseptième siècle par son érudition. L'Empereur Ferdinand I. le nomma à l'Evêché de Ratzebourg; mais l'irruption de Gustave Adolphe l'empêcha d'en prendre possession. Elû Evêque de Minden, il fut obligé de céder à un compétiteur puissant, qui étoit déja Evêque d'Ofnabruck,& de se contenter du vain titre de Coadjuteur de Minden. Il n'oublia rien pour se faire nommer Evêque de Munster en 1650. Mais les Chanoines craignant son génie fier & hautain, jetterent les yeux fur Christophe Bernard de Ga-Mallinckrot s'opposa len. inutilement à sa nomination. Le nouvel Eveque demanda

Cour Romaine.

MALPIGHI, (Marcel)
très-célèbre Médecin & Anatomisse Italien, naquit en
1628 à Crevalcuore près de
Bologne. Il professa la Médecine avec éclat à Bologne
& à Pise, devint membre de
la Société Royale de Londresen 1669, & premier Médecin du Pape Innocent XII
en 1691. Il mourut d'apoplexie à Rome en 1694 à
soixante-sept ans. Il s'est ren-

primerie; de la nature & de

l'usage des Lettres; des Archi-

Chanceliers du S. Empire Ro-

main, & des Chanceliers de la

du immortel par un grand nombre d'excellens Ouvrages. Les principaux sont: Plantarum Anatome; Epistolæ variæ; Dissertationes Epistolicæ de Bombice; de formatione pulli in ovo. Ces deux derniers Ouvrages ont été traduits en François à Paris 1686; De cerebro, de lingua, de externo tactus organo, de omento, de pinguedine & adiposis ductibus; Exercitatio anatomica de viscerum siructura ; Dissertationes, de polypo cordis & de pulmonibus, & tous ces traités ont été recueillis & imprimés à Londres en 1686, 2 vol. in-fol. & à Levde 1687. in-4. Ses œuvres posthumes ont paru en 1697 in-fol. & en 1698 in-4.

MALVENDA, (Thomas) Dominicain de Xativa, professa avec beaucoup de réputation la Philosophie & la Théologie, dans le seizième siècle. Ayant découvert quelques fautes échappées à Baronius dans le Martyrologe Romain, il en écrivit en 1600 à ce scavant Cardinal. Celuici trouva tant de politesse & de discernement dans cette Critique, qu'il engagea son Général à le faire venir à Rome & profita de ses lumières. Chargé de réformer tous les Livres Ecclésiastiques de son Ordre, il le fit avec succès & mourut à Valence en Espagne, en 1628, à soixantetrois ans. Ses principaux Ou vrages sont un Traité de AntiChristo, dont la meilleure édition est celle de 1621, & une nouvelle Version du texte Hébreu de la Bible, avec des notes, imprimées à Lyon en 1650, en 5 vol. in-fol.

MAMBRUN, (Pierre) Jésuite, né à Clermont en Auvergne en 1581, Poëte Latin, avoit de l'élévation dans le génie, de l'élégance & de la facilité dans la compolition. Son style est pur & sa versification exacte & harmonieuse. Il a été un des plus heureux Imitateurs de Virgile. Nous avons de lui des Eglogues, des Géorgiques, ou quatre livres de la culture de l'ame & de l'esprit, & un Poëme héroïque, en 12 livres intitulé, Constantin, ou l'Idolâtrie terrassée. Il mourut à la Fléche en 1661.

MAMERT, (S.) Evêque de Vienne, en Dauphiné, institua les Rogations en 469. Les calamités publiques en furent l'occasion. Il y avoit souvent des tremblemens de terre, des incendies, des bêtes sauvages qui paroissoient en plein jour dans les plus grandes assemblées. Le saint Evêque crût qu'il falloit recourir à Dieu par la pénitence & la prière; il ordonna à cet effet un jeune de trois ours, pendant lesquels on faisoit des processions. Cet étab'issement a passé dans toute l'Eglise. Saint Mamert mourut en 475. Claudien Mamert ion frere, Prêtre de l'Eglise

de Vienne , est Auteur de trois excellens livres de la nature de l'Ame. On lui attribue aussi l'Hymne sur la Pasfion, Pange lingua gloriofi pralium certaminis.

MAINAHEM, Confolateur, Général de l'Armée de Zacharie, Roi d'Israel, ayant appris que Sellum avoit tué ce Prince pour régner en sa place, marcha contre l'Usurpateur, le tua & monta sur le Thrône. Il s'y affermit par le secours de Phul, Roi des Assyriens, auquel il s'engagea de payer un Tribut. Il fut aush impie envers Dieu, qu'injuste envers ses sujets, & mourut après un régne de dix ans, 761 avant J. C.

MANASSÉS, quinzième Roi de Juda, succéda à son pere Ezéchias, à dix-sept ans, 1698 avant J. C. Il se fit détester par son impiété envers Dieu, & par sa cruauté envers ses sujets. Il changea la Maison de Dieu, en un réceptacle d'abomination , placa une idole dans le Sanctuaire & dressa dans le Parvis des Autels, à tous les Dieux étrangers. S'abandonnant aux fortilèges, il fit passer ses enfans par le feu en l'honneur de Moloch, & perfécuta cruellement ceux de ses sujets qui refuserent de l'imiter dans ses désordres. Son Royaume fut inondé de sang, & sa fureur tomba sur les Prophètes que Dieu lui envoya pour le ramener de ses égaremens.

Il en fit mourir plusieurs, & entr'autres Isaïe qu'il fit scier par le milieu du corps, avec une scie de bois. Dieu pour le punir suscita contre lui Affaradon, Roi d'Affyrie qui le chargea de chaînes & le mena captif à Babylone. Cette disgrace lui ouvrit les yeux & le fit rentrer en lui-même. Dieu touché de son repentir fléchit le cœur du Roi de Babylone. Manassès obtint sa liberté. Dès qu'il fut rentré dans son Royaume, il détruifit tous les monumens de son impiété, rétablit le Culte de Dieu & fit fleurir la Religion & la piété dans ses Etats, ce qui lui procura une prospérité qui ne fut traversée par aucune disgrace jusqu'à sa mort, qui arriva 643 avant J. C. après un régne de cinquante-cinq ans. Nous avons fous fon nom une Prière, qu'on prétend qu'il fit dans la prison; mais elle n'est point recue entre les Livres Canoniques de l'ancien Testament. L'Eglise la regarde seulement comme une prière édifiante.

MANASSÉS, Historien Grec, voy. CONSTANTIN-

MANASSÉS.

MANDAGOT, (Guillaume de) d'une illustre famille de Lodeve, sur successivement Archidiacre de Nismes, Prévôt de Toulouse, Archevêque d'Embrun, enfuite d'Aix, ensin Cardinal & Evêque de Palestrine. Il mourut à Ayignon en 1321. Il compila par ordre du Pape Boniface VIII. le sixième livre des Decrétales. Son traité de l'Elestion des Prélats a été imprimé plusieurs fois.

MANDANE, Philosophe & Prince Indien fut invice par les Ambassadeurs d'Alexandre, à venir au banquet du fils de Jupiter. On lui promit une grande récompense s'il obéissoit, & on le menaça d'être puni s'il refusoit. Mais insensible aux promesses & aux menaces du Conquérant de l'Univers, Alexandre, répondit-il, n'est point le fils de Jupiter, quoiqu'il commande à une grande partie du monde. Je ne me soucie point des présens d'un homme qui n'a pas de quoi se contenter lui-même.

MANDEVILLE, ( Bernard de ) Médecin Hollandois, né à Dort, connu dans le dix-huitième siècle par des Ouvrages impies qui ont flétri sa mémoire. Il souleva contre lui le Monde Chrétien par sa Fable des Abeilles & par ses pensées libres sur la Religion. Il prétend dans le premier de ces deux Ecrits que le luxe & les vices des particuliers tournent à l'avantage de la fociété, & par une contradiction si ordinaire aux prétendus esprits forts, il reconnoit dans ses recherches sur l'origine de l'honneur & sur l'utilité du Christianisme dans la guerre, qu'il vaut mieux suivre les lumières de la droite raison que ses passions, & V iv

que la vertu est préférable au vice, pour le bonheur général de la société & des particuliers. Cet impie mourut à Londres en 1733. à soixanterrois ans. Les Ouvrages dont nous venons de parler son Anglois. Il en a laissé quelques autres, dans lesquels se trouvent plusieurs traits d'irréligion. Il vivoit, dit-on,

comme il écrivoit.

MANÉS, né en Perse dans l'esclavage, se nommoit d'abord Curbicus. Acheté & adopté par une riche Veuve de Perse, il fut instruit dans les sciences qui s'enseignoient en Perse. Cette femme avoit hérité des livres de l'Hérétique Terebinthus. Il y puisa aussi bien que dans la doctrine des Perses, son hérésie, la plus célébre & la plus ridicule de toutes celles qui troublèrent l'Eglise, dans le troisième siècle. Il prit le nom de Manès pour cacher sa première condition: S'érigeant en Apôtre de J. C. il posoit pour le fondement de sa doctrine, que le mal est un Etre réel, non un défaut ou privation, & que Dieu ne pouvant être la cause du mal, il y avoit deux principes souverains & indépendans, l'un bon, l'autre mauvais; qu'il y avoit aussi dans l'homme deux ames, l'une principe du bien, l'autre principe du mal. Ainsi il n'admettoit point de libre arbitre, & par consequent point de péché dans l'homme. Il enseignoit la transmigration de Pythagore & nioit la résurrection des corps. Il condamnoit le mariage & permettoit néanmoins à ses Disciples de se livrer à toutes sortes de voluptés brutales. Il est presqu'impossible de rapporter toutes les rêveries & les impiétés de cet Hérésiarque, dont saint Leon dit, que le Démon qui règne dans toutes les hérésies, a établi son trône dans celle de Manes, où il regne, non par une seule sorte d'erreur, mais par toutes les folies & les impiétés dont l'esprit humain est capable. Ce qui accrédita sur-tout ses extravagances, c'est qu'il avoit pris l'air & le ton de réformateur. Il séduisoit les hommes par l'apparence d'une vie sainte & austère, par un grand nombre de jeunes, par un visage pale & par des habits négligés. Ayant promis au Roi de Perse de guérir son fils qui mourut peu de tems après, il fut mis en prison, d'où il s'échappa. Mais ayant été pris, il fut écorché tout vif, & son corps exposé aux bêtes. Ses Sectateurs, furent appellés Manichéens. Ils étoient partagés en deux ordres, les Auditeurs & les Elus. Les premiers pouvoient mener une vie ordinaire. Mais les autres failoient une profession particulière d'abstinence & de pauvreté. Leur extérieur étoit propre à séduire les simples; mais leurs secrettes in-

M A 317

famies contribuèrent sur-tout. à répandre cette hérésse, qui a subsissé plus de huit cens ans. Saint Augustin qui y avois été engagé, est celui de tous les Peres qui l'a combattue avec le plus de force.

MANETON, fameux Prêtre Egyptien, vivoit vers 3 04 ans avant J. C. il composa en Grec sous le règne & par l'ordre de Ptolémée Philadelphe, l'Histoire des Egyptiens. Il dit l'avoir tirée des écrits de Mercure & des anciens Mémoires conservés dans les Archives des Temples, dont la garde lui étoit confiée. Cet Ouvrage est souvent cité par Joseph & par les Auteurs anciens. Mais il ne nous reste que quelques fragmens des extraits, qu'en avoit faits Jule Africain. Ils se trouvent dans la Chronique d'Eu-Sebe & dans Georges Syncelle.

MANFREDI, (Eustache) né à Bologne en 1674, eut les plus heureuses dispofitions pour les sciences & pour la poesse. Son esprit fut toujours au-dessus de son âge. Dans sa première jeunesse il faisoit dans la maison paternelle de petites assemblées de ses Condisciples en Philosophie; ils repassoient ensemble ce qu'on leur avoit enseigné, & souvent l'approfondissoient. Cette société d'enfans animés par le Chef& par le succès, fut l'origine de l'Académie des sciences de Bologne. Le jeune Manfredi unit encore à cet étude, celle du Droit civil & canonique. & fut Docteur en l'un & l'autre, à dix-huit ans. Capable de tout embrasser il ne devint pas moins habile dans la géographie, la gnomonie, la. géométrie, l'algèbre, & en général dans toutes les parties des mathématiques. Avec une grande vivacité de conception & une mémoire excellente, il faisoit aisément des acquifitions nouvelles & les conservoit aussi facilement. Dans le pays où il étoit, l'aftrologie judiciaire ne pouvoit manquer d'attirer sa curiosité, mais elle ne le séduifit pas & il lui eut bientôt rendu justice. L'astronomie lui plaisoit sur tout, & c'est à son amour pour cette science que l'on doit tant d'observations qu'il a faites avec ses trois freres & ses deux sœurs. En 1704 la ville de Bologne, par un Décret public, lui donna l'importante charge de Sur-intendant des Eaux : l'aftronomie en souffrit un peu mais l'hidrostatique en profita; il y apporta de nouvelles lumières, même après le célèbre Guglielmini. Ce qu'il a écrit sur cette matière a été imprimé à Florence en 1722. Placé dans le même tems à la tête du Collège de Montalte. fondé à Bologne pour de jeunes gens destinés à l'Eglise. il y rétablit la discipline, les bonnes mœurs & l'amour de

l'étude qui en étoient presqu'entièrement bannies. On le choisit en 1726 pour associé étranger de l'Académie des sciences de Paris; il fut membre de plusieurs autres & mourut en 1739 à cinquantecinq ans. Les Astronomes estiment ses Ephemerides, en quatre volumes in-4. Il nous a appris que la plus grande partie des calculs des deux premiers tomes, étoit dûe à ses deux sœurs. On a aussi de lui un Ecrit intitulé, De annuis inerrantium stellarum aberrationibus, & plusieurs Pièces de vers, sur-tout des Sonnets & des Canzoni, dans lesquels il a montré la supériorité de ses talens pour la Poesse.

MANFREDI, (Barthelemi) Peintre de Mantoue, fut Disciple de Michel-Ange de Caravage. Il avoit une facilité prodigieuse, & il a si bien saiss la manière de son Maître, qu'il est difficile de ne pas confondre leurs Ouvrages. Il s'est sur-tout exercé à peindre des joueurs de cartes & de dez & des assemblées de soldats.

MANGET, (Jean-Jacques) né à Genève en 1652, est fort connu par sa profonde science de la Médecine, & par le grand nombre de ses Ouvrages. Il s'étoit d'abord destiné à la Théologie; mais il quitta cette étude pour se livrer à celle de la Médecine, pour laquelle il avoit une inclination décidée. En 1669 l'Electeur de Brandebourg

lui donna des lettres de son premier Médecin. Les derniers Rois de Prusse lui ont continué ce titre honorable jusqu'à sa mort arrivée à Genève en 1742, à 91 ans. Les plus connus de ses Ouvrages sont une Bibliothéque Anatomique, imprimée à Genève, une collection de diverses Pharmacopées, in-fol. Bibliotheca Pharmaceutico-medica, in-fol. une Bibliothéque Chymique, 2 vol. in-fol. une Bibliothéque Chirurgique, in-fol. une Bibliothéque de tous les Auteurs qui ont écrit sur la Médecine, 4 vol. in-fol. Tous ces Ouvrages sont écrits en Latin. Daniel le Clerc, Auteur d'une Histoire de la Médecine, lui a été d'un grand lecours.

MANILIUS, (Marcus) composa sous Tibère, en vers latins, un Traité d'Asstronomie, dont il ne nous reste que cinq livres, qui traitent des étoiles fixes. La meilleure édition de ce Poëme est celle de Joseph Scaliger. Plusieurs prétendent que Manilius mérite plus le nom de simple Verssicateur que celui de Poète.

MANLIUS, Gendre de Tarquin le Superbe, est regardé comme le Chef de l'illustre famille de ce nom, d'où sortirent trois Consuls, douze Tribuns & deux Dictateurs, Les hommes les plus distingués de cette Maison, sont:

MA 319

MANLIUS MARCUS CAPITOLINUS, Conful & Capitaine Romain, qui se distingua dans les armées, dès l'âge de 16 ans. Lorsque les Gaulois maîtres de Rome tentèrent de surprendre, pendant la nuit, le Capitole, Manlius fut reveillé par les cris des Oyes, & repoussa les ennemis: ce service important fut récompensé par les glorieux titres de Capitolin & de Conservateur de la Ville. Mais cet homme vain, inquiet, impétueux, ne se crut pas aussi considéré du Sénat & de la Noblesse, qu'il s'imaginoit le mériter. Il passa de l'Ordre des Patriciens dans celui du Peuple, s'attacha aux intérêts de la multitude, & chercha le moyen de la soulever, en proposant l'abolition de toutes les dettes dont le Peuple étoit chargé. Cornelius Cossus Dictateur, pour réprimer ses pernicieux desseins, le fit arrêter. Le Peuple qui le regardoit comme fon appui, prit le deuil, comme dans les grandes calamités, & par ses sollicitations lui procura la liberté. Mais il en abusa bientôt, en s'appliquant à inspirer au Peuple un esprit de sédition. Ses vues paroissoient tendre à la souveraineté dans Rome. Les Tribuns du Peuple ouvrirent les yeux sur sa conduite . & s'accordèrent avec les Sénateurs, pour le citer devant le Peuple mê-

me, & pour lui faire sonprocès. L'assemblée se tenoit dans le Champ de Mars à la vûe du Capitole, que Manlius avoit sauvé. Cet objet attendrit le Peuple; ce qui engagea les Tribuns à congédier l'assemblée, & à la convoquer dans un lieu d'où l'on ne voyoit point le Capitole. Là il fut condamné à être précipité du haut du Roc Tarpéien. Ainsi ce lieu, où il s'étoit couvert de gloire, devint le monument d'un honteux supplice. Pour comble d'infamie, le décret de fa condamnation portoit une défense expresse à tous ceux de la Maison de Manlius, de prendre à l'avenir le prénom de Marcus.

MANLIUS TORQUA-TUS, avoit l'esprit vif, mais peu de facilité à parler. C'est pourquoi Manlius imperiosus son pere le retenoit à la campagne parmi des esclaves. Marcus Pomponius, Tribun du Peuple, irrité de cette injuste dureté, l'appella en jugement. Torquatus indigné qu'on poursuivit son pere à fon occasion, concut un dessein qui partoit d'un caractère dur & sauvage, mais qui marquoit la bonté de son cœur. Il alla chez le Tribun, & lui fit jurer, le poignard à la main, qu'il abandonneroit cette accusation. Le Peuple fut touché de cette action. On l'éleva l'année d'après à la dignité de Tri-

bun militaire. Il fit éclater son courage intrépide dans la guerre contre les Gaulois. Un d'entre eux, d'une taille extraordinaire, vint défier le plus brave des Romains. Après quelques momens de filence, Manlius se présenta, tua le Gaulois, & lui arracha une chaîne d'or qu'il avoit au cou, ce qui lui fit donner le nom de Torquatus. Etant Conful dans la guerre contre les Latins, il défendit sous peine de la vie, à tout Officier de combattre hors de son rang, sans un ordre exprès. Son fils ayant été provoqué par un Commandant ennemi, accepta le défi, & tua son rival, dont il apporta les dépouilles à son pere. Celui-ci loin de lui donner des éloges, fit céder à l'amour de la patrie les sentimens de la tendresse paternelle, & fit trancher la tête à son propre fils, en présence de l'armée. Cette rigueur excessive passa comme en proverbe sous le nom de Sévérité Manlienne. Il triompha des ennemis de la République, & fut plusieurs fois Consul.

MANNOZI, appellé ordinairement Jean de S. Jean, nom du lieu de sa naissance, qui est un Village près de Florence, s'est rendu célèbre par la supériorité de ses talens pour la Peinture. Il entendoit parsaitement la Poëtique de son Art; rien n'est plus ingénieux, ni mieux exécuté, que ce qu'il peignit dans les salles du Palais du grand Duc. Laurent de Médicis, pour honorer la générofité de ce Prince à récompenser le mérite, & son goût pour les Arts. Mannozi réussissoit particulièrement dans la Peinture à Fresque. Le tems n'a point de prise sur les ouvrages qu'il a fait en ce genre. Ses couleurs sont, après plus d'un siècle, aussi fraiches, que si elles venoient d'être employées. Ce maître étoit sçavant dans l'Optique & dans la Perspective. Il a si heureusement imité des Bas-reliefs de Stuc, qu'il faut y porter la main pour s'assûrer qu'ils ne sont pas de Sculpture. Ses grands talens furent ternis par de grands vices. Il fut inquiet, capricieux, ennemi du genre humain, envieux de tout mérite, & porté à décrier toutes sortes de talens. Ce malheureux caractère lui attira des chagrins qui le conduisirent au tombeau en 1636 à 46 ans.

MANSARD, (François) célèbre Architecte François, naquit à Paris en 1598. Les magnifiques édifices élevés sur les plans de Mansard, sont autant de monumens qui font honneur à son génie, & à ses talens; il avoit des idées nobles & magnifiques, pour le desseus général d'un édifice, & un goût exquis pour tous les membres d'Architecture qu'il employoit. Ses ouvra-

ges qui ont embelli Paris & ses environs, & même plufieurs Provinces, sont en trop grand nombre pour en faire ici la liste. On remarquera seulement que l'Eglise du Val - de - Grace a été bâtie fur son dessein, & conduite par ce célèbre Architecte, jusques au-dessus de la grande corniche du dedans; mais des envieux lui firent interrompre ce magnifique bâtiment. Il eut été à souhaiter qu'il l'eût achevé. C'est lui qui a inventé cette sorte de couverture qu'on nomme Manfarde. Il avoit beaucoup de peine à se satisfaire lui-même, lorsque les personnes les plus habiles le combloient d'éloges. Aussi son defaut étoit-il de recommencer souvent ce qui étant bien, pouvoit être mieux. Colbert lui ayant demandé ses plans pour les façades du Louvre, Mansard lui en fit voir dont il fut très-content. Mais ce Ministre ayant voulu lui faire promettre qu'il ne changeroit rien, il refusa de se charger de cet ouvrage à ces conditions, voulant toujours, répondit-il, se réserver le droit de mieux faire. Il mourut à Paris en 1666, à 69 ans. Jules Hardouin Mansard, son neveu, marcha sur ses traces, & devint, comme fon oncle, premier Architecte du Roi. C'est lui qui a donné, les desseins, & qui a été chargé de la conduite de presque

tous les édifices que Louis le Grand a fait élèver. Il a conftruit le Dôme des Invalides, & a mis la dernière main à cette magnifique Eglife, dont le prem. Archit. fut Libéra! Bruant. Il mourut en 1708.

MANSFELD, nom d'une des plus illustres Maisons de l'Allemagne, qui s'est divisée en plusieurs branches, les unes Catholiques & les autres Protestantes. Elle a produit un grand nombre de célèbres Capitaines, dont le plus fameux est Ernest de Mans-FELD, Fils naturel de Pierre-Ernest III. Il fut élèvé à Bruxelles dans la Religion Catholique, & servit utilement le Roi d'Espagne dans les Pays-Bas, & l'Emp. e 1 Hong? Aussi fut-il légitimé par ce dernier. On l'appella l'Ulysse de l'Allemagne, & ce fut lui qui introduisit l'usage de vendre ou de louer des troupes. Indigné de ce que, contre les promesses, données, on lui refusoit les charges de fon pere, & les biens qu'il possédoit dans les Pays-Bas, Espagnols, il se jetta en 1610, dans le parti des Princes Protestans, embrassa le Calvinisme, & devint l'un des plus rédoutables ennemis de la Maison d'Autriche, qui l'appelloit l'Attila de la Chrétienneté: s'étant mis à la tête des Révoltés de Boheme en 1618, il s'empara de Pilsen en 1619. Quoique vaincu en différens combats, il se jetta dans le

Palatinat. A l'approche du Duc de Bavière, il demanda la Paix qu'on lui accorda; mais dès qu'il fut hors de péril, il ravagea l'Alsace, s'empara d'Haguenau & défit les Bavarois. Vallenstein ayant remporté sur lui la mémorable Victoire de Bassou en 1626, il céda ses troupes au Duc de Weimar, & voulut passer dans les Etats de Venise; mais il en fut empêché par sa mort qui arriva en 1626. Il ne voulut point mourir dans le lit. Revêtu de ses plus beaux habits, l'épée au côté & appuyé sur deux domestiques, il expira. Jamais Capitaine ne fut plus patient, plus infatigable, plus endurci au travail, aux veilles, au froid & à la faim. On admire sa promptitude à mettre des armées sur pied, & à ravager les Provinces de ses ennemis. Comme il fit bien payer ses services aux Hollandois, ils disoient de lui, bonus in auxilio, carus in prætio.

MANTEGNE, (André) né dans un Village près de Padoue en 1451, fut d'abord occupé à garder les moutons. Mais la nature lui avoit donné un génie heureux pour la Peinture, qui le tira bientôt de cette condition servile. Au lieu de veiller à la garde du troupeau qui lui étoit confié, il s'amusoit à le dessiner. On s'en apperçut, & il sur placé-chez un peintre, qui

charmé de sa facilité & de son goût pour le travail, & de sa douceur dans la société, l'adopta pour son fils, & l'institua son héritier. Mantegne à l'âge de 17 ans fut chargé de faire le Tableau d'Autel de sainte Sophie de Padoue, & les quatre Evane gélistes. Jacques Bellin, Admirateur de ses talens, lui donna sa fille en mariage. Il fit pour le Duc de Mantoue le Triomphe de César, qui a été gravé de clair-obscur, en 9 feuilles. C'est le chef-d'œuvre de ce Peintre. Le Duc. par estime pour son rare mérite, le fit Chevalier de son Ordre. On attribue communément à Mantegne l'invention de la gravure au burin pour les estampes. Il a gravé d'après ses desseins, sur des planches d'Etain. Il mourut à Mantoue en 1517.

MANTICA, (François) né à Udine en 1534, enseigna le Droit à Padoue avec réputation, sut nommé Auditeur de Rote par le Pape Sixte V, & Cardinal par Clément, VIII. en 1596. Il mourut à Rome en 1614. On a de lui deux Traités, l'un De conjecturis ultimarum voluntatum, & l'autre intitulé: Lucubrationes Vaticanæ de tacitis & ambiguis conventioni-

bus.

MANTUA, (Marc) voyez BENAVIDIUS.

MANTUAN, (George le) Grayeur Italien, nous a laissé plusieurs beaux morceaux au burin. DIANE MANTUANA sa fille, s'est encore distinguée dans cet Art.

MANUCE, (Alde) étoit de Bassano, ce qui le fit surnommer Bassianus. Il fut chef de la famille des Manuces, Imprimeurs de Venise, célèbres par leur érudition. Il fut le premier qui imprima le Grec correctement & sans beaucoup d'abréviations. Il mourut à Venise en 1516. Sa Grammaire Grecque, ses Notes für Homère & für Horace & d'autres Ouvrages, lui ont fait une grande réputation, qui a été soutenue avec honneur par PAUL MANUCE son fils. Celuici fut chargé pendant quelque tems de la Bibliothèque Vaticane par Pie IV, qui le mit à la tête de l'Imprime- Paris en 1656, a porté la rie Apostolique. Ses afflictions domestiques & les débauches auxquelles il s'étoit abandonné pendant sa jeunesse, avancèrent ses jours. Il mourut en 1574. On a de lui une édition estimée des Euvres de Ciceron avec des Notes & des Commentaires; des Epîtres en Latin & en Italien; les Traités de Legibus Romanis; de dierum apud Romanos veteres ratione; de Senatu Romano; de Comitiis Romanorum. ALDE MANU-CE, fils de Paul, fut l'adrapides progrès dans les Let-

tres. Dès l'âge de quatorze ans il donna un traité d'Ortographe. Clément VIII. lui confia la direction de l'Imprimerie du Vatican; place dont le revenu étoit sans doute fort modique : car, Manuce, pour se dérober à la misère, fut contraint de professer la Rhétorique & de vendre la Bibliothèque que fon pere, fon ayeul & ses grands - oncles avoient recueillie avec grand soin. On assure qu'elle renfermoit quatre-vingt mille volumes. Il mourut à Rome en 1597, sans autre récompense que les éloges dus à son mérite. Il a laissé des Commentaires fur Ciceron, trois Livres d'Epîtres, & d'autres Ouvrages en Latin & en Italien, qui sont estimés.

MARAIS, (Marin) né à Viole à son plus haut degré de perfection. Il y faisoit des progrès si rapides, que Sainte-Colombe, son maître, ne voulut plus lui montrer à jouer de cet instrument, au bout de six mois de leçons: mais le disciple se mettoit à portée de l'entendre, lorsqu'il se croyoit seul, & qu'il se livroit à son feu & à ces coups d'archet que les Maitres se réservent. Pour rendre sa Viole plus sonore, Marais imagina le premier de faire filer en laiton les trois miration des Scavans par ses dernieres cordes des basses. Il mourut en 1728. Ce Mu-

Viole, plusieurs Opéra: celui d'Alcione est son chefd'œuvre; on y admire .furtout une tempête, qui produit un effet prodigieux. On la vue, qu'il ne dit sur le voit briller dans ses Ouvrages une fécondité & une beauzé de génie, jointes à un goût Puisque les étoiles, dit l'inexquis & à une composition génieux Fontenelle, ont été

scavante.

Astronômes se servent le plus coûta bien des veilles; il lui fallut paffer un grand nombres de nuits à l'air, dans toutes les saisons de l'année. pour faire les observations: aussi altera-t-il beaucoup sa santé par ce long & pénible travail. Cependant il comfon Ouvrage, qui n'est en-

ficien a composé, outre un dont quelques Auteurs avoient grand nombre de piéces de besoin. Son Catalogue étoit tellement gravé dans sa tête, qu'on ne lui pouvoit désigner aucune étoile, quoique presque imperceptible à champ la place qu'elle occupoit dans sa constellation. appellées dans les livres Saints MARALDI, (Jacques- l'armée du Ciel, on pourroit Philippe) naquit à Perinaldo dire que M. Maraldi condans le Comté de Nice, en noissoit toute cette armée, 1665, de François Maraldi comme Cyrus connoissoit la & d'Angele-Catherine Cassi- sienne. En 1700, il travailla ni, sœur du fameux Astro- sous Cassini à la prolonganome de ce nom. Son on- tion de la fameuse Méridiencle l'ayant fait venir en Fran- ne, jusqu'à l'extrémité Méce en 1687, cultiva lui-mê- ridionale du Royaume, & me ses talens. Il en fit un eut beaucoup de part à ce éleve digne de lui, & qui grand ouvrage. De là il passa devint un Maître très-habile en Italie, où le Pape Clé-& très-recherché, Il conçut ment XI. profita de ses tad'abord le dessein de faire lens, pour la correction du un Catalogue des étoiles fi- Calendrier. En.1718, il alla xes, plus précis & plus exact avec trois autres membres de que celui de Bayer, dont les l'Académie des Sciences, terminer la grande Méridienne ordinairement. Ce travail lui du côté du Septentrion. A ces voyages près, il a passé sa vie renfermé dans l'Observatoire, ou plutôt dans le Ciel, d'où ses regards & ses recherches ne sortoient presque point. Il se délassoit pourtant quelquefois, en faifant des observations Physimuniquoit assez facilement ce ques sur des insectes, sor des qui lui avoit tant coûté. De pétrifications curieuses, sur la culture des plantes. Celcore que manuscrit, il a dé- les qui regardent les abeiltaché des positions d'étoiles les, lui ont coûté beaucoup

de peine & d'affiduité: elles font curieuses & intéressantes, aussi-bien qu'un grand nombre d'autres, qui se trouvent dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, dont il étoit membre. Ce Sçavant mourut en 1729. Son caractère étoit celui que les Sciences donnent ordinairement à ceux qui en sont leur unique occupation, du sérieux, de la simplicité & de la droiture.

MARANA, (Jean-Paul) né à Gènes ou aux environs. d'une famille distinguée, recut une éducation conforme à sa naissance, & fit de trèsgrands progrès dans les Sciences, auxquelles on l'appliqua de bonne heure. Il n'avoit que vingt-sept ou vingthuit ans, lorsqu'ayant été impliqué, à tort ou avec raison, dans la conjuration de Raphaël della Terra, qui vouloit livrer Gènes au Duc de Savoye, il fut arrêté & conduit à la Tour en 1670, dans laquelle il resta prisonnier pendant plus de quatre ans. Ayant été élargi au bout de ce tems, il fut chargé d'écrire l'Histoire de cette conjuration qui l'avoit fait arrêter, & quand fon Ouvrage fut fini , on s'en saisit , & il eut la douleur de ne pouvoir le publier. Lorsque la République de Genes se fut brouillée avec la France, pour laquelle Marana avoit toujours eu un secret penchant, la crainte d'une nouvelle captivité le détermina à quitter sa Patrie, & il se retira à Monaco où il s'occupa à refaire son Histoire de la Conjuration, qu'il fit imprimer à Lyon en 1682, in-12. en Italien. On y trouve des anecdotes importantes & des faits intéressans. qu'on chercheroit inutilement ailleurs. De Lyon il vint à Paris, où son mérite lui fit bien-tôt des Protecteurs, & où il vêcut dans un état tranquille de médiocrité, tout livré à ses études jusqu'en 1689. C'est pendant ce séjour qu'il publia différens Ouvrages, dont le plus connu est l'Espion Turc, en six vol. in-12. On en a donné une nouvelle édition en 1742. augmentée d'un septième volume. Marana ne prend que la qualité de Traducteur, dans l'Epitre dédicatoire à Louis XIV; & il prétend qu'il n'a fait que traduire les manuscrits de Mahomet, qui, ditil, avoit été cinquante-neuf ans à Paris, en qualité d'EG pion de la Porte. Mais ce n'est qu'un détour que l'Auteur prit, pour donner à son Livre un air merveilleux, & pour pouvoir dire par la bouche d'un Turc des choses hardies, qu'il n'eût ofé dire comme Chrétien. Au reste, quoiqu'il y ait beaucoup de curiosité dans les Lettres de ce prétendu Espion, écrites avec agrément & avec une variété

amusante, on doit les lire avec beaucoup de discernement: elles contiennent plus de Roman que d'Histoire, mais le tout accommodé de manière, qu'on le prendroit pour véritable. Les trois premiers volumes sont bons, & le reste n'est que passable. Marana mourut en 1693.

MARATTE, (Charles) né en 1625 à Camerano dans la Marche d'Ancone, fit connoître des son enfance son goût pour la Peinture. Il avoit toujours le crayon à la main, exprimoit le suc des herbes & des fleurs, pour peindre les figures qu'il dessinoit sur les murs de la maison de son pere. Envoyé à Rome, il étudia les Ouvrages des grands Maîtres, & se fit, d'après eux, une manière qui lui acquit une grande téputation. Ses tableaux se vendoient très-chers, même de son vivant, & étoient fort recherchés des Princes de l'Europe.LePapeClément XI l'honoroit de son amitié & de son estime, il lui accorda une pension, & le fit Chevalier de Christ. Louis XIV ajouta à cet honneur, en le nommant par Brevet, son Peintre ordinaire. Une extrême modestie, beaucoup de douceur & de complaisance formoient son caractère. Peintre a scu allier la noblesse avec la simplicité dans ses airs de tête; il avoit un grand goût de dessein; ses

expressions sont ravissantes ses idées heureuses & pleines de majesté, son coloris d'une fraicheur admirable. Il a parfaitement traité l'Histoire & l'Allégorie. Il étoit pareillement très-instruit de ce qui concerne l'Architecture & la Perspective. On a de lui plufieurs planches gravées l'eau-forte, où il a mis beaucoup de goût & d'esprit. On a aussi gravé d'après cet habile Maitre, Il mourut à Rome en 1713. Il excelloit surtout à peindre des Vierges.

MARC, (S.) Evangélifte, fut converti à la foi après la résurrection de J. C. & devint le disciple & l'interprête de saint Pierre, qui l'appelle son fils dans sa première Epître. Il l'accompagna à Rome & y écrivit son Evangile, à la prière des fidèles qui vouloient conserver ce qu'il avoit appris de la bouche de saint Pierre. On est fort partagé sur la langue dans laquelle il l'écrivit. Quelques - uns foutiennent. qu'il le composa en Grec, d'autres en Latin. On montre à Venise quelques cahiers que l'on prétend être l'original de la main de S. Marc: mais on n'en peut ni prouver l'autenticité, ni en discerner une seule lettre. Cet Evangile n'est presque qu'un abregé de S. Mathieu, auquel il donne un grand jour par les particularités qu'il y ajoûte quelquefois. L'Empereur

MA Claude avant chassé de Rome tous les Juifs, saint Marc vint en Egypte pour y precher l'Evangile & fonda l'Eglise d'Alexandrie, dont il fut le premier Evêque, & y

mourut vers l'an de J. C. 62. MARC-ANTOINE, Raimondi de Bologne, florissoit à la fin du quinzième & au commencement du seizième siècle. La vue des estampes d'Albert - Dure, lui inspira un si grand goût pour la taille-douce, qu'il la préféra à la gravure de l'orfevrerie, dont il s'acquittoit avec distinction. Il voulut, après quelques études, essayer ses forces contre Albert lui-mëme. Il en contresit quelques estampes avec tant de justesse, que les connoisseurs s'y trompèrent. Albert - Dure s'en apperçut & alla à Venise pour y porter ses plaintes contre fon rival. Marc-Antoine a été le Graveur favori de Raphaël, dont il a répandu les ouvrages & la gloire. L'exactitude du dessein, la douceur & le charme de son burin, feront toujours rechercher ses estampes. Il grava d'après les desseins de Jules-Romain, les Planches qui furent mises au-devant des sonnets infâmes de l'Aretin. Le Pape Clément VII. en fut indigné, le fit arrêter & mettre en prison, d'où il s'échappa pour tra ensuite dans les bonnes

graces de la lainteté, par la

supériorité de son mérite. Cet Artiste fut presque réduit à la mendicité à la prise de Rome en 1527.

MARC-AURELE, Antonin, né l'an 121 de J. C. fut adopté & affocié à l'Empire avec Lucius-Verus, par Antonin le Pieux. Quoigu'après la mort de cet Empereur le Sénat lui eût déféré l'Empire à lui seul, il en partagea les honneurs & le pouvoir avec Lucius-Verus. On vit alors, pour la première fois, deux Empereurs égaux en puissance agir de concert pour le bien de l'Empire, & s'aider réciproquement à porter le fardeau des affaires. Le goût de Marc-Aurèle pour les cérémonies payennes, l'attachement qu'il avoit eû dès l'enfance pour sa Religion, le crédit que les Prophètes avoient acquis fur lui, allumèrent son zèle contre les Chrétiens. Il laissa aux Gouverneurs des Provinces toute liberté d'exercer contre eux la plus grande sévérité. Dieu vengea la mort de ses serviteurs par une cruelle famine & par une peste, qui arriva peu de tems après. Les Germains, les Sarmates, les Quades, & les Marcomans en prirent occasion d'attaquer l'Empire. Cette guerre occupa Marc - Aurèle toute sa vie. Ces barbares eurent se retirer à Florence. Il ren- un jour l'adresse d'attirer les Romains entre des hauteurs. dont ils occuperent tous les

passages. La chaleur étoit excellive, les soldats manquoient d'eau, & l'armée étoit sur le point de périr par la soif & par le fer. La Légion de Mélitine, Ville d'Arménie, toute composée de Chrétiens, & connue dès le tems de Trajan sous le nom de Foudroyante, se mit en prières. On vit un instant après tomber dans le camp des Romains une pluie abondante, tandis que les barbares étoient accablés par une gicle épouvantable accompagnée d'éclairs, de tonnerres & de foudres, qui les mirent en fuite. Les Pavens attribuèrent ce miracle à Jupiter Pluvieux & à deux Magiciens qui avoient suivi l'Empereur. Marc-Aurèle dans la lettre qu'il écrivit au Sénat, en fit honneur aux Chrétiens, & défendit de les persécuter à cause de leur Religion. Cet évènement arriva l'an 174. L'année suivante Avidius-Cassius, Gouverneur de Syrie, se révolta & osa se faire proclamer Empereur à la tête de son armée. Ce Général n'avoit de commun avec Cassius meurtrier de César. que le nom & l'esprit d'indépendance. Il fut massacré trois mois après. Lorsqu'on apporta sa tête à Marc-Aurèle, il ne laissa échapper aucune marque de joie. Il fit même entendre que s'il eût été en son pouvoir, il ne se seroit vengé de son crime

qu'en lui conservant la viel Il affocia son fils Commode à l'Empire & mourut à Sirmich, dans la Pannonie, en faisant la guerre aux Marcomans, l'an 180, à 59 ans, après en avoir règné dix-neuf. La nouvelle de sa mort causa dans l'armée, à Rome & dans toutes les Provinces, une douleur & une consternation inexprimables. On n'attendit pas que ses funérailles fussent pour l'honorer achevées comme un Dieu. Le Sénat lui fit élever un Temple & institua en son honneur un Collège de Prêtres; chaque particulier voulut avoir sa statue ou son image, & l'on regarda comme sacrilèges ceux qui ne l'honorèrent pas, comme un Dieu domestique. C'étoit en effet le plus digne Prince qui eût encore règné à Rome, & le plus parfait modèle qu'on pût proposer aux Souverains. Il s'appliquoit à faire le bonheur de ses sujets & à vérifier cette ancienne maxime de Platon, que les Etats seront heureux, lorsque les Philosophes règneront : car des l'âge de douze ans il avoit pris le manteau philosophique, & lorsqu'il fut élevé à l'Empire, il joignit à ses autres titres celui de Philosophe, que lui donnèrent les premiers, Aristides & Quadrat dans la généreuse Apologie qu'ils lui présentèrent, pour justifier les Chrétiens. Il suivoit la Secte & la

morale farouche des Stoiciens, & gouverna avec beaucoup de douceur. Dans un tems de guerre où le trésor étoit épuilé, pour ne pas charger le peuple de nouveaux impôts, il fit vendre les plus riches meubles de l'Empire, les pierreries, les statues & les tableaux de prix. jusqu'aux habits d'or & de soie de l'Impératrice. On a de lui un Recueil de Réflexions, qu'il n'avoit fait que pour son usage particulier; mais on y trouve un grand nombre de préceptes pour tous les Etats , & sur-tout pour les Princes destinés à aux hommes. commander Madame Dacier en a donné une traduction de Grec en François, avec des remar-

MARCA (Pierre de) naquit à Gand dans le Bearn en 1599, d'une famille noble & ancienne, & après avoir exercé les charges de Cons. & de premier Président au Parlement de Pau, il fut nommé Conseiller d'Etat en 1639 & s'engagea dans le mariage. Il publia l'année suivante l'Histoire du Bearn, qui augmenta beaucoup l'idée avantageuse, qu'on avoit conçue de son érudition. Chargé par le Roi de répondre au Libelle intitulé, Optatus Gallus, il le réfuta par son Ouvrage, de Concordia Sacerdotii & Imperii, qui fut applaudi de tout le monde. Ce Livre empêcha

néanmoins, quelque tems, qu'il n'obtint à Rome des Bulles pour l'Evêché de Conserans, auquel il avoit été nommé, après la mort de sa femme. Le prétexte des délais du Pape Urbain VIII. fut la manière favorable dont il avoit parlé des libertés de l'Eglise Gallicanne, dans son Livre. De Marca eut la foiblesse de s'accommoder au tems & de s'expliquer au gré de la Cour de Rome en 1647, dans un Ecrit qui fut imprimé à Barcelone. Il ne fut qu'un an Evêque de Conferans, & passa rapidement à l'Archevêché de Toulouse, puis fut affocié par le Cardinal Mazarin au Ministère en 1658. Tous deux poussés par différens intérêts, furent les Auteurs des troubles qui agitent encore l'Eglise & l'Etat, & les principaux instrumens de la passion des Jésuites. Marca, foible Théologien, mais esprit adroit, fécond en expéditions, ne perdoit aucune occasion de réparer le tort que lui avoit fait à Rome son Livre de la Concorde; ainsiil entra facilement dans les vûes de cette Cour contre les Disciples de Jansenius; il dressa le premier projet d'un formulaire, où l'on condamneroit les propositions de cet illustre Evêque dans le sens de l'Auteur. Pour autoriser le parti bizarre de renfermer un fait douteux dans une confession de foi, Xiii

il s'avisa de dire qu'il faisoit une partie du Dogme, pertinet ad partem Dogmatis, ce qui étoit un paradoxe infoutenable. Il fit paroitre en 1657, au nom du Clergé, une relation de tout ce qui s'étoit fait depuis quatre ans dans les affemblées des Eveques, au sujet des cinq propositions. M. Nicole releva dans son Belga percontator, les mensonges, les impostures & les calomnies dont fourmille cette relation. Ce Prélat qui avoit déja fait le sacrifice de ses lumières en d'autres occasions, se mocquoit de ceux qui se fatiguoient à feuilleter le Livre de Jansénius', pour y trouver les cinq propositions prises dans leurs propres termes, ou d'autres équivalentes; mais il prétendoit que c'est tout ce qui en résulte, quand on en juge par la fuite de la doctrine, par le dessein de l'Auteur & par la nature de ses preuves. M. Nicole attaqua ce système par les raisons les plus convaincantes. L'ambition fit jouer à Marca plufieurs autres personnages dans L'affaire du formulaire. Il en fut récompensé par sa nomination à l'Archevêché de Paris; mais il mourut le jour même que ses Bulles arrivèrent à Paris en 1662, à soixante-huit ans. Il confia en mourant ses manuscrits à Baluze, qui a donné de nouvelles éditions du fameux Li-

vre de Concordia Sacerdotii & Imperii. La suite de cet Ouvrage n'a été imprimée qu'après la mort de l'Auteur. Il y revient à ses premiers sentimens, plus sincères & plus vrais que ceux de sa rétractation. Il recommanda avant que de mourir qu'on l'imprimât; grande preuve qu'on ne peut faire aucun fondement sur ce qu'on ne tire des gens, que par des voies de force, d'intérêt ou de crainte, & sur ce qu'ils ne donnent que par politique. C'est aux soins de Baluze que nous devons encore les œuvres postumes de Marca, in-8. avec de sçavantes Préfaces, notes & additions. Ce Prélat étoit grand politique, habile critique, bon Jurisconsulte & très-savant. Il avost un génie ambitieux, fouple, qui favoit donner aux choses la tournure qu'il lui plaisoit, & il faisoit servir les faits aux desseins & aux fins qu'il avoit, au lieu d'ajuster ses desseins à la nature des faits. Nous avons encore de ce Prélat, Marca Hispanica, in-fol. très-estimé & nécessaire pour l'Histoire d'Espagne; & l'Histoire de Bearn, in-fol.

MARCEL, (Guillaume) de Toulouse, Avocat au Conseil, est fort connu par quelques Ouvrages qui ont eu cours, quoique médiocres. 1°. Un Traité de l'origine & du progrès de la Monarchie Françoise, 4 vol. in - 12. qui est moins une histoire

qu'une chronique & des tables chronologiques des principaux événemens, avec les preuves. On v retrouve le détail des Gaules & de l'Histoire de France, jusqu'au milieu du règne de Louis XIV. quoique ce ne soit pas un Livre d'une lecture suivie, on peut le consulter dans le besoin. 2°. Des Tablettes Chronologiques des Empereurs, Rois, Princes , &c. in-12. qui n'a ni l'étendue, ni la clarté nécessaires à ces sortes d'ouvrages. 3°. Tablettes Chronologiques pour les affaires de l'Eglife, in-8, meilleures en leur genre que celles de l'Histoire Profane. Cet Auteur mourut en 1709 à Arles où il étoit Commissaire des classes.

MARCELLIN, Officier de l'Empire & Comte d'Illyrie, fous Justinien, est Auteur d'une Chronique, qui
commence à l'an 379, où
avoit fini celle de saint Jérôme & se termine à l'an 534
de J. C. Elle a été continuée
depuis jusqu'en 566. Cassiodore loue beaucoup cet Ouvrage. Le Pere Sirmond en
donna une édition in - 8. en
1619, qui est la plus correcte.
MARCELLIN. Voyez

AMMIEN-MARCELLIN.
MARCELLUS, (Marcus-Claudius) Général Romain, fut cinq fois Consul, & mérita par des exploits utiles da patrie, d'être appellé l'Epée du peuple Romain. Il fit la guerre ayec succès contre les

Gaulois, quoique supérieurs en nombre, & tua de sa main leur Roi Viridomare. Il eut ordre de passer en Sicile. Après y avoir employé inutilement les voies de la douceur & de la conciliation pour ramener les Syracufains révoltés, il assiégea leur Ville par terre & par mer. Un seul homme, Archimède, le plus grand Géométre de l'antiquité, en retarda la prise pendant trois ans, par ses machines ingénieuses. Marcellus cependant maître de Syracule, ordonna qu'on épargnat ce grand homme, & il n'apprit la mort qu'avec la plus vive douleur. Ce Général Romain eut la gloire de commander une armée contre l'illustre Annibal; après avoir triomphé plus d'une fois de ce rusé Carthaginois, il fut tué dans une embuscade 207 ans avant J. C. C'étoit un homme né pour la guerre; également propre pour commander & pour exécuter, recommandable par la douceur de ses mœurs, par sa sagesse & par sa modération.

MARCHAND, (Jean-Louis) célèbre Musicien, natif de Lyon; vint à Paris fort jeune, sans secours & sans recommandation. Se trouvant, comme par hazard dans laChapelle de Louis leGrand, au moment qu'on attendoit l'Organiste pour commencer l'Office Divin, il s'offrit pour le remplacer, & fut d'abord

X iv

MA

rebuté. Il insista, & on le conduisit à l'Orgue, où son jeu plut & étonna. Les Jésuites le retinrent dans leur Collége, & lui fournirent tout ce qui étoit nécessaire pour perfectionner sans inquictude ses talens. Marchand fe livra tout entier au travail, & se fit une telle réputation, qu'on lui offroit presque toutes les places d'Organisse vacantes; mais il conserva toujours, par reconnoissance, l'Orgue de la Chapelle des Jésuites. Son jeu sçavant, son exécution brillante & la beauté de ses chants, attiroient dans les Eglises où il étoit employé, un grand concours de Musiciens & d'amateurs. On le nomma d'une voix unanime le plus grand Organiste qu'il y ait jamais eu; mais il avoit un esprit si fantasque & si indépendant, qu'il a toujours négligé sa fortune & même sa réputation. Il mourut à Paris en 1732, à soixantetrois ans. Il a laissé deux Livres de pièces de Clavecin, estimés.

MARCHE, (Antoine Olivier de la) né en Bourgogne d'une famille noble, fut mis en qualité de Page auprès de Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, qu'il servit enscite comme Gentilhomme. L'attachement qu'il eut pour son Maitre, lui valut ses bonnes graces, & celles du Duc Charles son successeur, dont il sur le Maitre-d'Hô-

tel & le Capitaine des Gardes. Olivier s'attira l'indignation de Louis XI, qui le soupçonnoit d'avoir conseillé la détention du bâtard de Rubenpré, arrêté parce qu'on l'accusoit d'avoir voulu enlever le Comte de Charolois. Le Roi de France envoya des Ambassadeurs à Philippe pour demander qu'Olivier lui fut livré; mais le Duc répondit : Ou'Olivier étoit son sujet & son serviteur; & que si le Roi ou un autre lui vouloit rien demander, il en feroit raison. La Marche fut crée Chevalier au combat de Monthleri en 1465, & eut depuis le malheur d'être pris à la funeste journée de Nanci, où Charles son maître périt en 1477. Avant recouvré sa liberté, il entra au service de Maximilien d'Autriche, qui avoit épousé l'héritière de Bourgogne, & fut envoyé en France pour complimenter le successeur de Louis XI. Il mourut à Bruxelles 1501, & a laissé des Mémoires, qui, quoique fort inférieurs en tout, i ceux de Commines, ne laissent pas d'etre utiles. Il y manque l'ordre & le stile; mais il y a beaucoup de particularités sur la Cour des deux derniers Ducs de Bourgogne, auxquels l'Auteur avoit été attaché. La meilleure édition de ces Mémoires, est celle de Bruxelles, in-4. 1616. La Marche est encore Auteur d'un Traité

fur les duels & gages de bataille, in - 8. & de plusieurs autres Ouvrages imprimés & manuscrits.

MARCHETTI, (Alexandre) né d'une famille illustre en 1633, à Pont-Ormo, sur la route de Florence à Pise, montra dès sa jeunesse beaucoup de goût pour la Poche. Dès l'âge de quatorze ans il composa des pièces, qui méritèrent les éloges des connoisseurs. Un de ses Sonnets, fut inséré par Crescimbeni dans son Histoire de la Poësie Italienne, comme le plus parfait qu'il eût encore vû. Il étudia aussi avec beaucoup de succès la Philosophie & les Mathématiques, & mérita d'être l'ami intime & le successeur de Borelli dans la chaire de Mathématiques à Pise. Il la conserva jusqu'à sa mort, qui arriva en 1714, à quatre-vingt-deux ans. On a de lui des Poësies, des Traités de Physique & de Mathématique estimés.

MARCIEN étoit né en Thrace, & avoit d'abord été simple Soldat; il s'éleva sur le Thrône par son courage & par sa piété. Après la mort de Théodose le Jeune, Pulchérie sa sœur, offrit à Marcien, dont elle connoissoit les grandes qualités, de partager avec lui l'Empire, s'il consentoit à l'épouser, & pourvu qu'il lui promît d'être fidèle à son vœu de virginité. Marcien accepta la

condition, & fut proclamé Empereur avec un applaudifsement universel. Le premier usage qu'il fit de son autorité, fut de punir de mort l'Eunuque Chrysaphius, qui avoit si indignement abusé de l'aveugle confiance qu'avoit eue en lui Théodose. II donna ensuite toute son attention à pourvoir de dignes Sujets, les principales Charges de l'Etat. Il publia une Loi rigoureuse contre les Hérétiques, rappella les Evêques exilés & déposés par le faux Concile d'Ephèse, fit affembler, en 451, un Concile général à Calcédoine, où il se trouva, & donna plusieurs Edits pour faire observer ce qui y avoit été décidé. L'Empire d'Orient jouît d'un grand calme sous son règne. Genseric ravageoit par le fer & le feu celui d'Occident. Marcien se préparoit à faire la guerre à ce barbare Conquérant; mais la mort traversa son projet, & l'enleva à Constantinople, en 457, à 63 ans. Il étoit zèlé pour la pureté de la Religion, sage, prudent, courageux, & plein de tendresse pour ses sujets, qu'il rendit heureux. Aussi appellèrentils le tems de son règne, le siècle d'or.

MARCION, né à Sinope, au deuxième siècle, dans le Pont, Ville dont for pere étoit Evêque, s'attacha dans sa jeunesse à la Philosophie

Stoique, & eut de l'inclinazion pour la solitude & pour la pauvreté; mais ayant été convaincu d'avoir corrompu une vierge, il fut chassé de l'Eglise par son pere. Ne pouvant supporter cette humiliation, il alla à Rome. & s'adressa aux anciens Prêtres que les disciples des Apôtres avoient formés; mais ils le rejettèrent de leur compagnie, tant son crime leur fai-Soit horreur! Marcion, emporté par l'indignation & par l'esprit de vengeance, Je déchirerai , leur dit - il , votre Eglise, & j'y mettrai une division éternelle. Devenu disciple de Cerdon, il ajouta plusieurs erreurs à celles de son maitre. Il supposoit deux principes, l'un du bien & l'autre du mal, & rejettoit l'ancien Testament. Il n'admettoit de résurrection que pour ceux qui suivoient sa doctrine, condamnoit le mariage, & ne recevoit que ceux qui faisoient profession de continence. Les Sestateurs de cet Hérésiarque s'abstenoient de la chair , n'usoient que d'eau, même dans le sacrifice; faisoient des jeunes fréquens, & s'exposoient d'euxmémes au martyre. Leurs héréfies se répandirent dans une grande partie du monde.

MARCK, (Evrard de la) nommé par quelques Auteurs le Cardinal de Bouillon, étoit fils de Robert I. Duc de Bouillon, Prince de Sedan & d'une maison très-islustre. Il sut élû Evêque de Liége en 1505. S'étant mis sous la protection de la France, il sut pourvû de l'Evê-

MA

ché de Chartres. Les Rois Louis XIII & François I, l'honorèrent de plufieurs bienfaits: ils devoient méme lui procurer un chapeau de Cardinal. Cependant, sous prétexte qu'un autre lui avoit été

préféré, l'ingrat se ligua avec son frere Robert de la Marck & Charles d'Autriche Roi d'Espagne, contre la France.

Il contribua beaucoup par ses intrigues à l'élection de ce Prince, qui fut déclaré Empereur en 1519. L'Archeyêché de Valence en Espa-

gne & ensuite le Cardinalat, surent la récompense de ses cabales. Robert, Prince de Sedan, s'étant remis sous la protection de la France &

ayant déclaré la Guerre à l'Empereur, eur un ennemi cruel dans son frere, qui ravagea ses terres & lui enleva ses places. Par cette condui-

te, il se ménagea une nouvelle dignité qui flattoit son ambition. Car l'Empereur lui permit d'exercer, dans les Pays-Bas, la fonction de Légat, qu'il avoit obtenue du Pape Clément VII. Ce Car-

On a de lui des Ordonnances Synodales.

MARCULFE, étoit un
Moine du septième siècle,

dinal mourut à Liége en 1538.

Moine du septième siècle, qui, par ordre de l'Evèque Landri, qu'on croît être S. Landri Evêque de Paris, fit un Recueil de formules des Actes les plus ordinaires. Il le divisa en deux livres, dont le premier contient principalement les Chartes Royales, & le second renferme les Actes qui se passoient entre particuliers en chaque Pays. Cet Ouvrage est très-utile pour apprendre les antiquités Ecclésiastiques, & pour entendre l'histoire des Rois de France de la première Race. L'illustre Jerôme Bignon publia ce Recueil en 1613, in-8. avec de sçavantes remarques. M. Nivard, Jurisconsulte d'Angers, en donna une deuxième édition en 1666; c'est la meilleure.

MARCY, (Balthasar & Gaspard) freres & Sculpteurs, nés à Cambrai, ont fait plusieurs Ouvrages qui transmettront leurs noms à la postérité. Ils travaillèrent ensemble à l'excellent groupe qui se trouve dans le jardin de Versailles, & qui représente deux Tritons, qui abreuvent deux chevaux du Soleil. Tous les connoisseurs conviennent, qu'on ne peut rien voir de plus exquis pour le goût du dessein, ni pour la richesse de la composition. On doit aussi aux talens de ces deux freres, plusieurs autres Ouvrages estimés. Balthasar, l'aîné, mourut en 1674, & l'autre en 1679.

MARE, (Philibert do la)

Conseiller au Parlement de Dijon, avoit beaucoup de génie pour écrire l'histoire & les éloges des Sçavans, parmi lesquels il a tenu luimême un rang très-distingué. Son stile latin, formé sur celui de de Thou, étoit trèspropre à ce genre d'écrire. . . Aussi tout ce qu'il a mis au jour sur ces matières, a été goûté du public, & fait désirer qu'on publiat ce qu'il a laissé manuscrit. La Mare étoit très-versé dans la Littérature & dans l'Histoire, comme il paroît par ses Ouvrages, qui sont en grand nombre. Les principaux sont: Commentarius de bello Burgundico, qui comprend ce qui s'est passé dans la guerre de 1635; la plus ample édition est in-4. 1689. Historicorum Burgundiæ conspectus, in-4. C'est un Catalogue de pièces relatives à l'Histoire de Bourgogne, que la Mare se proposoit de faire, &c. Il mourut en 1687. Il ne faut pas le confondre avec Nicolas de la Mare, Doyen des Commissaires du Châtelet, qui est Auteur d'un excellent Traité de la Police, en trois vol. in - fol. auxquels M. le Clerc du Brillet, en a ajouté un quatrième. Les recherches importantes & l'exactitude, font le mérite particulier de cet Ouvrage. Tout n'y est pourtant pas absolument exact. M. le Roy, ancien Contrôleur des Rentes de

l'Hôtel - de - Ville de Paris, en a réfuté solidement quelques endroits. Cela n'empêche point que l'Auteur n'y montre beaucoup d'érudition, de jugement & de solidité d'esprit. Il fut chargé de plusieurs affaires importantes sous le règne de Louis XIV, qui l'honora de son estime & d'une pension de deux milles livres. Il mourut en 1723, âgé de quatre-

vingt-deux ans.

MARESCHAL, (George) ple. En 1696, il fut appel- seize ans, lé à Versailles pour consul-

surpris de ne le plus voir. En 1697, le Roi de Suède, Charles XI, étant tombé malade, l'Ambassadeur voulut engager Mareschal à se transporter auprès de ce Prince, pour le secourir, & lui offeit une grande somme; mais l'habile & défintéressé Chirurgien, ayant vû le détail de la maladie, déclara qu'il arriveroit trop tard pour être utile au Prince, dont on apprit en effet la mort l'ordinaire suivant. En 1703, né à Calais en 1658, étoit fils il succéda à Felix dans la plad'un pauvre militaire. Il vint ce importante de Premier jeune à Paris apprendre la Chirurgien du Roi. En 1706, Chirurgie, pour laquelle il Louis XIV lui donna une avoit beaucoup de goût. Il charge de Maître d'Hôtel, y fit de si grands progrès, & l'ennoblit l'année suivanque M. Morel, devenu infir- te. Après la mort de ce grand me, lui confia le soin de l'Hô- Roi, Louis XV l'honora de la pital en chef. Ce fut alors même confiance. La Société qu'il parut avec éclat dans Académique de la Chirurgie, la Ville. Il se distingua dans doit les établissemens faits toutes les opérations, & en sous ce Prince, aux soins & particulier à celle de la taille au zèle de Mareschal, qui au grand appareil, qu'il a mourut dans son Chateau de rendu plus sûre & plus sim- Bièvre en 1736, à soixante-

MARETS, (Jean des) ter sur la maladie de Louis Sieur de Saint-Sorlin, né à XIV, qui avoit un abcès con- Paris en 1593, fut un bel sidérable à la nucque du cou, esprit, un fécond écrivain, Il fut d'avis que l'on y fit & un fameux visionaire du une incision cruciale. L'opé- dernier siècle. Le Cardinal de ration fut faite, & réussit. Richelieu l'honora de son Mareschal, loin de profiter amitié, & le fit Contrôleur de cette occasion pour sa for- Général de l'extraordinaire tune, revint à Paris, après des Guerres, & Sécretaire avoir donné son avis, & ne Général de la marine du Leretourna à Versailles, que vant. A la sollicitation de parce que le Roi avoit paru ce Ministre, il composa plu-

plusieurs Pièces de Théatre, qu'on ne lit plus aujourd'hui, pas même la Comédie des Visionaires, pièce extravagante, bien propre à caractèriser l'Auteur, & que l'on a néanmoins regardé long-tems comme son chef-d'œuvre. Il donna aussi un Poëme en vingtfix livres, intitulé : Clovis ou la France Chrétienne, dont le mauvais succès le rebuta. Las d'être Poëte, il voulut être Prophête, & s'abandonna à des visions folles & à des imaginations chimériques, qu'il prenoit pour des Prophéties. Il promettoit à Louis XIV la gloire de détruire l'Empire des Mahomerans, annonça une armée de cent quarante-quatre mille victimes, qui rétabliroit, sous la conduite du Roi, la vraie Religion; & débita, sous le nom de Prophéties, mille autres reveries dans un livre qui a pour titre: Avis du Saint-Esprit au Roi, & qui porte tous les caractères du fanatisme le plus outré. Il y assure bonnement, que Dieu l'a destiné à faire une réformation générale du genre humain; & il y explique trois Prophéties de l'Ecriture, qu'il prétend s'entendre de la ruine des Jansénistes, comme deyant être exterminés par le Roi de France, avec l'appareil d'une grande armée. Il publia encore dans le même genre les Délices de l'Esprit, Ouvrage inintelligible, dont

on fit une critique ingénieuse & fanglante, par ce feul mot à mettre dans l'Errata, DE-LICES, lifez DÉLIRES. Son but est d'expliquer l'Apocalypse, dont il disoit que Dieu lui avoit envoyé les clefs; & il y débite d'un ton d'enthousiaste mille rêveries qu'enfantoit son imagination échauffée. Ce Visionaire, grand ennemi & grand calomniateur de tous ceux que l'on appelloit Jansénistes. s'avisa de donner une répense à l'Apologie de P. R. & il eut l'honneur d'être foudroyé par le redoutable Nicole. qui écrivit contre lui les Lettres solides & ingénieuses, connues sous le nom de Visionaires, dans lesquelles il met au plus grand jour la folie & l'impiété de des Marets. Cet Illuminé fut un des 1 ers. Membres de l'Académie Françoise, & il mourut à Paris en 1676, chez le Duc de Richelieu, dont il étoit Intendant, âgé d'environ quatre-vingt ans. Il faut ajouter aux Ouvrages dont nous venons de parler, diverses pièces de Poësie; quelques mauvais écrits contre les Satyres de Boileau; des Romans licentieux, entr'autres, Ariane, in-4. ou trois volum. in-12. très-peu regulier pour le syftême des mœurs, recherché des curieux & critiqué par Gueret dans son Parnasse réformé; une espèce de Dissertation sur les Poetes Grecs.

Latins & François, dans laquelle il attaque les maximes d'Aristote & d'Horace sur l'art Poetique; mais il a fait moins de tort à leur réputation, qu'à la sienne. Roland des Marets, son frere ainé, après avoir frequenté quelque tems le Barreau, se livra entièrement à l'étude des Belles-Lettres. On a de lui un Recueil de Lettres Latines, dont le stile est assez pur, intitulé : Rolandi Maresii Enistolarum Philologicarum, Libri duo. On y trouve plusieurs réflexions critiques, très-judicieuses. Il mourut à Paris en 1613. On compte encore parmi les personnes illustres de ce nom, Samuel DES MARETS, fameux Ministre Protestant, de Picardie, qui mourut Professeur de Théologie à Groningue, en 1673. On a de lui plufieurs Ouvrages de Controverse contre les Catholiques, les Sociniens & contre Grotius. On trouva tant de méthode dans son système dè Théologie, intitulé: Synopsis Theologica, qu'il fut adopté dans les autres Académies Protestantes; l'édition qui en a été faite à Groningue en 1671, est la plus estimée. Samuel des Marets laissa deux fils , Henri & Daniel , qui marchèrent sur ses traces, & se distinguèrent par leur érudition. Ils prisent soin de l'édition de la Bible Françoise, imprimée en grand papier, in-fol, chez Elzevir.

Les fréquentes Notes dont elle est chargée, sont de Samuel des Marets leur pere.

MARGUERITE DE LA BIGNE, né à Bayeux d'une famille noble & ancienne, fur Docteur de la maison & Société de Sorbonne en 1572, & ensuite Chanoine & Théologal de Bayeux, & Doyen de la Cathédrale du Mans. Il assista avec éclat aux Etats de Blois en 1576, & à l'Assemblée du Clergé de France commencée à Melun, & finie à Paris en 1580. Il s'est acquis beaucoup de réputation par le fameux Ouvrage qu'il intitula Bibliotheca Patrum, dont il donna les huit premiers volumes in - fol. en 1576, & auxquels il ajouta un autre vol. in-fol. en 1579. fous le titre d'Appendix. II s'en est fait depuis un grand nombre d'éditions augmentées avec des supplémens. Il mourut en 1588.

MARGUERITE DE FRANCE, fille de Henri IL née en 1552, plus fameuse par son esprit & sa beauté, que par sa vertu, fut mariée avec Henri Roi de Navarre, depuis Henri IV, peu de jours avant l'affreux massacre de la S. Barthelemi, & ce mariage que l'intérêt avoit formé, ne fut pas heureux, parce que la Princesse avoit le cœur pris pour le Duc de Guise, & que sa conduite fut touiours irrégulière. Le Duc de Navanre s'étant évadé de la

Cour, la Princesse infista pour aller joindre son mari, & après quelques refus, on le lui permit, & la Reine Mere l'y accompagna. Henri vint les recevoir à la Réole, & en usa bien avec sa femme pendant tout le séjour que Catherine de Médicis fit en Gascogne. Mais après le départ de la Reine, les deux époux qui firent leur résidence à Pau, ne tardèrent pas à se brouiller. Les fréquentes galanteries du Roi de Navarre n'y donnèrent que trop d'occasion, & la Reine ausli peu fidèle à la foi conjugale, ne demeura pas en reste avec son époux. Dans un voyage qu'elle fit à la Cour de France en 1582, elle s'engagea dans plusieurs avantures scandaleuses, qui lui attirèrent un traitement ignominieux de la part du Roi son frere. Le Roi de Navarre qui fermoit les yeux sur les désordres de son épouse, & qui sembloit vouloir apprendre à ses propres dépens à ceux dont il débauchoit les femmes, à devenir maris commodes. ne put dissimuler l'affront que lui avoit fait son épouse, & il exigea ou qu'on lui fit réparation, ou qu'il lui fût permis de ne la pas reprendre. Mais comme le mauvais état de ses affaires ne souffroit pas ce ton de fierté, il s'adoucit, & reçut dans Nerac Marguerite avec toute sa fletriffure. Il est yrai qu'il

se dédommagea de cette contrainte par le mépris qu'il eut pour elle; & la Princesse pour s'en venger se servit du prétexte de l'excommunication lancée par Sixte contre son mari, pour lui faire la guerre. Elle se saisit donc de l'Agénois qui lui avoit été donné en dot, & s'établit à Agen. Mais les Habitans indignés de sa vie licentieuse, & des vexations qu'elle exercoit contr'eux, la chasserent, & elle se sauva en désordre en Auvergne, où elle acheva de consumer le reste de sa jeunesse en avantures bien indignes d'une fille de France. Elle séjourna quelque tems à Sarlat, où ayant appris que les Habitans méditoient le dessein de l'arrêter, elle s'enfuit & fut prise en chemin par le Marquis de Canillac, qui l'enferma au Château d'Asson. Elle y régna bientôt, par la défaite du Marquis, qui ne put se défendre de ses charmes féduisans, & s'étant rendue maîtresse de la place, elle en chassa le trop foible Gouverneur. Elle demeura dans ce Château jusqu'en 1605, qu'elle retourna à la Cour, où régnoit son mari qu'elle sollicita d'obtenir la dissolution de leur mariage, ce que Clément IX accorda en 1599. La Princesse libre alors de tout engagement, fit bâtir un beau Palais rue de Seine au fauxbourg S. Germain, & y passa le reste de ses

jours dans le commerce des gens de Lettres qu'elle aimoit, & dans un mêlange bisarre de dévotion & de galanterie, dont elle fit toujours profession. Elle mourut en 1615. Nous avons d'elle des Mémoires fort curieux qui s'étendent depuis 1565 jusqu'en 1582. Ils ont été écrits par cette Princesse pour servir de réponse à l'éloge que Brantome en a fait dans ses Hommes Illustres. La meilleure édition est celle de Liége in-8. publiée par les soins de Godefroy. Marguerite y parle affez avantageusement de ses mœurs; mais son témoignage est démenti par toutes les Anecdotes, que racontent d'elle les Histo-

MARGUERITE, Reine de Dannemarck, succéda au Roi Waldemar III son pere, & épousa Haquin Roi de Norvége, dont elle eut aussi le Royaume. Ses grandes qualités, & surtout son inclination pour la guerre, la firent appeller la Sémiramis du Nord. Albert Roi de Suede avant irrité par sa tyrannie la Noblesse de son Royaume, elle appella Marguerite à son secours. Cette Héroine avant que de se rendre en Suede à la tête de son armée, exigea qu'on la choisit pour Reine, fi elle triomphoit d'Albert. On y consentit, & le Tyran fut défait. Par cette victoire, Suede, Elle gouverna avec

une autorité absolue. Comme les Grands lui rappelloient son serment, & lui disoient qu'ils en avoient les actes. Je vous conseille de. les bien conferver, dit - elle, pendant que je garderai tous les droits de ma dignité. Elle vint à bout defaire passer les trois Royaumes électifs qu'elle possédoit sur la tête d'Eric Due de Poméranie, & mourut en 1472.

MARGUERITE D'AU-TRICHE, fille de l'Empereur Maximilien I, fut élevée à la Cour de Louis XI. & francée au Dauphin depuis Charles VIII, qui dans la fuite ayant épousé Anne héritiere de Bretagne en 1491, renvoya Marguerite qui fut quelque tems après mariée à l'Infant Jean d'Espagne. Le vaisseau sur lequel elle s'étoit embarquée pour aller joindre son futur époux, ayant été battu d'une violente tempête, Marguerite sur le point de périr & tranquille au milieu de l'orage, eut assez de sang froid pour composer ellemême son épitaphe :

Cy gît Margot la gente Demoiselle, Qu'eut deux maris, & si mouruc pucelle.

la tête de son armée, exigea qu'on la choisit pour Reine, si elle triomphoit d'Albert. trouva bientôt veuve. Alors On y consentit, & le Tyran fut défait. Par cette victoire, Beau, Duc de Savoye, qui Marguerite devint Reine de mourut au bout de troisans, Suede. Elle gouverna avec & Marguerite se retira ensitu

MA 3.

auprès de son pere, gouverna avec beaucoup de sagesse les Pays-Bas, où elle fit fleurir les Sciences, & mourut à Malines en 1530. Cette Princesse avoit beaucoup d'esprit, & elle a fait plusieurs ouvrages en prose & en vers, entr'autres : le Discours de ses infortunes. C'est elle qui a fait bâtir la fameuse Eglise de Notre-Dame, aux Portes de Bourg-en-Bresse. Corneille Agrippa a fait son Oraison funcbre. Il y a encore eu de ce nom, MAR-GUERITE DE FRANCE, fille de François I, mariée à Emmanuel-Philibert Duc de Savoye, en 1559. Cette Princesse sçavoit très-bien le Grec & le Latin, & se distingua par des qualités encore plus solides, la piété, la générofité & la prudence. Elle fut la Protectrice des Scavans, & ses bienfaits en attirerent plusieurs à Turin. Ses Sujets, dont elle fit le bonheur, lui donnèrent le titre glorieux de Mere du Peuple, & elle mourut en 1574.

MARGUERITE DE VA-LOIS, sœur de François I, Princesse illustre par sa vertu & par son esprit, naquit à Angoulême en 1492. Elle épousa d'abord le Duc d'Alençon, & sut ensuite mariée à Henri d'Albret, second du nom, Roi de Navarre. Son frere, qu'elle aimoit tendrement, étant tombé ma-

lade en Espagne, où il étois prisonnier, elle alla le voir, & contribua à sa guérison par sa présence & les soins qu'elle eut de lui. Elle parla avec fermeté à Charles-Quint & à ses Ministres, & les força à traiter le Roi avec tous les égards dûs à sa dignité. François I, qui avoit pour elle une tendresse réciproque, la consultoit dans les affaires du Gouvernement, & se trouvoit bien de ses avis. Lorsqu'en 1577 elle se maria au Roi de Navarre, il lui fit de très-grands avantages. Cette Princesse, retirée dans ses Etats, s'appliqua avec son époux à les rendre florissans, à relever l'Agriculture, qui étoit très-négligée, à embellir ses Villes, à civiliser ses Peuples, & à fortifier les Places, pour se garantir des usurpations des Espagnols. Reine de Navarre fut accufée de favoriser les nouvelles opinions, & elle protégea ouvertement leurs Partifans. Elle fit même imprimer un Ouvrage de sa façon, sous le titre de Miroir de l'Ame, pécheresse, qui fut censuré par la Sorbonne, comme contenant une doctrine contraire à celle de l'Eglise Romaine. Cependant, soit pour ne pas déplaire à son frere, qui s'étoit déclaré ouvertement contre le Luthéranisme, soit qu'elle eût renoncé de bonne foi à l'erreur, elle se conduisit par la suite, au moins

extérieurement, en Catholioue; & meme on a tout lieu de croire que sur la fin de sa vie. elle étoit sincèrement convertie. Elle mourut en 1549, dans le Bigorre. Madame de la Force a fait, en 4 volum. in-12. l'histoire de cette célèbre Princesse; mais ce n'est qu'un Roman, & un tissu de fictions, sur un fond très-léger de faits historiques. La Reine Marguerite étoit plutôt la matière d'une belle Hiftoire, que d'un Roman. Elle a laissé plusieurs Ouvrages de Poesse, comme des Comédies, des Moralités, & l'Heptameron ou les Sept-Jours de la Reine de Navarre, Recueil dans le goût des Nouvelles de Boccace, qui donneroit une trèsmauvaise idée des mœurs de cette Princesse, si l'on ne sçavoit que souvent, & sur-tout dans le siècle où vivoit Marguerite, le cœur n'avoit aucune part aux productions de l'esprit, & qu'avec une conduite irréprochable, on se permettoit quelquefois un stile très-licentieux. On a réimprimé ces contes à Amsterdam, en deux vol. 1698. & on y a conservé l'ancien stile. Les Poesses de cette Princesse furent recueillies en 1547 par Jean de la Haye son valet de chambre, sous ce titre: Les Marguerites de la Marguerite des Princesses, très-illustre Reine de Navarre. On y trouve quatre Mystères ou Comédies pieuses & deux Farces; le

Triomphe de l'Agneau, Poème fort long; la Complainte pour un prisonnier, qui paroit être François sûr; & 30 Chansons spirituelles, & d'autres pièces sur divers sujets, où l'on trouve de l'esprit & de l'invention, une verssification assez une assez une assez une assez une assez une le plus souvent irintelligibles.

MARGUNIO, (Massimo) né à Candie, étoit fils d'un Marchand qui l'amena avec lui à Venise en 1547, & l'envoya à Padoue, où il étudia avec succès les Belles-Lettres, la Philosophie & la Théologie. La mort de son pere, arrivée à Venise, le rendit possesseur d'un riche héritage : il ouvrit dans cette Ville une Imprim. Grecque, de laquelle sont sortis beaucoup d'Ouv.; mais ayant été consumée par un incendie, il fut'obligé de retourner dans sa Patrie, où il prit l'habit Monastique. Il y composa ses Livres de la Procession du Saint-Esprit, où il fit de vains efforts pour réunir les Eglises d'Orient & d'Occident. Muni . de cet Ovrage, il vint à Rome. Sixte V, à qui sa foi étoitsus ecte, voulut l'obliger de faire une Profession de Foi Orthodoxe devant les Inquisiteurs, & ordonna que s'il le refusoit, on le mit en prison. Margunio, informé de cette résolution, sortit de Rome, & retourna en Grèce.

En 1585, il partit pour les Isles de l'Archipel, & s'arrêta à celle de Cérigo, dont il fut Evêque: Sur la fin de sa vie il le retira dans sa Patrie, & y mourut en 1602, à 80 ans. Ses Hymnes Anacreontiques & d'autres Ouvrag, le font regarder comme un des meilleurs Poëtes Lyriques de son les sans de le comme un des meilleurs.

MARIALES, (Xantes) né à Venise vers l'an 1580, étoit de la noble famille des Pinardi; mais il en quitta le nom, en se faisant Religieux dans l'Ordre de S. Dominique. Après y avoir enseigné quelque tems la Philosophie & la Théologie, il se renferma dans fon cabinet, pour se livrer entièrement à l'étude. On ne put l'en arracher ni lui faire accepter aucun emploi dans fon Ordre. Son zèle impétueux pour soutenir les intérêts de la Cour de Rome, lui attirèrent de justes disgraces. Deux fois il fut chasse des Etats de Venise. Ayant obtenu son retour, il y mourut en 1660, à plus de 80 ans. On a de lui plusiers gros Ouvrages, dont le plus curieux a pour titre: Bibliotheca Interpretum ad universam Summam D. Thomæ.

MARIAMNE, Princesse & trop de crédulité pour les illustre par sa vertu & par Fables, reçûes autresois en sa beauté, épousa Hérode le Espagne. L'Esp. Pedro Man-Grand, l'an du monde 3997, tuane sit sur cette Hist. une & elle en eut Alexandre & Aristobule. Son air sier & recherchée. Mariana a fait majestueux lui attira des ennaisse des calomniateurs, pour expliquer la significat, pour expliquer la significat.

qui persuadèrent à Herode qu'elle lui avoit été peu fidèle, pendant son absence. Ce Prince naturellement cruel & ombrageux, l'immola à ses foupcons jaloux. Ayant ensuite reconnu l'imposture de ses accusateurs, il fut inconsolable de la mort de cette malheureuse Princesse, qu'il aimoit passionnément. Il sit bâtir en son honneur une tour superbe de marbre blanc, dont les pierres longues de 20 coudées étoient jointes avec tant d'art, qu'on eû crû qu'elles étoient toutes d'une seule pièce.

MARIANA, (Jean) né à Talavera dans le Diocèse de Tolède, entra chez les Jésuites en 1514. Ill enseigna avec réputation la Théologie en Espagne, à Rome & à Paris. Il passa les cinquante dernières années de sa vie dans sa patrie, où il composa son Histoire d'Espagne en 30 Livres , qu'il traduisit ensuite en Espagnol. La meilleure édition de cet ouvrage eff celle de Mayence in-4 1605 5 on n'y reprend que trop de partialité à l'égard des François & des Protestans, beaucoup defautes de Géographie; & trop de crédulité pour les Fables, reçues autrefois en Espagne. L'Esp. Pedro Mantuane fit fur cette Hift. une critique sçavante, curieuse & recherchée. Mariana a fair aussi des Notes sur l'Ecriture,

Yii

MA tion propre des mots Hébreux, in-fol. son Livre de Rege & Regis Institutione, imprimé avec Privilège, firempli de maximes pernicieuses & tendantes à la révolte, fut censuré par la Sorbonne, & justement condamné par le Parlement de Paris à être brûlé, par la main du bourreau. L'Auteur a l'impudence de soutenir dans cet ouvrage, qu'il est permis de se défaire d'un Tyran, & il y porte le jusqu'à admirer fanatisme l'action détestable de Jacques Clement. Il a aussi composé sept Traités Historiques & Théologiques, imprimés à Cologne en 1609. Dans un d'eux il rapporte les sentimens des Philosophes & des Peres de l'Eglise, les Loix Civiles & Ecclésiastiques, conre la Comédié & les Spectacles. On a aussi donné de lui après sa mort un ouvrage qui a pour titre, de Morbis Societatis, des Maladies de la Société de Jesus, de leur cause & de leurs remèdes. Voici ce qu'il en dit au Chapitre 14. >> Quelque faute qu'un des » Membres de la Société ait » commise, pourvû qu'il ait » beaucoup de hardiesse, & >> qu'il trouve quelque défai->> te & s'enveloppe de quel->> que couverture, on en demeurera là. Je laisse à part > les crimes les plus groffiers,

so dont on pourroit faire un

no grand dénombrement, &

» quile dissimulent, de peur de

MA

» faire du bruit. Car il semble or que tout notre gouverne-» ment n'ait point d'autre but » que de cacher les fautes, & » de jetter de la cendre dessus. » comme si le feu pouvoit » manquer tôt ou tard de jet-» ter de la fumée.... Parmi » nous les bons sont affligés, » & même mis à mort sans, » sujet, ou pour des causes 13 très-légères, ce qui est une » cond. capable de faire que » Dieu abîme la Compagnie. Voilà de quelle manière cet Auteur parle de la Société des Jésuites, dans laquelle il a vêcu jusqu'à l'âge de 87 ans. Il mourut à Tolède en 1624. Mariana passe pour un des plus habiles hommes de son siècle, & sçavoit les Belles-Lettres, le Grec, l'Hébreu l'Histoire Ecclésiastique & Profane.

MARIANUS Scotus; Moine Irlandois, parent du vénérable Bede, est Auteur d'une Chronique estimée, depuis la Naissance de Jesus-Christ jusqu'en 1083. Elle a été continuée jusqu'en 1200 par Dobechin, Abbé de S. Disbode dans le Diocèse de Trêves. Cet habile Moine mourut en 1086.

MARIE, que l'Eglise appelle par excellence la sainte Vierge, étoit de la race de David, & originaire de Bethléem. Choisse de toute éternité pour être la Mere de Dieu, on ne peut douter qu'elle n'ait reçû une grace

M A 345

proportionnée à cette dignité, c'est-à-dire plus grande, que celle de tous les Saints. Elle embrassa pour toute sa vie l'état de la Virginité, ce qui avoit été fans exemple jusqu'alors. Malgré cette résolution elle épousa Joseph qui étoit aussi de la famille de David, les mœurs des Juifs ne lui permettant pas de faire autrement, ou plutôt Dieu le voulant ainsi, afin que son honneur fut à couvert contre la malignité de la médifance, qu'elle eut un secours humain & ordinaire dans les peines & fatigues dont elle ne devoit pas etre exempte; & afin que le diable trompé par cette apparence, ne connut point le mystère qui devoit s'opérer en elle. Ayant conçu le Fils de Dieu par l'opération de l'Esprit saint, elle en devint Mere, sans faire aucun tort à saVirginité, que J.C. consacra par sa naissance. Nous ne sçavons de sa vie que le peu que nous en dit le S. Evangile. Elle assista au Sacrifice de son Fils, étant aux pieds de la Croix avec une fermeté & une foi digne de la Mere d'un Dieu, qui regardoit dans sa mort le Salut du Monde qui en devoit être le fruit. Jesus-Christ l'ayant recommandée à son Disciple bien-aimé, il la prit avec lui, & après l'Ascension dont elle fut témoin, & la Descente du faint-Esprit sur les Apô-

tres, au milieu desquels elle se trouva, Saint Jean l'emmena avec lui à Ephèse, où elle mourut dans un âge trèsavancé, fans qu'on feache aucune particularité d'une mort fi glorieuse, qui a couronné la vie de la plus sainte de toutes les Créatures. Honorons par le filence une obscurité qui ne peut étie sans mystère, à l'exemple de l'Eglise, qui sçachant qu'il n'y a point de piété véritable, qui ne soit établie sur les fondemens de la vérité, a mieux aimé suspendre son jugement, que de rien assurer de faux ou de douteux. Plus elegit sobrietas Ecclesiæ cum pietate nescire, quam aliquid frivolum & apocriphum inde tenendo docere. Uluard in Mart.

MARIE EGYPTIENNE, (Ste.) ayant quitté ses parens à l'âge de 12 ans, vint à Alexandrie, où elle se plongea pendant 17ans, dans la débauche la plus infâme. S'étant embarquée avec des pélerins, qui alloient à Jérusalem, pour la Fête de l'Exalt, de la Croix, elle remplit le vaisseau d'abomin. Quand elle fut arrivée dans la Ville, elle continua ses desordres. Mais s'étant mêlée dans la foule pour entrer dans l'Eglise, où l'on montroit la sainte Croix , elle se sentit toujours repoussée. Frappée de cet obstacle, touchée intérieurement de la Grace qui en vouloit faire un vase d'élection, elle prit la résolution Y iii

de changer de vie, & d'expier ses crimes par la pénit. Etant retournée à l'Eglise, el e y ent a facilement & adora la Croix. Le même jour, elle sortit de Jérusalem, passa le Jourdain, & s'enfonça dans le vaste désert qui est au-delà de ce fleuve. Elle y passa 47 ans dans les rigueurs de la plus austère pénitence, sans voir personne, & vivant de ce que la terre lui fournissoit. Mais ayant été rencontrée vers l'an 430 par un Solitaire, nommé Zozime, elle lui raconta son histoire; le conjura par Jesus-Christ, de garder un secret inviolable, jusqu'à ce que Dieu l'eut retiré du monde, & le pria de lui apporter l'Eucharistie. Comme elle employoit des passages de l'Ecriture, Zozime; lui demanda si elle avoit étudié, non, réponditelle; mais c'est Dieu qui enfeigne aux hommes la science : Le saint Solitaire, l'année suivante, alla s'asseoir auprès du Jourdain, le Jeudisaint, attendant l'illustre pénitente. Elle parut de l'autre côté, & ayant fait le signe de laCroix fur lefleuve, elle marchasur leseaux, & recutil'Eucharistie. Elle pria Zozime de revenir au même endroit l'année suivante. Il le fit, & trouva son corps étendu sur la terre avec cette inscription, tracée sur le sable: Abbé Zozime, enterrez ici le corps de la misérable Marie.

Je suis morte le même jour que j'ai reçu les saints Mystères, priez pour moi.

MARIE STUART, fille de Jacques V. & de Marie de Lorraine, devint héritiere de la couronne d'Ecosse, huit jours après sa naissance, en 1541. Henri VIII. Roi d'Angleterre, se proposa d'abord de la faire épouser au Prince Edouard fon fils, afin de réunir les deux Royaumes. Mais ce mariage n'eut pas lieu. La guerre qui survint entre l'Ecosse & l'Angleterre, ayant obligé Marie de passer en France pour la sûreté de sa personne, elle y épousa, l'an 1558, François, Dauphin de France, fils & Successeur de Henri II. Après la mort de ce Prince, en 1560, elie revint en Ecosse, où elle épousa Henri Stuart son cousin, dont elle eut un fils, qui fut depuis Roi d'Angleterre, d'Ecosse & d'Irlande, sous le nom de Jacques I. Après la mort tragique de Henri qui fut étouffé dans son lit en 1567 par des Assasfins, qui pour cacher leur crime, firent sauter la maison par une mine, Marie eut pour troisième époux le Comté de Botwel , Calviniste , qui étoit regardé comme l'auteur de la mort de Henri Stuard. Ce mariage fut la source funeste de tous les malheurs de cette infortunée Princesse. Ceux mêmes qui l'y avoient engagée, l'accu-

sèrent du meurtre de son second mari qu'elle n'aimoit pas, & prirent les armes contre elle. Abandonnée de son armée, elle fut obligée de se rendre aux Confédérés. qui l'enfermèrent dans un Château. On l'obligea de céder la couronne à son fils & on lui permit de nommer un Régent. Elle jetta les yeux sur le Comte de Murray son qu'on avoit fait mourir, & frere, qui ne l'accabla pas moins de reproches & d'injures. Elles'échappa de sa prison. L'humeur dure & sevère de Murray lui procuroit un parti. Elle leva 6000 hommes; mais ayant été vaincue, elle alla se jetter entre les bras d'Elizabeth, Reine d'Anglet. qui l'avoit assurée qu'elle trouveroit un asyle auprès d'elle. Elle fut d'abord reçûe avec honneur dans Carlile, & ensuite transférée à Tentbury, qui fut pour elle une prison. L'Ecosse pendant ce tems-là ruisseloit de sang, les Catholiques & les Protestans faisoient la guerre civile. Une nouvelle conspiration formée en Angleterre 1586, accéléra la perte de Marie Stuart. Elizabeth fit juger cette malheureuse Princesse son égale, comme si elle avoit été sa sujette. Quarante-deux membres du Parlement & 5 Juges du Royaume, allèrent l'interroger dans sa prison à Foteringhei; elle protesta, mais elle répondit : Jamais jugement

ne fut plus incompétent, & jamais procédure ne fut plus irrégulière. On lui représenta de simples copies de ses lettres, & jamais les originaux. On fit valoir contre elle les témoignages de ses Sécretaires, & on ne les lui confronta point. On prétendit la convaincre sur la déposition de trois conjurés dont on auroit pû différer la mort, pour les examiner avec elle. Enfin quand on auroit procédé avec les formilités que l'équité exige pour le moindre des hommes, quand on auroit prouvé que Marie cherchoit par-tout des secours & des vengeurs, on ne pouvoit la déclarer criminelle. Elizabeth n'avoit d'autre jurisdiction sur elle, que celle du puissant sur le foible & fur le malheureux. Enfin après dix-huit ans de prison, dans un pais qu'elle avoit imprudemment choisi pour asyle, Marie eut la tête tranchée sur un échassaut en 1587, à quarante-deux ans. Elle souffrit la mort avec une constance admirable. après avoir remercié Dieu du bonheur qu'elle avoit de mourir pour la Religion Catholique, car il étoit notoire que c'étoit ce qui l'avoit rendue si odieuse: on prétend qu'avant, elle communia d'une. Hostie qu'elle avoit conservée. Cette Princesse, de l'aveu même de ses ennemis, avoit Y iv.

les plus grandes qualités. Elle scavoit le Latin & cinq autres langues, écrivoit en vers & en profe & protégeoit les sciences & les scavans. Jacques son fils, bien loin de pouvoir venger la mort de sa mere, n'eut pas même la liberté d'en témoigner de la douleur.

MARIE DE MEDICIS. fille de François de Médicis, Grand Duc de Toscane, épousa Henri IV. Roi de France en 1600. Après le détestable assassinat de ce grand Prince. elle voulut se faire déclarer Régente pendant la minorité de Louis XIII. son Fils. Le Duc d'Epernon, Colonel Général de l'Infanterie. pour exposer les intentions de la Reine, se rendit au Parlement, qui tenoit ses séances aux Augustins. Ses menaces & les troupes qu'on avoit rangées autour du Couvent, extorquèrent un Arrêt, qui déclara Marie de Médicis seule Régente. C'étoit une Princesse aussi peu expérimentée dans les affaires, qu'impérieuse & pleine d'ambition. Régente & non maitresse du terre, née en 1516, étoit Royaume, elle dépensa en profusions pour s'acquérir des créatures, tout ce que Henri ·le Grand avoit amassé, pour rendre sa Nation puissante. Les Princes du Sang & les grands Seigneurs remplirent la France de factions. Marie se livra entièrement aux Conseils de Caligai & de Concini fon mari, ce qui excita

de grands troubles. De Luines, Gentilhomme ordinaire & favori du Roi, lui persuada qu'il étoit capable de règner par lui-meme, que la Reine le tenoit en tutelle ; & le jeune Prince exila sa mere à Blois. Mais l'orgueilleux Duc d'Epernon alla la tirer du Château de cette Ville, la mena dans ses Terres à Angoulême, comme un Souverain qui secouroit son alliée. Après plusieurs brigues inutiles contre le Cardinal de Richelieu, elle se retira en 1631 dans les Pays-Bas, & mourut à Cologne en 1642 à 68 ans dans la plus affreuse misère. Cette Princesse, dit le Président Hénaut, avoit un esprit trop audessous de son ambition. Elle ne fut pas affez furprise, ni assez affligée de la mort d'un de nos plus grands Rois. C'est elle qui fit bâtir le magnifique Palais de Luxembourg, & plusieurs autres superbes édifices. Elle est aussi Fondatrice du Monastère des Religieuses du Calvaire qui furent établies en 1620.

MARIE, Reine d'Anglefille de Henri VIII. & de Catherine d'Arragon. Edouard VI. son frere avoit déclaré en mourant, à son préjudice Héritière du Royaume sa coufine Jeanne Gray, descendante de Henri VII, laquelle fut proclamée à Londres. Mais le parti & le droit de Marie l'emportèrent. Elle enferma sa rivale dans la Tour avec la

Princesse Elizabeth, qui fut depuis si fameuse. A peine y eut-il une guerre, & beaucoup plus de sang fut répandu par les bourreaux, que par les soldats. Le pere, le beau-pere, l'époux de Jeanne Gray, ellemême enfin, furent condamnés à perdre la tête. Attachée à la Communion Romaine, Marie commença par convoquer une Chambre des Communes, toute Catholique. Les Pairs qui pour la plûpart n'avoient de Religion que celle du Prince, ne furent pas difficiles à gagner. Le Parlement poursuivit sous Henri VIII. les Protestans, les encouragea sous Edouard VI, & les brûla sous Marie. On compte environ 800 personnes livréés aux flammes sous son règne. Ce n'est pas ainsi que la foi s'est établie. Une femme groffe accoucha dans le bucher même, quelques citoyens touchés de pitié arrachèrent l'enfant du feu, le Juge Catholique l'y fit rejetter. En lisant ces actions abominables, croit-on être né parmi les hommes? Les Evêques mariés furent déposés, & l'ancienne Liturgie de l'Eglise rétablie. Le Pape Jules III. charmé de cette nouvelle révolution. envoye le Cardinal Polus en Angleterre, en qualité de Légat. Arrivé à Londres, le Prélat alla au Parlement, & les 2 Chambres ayant promis d'abroger toutes les Loix faites contre l'autorité du Pape, il

leva les Censures en 1554, & réunit l'Angleterre à l'Eglise Romaine. En 1557 Marie envoya un Héraut déclarer la guerre à la France, & fit partir huit mille Anglois pour aller joindre l'armée Espagnole dans les Pays-Bas. Pour réparer la perte de Calais, dont le Duc de Guise. s'étoit emparé, elle mit en mer une Flotte de 120 vaisfeaux, mais inutilement. Elle mourut en 1558, sans avoir eu d'enfans de Philippe son époux, fils de l'Empereur Charles-Quint & Roi d'Espagne. Sa mort fut très-funelle à la Religion qu'elle avoit fait refleurir en Angleterre.

MARIE - MAGDELAI-NE DE LA TRINITE'. née à Aix en Provence, en 1616, d'un pere qui étoit soldat, fut élevée avec grand soin par sa mere. Demandée en mariage à l'âge de 15 ans par un parti avantageux, elle le refusa. Etant tombée malade en 1632, elle forma la résolution de fonder l'Ordre de la Miséricorde, pour y recevoir des Filles de qualité, sans bien & sans dot. Elle établit la première Maison de ce nouvel Ordre à Aix en 1637, de concert avec le Pere Yvan, Prêtre de l'Oratoire, son Directeur, qui composa pour elle un Livre intitulé, Conduite à la Perfection Chrétienne. Marie-Magdelaine mourut saintement à Avignon, après avoir fondé plusieurs Maisons dan

différentes Villes, entr'autres à Paris, où elle prédit, diton, à la Reine-Mere, la Paix des Pyrenées, le mariage de Louis XIV. & la nais nce du Dauphin.

MARIE de l'Incarnation. Fondatrice des Carmelites réformées en France. Voyez

AVRILLOT.

MARIE de l'Incarnation, née à Tours en 1599, s'engagea dans le mariage, pour obéir à ses parens. Elle perdit à 19 ans son époux, nommé Martin, & à 32 ans elle entra chez les Ursulines de la même Ville. Ornée de toutes les vertus qui conviennent à son sexe, elle étoit maitresse dans la Vie spirituelle, dès son entrée au Noviciat. Aussi fut-elle chargée après sa Profession, des instructions des Novices. Elle s'en acquita avec succès, & composa en faveur de ses jeunes élèves un fort bon livre, intitulé, l'Ecole Chrétienne. Appellée ensuite par des voyes extraordinaires à la Conversion des filles sauvages du Canada, elle passa à Quebec en 1639, où elle établit un Couvent de son Ordre. Après l'avoir gouverné avec beaucoup de sagesse & de prudence, elle y mourut en 1672, à 73 ans, en odeur de sainteté. On a encore d'elle un volume in-4. de Retraites & de Lettres. Dom Claude Martin, son fils, célèbre Bénédictin, a publić sa vie, qui

de Charlevoix, Jésuite. MARIE DE GOUR-

NAY, voyez Jars.

MARIGNÝ, (Enguerran de) d'une noble & très-ancienne famille de Normandie, fut le principal Ministre du Royaume sous Philippe-le-Bel, qu'il servit avec fidélité & avec beaucoup de succès, en plusieurs occasions importantes. Ce Prince dont il gagna les bonnes graces par son mérite & par son adresse, le fit Chambellan de France, Capitaine du Louvre, Intendant des Finances & des Batimens, & Comte de Longueville. Charles de France, Comte de Valois, frere du Roi, & les autres Seigneurs du Royaume, furent jaloux de sa fortune. Cette envie dégénera en une haine secrette, qui passa facilement de l'esprit des Grands dans celui des peuples. D'ailleurs Marigny naturellement fier, & sûr de la faveur de son Roi, ne se mit point en peine de ménager ses ennemis. Après la mort de Philippe-le-Bel, Charles de Valois qui n'aimoit point Marigny, s'empara de toute l'autorité; ne trouvant point d'argent pour les frais du Sacre du Roi Louis X. son neveu, il s'en prit à ce Minist. qui ayant été aussi accusé d'avoir altéré les Monnoyes, chargé les peuples d'Impôts, dégradé les forets du Roi & diverti plusieurs grandes soma été aussi écrite par le P. mes, sut condamné à être

pendu à un gibet qu'il avoit fair lui-même dresser à Montfaucon, ce qui fit exécuté en 1315. Les remords que Charles témoigna en mourant sur la mort de Marigny, justisièrent ce Ministre, qui en effet avoit été condamné, sans étre entendu. Sa mémoire sur réhabil tée & ses biens rendus.

MARIGNI, (Jacques) né à Marigni auprès de Nevers, embrassa l'Etat Ecclésiastique, & après avoir fait un voyage en Suéde, on ne sçait à quelle occasion, il s'attacha au Cardinal de Retz, qu'il amufoit par son esprit, & qu'il servoit par ses écrits. C'étoit sun gros homme de bonne humeur, franc, aimant la bonne chère & le plaisir, d'une conversation aimable, qu'il sçavoit rendre intéressante par les choses rares & curieuses qu'il avoit observées dans ses voyages. Il entra dans toutes les intrigues de la Fronde, autant par caractère d'esprit , que par complaisance pour le Cardinal, & il se rendit important dans son parti par ses chansons & les autres poesses Satyriques qu'il faisoit; contre . le Cardinal Mazarin. Lorfque le Parlement eut mis à prix la tête de ce Ministre, Marigni fit un écrit contenant en particulier un Tarif de la somme de 150000 livres, qui avoit été assignée pour cette expédition en faveur de ceux qui trouveroient le moyen de

se défaire du Cardinal, ou de le mutiler, & il imagina assez plaisamment plus de 14 manières différertes d'attenter sur sa personne. Après la détention du Card. de Retz, Marigni suivit le prince de Condé en Flandres, & ne perdit rien des agrémens de son esprit, dans le tumulte d'une vie agitée. Il écrivoit en Prose & en Vers des Lettres pleines d'esprit, dont on a fait un recueil en 1657. Son humeur caustique lui attira quelques affaires fâcheuses, & il avoit soin d'en instruire lui-meme le public. Ainfi racontant une de ses avantures à la Reine de Bohême dans une Lettre imprimée, il finissoit par ces mots: Madame, de Votre Majelié, trèshumble, très-obéissant & trèsbâtonné Serviteur, MARIGNI. Son Poeme du Pain - béni, renferme selon quelques-uns une Satyre fine & délicate contre les Marguilliers de S. Paul; d'autres n'y trouvent qu'une Satyre grossière, des équivoques & des obscènités. Gui Patin lui attribue le Traité Politique contre les Tyrans. Il mourut à Paris en 1670.

MARILLAC, (Louis de) d'une famille d'Auvergne qui a produit de grands hommes, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Henri IV, se distingua par sa valeur & par ses belles actions sous le règne de ce Prince, & sous

352 celui de Louis XIII. Il devint Marechal de France en 1629, & fut nommé ensuite pour commander les troupes du Roi en Italie. Mais le Cardinal de Richelieu le fit arrêter au milieu de son Armée en 1632, pour avoir offert de le tuer de sa propre main, lorsqu'il opina contre lui, dans l'assemblée qu'on nomma la Journée des Dupes. Richelieu résolut de faire mourir ce Général ignominieusement par la main du bourreau, comme Concussionnaire. Il fit voir ce que peut la vengeance armée, du Pouvoir suprême. Ce-Cardinal ne se contenta pas de priver le Marechal du droit d'étre jugé par les Chamb. du Parlement assemblé. Ce ne fut pas assez de lui donner dans Verdun des Commissaires dont il espéroit de la sévérité. Les premiers Juges ayant, malgré les promesses & les menaces, conclu que l'accusé seroit reçu à se justifier, le Ministre fit casser l'Arrêt. Il lui donna d'autres Juges, parmi lesquels on comptoit les plus violens ennemis de Marillac. L'implacable Cardinal le fit transférer & continuer le procès à Ruel dans sa propre maison de campagne. Il fallut rechercher toutes les actions du Maréchal. On déterra quelques abus dans l'exercice de son commandement, quelques anciens profits illicites & ordinaires, dans la

MA

construction de la Citadelle de Verdun. Chose étrange, disoit - il à ses Juges, qu'un homme de mon rang soit persécuté avec tant de rigueur & d'injustice; il ne s'agit dans tout mon procès, que de foin, de paille, de pierres & de chaux. Cependant ce Général chargé de blessures & de quarante années de service, fut condamné en 1632 à avoir la téte tranchée; ce qui fut exécuté à la Place de Grève, à Paris. Le Cardinal lui-même sentit bien que l'Arrêt étoit trop rigoureux & injuste. Lorsque les Commisfaires vinrent lui faire leur réponse, on prétend qu'il leur dit, il faut avouer que Dieu donne aux Magistrats des lumières qu'il n'accorde pas aux autres, puisque vous avez condamné M. de Marillac à mort. Je ne croyois pas que ses actions méritassent un si rude châtiment. Il ne faut pas s'en rapporter à la relation qu'a faite de cette mort Hay du Chatelet : il étoit l'ennemi juré du Maréchal qui l'avoit récufé, & qui lui fit fur la sellete des reproches capables de l'irriter. La mémoire de l'innocent fut rétablie après la mort de son impitovable Oppresseur, & par Arret du Parlement. Michel de Marillac frere du précédent, célèbre Garde des Sceaux, eut part à sa disgrace, & fut conduit prisonnier à Chateaudun, où il mourut

M A 353

de douleur en 1632. Il est Auteur du Code Michau, d'une Traduction des Pseaumes, en vers François, imprimée en 1624, & de quelques autres Ouvrages.

MARIN, Pape. Voyez

MARTIN.

MARINE, (Ste.) est une Vierge célèbre de Bithynie. Son pere, nommé Eugene, s'étant retiré dans un Monastère, la laissa jeune dans le monde. Il fut ensuite trèsaffligé de cette conduite imprudente. Son Abbé lui ayant demandé le sujet de sa tristesse, il lui répondit qu'elle venoit du regret d'avoir abandonné son enfant. l'Abbé crût que c'étoit un fils, & lui permit de l'amener dans le Monastère. Eugene va chercher sa fille, lui coupe les cheveux, l'habille en garçon & lui recommande de garder le secret sur son sexe, jusqu'à la mort. Elle fut reçûe dans le Monastère, sous le nom de frere Marin, & y mena une vie exemplaire. On dit qu'ayant été accusée d'avoir abusé de la fille de l'Hôte, où elle alloit chercher les provisions, elle aima mieux passer pour criminelle, que de déceler son sexe. Ellefut mise en pénitence à la porte du Couvent, exposée aux injures de l'air & vivant d'aumône. On la chargea aussi de l'éducation de l'enfant. Etant morte environ trois ans après, l'Abbé reconnut ce qu'elle

étoit, & se repentit de sa sévérité. On croit que cette sainte vivoit au huitième siècle. Il y a à Paris une Eglisa sous son nom.

MARINI, ( Jean Baptifte) connu sous le nom de Cavalier Marinr, naquit à Naples en 1569. Son pere, habile Jurisconsulte, l'obligea d'étudier en droit; mais son penchant pour la Poësie l'en dégoûta bientôt. Ses talens & ses ouvrages lui firent un grand nom, & d'illust. Protect. Etant allé à Rome, il entra chez le Cardinal Aldobrandin, neveu du Pape Clement VIII. qu'il accompagna dans sa légation de Savoye. Marini plût d'abord beaucoup à la Cour de Turin, mais ensuite il s'y fit des ennemis. Le plus furieux étoit le Poete Murtola, qui voulut le décrier par ses Ecrits; mais ayant lui-même succombé sous les traits satyriques de son illustre rival, il attenta à sa vie, & tira sur lui un coup de' pistolet, qui porta à faux & blessa un favori du Duc.Marini ayant été obligé de sortir de Turin. pour éviter la colère du Prince, que des envieux avoient irrité contre lui, il vint à Paris à la sollicitation de la Reine Marie de Médicis, il y mit au jour son Poëme d'Adonis, qu'il dédia à Louis XIII. Etant allé ensuite à Rome, il y reçût beaucoup d'honneurs & mourut à Naples en 1625, à cinquante-six MA

ans. Ses Ouvrages qui sont en grand nombre, sont très-

connus.

MARINIS (Léonard de ) célèbre Dominiquain, fils du Marquis de Cala-Maggiore, d'une noble famille de Genes, naquit dans l'Isle de Chio en 1509. Envoié en Espagne par Jules III. en qualité de Nonce, il employa avec succès son crédit pour appaiser les querelles qui s'étoient élevées entre plusieurs Eveques & leurs Eglises. Le Roi Philippe II. eut beaucoup d'estime pour lui, & le fit Archevêque de Lanciano. Le Cardinal de Gonzague qui présidoit au Concile de Trente, voulut l'avoir auprès de lui. Il y parut avec éclat, & dressa les articles qui concernent le Sacrifice de la Messe dans la vingt-deuxième sesfion. Envoyé par Pie IV. à la Cour de Maximilien, il y négocia très - heureulement. Pie V. le nomma Eveque d'Albe & Visiteur Apostolique, en vingt-cinq Diocèles. Il exerça cet emploi pendant fix ans & mérita l'estime & l'amitié de saint Charles Boromée. Il mourut en 1573 à soixante-trois ans. Il est un des trois Evêques qui dressérent, par ordre du Concile de Trente, le Catéchisme, le Bréviaire & le Missel Romain. Jean-Baptiste & Dominique Marinis, étoient petits-neyeux du précédent & DomiM A

niquains. Le premier fut Secrétaire de la Congrégation de l'Index, & ensuite Général de son Ordre. Le second devint Archevêque d'Avignon. Il y fit revivre la faculté de Théologie en fondant deux chaires pour son Corps. On a de lui des Commentaires sur la somme de faint Thomas. Ils moururent l'un & l'autre en 1669.

MARIO-NUZZI, né en 1603. à Penna, Ville du Royaume de Naples, est plus connu sous le nom de Mario di Fiori, parce qu'il peignit les fleurs avec cette vérité qui charme & séduit les sens. On admire dans ses tableaux un beau choix, une touche légère, un coloris brillant. Ce genre qui demande à être traité d'une manière supérieure, lui procura une fortune considérable, & des amis puissans. Il mourut à Rome en 1673.

MARION, (Simon) de Nevers, étoit une homme d'une grande érudition. Il avoit naturellement beaucoup d'éloquence, une imagination féconde, & une mémoire si fidèle, qu'elle ne laissoit rien échapper. Par ces heureux talens il se rendit illustre dans le Barreau du Parlement de Paris, qu'il fréquenta pendant trente-cinq an en qualité d'Avocat, avec une réputation extraordinaire. Henri III. qui connoissoit sa dextérité à manier les affaires, le chargea du réglement des limites d'Artois, avec les Députés du Roi d'Espagne. Pour récompenser ses fervices, il lui accorda en 1583 des Lettres de Noblesse pour lui & pour sa postérité. Marion fit imprimer en 1594 ses plaidoyers avec les Arrêts auxsquels ils avoient donné lieu, sous le titre d'Actiones forenses. Depuis il fut Avocat Général au Parlement de Paris. Il en exerca les fonctions, dit de Thou, avec autant de jugement que d'éloquence, & défendit avec beaucoup de constance les droits du Roi, la liberté publique & l'honneur du Royaume. Il mourut à Paris en 1605. Ce Magist. distingué par son mérite & par son zèle à défendre la Religon, n'a pas laissé d'être traité d'hérétique par le ca-Iomnieux Auteur de la Bibliotheque des Jansenistes. Il étoit pere de Catherine Marion, mariée à Antoine Arnaud, Conseiller & Procureur Général de la Reine Catherine de Médicis, dont elle eut vingt enfans, tous illustres par leur sçavoir & leur piété. Etant devenue veuve, elle se fit Religieuse à Port-Royal, dont sa fille Marie-Angélique Arnaud étoit Abbesse & elle y mourut en 1641, âgée de 68 ans au milieu de douze de ses filles & petites - filles , toutes Reli-

mailon. MARIOTTE, (Edme) célèbre Physicien & Mathématicien, étoit Prieur de S. Martin sous Baune, à 4 lieues de Dijon, & membre de l'Académie des Sciences. C'est presque tout ce qu'on sçait de sa vie, mais ses Ecrits sont très-connus & généralement estimés: ils ont été imprimés en 2 vol. in-4. Ce Sçavant mourut en 1684. On lui attribue le beau Distique suivant sur les rapides conquêtes de Louis XIV.

Una dies Lotharos, Burgundos hebdomas una Una domat Batavos luna, quid annus erit?

MARIUS, (Caius) célèbre Général Romain, qui fut quatre fois Conful, étoit né de parens pauvres & obscurs, dans le territoire d'Arpinum. Dans sa première jeunesse il gagna sa vie à cultiver la terre. Le désir de sortir de son état, lui fit embrasser la profession des armes. Il servit d'abord au siège de Numance, y montra tant de valeur & d'intelligence, que Scipion l'Africain reconnut en lui toutes les dispositions propres à en faire un grand homme de guerre. Il n'eut pas de peine à l'animer à s'élever au-dessus de la condition de simple soldat : car

Marius étoit naturellement avide de gloire, & se livra tout entier à l'ambition qui le dévoroit. Comme il n'avoit eu aucune éducation, il affecta de mépriser l'étude des sciences qu'il ignoroit, & conferva toujours quelque chose de sauvage & de féroce dans la figure & dans le caractère. Mais d'ailleurs il étoit sobre, austère dans fes mœurs; infatigable dans le travail, méprisant les richesses & les plaisirs, prét à facrifier à la passion de dominer, la vérité, la droiture, & les devoirs de la reconnoissance. Elû Consul par ses brigues & par la faveur du peuple, il fut chargé de terminer la guerre de Numidie, au préjudice de Metellus, qui pleura sur l'ingratitude de son client, devenu son successeur. Marius passa la vengeance de son rival, en Afrique & triompha de fut obligé de se cacher dans Jugurtha & de Bocchus, Rois de Mauritanie. Il fut en- Ville de la Campanie. Un suite envoyé en Provence Gaulois chargé d'apporter pour s'opposer à une multitude effroyable de barbares, le découvrit dans sa retraite; connus sous le nom de Cim- mais à l'aspect de ce grand bres & de Teutons, qui après homme, qui dans sa misère avoir ravagé les Gaules & conservoit encore un air fal'Espagne, défait plusieurs rouche & majestueux, les Consuls, tué quatre-vingt mille Romains ou Alliés de Marius échappé de ce dan-Rome, portèrent l'allarme ger, passa en Afrique. Mais dans son sein. Marius les tail- il en fut bientôt rappellé par la en pièces dans un combat Cornelius Cinna, qui privé qui dura deux jours. Deux du Consulat, ne crût poucens mille tués & quatre- voir mieux se venger-, qu'en

mille prisonniets ? vingt firent voir que la valeur disciplinée, l'emporte sur le nombre & sur la seule impétuosité. Les Barbares affoiblis ne perdirent pas courage. S'étant rassemblés, ils franchirent les Alpes. Marius ayant joint ses troupes à celles de Catulus, leur livra bataille. Cent-quarante mille homme tués & soixante mille prisonniers, présentèrent l'affreux spectacle de deux Nations entièrement détruites. Marius couvert de gloire fut jaloux de celle de Sylla à qui il enleva par ses brigues le commandement des armées contre Mithridate. Sylla qui n'étoit point encore sorti de l'Italie revint à Rome à la tête de ses fidèles Légions & distipa la faction de Marius. Celui-ci pour se dérober à les marais, de Minturne, sa tête qui étoit mise à prix. armes lui tombent des mains. uniffant

M A 357

unissant ses ressentimens avec ceux de Marius. Ces deux Généraux vinrent investir Rome de tous côtés. Le Sénat eut recours à la négociation, & à la faveur d'un traité de paix équivoque, les deux chefs des Conjurés entrèrent dans la Ville. Rome devint alors un théâtre d'horreur & de carnage. Les deux Tyrans immolèrent à leur barbarie, tous les Citovens qui leur étoient suspects. Marius ne survécut pas longtems à ses fureurs. Accablé d'années & tourmenté jour & nuit, par la crainte du retour de Sylla, il chercha dans la débauche de la table, un remède à ses inquiétudes. Il ne trouvoit de repos, que quand il n'avoit plus de raiton. Les excès auxquels il se livra, lui causèrent une maladie dont il mourut quatre-vingtfix ans avant J. C. Il fut le premier honoré de fept Consulats, & ses cruautés ne l'ont pas rendu moins fameux que fes victoires.

MARIUS, (Leonardus) de Zelande, Docteur de Cologne, Vicaire Général du Chapitre de Harlem & Pacteur à Amsterdam, fleurissoit dans le dix-septième siècle. Il étoit très-versé dans l'intelligence des saintes Ecritures & dans la connoissance des langues Grecque & Hébraique. Nous avons de lui en Latin, la Désense Catholique de la Higrarchie Ecclé-

staftique, contre M. A. de Dominis, & un bon Commentaire sur le Pentateuque. Il mourut en 1652.

MARIUS MERCATOR.

MARLEBOROUGH, ( Jean Churchill, Duc de ) naquit à Ashe, dans le Devonshire, en 1650, d'une famille noble & ancienne. II fit ses premières campagnes en France, en qualité de volontaire, & apprit l'art de la guerre fous Turenne. On ne l'appelloit dans l'armée que le Bel Anglois; mais le Général François jugea que le bel Anglois seroit un jour, un grand homme. Déclaré Commandant des troupes Angloises & Hollandoises en 1702, il fut l'homme le plus fatal à la grandeur de la France, qu'on eût vû depuis plusieurs fiècles. Il gouvernoit alors la Reine d'Angleterre, & par le besoin qu'on avoit de lui, & par l'autorité que sa femme avoit prise sur cette Princesse. Il menoit le Parlement par son crédit & par celui de Godolphin, Grand Trésorier, dont le fils épousa sa fille. Ainsi maitre de la Cour, du Parlement, de la Guerre & des Finances , plus Roi que n'avoit été Guillaume, aussi politique que lui & plus grand Capitaine, il fit plus , que les Alliés n'osoient espérer. Il avoit cette tranquillité de courage au milieu du tumulte, & cette férénité d'ame dans le péril, qui est pout être le premier don de la Nature, pour le commandement des armées. Guerrier infatigable pendant la campagne, il devenoit un Négociateur aussi agissant pendant l'hyver. Il alloit à la Haye & dans toutes les Cours d'Allemagne, susciter des ennemis à la France. Dès qu'il eut le commandement des armées confédérées en Flandre, il commença par élever des Officiers subalternes & jusqu'alors inconnus, dont il déméloit le mérite. Le Maréchal de Boufflers fut envoyé contre lui, & commandoit l'armée sous le Duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. Mais ce jeune Prince, après avoir vû prendre plusieurs places, & après avoir été forcé de reculer par les marches savantes de l'Anglois, revint à Versailles au milieu de la campagne. Boufflers resta seul témoin des succès de Marleborough, qui ne perdit pas un moment la supériorité. De retour à Londres, il fut créé Duc par la Reine, & ce qui est plus flatteur, remercié par les deux Chambres du Parlement, dont les Députés vinrent le complimenter dans sa maison. Vienne étant menacée en 1703, d'un côté par les François & les Bavarrois, de l'autre

Marleborough va rapidement secourir le centre de l'Empire. Après deux heures de combat, il renverse avec trois bataillons Anglois, les Bavarois & les François, il prend Donavert, passe le Danube, & met la Baviere à contribution. En 1704 il gagna la célébre bataille, qui en France a le nom d'Hochstet, & de Blenheim en Allemagne & en Angleterre. L'Armée Françoise y fut presque entièrement détruite. De soixante mille hommes fi long-tems victorieux, on n'en rassembla pas plus de vingt mille. Environ douze mille hommes tués, quatorze mille prisonniers, tout le canon, un nombre prodigieux d'étendarts & de drapeux , le Général de l'armée & douze cens Officiers de marque au pouvoir du vainqueur, fignalèrent cette journée. L'Empereur fit le Général Anglois Prince de l'Empire, en lui donnant la principauté de Mindelheim. Mais il n'a jamais été connu sous ce titre. le nom de Marleborough étant devenu le plus beau qu'il pût porter. En 1706 il battit encore à Ramillies les François, qui y perdirent vingt mille hommes & la gloire de la nation, avec la Flandre Espagnole. Marleborough entra victorieux dans Anvers & dans Bruxelpar le Prince Rogotski, à la les, prit Ostende & Menin. tête des Hongrois révoltés, La paix ayant été conclue

avec la France, le Duc de Marleborough fut disgracié par la ReineAnne, & se retira à Anvers. Il fut rappellé en 1714 par le Roi Georges & rétabli dans toutes ses charges. Il renonça aux affaires publiques quelques années avant sa mort, qui ariva en 1722 le 16 Juin, à soixantetreize ans. Il fut enterré avec grande pompe dans la Chapelle du Roi Henri VII. à l'Abbaye de Westminster.

MARLORAT, (Augustin ) né en Lorraine en 1506, entra jeune chez les Religieux Augustins. Mais ayant embrassé les erreurs de Calvin, il sortit de son Monastère, devint Ministre en plufieurs Villes, s'acquit beaucoup de réputation dans son parti par ses prédications & par son érudition, assista au Colloque de Poissy en 1561, & fut pendu à Rouen où il étoit Ministre, lorsque le Roi eut enlevé cette Ville aux Calvinistes en 1562. Il étoit âgé de cinquante-fix ans. Marlorat a laissé des Commentaires fur l'Ecriture Sainte.

MARMOL, (Louis) de Grenade, composa dans le leizième siècle, plusieurs ouvrages, dont le plus estimé est la Description génerale de l'Afrique, que Nicolas Perrot d'Ablancourt a traduit d'Espagnol en François. Divers Auteurs parlent avec

pas toujours été fort exact. MARNIX, (Philippe de) Seigneur du Mont-Sainte Aldegonde, né à Bruxelles en 1538, de parens nobles & oi iginaires de Savoie, fut Difciple de Calvin à Génève. & fit de grands progrès dans les sciences, dans les langues & dans le Droit. Ce fut lui qui dressa le formulaire de la fameuse Confédération, par laquelle plusieurs Seigneurs des Pays-Bas s'engagèrent en 1566. à s'opposer à l'odieux Tribunal de l'Inquisicion. Guillaume, Prince d'Orange l'employa avec utilité, dans les affaires les plus importantes. Devenu Consul d'Anvers, il défendit cette Ville contre le Duc de Parme en 1584, & mourut à Leyde en 1598, dans le tems qu'il travailloit à une version Flamande de la Bible. On a de lui des Thefes de Controverses. Epitres circulaires aux Protestans, des Apologies & d'autres Ouvrages.

MAROLLES, (Claude) Gentilhomme de la Province de Tourraine, s'acquit une grande réputation, durant la ligue par son adresse, par sa valeur & par sa probité. Il devint ensuite Gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, Lieutenant-Colonel des cent-Suisses, Maréchal de Camp & &c. Il est fort connu par fon combat fingulier avec Marivaut. Ceéloge de Marmol, qui n'a lui-ci un des plus braves

Guerriers de l'armée du Roi, avant rencontré Marolles, qui servoit dans celle de la Ligue, lui demanda s'il n'y avoit pas quelqu'un de son parti, qui voulut rompre une lance pour l'amour des Dames; Il y en a mille, lui répondit Marolles, mais il n'en faut point d'autre que moi seul. La partie fut remise au lendemain. Marivaut pressé par la douleur de la mort de Henri III. qui venoit d'être affaisiné, arriva au lieu destiné pour le combat, avant l'heure marquée. Impatient de voir son rival, il le fit sommer par un trompette de tenir sa parole. Marolles répondit fierement que Marivaut avoit grand hâte de mourir. Le combat se donna avec grand appareil. Les deux armées & toutes les Dames furent témoins de la victoire du ieune Marolles, qui enfonça le fer de sa lance, dans l'œil de son Adversaire. Celui-ci expira un moment après, en difant , que s'il eut été heureux de vaincre, il eut été malheureux de survivre au Roi son Maître. Le Vainqueur fut ramené a Paris au son des trompettes, & au milieu des acclamations publiques. Les prédicateurs de la Ligue disoient en chaire que le jeune David avoit tué le Philistin Goliath. Les beaux esprits firent cette annagramme de son nom ; Claudius de Marol-

les, adsum in duello clarus; Toutes les fois qu'il se faisoit saigner, il se tenoit debous, & s'appuyoit sur sa pertuisane, sous prétexte qu'un homme de guerre ne devoit répandre son sang, que les armes à la main. Ce brave Gentilhomme mourut en 1633.

MAROLLES, (Michel) fils du précédent, fut destiné de bonne heure à l'état Ecclesiastique, & des 1609 son Pere obtint pour lui d'Henri IV. l'Abbaye de Baugerais en Tourraine. Il fit ses premières études, dans la maison paternelle. En 1611. on le mit en pension à Paris dans le Collège de Clermont, où des Séculiers enseignoient les humanités sous la direction des Jésuites, & après avoir fait la Philosophie & fa Théologie, il ne s'occupa plus jufqu'à fa mort, qu'à la composition de différens Ouvrages, & fur-tout à la traduction d'un très-grand nombre d'anciens qu'il a défigurés de la manière la plus ridicule & la plus barbare. Peu ont échappé à sa manie de traduire, & aucun n'est forti avec honneur de ses mains. Sa traduction d'Athenée qui est détestable, fut si bien vendue, qu'elle est aujourd'hui d'une cherté exceffive. Outre les traductions françoises qui ne méritent pas d'être nommées, nous avons de ce trop fécond Ec. is

361

Vain deux Catalogues d'Estampes, curieux & recherchés, des Mémoires de sa vie, qui contiennent quelques traits intéressans & qui étoient devenus fort rares, lorsqu'on les a réimprimés en 1755, 3 vol. in-12. Le Pere Tournemine qui méprisoit les autres productions de l'Abbé de Marolles, disoit que l'Auteur méritoit qu'on lui pardonnat, en faveur de ces mémoires, l'ennui mortel qu'il avoit causé au public, par ses rapsodies, durant l'espace de soixante ans. Peut-être que, depuis que ces mémoires sont plus communs, le public n'est pas si indulgent que ce Jésuite. Quoiqu'il en soit on a encore de l'Abbé de Marolles l'Histoire d'Anjou, une suite de l'Histoire Romaine de Coeffeteau in-fol, très-inférieure à l'Ouvrage du Dominicain. L'Histoire des Rois de France in-12. abregée, auquel il ne faut pas le fier. Cet homme infatigable voulut même monter sur le Parnasse, mais ce, contre les Luthér. Bunil fut mal reçu, & la prodigieuse quantité de ses vers, l'a encore moins fait connoître, que ses traductions. H mourut à Paris en 1681 à 81 ans. MAROT, (Clément) né à Cahors, en 1497, de Jean jeune; & comme son pere sça-

Cour, ne conduit pas même à une fortune médiocre, il crut bien faire pour l'avancement d'un fils unique, de le mettre dans le train ordinaire du Palais; mais le jeune Clément, dégoûté bientôt de certe profession, suivit quelque tems le parti des armes, & fut ensuite reçu dans la maison de Marguerite, sœur de François I, en qualité de valet de chambre. Il accompagna à l'armée le Duc d'Alençon, époux de cette Princesse. & fut blesse & fait prisonnier à la journée de Pavie en 1525. Quand il fut revenu en France, on lui suscira une affaire, qui faillità avoir les suites les plus facheuses, pour lui. Diane de Poiriers, à laquelle il avois plu, s'étant dégoûtée de lui, le Poëte s'en plaignit amérement & tout haut; & cette Dame offensée de son indiscrétion, le dénonça à l'Inquisiteur Bunchart, que François I. avoit fait Inquis. de la Foi en Franchart le fit mettre au Châtel. comme suspect d'hérésie; & tout ce que les sollicitations de ses amis purent obtenir, c'est qu'il fût transféré dans les prisons de Chartres, moins désagréables que celles de Pa-Marot, Poete d'Anne de Bre- ris. C'est là qu'il écrivit son tagne & valet de chambre de Enfer contre les gens de Jus-François I, vint à Paris fort .tice, & qu'il revit le Roman de la Rose, qui fut imprimé voit par expérience que l'em- avec les changemens qu'il y ploi d'un Poète suivant la fit, in-fol. 1527. Cependane

François I, étant revenu d'Efpagne, rendit la liberté à notre Poete, qui se maria peu de tems après, & eut un fils nommé Michel qui se mela aussi. de Poesse, mais avec peu de succès. Une nouvelle intrigue que Marot eut avec la Reine de Navarre, & qu'il n'eut pas la prudence de diffimuler, lui causa bien des délagrémens; & François I. se vit obligé de le mortifier souvent, de crainte que l'indiscrétion du Poëte, ne reveillât les soupcons du Roi de Navarre. Il s'attira bien-tôt lui-même une nouvelle disgrace, & il fut mis en prison, pour avoir tiré des mains des Archers, un homme que l'on arrêtoit. Il fit à cette occasion l'épître 36 à François I. pour lui demander son élargissement, & il l'obtint. Après quelque tems de calme & de faveur, il se vit attaqué par la plus rude tempéte, qu'il eût encore essuyée. Sa vie déréglee & fes propos licentieux ayant fourni à ses ennemis un prétexte, pour l'accuser d'attachement à la nouvelle hérésie qui ravageoit alors l'Eglife, le Lieutenant-Criminel faisit tous ses papiers à Paris, pendant qu'il étoit à Blois; & ce que l'on trouva chez lui ayant fortifié l'accusation, ses amis lui conseillèrent de s'enfuir, & il se retira chez la Reine de Navarre, où ne le croyant pas encore en fûreté, il fe réfugia chez la Du-

chesse de Ferrare qui favorisoit les Réformateurs; & après avoir passé deux ans dans cette Cour, il obtint son rappel à la sollicitation de cette Princesse. & vecut assez tranquillement jusq. 1543. Alors ayant publié une version de plusieurs Pseaumes, qui plût fort à la Cour & déplût à la Sorbonne, & s'étant déclaré trop hautement pour la prétendue réforme, il craignit d'être arrêté de nouveau, & il se sauva à Genève, d'où quelques mauvaises affaires l'ayant encore obligé de sortir, il se réfugia à Turin qui fut son dernier exil, & il y mourut dans l'indigence en 1544, à cinquante ans. Les mœurs de ce Poete furent toujours trèslicentieuses, & ni l'age, ni les persécutions qu'il souffrit, ni la pauvreté, ne purent lui faire perdre ses mauvaises habitudes, qui le suivirent partout. Pour ce qui est de son esprit, on ne peut nier qu'il ne: fut très : agréable & trèsfin; enjoué & plein de faillies. Il a une grace inimitable à tout ce qu'il dit, & les pensees les plus communes, font embellies par le tour délicat qu'il leur donne. Son langage qui a vieilli, n'empêche pas que ses vers ne soient toujours à la mode. Il est le modèle de ceux qui veulent écrire d'une manière ailée & naive:

Imitez de Marot l'élégant badi

On feait avec quel fuccès la Fontaine & Rouffeau l'ont fait. Malheureusement ce Poete, qui avoit un si riche fond pour briller par lui-meme, a voulu se faire un nom aux . dépens de la pudeur, & ses Ouv. ne se ressentent quetrop de la licence de ses mœurs. On a de lui des Epîtres, des Ballades, des Rondeaux, des Epigrammes, des Complimens, des Etrennes, tous genres dans lesquels il a parfaitement réusfi, & où l'on trouve le naturel le plus heureux, la plaifanterie la plus fine, une naiveté charmante, une grande délicatesse de pensées, & une fécondité surprenante d'imagination. Il a fait encore des Elegies qu'il faut compter pour peu de chose, des Eglogues & la traduction de quelques Pleaumes, où il chante les louanges de Dieu du même ton qu'il avoit chanté les merveilles d'Alix, & où la Faculté trouva des erreurs qui firent censurer l'Ouvrage. La première édition complette des Œuvres de ce Poete, fut faite à Lyon en 1538; par Dolet; & depuis sa mort, il s'en fit une plus ample à Niort en 1596 ; in-16. fort rare & très-recherchée. Cette dernière a servi de base à celle de l'Abbé Lenglet à la lumes, & fix vol. in-12, laquelle est la plus complette & la plus obscène. Elle com-

prend auffi les vers de Jean & de Michel Marot.

MARQUARD FREHER, néà Ausbourg en 1565, d'une famille féconde en hommes de Lettres, étudia à Bourges sous le scavant Cujas, qui en fit un célèbre Jurisconfuite. De retour en Allemagne, il devint Professeur de Droit à Heidelberg. Bien-tôt après, dégoûté de ce pénible emploi, il fut envoyé en qualité de Ministre, par l'Electeur Fréderic IV, en plufieurs Cours. Il fervit ce Prince dans plusieurs affaires importantes, qui ne l'empechèrent point de composer un grand nombre d'Ouvrages estimés. Les plus connus sont: De re monetaria veterum Romanorum, & hodierni apud Germanos Imperii; rerum Bohemicarum Scriptores, bonne collection in - fol. nécessaire à ceux qui veulent étudier l'Histoire par les originaux; rerum Germanicarum Scriptores, recueil excellent en trois vol. in-fol. qui contient les meilleurs Historiens, depuis Charlemagne jusqu'à Charles-Quint ; Origines Palatinæ, in - folio fort curieux & sçavant. Corpus Historiæ Franciæ, in - fol. devenu inutile quoique bon, depuis la collection de du Chesne. Cet il-Haye, 1731 in-4. trois vo- lustre Auteur mourut à Heidelberg en 1614, à quaranteneuf ans. Il avoit une grande connoissance des Belles-LetDroit.

MARQUE, (Jacques de la) de Paris, se rendit habile dans les Belles - Lettres . chargea de l'éducation de son & dans la Chirurgie. On a de lui une Introduction à cette dernière Science, qui est fort estimée. Cet Ouvrage renferme des instructions solides & miles dans un grand jour. On doit au même Auteur un Traité des Bandages de Chirurgie. Il mourut à Paris en 1622.

MARS, Dieu de la Guerre chez les Payens, étoit fils de Junon. Cette Décile, pour se vanger de Jupiter qui avoit produit sans elle & de son seul cerveau, Pallas, mie au monde Mars, en touchant une fleur que Flore lui avoit indiquée. On le représente armé de pied en cap, & quelquefois accompagné d'un coq. parce qu'il métamorphosa en coq Alectrion, qui au lieu de faire sentinelle, le laissa surprendre entre les bras de Vemus.

MARSAIS, (Céfar Chefneau, Sieur du) né à Marseille en 1676, fit ses études avec succès chez les Peres de l'O- de France. Il n'a paru qu'aratoire de cette Ville, & entra même dans cette Congrégation, où la liberté excessive de ses sentimens ne lui toms: il en sortit pour vepir à Paris, où il se maria, Law; mais la chûte de cet

tres, de l'Histoire & du 1704. Dans la suite, il quitta le barreau, sa femme & ses enfans pour entrer chez le Préfident de Maisons, qui le fils. C'est chez ce Magistrat qu'il composa l'Exposition de la doctrine de l'Eglife Gallicane, par rapport aux prétentions de la Cour de Rome : Ouvrage divisé en deux Parties; dans la première, il expose les principes généraux fur lesquels sont fondées les deux Puissances, la Spirituel. le & la Temporelle; dans la seconde, il fait usage de ces principes, pour fixer les bornes du pouvoir de l'Eglise, du Pape, & des Evéques : un petit nombre de maximes générales, appuyées par la raifon, par nos loix , nos annales & leurs conséquences, font toute la substance de cet Ouvrage. Du Marsais ne jugea pas à propos de le faire paroître de son vivant, pour ne pas s'exposer, disoit-il, à des persécutions semblables à celles que du Puy, le défenseur de nos Libertés dans le dernier siècle, avoit eu à souffrir de quelques Evêques près sa mort. Le Président de Maisons étant mort, du Marsais se trouva privé dufruit de 12 ans de travaux, & fut conpermit pas de rester long- traint de recommencer la même carrière chez le fameux At le fit recevoir Avocat en étranger suivir de près, & il

fut obligé de sortir du Royaume, & d'aller mourir dans l'obscurité à Venise. Alors du Marsais perdit des actions, qu'il avoit voulu convertir en biens réels, & qui manquerent entre ses mains, & il se chargea des enfans du Marquis de Beaufremont, avec lesquels il entra au Collège de l'Oratoire de Juilli, dont le Supérieur ne tarda pas à s'appercevoir du progrès que faisoit l'irréligion, prêchée par un homme tel que du Marsais: il fut obligé de recourir à l'autorité, pour se délivrer de ce dangereux Prédicateur; & cette anecdote que nous tenons de fource. rend très-vraisemblable, celle que conteste l'auteur de l'éloge du sçavant Grammairien. Si le sejour qu'il fit chez M. de Beaufremont, ne fut pas utile à la Religion, il le fut aux Lettres, & il fit connoître un esprit profond dans une matière, où se sont exercés tant d'excellens écrivains. Le prem. fruit des réflexions de du Marsais sur l'étude des lang., fut son Expos. d'une méthode raisonnée pour apprendre la langue Latine : elle a deux Parties, l'usage & la raison. Rien ne paroit plus Philosophique que cette méthode; ni plus conforme au développement naturel de l'esprit, & plus propre à abréger les difficultés. En 1730, il donna son Traité des tropes, ou des différens sens, dans les-

quels un mot peut être pris dans une même langue : il expose ce qui constitue en général le stile figuré, & montre combien il est ordinaire dans les écrits, & même dans la conversation. Il fait sentir ce qui distingue les figures des pensées communes à toutes les langues, d'avec les figures des mots qui sont particulières à chacune. Il détaille l'usage des tropes dans les discours, & les abus que l'on en peut faire. Les observations & les règles sont appuyées par-tout d'exemples frappans, & d'une logique dont la clarté & la précision ne laissent rien à désirer. Du Marsais ayant achevé sa dernière éducation, & hors d'état, par son age, d'en entreprendre de nouvelle, se borna à quelques leçons particulières qu'il donnoit pour subfister; ce qui n'auroit pas fuffi à les beloins, sans la générofité d'un Seigneur, ami des Lettres, qui y pourvut par une pension de mille livres, dont il a continué une partie à une personne qui avoit eu soin de la vieillesse de ce Philosophe, qui mourut en 1756. L'auteur de son éloge dit, qu'il vit approcher la mort en Sage qui avoit appris à ne la pas craindre. & en Homme qui n'avoit pas lieu de la regretter. Dans une autre bouche le mot de Sage ne seroit pas équivoque, & on l'interprétergit par ce-

MA

lui de Chrétien; mais les sentimens trop connus de Marsais, & ceux de son Panégyrique, beaucoup plus que suspects, denotent suffisamment la signification abusive que l'on donne à ce terme, & laissent tout lieu de penser que cet homme si estimable d'ailleurs, est mort dans l'irréligion qu'il avoit si hautement professée toute sa vie. Il a laissé plufieurs Ouvrages manuscrits. Les qualités dominantes de son esprit étoient la netteté & la justesse : son caractère étoit doux & tranquille, & son ame toujours égale paroissoit peu agitée par les différens événemens de la vie. Il étoit très-flatté des louanges, qui farent la seule récompense de ses travaux. Son esprit, plus sage que brillant, étoit plus propre aux matières qui demandent de la discussion & de l'analyse, qu'à celles qui demandent une impression vive & prompte. Associé à l'Encyclopédie, il lui a fourni un grand nombre d'articles de Grammaire, qui font la partie la plus intéresfante & la moins dangereuse de cet Ouvrage, M. d'Allembert a payé à son Collégue le tribut de louange qu'il lui devoit, par l'éloge qu'il en a fait.

MARSHAM, (Jean) Anglois, Chevalier de la Jarretière, après avoir étudié avec fuccès à Westminster & à Oxford, voyagea en Italie, en France & en Allema-

gne. De retour à Londres, 11 devint l'un des fix Clercs de la Cour de la Chancellerie; mais le Parlement le priva de cette place, au commencement de la guerre civile, parce qu'il avoit suivi le Roi & le grand Sceau à Oxford. Revenu à Londres, il se livra tout entier à l'étude, & mérita d'être compté parmi les plus sçavans Ecrivains Anglois & les plus habiles critiques du dix-septième siècle. Il étoit très-versé dans l'Hiftoire ancienne & dans la Chronologie. On a de lui deux fameux Ouvrages, dont l'un est intitulé : [Diatriba Chronologica, in - 4. à Londres, 1645, où il examine fort succinctement les principales difficultés qui se trouvent dans. la Chronologie de l'ancien Testament; & l'autre: Canon Chronicus Ægyptiacus, Hebraïcus, Græcus, in-fol. 1672. L'Auteur, dans ce Livre, qui est très-sçavant, éclaircit de fon mieux l'Histoire obscure de l'Antiquité la plus reculée. On lui doit plusieurs déconvertes sur cette matière, qu'il a traitée avec plus d'exactitude, qu'aucune autre. Il y adopte pourtant quelques opinions particulières & trop libres; & en général l'ouvrage est rempli de conjectures plus hardies que vraisemblables. Il y prétend, par exemple, que la circoncision & les autres cérémonies des Juifs., ont-étécimitées des Egyptiens, & fait finir les

foixante & dix femaines de Daniel, à Antiochus Epiphanes. Marsham mourut à Londres en 1672, âgé de 83 ans, après être rentré dans ses emplois & avoir été honoré par Charles II, du titre de Chevalier & de celui de Baronet.

MARSIGLI, (Louis-Ferdinand) fils du Comte Charles-François Marfigli, illu d'une ancienne maison Patricienne de Bologne, naquit en cette Ville le dix Juillet 1658. Il alla des sa prem. jeunesse, chercher tous les plus illustres Scavans d'Italie, & se rendit très-habile dans les Mathématiques, l'Anatomie & l'Histoire naturelle. Etant allé à Constantinople en 1679, avec le Bayle que Venise y envoyoit, il s'informa avec toute l'adresse & les précautions nécessaires, de l'état des forces Ottomannes. En même-tems il examina en Philosophe le Bosphore de Thrace & ses fameux courans, ce qui donna lieu au Traité in-4. du Bosphore qu'il dédia, en 1681, à la Reine Christine de Suède; livre Italien, curieux. Peu après son retour de Constantinople, il servit l'Empereur Leopold contre les Turcs. Il y montra son intelligence dans les fortifications, & dans la guerre. Ala tête d'une compagnie d'Infanterie, il se signala quand les ennemis parurent pour paffer le Rab. Il tomba, blefle & presque mourant, entre

les mains des Tartares. On a une Relation touchante de sa captivité. Le sabre toujours levé sur sa tête, la mort toujours présente à ses veux, des traitemens plus que barbares, font frémir les plus impitoyables lecteurs. Il fe crut heureux d'être acheté par deux Turcs freres & très-pauvres, avec qui il souffroit encore beaucoup, mais plus par leur misere, que par leur cruauté. Un troisième Turc qui vivoit avec eux, étoit chargé de l'enchainer toutes les mits à un pieu, dans leur chétive cabanne. Ayant recouvré fa liberté, il fut employé pour établir les limites entre les Etats de l'Empereur, de Venise & du Turc, qui pensoient à la Paix. Ces trois Puissances furent satisfaites de son travail. Se trouvant en cette occasion sur les confins de la Dalmatie Vénitienne, il reconnut, à quelque distance de-là, une montagne, aux pieds de laquelle habitoient les deux Turcs dont il avoit été esclave. Il les combla de présens, & obtint même pour un des deux, un emploi affez confidérable du Grand Visir. Au milieu de ces travaux, il fit presque tout ce qu'eût fait un Scavant, qui auroit voyage tranquillement, pour acquerir des connoissances. Les armes à la main il levoit des plans, mesuroit la vitesse des rivières, étudioit les fossiles de chaque Tays, les mines, les métaux; es oiseaux, les poissons, tout ce qui pouvoit mériter les regards d'un homme qui sçait où il les faut porter. La succession d'Espagne ayant rallumé, en 1701, une guerqui embrasa toute l'Europe, l'importante place de Brifac se rendit au Duc de Bourgogne, après treize jours de tranchée ouverte. Le Comte d'Arco y commandoit, & sous lui Marsigli. L'Empereur leur en fit un crime. Le Comte d'Arco fut condamné à être décapité, ce qui fut exécuté, & Marsigli a être déposé de tous honneurs. & charges, avec la rupture de l'épée. On prétend que ce jugement ne fut qu'un effet d'une politique cruelle, qui vouloit aux dép. de la vie & de l'honneur des innocens, sauver celui du Prince de Bade, qui commandoit en chef. Marsigli ayant inutilement follicité à Vienne la révision du Procès, se justifia par un grand Mémoire aux yeux du public, qui ne souscrivit pas au jugement cruel & injuste des Commissaires Impériaux. Etant venu en France, il parut à la Cour sans épée; mais le Roi lui donna celle qu'il portoit, & l'assura de ses bonnes graces. Il s'arrêta à Marseille pour étudier la mer; & il y eut occasion de racheter nous avons parlé. Il semble, nommé Jean de Gand, qui

dit l'ingénieux Fontenelle 3 que la fortune imitât un auteur de Roman, qui auroit ménagé des rencontres imprévues & singulières, en faveur des vertus de son héros. Ses recherches fur la mer, produisirent son Esfai Physique de l'histoire de la Mer. Il comptoit finir les jours en Provence; mais des affaires domestiques l'ayant rappellé à Bologne, il y mourut d'apoplexie en 1730. Il y établit cette célèbre Académie, connue sous le nom d'Institut de Bologne. Il étoit Académicien honoraire de l'Académie des Sciences de Paris, & de la Société Royale de Londres. Outre les Ouvrages dont nous avons parlé, il a laissé Opus Danubiale, 6 vol. in-fol. un des plus magnifiques Ouvrag. qui se soient faits en matière de Topographie. L'Auteur y fait la description du cours du Danube, depuis Vienne jusqu'à Belgrade, & il y a mis tout ce qui paroit avoir rapport à la Géographie & à l'Histoire naturelle.

MARSILE DE PA-DOUE, furnommé .M E-NANDRIN, étudia & enseigna long-tems à Paris, où il fut Recteur de l'Université en 1312. Il s'appliqua à toutes les sciences, aux Belles-Lettres, à la Théologie, au Droit, & enfin à la Médecile Turc qui l'attachoit tou- ne qu'il exerçoit. Il étoit fort tes les nuits au pieu, dont lié avec un autre. Docteur

 $\mathbf{M} \mathbf{A}$ 

l'aida à composer un Ouv. en latin intitule le Défenseur de la Paix, in-fol. 1522, adressé à Louis de Baviere, en faveur duquel il fut fait. Le but principal de l'Auteur est de relever la puissance temporelle, & de combattre les opinions reçues alors dans les écoles, touchant le pouvoir du Pape. Il est divisé en trois parties. Dans la premiere l'Auteur entreprend de prouver ses propositions par la droite raison & par la lumiere naturelle. Dans la seconde, il les appuie par l'Ecriture & par les Peres, & répond aux objections. Dans la troisième il promet d'en tirer des conséquences qui seront des maximes de politique. Mais en combattant les fausses prétentions du Pape sur le temporel des Rois, il tombe dans l'excès opposé. Le Pape Jean XXII le condamna par un Décret exprès. On a encore de lui un traité sous le titre de Translatione ImperiiRomani, &c. qui se trouve dans la monarchie de Gol-

MARSILE DE IN-GHEN, ainsi nommé du lieu de sa naissance, qui est un bourg dans le Duché de Gueldres. On a de lui des Commentaires sur le maître des Sentences & d'autres Ouvrages. Il mourut en 1394 à Heidelberg, dont il a fondé le Collége.

Religieux de la Congrégation de S. Maur, dont il fut élû Supérieur général en 1672. Il fut très-zèlé pour le rétablissement des études des Bénédictins, & ce fut lui qui engagea D. Blampin après la mort de D. Delfau à travailler à une nouvelle édition des œuvres de S. Augustin. Il forma le même dessein pour les éditions de S. Ambroise, de S. Jerôme & de plusieurs autres Peres de l'Eglise, & il n'omit rien de tout ce qui pouvoit favoriser l'exécution de ces entreprises qui ont été si utiles à l'Eglise, & dont le fruit subfistera toujours. D. Marsolles est mort à S. Germain des Prés en mil six cent quatrevingt-un, âgé de soixantecinq ans.

MARSOLLIER, (Jacques) né à Paris en 1647, entra chez les Chanoines Réguliers de sainte Géneviève. Il fut envoyé à Uzès avec quelques autres Religieux, pour rétablir le bon ordre dans le Chapitre de cette ville, qui étoit alors régulier. L'Abbé de sainteGéneviève, ayant voulu quelque tems après envoyer des Visiteurs à Uzès, l'Ev. s'y opposa, & il y eut un Arrêt du Conseil qui permit aux Religieux venus de Paris, de demeurer à Uzès ou de retourner à leur maison. Marsollier se fixa dans cette dernière ville, & fut dans la MARSQLLES, (Vincent) suite Preyor de la Cathédra-

le. Il y mourut en 1714 à foixante-dix-huit ans; il passe avec raison pour un des Auteurs François qui ait écrit avec le plus de pureté & d'élégance. Il s'est acquis beaucoup de réputation par un grand nombre d'Ouvrages, dont les principaux sont, 1°. la vie du Cardinal Ximenes, 2 vol. in-12. Flechier qui a traité le même sujet, s'attache plus au Chrétien & à l'homme privé, & Marsollier fait plus connoître dans Ximenès, l'homme public & le grand politique, tel qu'il étoit; 2º. la vie de M. deRancé Abbé de la Trape, 2 vol. in-12. Elle est accusée de faux & de partialité. Dom Gervaise paroit justifier ce reproche dans un Ouvrage intitulé, jugement critique; mais équitable des vies de feu M. l'Abbé de Rancé par les fieurs Marfollier & Meaupeou. &c. 30, les vies de S. Francois de Sales & de Madame de Chantal; 4°, Histoire de Henri VII Roi d'Angleterre, 2 vol in-12. Cet Ouvrage est regardé comme le chefd'œuvre de l'Auteur; 5°. Hiftoire de l'Inquisition & son origine, très-bien traitée & trèscurieuse, & qui peut tenir lieu du grand Ouvrage de Limbroch; 69, Apologie ou justification d'Erasme, in-12. 7°, Histoire de Henri de la Tour d'Auvergne Duc de Bouillon, 3 vol. in-12. &c.

MARSY. Voyer MARCI.

MA

MARSYAS, Phrygien, excelloit à jouer de la flûte. Il mit le premier en mufique les Hymnes consacrées aux Dieux. Cybele l'aima & s'en fit suivre dans ses voyages. Etant arrivé à Nysa, il osa disputer à Apollon le prix de la musique. Mais celui - ci ayant été déclaré vainqueur, pour le punir de sa témérité, le fit attacher à un chêne & écorcher tout vif. Ce Dieu le changea ensuite en un fleuve de Phrygie, qui porte le nom de Marsvas.

MARTEL, (Charles)

voyez CHARLES.

MARTELIERE, (Pierre de la) étoit fils du Lieutenant Général au Bailliage du Perche. Pendant quarantecinq ans qu'il exerça la profession d'Av. au Parlement de Paris, il devint si célèbre que Me. Antoine Bruneau le place au rang des Arnauld des Loisel, & des autres qu'il proposoit pour modèles aux Avocats de son tems. En 1611, il prononça contre les Jésuites un plaidoyer qui fit beaucoup de bruit, & qui fut' universellement applaudi. Il mourut Conseiller d'Etat en 1631. L'Université de Paris lui fit faire par M. Tarin, Professeur d'Eloquence, une Epitaphe dans laquelle on lui donne le glorieux titre de Princeps Patronorum & Patronus principium. Son plaidoyer contre les Jésuites a été imprime plusieurs fois. Il n'y au-

M A 3;

ra, dit-il dans ce Discours, de repos parmi nous, tant que nous serons environnés de ces ennemis d'un nouveau genre; nos enfans, nous-mêmes, nos Rois ne seront point en sûreté. Ils n'ont cessé pend. 30 ans de porter dans toute la France, le flambeau de la discorde, & d'y allumer un feu qui sembloit ne devoir jamais s'éteindre. Ce sont eux qui ont fait perdre à tant de François, la fidélité qu'ils devoient à leur Roi. Il explique ensuite avec beaucoup de netteté & d'exactitude les vrais principes fur la Hierarchie, fur les bornes des deux Puissances, & sur les caractères essentiels de l'une & de l'autre. Il montre que fur tous ces points, les Jésuites établissent les mêmes maximes que les Ultramontains, & qu'ils tachent d'accréditer en France cette fausse & pernicieuse Doctrine. Il cite Bellarmin, Molina, Valentia, &c. qui donnent au Pape une autorité absolue dans l'Eglise, qui le mettent au-dessus des Conciles généraux , qui lui attribuent un pouvoir sans bornes, même sur le temporel des Rois. Ils ont loué, ditil, l'abominable parricide de Henri III & de Henri IV. La France a perdu cet avantage qu'on lui attribuoit autrefois, de ne pas nourrir des mons tres. Le célèbre Avocat s'élève ensuite contre un autre principe des Jésuites, qui pré-

tendent que le Clergé est absolument exempt, de l'autorité temporelle. L'Auteur montre que si cette exemption avoit lieu, les Eccléfiastiques seroient autant de garnisons étrangères dans un Etat. Il infifte fur l'art des équivoques que la Société a inventé pour faire aux Magistrats toutes les déclarations que l'on voudra, sans qu'elles ayent pour eux la moindre consequence. La Marteliere conclud en demandant qu'on les assujettisse aux Magistrats, qu'on réprime leurs entreprises sur les Evêques & les Curés, qu'on ne leur permette jamais d'instruire la ieunesse.L'Arrêt qui intervint donna gain de cause à l'Université; on a du même Aut. quelques autres plaidoyers. Voici un trait qui mérite de trouver place ici: un jour la Martelliere plaidant une Cause pour le Prince de Condé contre le Duc de Guise, il reprocha à ce dernier ce qu'il avoit fait pour la Ligue: le Duc s'en irrita, & le menaça au sortir de l'Audience. Peu après ayant été nommé pour se trouver à un arbitrage qui regardoit M. de Guise, & n'ayant pas voulu s'y trouver, M. de Guise qui en sçut la raison, lui fit dire qu'il pouvoit venir en toute füreté: la Martelliere y alla, & des que M. de Guise le vit entrer, il vint au-devant de lui, l'embrassa, lui protesta

qu'il lui donnoit son amitié, de France. En 1724, il donou'il lui avoit faite.

MARTENNE, (Edmond) né à S. Jean de Losne au Diocèse de Langres en 1654, entra dans la Congrégation de S. Maur. Il s'y diftingua bien-tôt par un travail infatigable, & par fes recherches laborieuses des monumens Ecclésiastiques. Il publia un grand nombre d'Ouvrages exacts & curieux fur ces matieres. Le premier est un Commentaire Latin fur la règle de Saint Benoît, in-4. imprimé à Paris en 1690. On y trouve plusieurs Dissertations, où l'on reconnoît l'érudition de l'Auteur. La même année parut son Traité de antiquis Monachorum ritibus, en deux vol. in-4. Ouvrage rempli de recherches sur la discipline régulière. En 1700, il mit au jour trois vol. in-4. de antiquis Ecclesia ritibus circa Sacramenta. C'est le meilleur écrit qui ait été fait sur cette matière, de l'aveu de ceux qui sont le plus versés dans la science des Antiquités Ecclésiastiques. On porte le même jugement de son Traité, de antiqua Ecclesiæ disciplina in celebrandis divinis Officiis, in-4. Son grand Ouvrage intitulé Thesaurus Anecdotorum, en cinq vol. infol. fut publié en 1717: c'est un recueil de pièces curieuses qu'il avoit ramassé dans la plapart des bibliothèques

& le pria d'oublier la menace na une Collection de Pièces fous le titre De veterum Scriptorum . . . amplissima collectio, en trois vol. in-fol. qui furent suivis de six autres jusqu'en 1733. Il y a dans cette Collection un grand nombre de pièces qui regardent l'Histoire de France. Dom Urfin Durand l'a beaucoup aidé dans ses Ouvrages. Dom Martenne a eu aussi quelque part à la nouvelle édition du Spicilège de Dom d'Acheri, donnée en 1732. Ce laborieux Auteur mourut dans l'Abbave de St. Germain des Prez à Paris en 1739 à 85 ans. Au milieu de tant de travaux qui sembloient devoir remplir son tems, il trouvoit celui d'assister régulièrement à tous les Offices. Son exactitude à garder la retraite, lui fournissoit le moyen de suffire à ses entreprises. L'esprit de pénitence dont il étoit animé, le faisoit enchérir sur les austérités, que sa règle prescrivoit. Il étoit aimé & estimé des gens de Lettres qui n'admiroient pas moins la simplicité de ses mœurs, que la vaste étendue de ses connoissances.

MARTIAL (Marc-Valere) Poete Latin né à Bilbilis aujourd'hui Bubiera dans le Royaume d'Arragon en Eipagne, étoit de l'Ordre des Chevaliers, & alla à Rome à l'âge de 21 ans, où durant l'espace de 35 ans qu'il y domeura, sous le règne de Galba

& des Empereurs suivans, il distilla son fiel poetique sur les vices & les ridicules des Romains. Il s'acquit l'estime de Tite & de Domitien, & il fut créé Tribun. Les éloges pleins de flatterie qu'il a prodigués au monstre Domitien, le déshonoreront à jamais, ainsi que la manière indigne, ave claquelle il le traita après sa mort. Quand il se vit négligé par Trajan, il prit le parti de se retirer dans son pays où il mourut vers l'an 100. Comme le métier de Poete ne l'avoit pas enrichi, Pline le jeune qui l'aimoit, lui donna de quoi faire son voyage. On a des Vers de ce Poete à Pline, & une Lettre de celui-ci au sujet de son ami, qui font honneur à l'un & à l'autre. Il nous reste de Martial quato: ze livres d'Epigrammes, dans plufieurs desquelles il y a de l'esprit, du sel, des traits heureux, charmans & dignes du meilleur ton de l'antiquité; mais il y en a aussi un trèsgrand nombre de médiocres, encore plus de mauvailes, & il en a bien jugé lui-même dans ce vers.

Suns bona, sunt quædam mediocria, sunt mala plura.

Le bon goût y est souvent blesse par des pointes, des jeux de mots affectés & un stile pointilleux qui gâtent la poësie, & c'est pourquoi le célèbre Muret appelle ce Poëte

l'opprobre des Poetes Latins. Mais un eproche plus grave à lui faire, c'est d'avoir si Souvent allarmé la pudeur, par des obscenités outrées, qui le rendent un monstre aux yeux non-seulement des Chrétiens, mais des hommes vertueux. Il a l'effronterie de peindre dans toute leur nudité, les crimes les plus déteffés de la religion & de la nature, & jamais cynique ne fut plus hardi à franchir les bornes de toute bienseance. Il y a plufieurs éditions des Poesses de Martial. La derniere donnée par Barbouen 1754, eft faite avec beaucoup de soin & d'élégance, mais peu de correction. On y a ajouté un livre des Spectacles, & deux autres intitulés Xenia & Apophoreta, fauliement attribués à Martial.

MARTIAL d'Auvergne, Procureur au Parlement & Notaire au Châtelet de Paris, fut un Poete François du quatorzième siècle, tres-bel esprit à le meilleur Ecrivain de son teins. Il ett plus connu par les Ouvrages, que par les circonitances de sa vie que l'on ignore totalement. Quelques - uns difent qu'il étoit d'Auvergne parce qu'il en pienoit le nom, d'autres du Limousin à cause de Martial nom fort communa ceux de cette Province; mais son Epitaphe fait foi qu'il étoit de Paris, & que son nom de famille étoit d'Auvergne. Son premier Ouvrage eit, les Arrêts

Provençaux. Ce sont des pièces badines & fort ingénieules, où règne une grande naiveté. Benoit de Court, Savant Jurisconsulte les a commentes fort férieusement, & il, étale une très-grande érudition dans son Commentaire où il développe très-bien, plufieurs questions du Droit Civil que l'on ne seroit pas tenté d'y aller chercher. Ce Commentaire avec les Arrêts fut imprimé chez Griphe à Lyon in-4. 1533, & in-8. à Rouen 1587. Ces Arrêts au nombre de 5 sont écrits en prose, au commencement près, qui est en vers, ainsi que la fin. Mais l'Ouvrage qui a acquis le plus de réputation à Martial, est un Poeme historique de Charles VII. en six ou sept mille vers de différentes mesures, sous le titre de Vigiles de la mort du Roi, &c. parce qu'il lui a donné la forme de l'Office de l'Eglife, que l'on nomme Vigiles. Au lieu de Pseaumes, ce sont des récits historiques dans lesquels le Poète raconte les malheurs & les glorieux exploits de son Héros, & les principaux événemens de son règne. Les Leçons sont des complaintes sur la mort du Roi, dans lesquelles il exhalte ses vertus, & le cœur du Poete parle dans tous ces récits avec beaucoup de naiveté. Il seme sur sa route des portraits fidèles, des peintu-

d'amour, dont il avoit trouvé res énergiques de tous les le modèle chez les Poetes états qu'il passe en revue, des maximes solides qui décèlent un ami de la vertu, & un ennemi déclaré du vice. Il relève hautement les avantages de la Pragmatique, ce réglement si célèbre dressé à Bourges en 1488, de l'avis du Conseil de Charles VII. & il en parle comme d'un frein nécessaire, à l'excessive cupidité des Eccléfiastiques. Il y a beaucoup d'invention & de jugement dans ce Poeme: mais peu d'exactitude dans la versification. On la réimprimé à Paris deux vol. in-8. 1724. Martial est encore Auteur de l'Amant rendu Cordelier à l'Observance d'amour. Poeme de 234 Strophes, in-16, dont le but est de décrire toutes les petitesles & les extravagances où jette la passion de l'amour, quand on s'y livre, & le désespoir qu'elle cause, lorsqu'elle n'est point satisfaite. La scène se passe dans un Couvent de Cordeliers, où l'Auteur est transporté en songe, & il y débite bien des choses burlesques, extravagantes & indécentes, qui feroient souhaiter qu'il n'eût pas rêvé. C'est sans doute pour réparer le scandale causé par ce dernier Ouvrage, que Martial fit les Dévotes louanges à la Vierge Marie, in-8. Poeme historiques de la vie de la Sainte Vierge, rempli de fables pieuses, que la simplicité de nos peres adoptoit bonnement.

Cet Auteur mourut en 1528. MARTIANAY, (Jean) né à Saint Sever-Cap au Diocèse d'Aire en 1647, entra dans la Congrégation de Saint Maur, & s'appliqua à l'étude du Grec & de l'Hébreu, & à la critique de l'Ecriture Sainte. Il donna une nouvelle édition de Saint Jerôme, dans laquelle il rétablit quelques livres de ce Pere extremement négligés auparavant. Elle est distribuée en cing vol. in-fol. L'Editeur ayant attaqué dans de longs prolégomenes, divers critiques Protestants & Catholiques, & entr'autres Simon & le Clerc, en fut à son tour vivement censuré. Il parut quelques écrits affez amers, dans lesquels ils soutenoient que Dom Martianay n'avoit aucune des qualités nécessaires, pour donner une édition exacte des Œuvres de Saint Jerôme. On a supprimé dans celle dont il s'agit, plusieurs Ouvrages qui portent le nom de ce Saint Docteur, dans quelques anciens manuscrits, quoiqu'ils ne paroissent pas être de lui. L'ordre dans lequel Dom Martianay a placé les Lettres de ce Pere, est très-embarrassant. Elles sont distribuées dans plufieurs volumes, & mélées, tantôt avec des Commentaires, sur l'Ecriture, tantôt avec des Ouvrages de controverse.

par des notes grammaticales & théologiques. Dom Martianay a défendu contre le Pere Pezron, dans deux livres françois, l'autorité & la chronologie du Texte Hébreu de l'Ecriture Sainte. Il a composé un grand nombre d'autres Ouvrages dans lesquels on remarque plus d'érudition que de jugement, & de saine critique. Il préparoit un Commentaire sur toute l'Ecriture où il se proposoit de l'expliquer par elle-même, lorfqu'il mourut en l'Abbave de Saint Germain des Prez en 1617. à 70 ans.

MARTIGNAC, (Etienne Algai, Sieur de) connu par plusieurs Traductions Francoises en Prose de Poëtes latins, qui furent goûtées dans leur tems, faute de meilleures. Sa Traduction de Virgila parut en 1681, & fut souvent réimprimée, parce que les Ecoliers pour qui l'Auteur l'avoit travaillée, firent la fortune de son livre, écrit sans goût & sans élégance. Il avoit déjà publié son Horace en 1678 en 2 vol. . & cette Traduction, quoique vantée par les Journalistes, quand elle parut, est aujourd'hui entièrement oubliée. Sa Version d'Ovide en 9 vol. in-12. en 1697, est la seule que l'on lise encore, parce qu'on n'en a pas de plus complette. Il traduisit aussi Perse & Ju-Rarement il s'est donné la venal, 13 Comédies de Tépeine d'expliquer son Texte rence que M. de Saci n'avoit Aa il

point traduites; l'Imitation de Jesus-Christ; & il avoit commencé une traduction de la Bible. Son ouvrage le plus passablement écrit, est la Vie des Archevêques & des Evêques de Paris du dix-septième siècle in-4. Martignac mourut en 1698, âgé de 70 ans.

MARTIN, (Saint) né vers 316 à Sabarie, Ville de la Pannonie, d'un pere qui étoit Tribun militaire, se fit Cathécumène dès l'âge de 10 ans, & à 12 il voulut se retirer dans la solitude. Mais forcé de servir dans les troupes, comme étant fils d'un Officier, il pratiqua toutes les vertus chrétiennes, & sur-tout la charité. Ayant rencontré à la porte d'Amiens un pauvre tout nud, il partagea avec lui son habit, quoiqu'il fit un froid très-rigoureux. On rapporte que la nuit suivante J.C. se montra à lui dans une vision, revêtu de cette moitié d'habit. Lorsqu'il eut reçu le Baptême, & renoncé à la milice séculière, la grande réputation de S. Hilaire l'attira à Poitiers. Ayant accepté le rang d'Exorciste, à la sollicitation de ce saint Evêque, il voyagea en Pannonie pour y convertir sa famille; sa charité fut efficace à l'égard de sa mere & de plusieurs autres. Il s'opposa avec zèle aux Ariens, qui dominoient dans l'Illyrie, & fut fouetté, publiquement pour avoir rendu témoignage à la Divinité de Jesus-Christ. Revenu auprès de saint Hilai-

re, il établit à deux lieues de Poitiers un Monastère, où il fit un si grand nombre de miracles, que toute la nature lui paroissoit soumise. Il fallut employer l'artifice & la violence pour l'arracher de sa retraite, & pour l'ordonner Evéque de Tours en 374. Il joignit toutes les vertus Episcopales à celles de la Profession Monastique, qu'il n'abandonna point. C'est à son zèle que doit son établissement, la célèbre Abbaye de Marmoutiers, que l'on croit être la plus ancienne de France. Il y raffembla 80 Religieux, qui retracèrent dans leur vie, celle des plus auftères Anachorètes. Devenu comme l'Apôtre des Gaules, faint Martin remplit non feulement de Chrétiens, mais même de saints Moines, des pays entiers, où le nom de Jesus-Christ étoit inconnu. Comme il exhortoit des Payens à abbattre un arbre qui étoit l'objet de leurs vaines superstitions, ils répondirent qu'ils le vouloient bien, pourvû qu'il se mit dessous. Le faint accepta la condition, & l'arbre abbattu panchoit déjà de son côté, lorsque ayant fait le signe de la Croix, l'arbre se redressa & tomba du côté des Payens, qui ne se dérobèrent au danger, que par une prompte fuite. Dieu le servit de ce miracle pour amollir le cœur féroce de ces barbares, qui demandèrent le Baptême. Ayant été

folliciter quelques graces à la Cour de Maxime, qui s'étoit emparé des Gaules. ce Prince le fit manger à sa table & asseoir à sa droite. L'Officier ayant présenté la coupe à Maxime, celui-ci la fit donner au faint Eveque, pour la recevoir ensuite de sa main; mais saint Martin l'offrit au Prêtre qui l'avoit accompagné, comme à celui qui étoit le plus digne, & cette action fut admirée de l'Empereur même. Saint Martin ne voulut point communiquer avec Ithace & Idace, Eveq. d Espagne, qui avoient fait condamner à mort les Priscillianistes, dont il détestoit pourtant l'Hérésie, tant il avoit en horreur ce zèle violent & barbare, qui fe fait un horrible devoir, d'arracher la vie aux hommes. Cet illustre & saint Eveque mourut à Candes l'an 400. Il est le premier des saints Confesseurs ausquels l'Eglise Latine, ait rendu un culte public.

MARTIN I, (Saint) de Todi en Toscane, après avoir édifié le Clergé de Rome par se lumières, fut chois unanimement pour remplir le saint Siége, après la mort du Pape Théodore. Il comprit que son premier devoir étoit de défendre la Foi, & de combattre l'erreur malgré la puissance & le crédit de ceux qui la protégoient. Pour cela il assembla à Rome un Concile, où se

trouvèrent plus de cent Evêques. On y discuta à fond la Doctrine; on examina l'autorité des Peres; on deméla les subtilités des Monothélites, & l'on établit le Dogme de la Foi Catholique, avec beaucoup de clarté & de solidité. L'erreur v fut condamnée avec l'Echèse d'Héraclius, & le Type de Corstant. Le zèle pour la Foi coûta la liberté & la vie même à ce digne successeur de saint Pierre. L'Empereur irrité de la condamnation de son Formulaire, fit enlever le faint Pape de Rome. Il fut mis dans un vaisseau, conduit à Constantinople, où il essuya toutes sortes de mauvais traitemens, la prison, les fers, les calomnies. Il fut ensuite exilé dans la Chersonèse, & y recut la Couronne du Martyre, étant mort dans les fouffrances pour la Foi en 655, après plus de deux ans de captivité, & un Pontificat de six ans & de deux mois.

MARTIN II, dit IV, par ceux qui mettent les Papes Marin sous le nom de Martin, François de naissance, appellé auparavant Simon de Brie, parce qu'il étoit né à Montpincé en Brie, sut successivement Garde des Sceaux du Roi S. Louis, Cardinal & ensin Pape après la mort de Nicolas III. en 1281. Il résista à son élection jusqu'à faire déchirer son manteau, quand on voulut le res

vecir de celui de Pape. Une de ses premières actions d'excommunier l'Emrereur Michel Paléologue, comme fauteur de l'ancien schisme & de l'Hérésie des Grecs, & Pierre I I I. Roi d'Arragon, qui s'étoit emparé de la Sicile, après le Mafsacre des Vêpres Siciliennes, auquel ce Prince avoit eu beaucoup de part. Il le menaça meme, s'il ne se retiroit, d'absoudre ses sujets du serment du fidélité. Que que tems après il exécuta cette menace par une Bulle terrible, dans laquelle on mit toutes les clauses que la subtilité des Canonistes Romains put inventer, pour fortifier la Sentence de déposition. Ses Censures furent méprisées, même par les Religieux de tous les Ordres, qui ne se crurent point excommuniés, & ne gardèrent point l'interdit. Le Roi Pierre en appella à un Pape non suspect. Pour le mocquer de la défense qui lui avoit été faite de prendre le titre de Roi d'Arragon, il se qualifioit Chevalier Arragonnois, pere de deux Rois & Maître de la Mer: le Pape en fut indigné. Comme les peines spirituelles étoient épuisées, il employa la force des armes, & donna le Royaume d'Arragon à Philippe le Hardi, Roi de France, qui eut la simplicité de l'accepter, pour

ciliter la conquéte, le Pape fit prêcher une Croisade; mais tous ces mouvemens furent sans effet. Martin IV. qui en étoit l'auteur, mourut à Perouse en 1285, après un Pontificat de quatre ans.

MARTIN III, dit V. (Romain) nommé auparavant Otton de Colonne, Cardinal, de l'ancienne Maison des Colonnes, fut élû Pape au Concile de Constance en 1417. Il publia contre les Hussites une Bulle, dont le premier article est remarquable. Il veut que celui qui sera suspect d'Hérésie, jure qu'il reçoit tous les Conciles généraux, & en particulier celui de Constance, représentant l'Eglise universelle; & qu'on en approuve toutes les décisions. Or la supériorité du Concile sur le Pape, fut décidée dans la cinquième Session. Les Ultramontains ne peuvent opposer que de vaines chicanes à ce raisonnement. Martin V. pensa à toute autre chose qu'à tenir la promesse qu'il avoit faite dans le Conclave avec les autres Cardinaux, de travailler à réformer l'Eglise. On l'en pressa vivement, on lui présenta mémoires sur mémoires, pour lui rappeller l'engagement qu'il avoit contracté; mais il avoit toujours quelque prétexte pour éluder. Le Concile de Constance fut forcé de se séparer, son second fils. Pour en fa- sans avoir pû apporter aucun

MA remede efficace aux maux, dont on avoit solemnellement reconnu la profondeur & l'étendue. Un nouveau Concile ayant été assemblé à Pavie, le Pape le transfera à Sienne. A force d'intrigues il vint à bout de le dissoudre. Pour appailer les murmures des gens de bien sur ce scandale, il indiqua un Concile à Bâle, qui ne devoit être célébré que 7 ans après.

Il mourut dans cet interval-

le en 1431.

MARTIN, (Saint) Archevêque de Brague en Espagne, étoit de Pannonie, & devint un des plus sçavans hommes du sixième siècle. Il affermit les Eglises, fonda des Monastères, composa des livres de Piété, & écrivit un grand nombre de lettres pour exhorter les nouveaux convertis, à la pratique de toutes les vertus. On a de lui une Collection de Canons, qui a été très-célèbre. Elle est divisée en deux parties, dont la première regarde le Clergé & la seconde les Laigues. Il mourut en 580.

MARTIN DE POLO-GNE, Martinus Polonus, fut nommé à l'Archevêché de Gnesne par le Pape Nicolas III; mais sa mort arrivée en 1278 l'empêcha d'en prendre possession. On a de lui quelques écrits, dont le plus célèbre est une Chronique, qu'il finit au Pape Jean X X I. inclusivement. Jean Fabricien, Prémontré, en a donné la meilleure édition en 1616 à Cologne.

MARTIN DU BELLAY,

voyez BELLAY.

MARTIN, (Dom Claude) né à Tours en 1619, se confacra à Dieu dans la Congrégation de Saint Maur. Après avoir été Supérieur en différentes Maisons pendant trente-huit ans, & Assistant sous plusieurs Généraux pendant seize ans, il devint Prieur de l'Abbaye de Marmoutier, où il mourut en 1696. C'étoit un homme plein de mépris pour lui-même, trés-zèlé pour le bien du prochain, & pour celui de l'Eglise en général, qu'il a édifiée par les rares vertus. Comme il ne sortoit de sa retraite, que pour ses devoirs, il a sçû se ménager du tems, pour composer plusieurs Ouvrages, qui sont autant de monumens de sa piété: 1°. des Méditations Chrétiennes, dédiées à la Reine, en deux vol. in-quarto; 2°. la Pratique de la Règle de Saint Benoît, dont il y a eu fix éditions ; 3º. les Lettres & la Vie de sa mere, morte première Supérieure des Ursulines de Quebec en Canada, où elle finit ses jours en odeur de sainteté. On lui attribue encore des Avis importans pour les Religieuses, & d'autres Ouvrages.

MARTIN, (André) Prêtre de l'Oratoire, s'est rendu célèbre par la manière surpre-

Aaix

nante avec laquelle, il possédoit les Ouvrages de S. Augustin. Il a donné sous le nom d'Ambroise Victor, la Philo-Jophie Chrétienne, imprimée en sept vol. en 1667 & 1671, toute tirée de ce Pere, & composée de ses paroles. Les Thèles qu'il fit imprimer à Saumur in - 4. lorsqu'il y enseignoit la Théologie, sont tres-recherchées. Il est mort à Poitiers en 1695.

MARTIN, (David) né à Revel dans le Diocèse de Lavaur en 1639, d'une bonne famille, s'appliqua à la lec-. ture de l'Ecriture-Sainte, des Commentateurs & des Peres aux langues Orientales, à l'Histoire Ecclésiastique, & à la Littérature, tant sacrée que profane. Il se rendit très-célèbre parmi les Protestans. Après la révocation de l'Edit de Nantes, il passa en Hollande, & fut Pasteur à Utrecht. Sa modestie lui fit refuser plusieurs Eglises, & en particulier celle de la Haye. Il donnoit des leçons de Philosophie & de Théogie à des jeunes gens, que sa réputation attiroit de différens pays. Des fils même de Souverains, venoient profiter de ses lumières. Il répandoit · beaucoup de clarté sur les matières les plus abstraites: Martin s'attachoit aussi à inspirer à ses Disciples des sentimens de probité, de modestie & de douceur, qualités qu'on

admiroit en lui. Il no se délassoit de ses occupations, que par les visites fréquentes qu'il faisoit de son troupeau, & par le commerce de Lettres qu'il entretenoit avec les Savans & avec ses amis. Il avoit bien étudié notre langue; & lorfque l'Académie Françoise voulut publier la seconde édition de son Dictionnaire, il lui envoya des remarques. dont cette Compagnie profita, & dont elle remercia l'Auteuravec beaucoup de politesse. Cependant quoiqu'en disent les Admirateurs de Martin, son style est dur, & l'on n'y trouve point la délicatesse qu'ils y apperçoivent; mais il parloit & écrivoit avec facilité. Il avoit l'esprit vif & pénétrant, une mémoire heureuse & beaucoup de jugement. A quatre - vingt - deux ans il prêcha encore sur la Providence avec une vigueur d'esprit & de corps, une force de raisonnement, & une élévation d'idées qui surprirent son auditoire; mais à peine eutil cessé de parler, qu'il se sentit épuisé. Il fut attaqué d'une fièvre violence & en mourut deux jours après en 1721. On a de lui une Histoire du Vieux & du Nouveau Testament, imprimée à Amsterdam en 1700 en 2 vol. in-fol. avec quatre cens vingt-quatre belles estampes & plusieurs autres Ouv. remplis d'érudition. MARTIN, (Raimond) né

à Subirat en Catalogne, se distingua dans le treizième siècle parmi lesDominicains, par sa profonde connoissance des langues Hébraique & Arabe. Il l'employa à instruire les Maures pour la conversion desquels, il fut envoyé à Tunis. Plein de zèle pour celle des Juifs, il composa contre eux un Ouvrage très-estimé sous le titre de Pugio fidei Christiana, que Galatin a pillé sans en avertir ; il a été réimprimé à Leypsic en 1687, & enrichi des sçavantes notes de Joseph de Voisin & de Mausfac. Le P. Tourron Dominicain dans le premier tome de son Histoire des hommes illustres de son Ordre, réfute avec beaucoup de solidité, tout ce que l'Abbé Houteville a dit de peu avantageux, de l'ouvrage de Raimond Martin.

MARTIN, (Dom Jacques) né en 1694 à Fanjaux petite ville du haut Languedoc, entra dans la Congrégation de S. Maur en 1709, & après avoir enseigné les humanités dans quelques villes de Province, il vint à Paris en 1727, & s'y occupa à travailler à des ouvrages qui feront moins d'honneur à sa mémoire, par l'érudition variée, la critique & le feu qui y règnent, qu'ils ne lui fe-Tont tort, par les bizarreries, les fingularités, les écarts d'imaginations, & les immodesties, qui s'y trouvent. Un des

premiers qu'il publia fix la Religion des anciens Gaulois, où il y a beaucoup de recherches curieuses, de savantes nouveautés, & encore plus de suffisance & de forfanterie. Il donna ensuite ses explications de plusieurs textes difficiles de l'Ecriture, &c. 2 vol. in-4, ouvrage repréhensible par le titre, la qualité de l'Auteur, la Préface, les estampes, la nature du style, le caractère des réflexions, & la manière dont l'Auteur attaque ses Adversaires. Le style vif impétueux, suffisant, ne répond que trop quelquefois, aux planches immodestes, dont cet ouvrage est indécemment orné. D'ailleurs ses déclamations emportées, pleines de fiel & de passion, contre des gens qu'il se faisoit gloire d'abord d'imiter, les calomnies dont il les charge fans pudeur, révoltèrent les Lecteurs du profane Commentaire de l'Ecriture-Sainte. Le scandale alla si loin, que l'autorité féculière fut obligée d'en arrêter le débit, & que les Confrères de l'Auteur se déclarèrent avec force contre lui. Nous avons encore du P. Martin l'Explication de divers monumens singuliers, livre trop gros, où avec les mêmes avantages, on retrouve les mêmes défauts. Eclaircissemens Littéraires sur un projet de bibliothèque alphabétique, Ecrit savant, mais sans précifion, & gâté par des plaisanteries froides & inutiles. Une Traduction des confessions de S. Augustin, qui ne fera pas oublier celle du fameux d'Andilly, &c. Dom Jacques Martin mourut en 1751.

MARTINES DEL PRA-DO, Dominicain Espagnol, né à Segovie d'une famille illustre, professa avec réputation la Philosophie & la Théologie, dans plusieurs Universités d'Espagne. Devenu Provincial en 1662, il crut devoir s'opposer à la Loi imposée aux Prédicateurs de ce Royaume, de louer l'immaculée Conception de la Sainte Vierge, au commencement de leurs Sermons. Philippe IV pour le récompenfer du mémoire qu'il avoit présenté à cette occasion, le relégua à Pena de Francia. Il n'obtint son retour qu'en écrivant aux Prédicateurs de sa Province, de suivre l'exemple des autres. Il mourut à Segovie en 1668. Il a composé un grand nombre d'ouvrages, dont les plus connus font deux vol. in-fol. sur la Théologie morale, & trois autres in-fol. fur les Sacremens. MARTINI, (Martin) né à Trente entra chez les Jésuites, & fut envoyé en qualité de Missionnaire à la Chine . où il demeura long-tems. Il revint en Europe en 1651, & où il mourut en ..... Il nous a laissé plusieurs ouvrages de Géographie & d'Hi-

stoire: Sinica historia de Cafa &c. in-4. & in-8, morceau assez curieux, qui va jusque vers le tems de la naissance de J. C. Il a été traduit en François par le Pelletier, deux vol. in-12. 1692. China illustrata in - fol. c'est tout ce que nous avons de plus exact pour la description de l'Empire de la Chine : une bonne Histoire de la guerre des Tartares contre la Chine. Une Relation du nombre & de la qualité des Chrétiens chez les Chinois, in-12.

MARTINIERE. Voyez BRUZEN.

MARTINIUS, (Mathias) favant Protestant né à Freinhagu e dans le Comté de Waldec en 1572, enseigna avec réputation à Paderborn & à Brême l'hébreu, le chaldaique & le syriaque. Il est sur tout connu par un Lexicon Philologique en latin, qui est estimé. On prétend que divers savans, entr'autres Vossius, ont puisé dans cette source, sans en faire honneur à l'Auteur, qui mourut en 1620.

MARTINOZZI, (Anne-Marie) nièce du Cardinal Mazarin, naquit en 1638. Elle avoit toutes les qualités qui peuvent rendre une perfonne de fon fexe aimable & estimable. Avec un défir ardent d'être heureuse, elle espéroit la devenir en ce monde, par quelqu'une des hautes alliances, que la puissance de fon oncle & sa beauté, pouvoient lui faire espérer. Elle parvint à l'âge de dix - sept ans à cette élévation, par une alliance au-dessus de ce qu'elle auroit pu désirer, & même ole penser, en épousant Armand de Bourbon Prince de Conty: mais elle ne parvint pas au repos qu'elle avoit espéré: car quoique au milieu des biens, honneurs & plaifirs, elle se sentit plus vuide & plus altérée qu'auparavant. Elle vit dans le néant de ce qu'elle possédoit, celui de tout ce qu'elle pouvoit attendre, ce qui la jetta dans un espèce de désespoir, où elle ne vit de soulagement que dans la malheureuse disposition d'attendre avec son intrépidité naturelle, s'il se pouvoit sans la craindre, l'heure fatale qui devoit terminer ses grandeurs & décider de ce qu'elle étoit, & de tout ce qu'elle devoit devenir pour toujours. Dans ce triste état, une grande maladie la conduisit aux portes de la mort. Importunée de tout ce que le Prince que Dieu avoit retiré des plus grands désordres, lui disoit pour la porter à Dieu, & aigrie même contre la piété qu'elle regardoit comme son ennemie dans le cœur de son époux, craignant qu'elle n'éteignit la passion qu'il avoit eu pour elle jusqu'alors; ce fut à ce moment que Dieu jetta sur elle un regard de miséricorde. Elle se trouva tout d'un coup sans sçavoir comment toute changée; son cœur fut tourné vers Dieu, & elle fut persuadée ellemême des vérités de la foi. & brûlante du désir d'aller à Dieu. Elle se mit entre les mains du sage Directeur (l'Abbé Ciron) que le Saint Evêque d'Alet avoit donné au Prince; elle ne trouva rien de difficile dans tout ce qu'il lui prescrivit, & depuis ce moment, n'étant âgée que de dix-neuf ans, elle se consacra totalement aux bonnes œuvres, à la retraite & à la pénitence, & ne fit plus que passer de vertus en vertus. Elle vendit toutes ses pierreries pour nourrir durant la famine de 1662 les pauvres de Berry, de Champagne & de Picardie. Devenue veuve à l'âge de vingt-neuf ans, elle s'appliqua à l'éducation des Princes ses fils, & à mener une vie telle que S. Paul la prescrit aux veuves Chrétiennes: elle se réduisit à une dépense très - modeste, elle restitua tous les biens dont l'acquisition lui étoit suspecte. Ayant examiné le bien que le Cardinal Mazarin lui avoit laissé, & ayant trouvé que la part des revenus Ecaléfiastiques qui pouvoit être confondue dans sa dot, montoit presqu'aux deux tiers, elle restitua 800000 l. & les fit distribuer dans les lieux, où elle crut que cette restit. pouvoit

être faite avec plus de justice. Elle distribua son épargne aux pauvres, de toutes les parties du monde, en embrassant tout dans son cour par le défir de soulager toute misere; mais, courant toujours fans aucun égard, aux besoins les plus pressans, c'est dans l'exercice de toutes ses bonnes œuvres qu'elle mourut le 4 Février 1672, âgée

de trente-cinq ans.

MARULLE, il y a eu plusieurs Ecrivains de ce nom; Marc Marulle né dans le seizième siècle à Spalatro en Dalmatie, qui a composé plusieurs ouvrages qui ont été recueillis & imprimés en un volume en 1610. Le principal est intitulé, de Religiose vivendi institutione, per exempla. la prise de cette ville par les qui le fit son Camérier d'hon-Paganisme & d'impiété. Cet 1628. L'amour que Mascardi qui osa reprendre Tibere sur des Poësies, & plusieurs autres bourgeoisie à des hommes, mais

non pas à des mots; MARUL-LE, (Tacite) Poëte de Calabre au cinquième siècle, qui présenta à Attila un poeme qu'il croyoit flatteur pour ce Prince, & en attendoit une grande récompense; mais ce Roi ayant sçû par ses Interprétes qu'on le faisoit descendre des Dieux, & qu'on lui donnoit même ce glorieux titre, ordonna que ces vers fussent brûlés avec leur Auteur. Il adoucit pourtant cette peine, de peur que cette sévérité n'en détourna d'autres. d'écrire ses louanges.

MASCARDI, (Augustin) né à Sarzane dans l'Etat de Gênes en 1591, d'une famille distinguée par plusieurs hommes de mérite, passa les premières années de sa vie chez Michel Marulle, savant Grec les Jésuites. Son éloquence de Constantinople, qui après le fit estimer d'Urbain VIII. Turcs, se retira en Italie. On neur, lui donna une pension à de lui des Epigrammes, & de cinq cens écus, & fonda d'autres pièces de poesse en pour exercer ses talens, une grec & en latin, dans lesquel- chaire de Rhétorique dans le les on trouve beaucoup de Collége de la Sapience en Auteur se noya en 1500 dans avoit pour les Lettres & pour une rivière de Toscane, qui le plaisir, lui sit négliger sa porte aujourd'hui son nom; fortune. Il mourut à Sarzane MARULLE (Pompée) ha- en 1640 à quarante-neuf ans. bile Grammairien de Rome, On a de lui des Harangues, un mot. Comme l'un de ses Ouvrages en Latin & en Ita-Courtisans soutenoit par flat- lien, entre autres un traité terie qu'il étoit latin, Marulle in-4. dell arte historica, affez répondit que l'Empereur pou- curieux, plein de grands prévoit bien donner le droit de ceptes, & de sages réflexions. MASCARON, (Jules )

naquit en 1634 à Marseille, d'un pere qui étoit Avocat au Parlement d'Aix, & un des plus grands ornemens du barreau. Il entra dans la Congrégation des Prétres de l'Oratoire; animé par l'exemple des hommes célèbres qu'il y trouva il se distingua par la beauté de son génie. Ses Supérieurs frappés de son goût & de ses heureuses dispositions pour les Belles-Lettres, l'envoyèrent à l'âge de vingtdeux ans, professer la Rhétorique au Mans. Dans le dessein où il étoit de se consacrer au minissère de la parole, il s'y prépara à Saumur par l'étude de la Théologie, de l'Ecriture - Sainte, des Conciles & des Peres. Son premier effai lui fit une grande réputation. L'Eglise de Saumur ne put contenir la prodigieuse affluence d'Auditeurs, que son éloquence attira de toute parts. On y dressa des échaffauts qui ne sufficent pas encore. Catholiques, Hérétiques, tous accouroient en foule, & applaudissoient. Le fameux Tanneguy-le-Fevre ne put lui refuser son estime ni ses éloges. Malheur, disoit-il, à ceux qui prêcheront ici après Mascaron. Plusieurs grandes villes , Aix , Marfeille, Nantes, voulurent l'entendre ; & par-tout il eut les mêmes fuccès; mais Paris fut le théâtre où il brilla avec le plus d'éclat. La Cour le demanda pour l'Avent de Arrivé dans son Diocèse, il

1666, & pour le Carême de 1667. Il remplit avec honneur la même carrière pendant fix années confécutives. La fécondité de son génie étoit telle, que rarement il donna les mêmes discours. Des gens qui ne peuvent établir leur gloire que sur les débris de celle des autres, voulurent lui faire un crime de la sage liberté avec laquelle il annonçoit les vérités aux Têtes couronnées. Mais Louis XIV prit si défense contre les envieux. Il a fait son devoir, dit-il, c'est à nous à faire le nôtre. On appliquoit à cet illustre Prédicateur les paroles du Prophéte: loquet ar de testimoniis tuis in conspectu regum & non confundebar. Je parlois de votre Loi devant les Rois, & je n'en rougissois point. Pour récompenser un mérite si rare, Louis XIV nomma le P. Mascaron à l'Evêché de Tulle en 1671, & lui demanda deux Oraisons Funèbres, l'une de Madame Henriette d'Angleterre, & l'autre du Duc de Beaufort. Comme le Prince ordonnoit les deux services solemnels à deux jours près l'un de l'autre, le Maître de Cérémonie lui fit remarquer que le même Orateur étant chargé des deux discours, il pourroit etre embarrassé; c'est l'Evêque de Tulle, répondit le Roi, à coup Sur il s'en tirera bien. L'Episcopat ne le rendit point muet.

s'y fit estimer par ses instructions éloquentes, par ses fréquentes visites, & par la sagesse de ses Stat. Syn. Devenu comme nécessaire à la Cour, elle l'appella pour y précher les Caremes de 1671 & de 1677. Au commencement de l'année suivante, sa Majesté le transféra à l'Eveché d'Agen, où sa douceur, sa politesse, son éloquence, & la force de ses raisons, convertirent un grand nombre d'Hérétiques. De trente mille qu'il avoit trouvés dans son Diocèse, vingt-huit mille abjurèrent l'erreur. Pour satisfaire le Roi il revint à Paris en 1694, pour prêcher l'Avent au Louvre, & y parut encore plus grand que jamais. Il n'y a que votre éloquence, lui dit ce Prince, qui ne s'use & ne vieillit point. Le Clergé l'admira l'année suivante dans son Assemblée générale, dont il fit l'ouverture. Depuis ce temslà, il ne fut occupé que du soin de son Diocèse, où il signala sa piété par la fondation d'un Hôpital. Ce grand Prélat mourut en 1703. Les Pauvres, qu'il avoit toujours traités comme ses enfans, furent les héritiers, & le regretterent comme leur pere. Bien instruit des saints Canons, il avoit disposé, avant son Episcopat, de son patrimoine en faveur de ses parens, pour ne rien confondre avec le bien de l'Eglise. Il fut toujours inviolablement attaché

à l'Oratoire, & avouoit qu'il lui devoit une réputation, qu'un homme moins modeste, auroit attribuée à la supériorité de ses talens. Mascaron avoit été ordonné Prètre par l'Evêque du Mans (Lavardin) Prélat Epicurien,qui n'avoit de Religieux que l'habit, & qui déclara à l'article de la mort, qu'il n'avoit jamais eu intention d'ordonner aucun Pretre. Il suffisoit qu'il eût eu l'intention de faire la chose extérieure que l'Eglise fait, & il l'avoit eu, puisqu'il l'avoit fait : néanmoins l'Oratorien, par un scrupule sans doute fondé, sur le partage des Théologiens de son tems, sur l'intention nécessaire dans le Ministre, fut un de ceux qui se firent réordonner. On a de ce fameux Orateur un recueil d'Oraisons funèbres imprimées en 1704 & depuis. On n'y trouve ni l'élégance de Flechier, ni la force de Boffuet; il est plus nerveux, plus élevé, moins délicat & moins poli que le premier; aussi sublime que le second, moins judicieux que l'un & l'autre. L'Oraison funcbre du Maréchal de Turenne est un chefd'œuvre, celle du Chancelier Seguier est assez belle; les autres sont fort défectueuses . & ne se lisent plus.

MASCLEF (François) né à Amiens, entra dans l'état eccléssastique, & après avoir fait sa Théologie, il s'appliqua à l'Ecriture Sainte, dont il fit son unique étude. Pour être en état de lire les Textes originaux, il apprit l'Hébreu, le Grec, le Syriaque, le Chaldéen & même l'Arabe. Il fut d'abord chargé d'une Cure du Diocèse, & ensuite son Evêque M. de Brou lui donna la direction de ses jeunes Ecclésiastiques, & en fit son homme de confiance & son Théologien. Masclef remplit parfaitement toutes les vûes du Prélat, & il composa pour l'usage des jeunes gens dont il étoit chargé, une Philoiophie & une Théologie dont différens incidens ont empêché l'impression. La mort de M. de Brou en 1706, fit d'un homme du mérite le plus solide & qui avoit les plus profondes connoilsances, un homme inutile. Le successeur de ce Prélat qui avoit formé le plan de détruire tout le bien fait par 10n prédécesseur, enleva Masclef au Seminaire, & le ver-Ecclésiastique contraint de se restraindre aux fonctions d'un Canonicat de la Cathédrale, auquel il avoit été nommé par M. de Brou, retourna à ses études chéries, & il le fit avec tant d'ardeur, que son appliction continuelle & l'austérité de sa vie l'épuiserent, & il mourut en 1728 à 65 ou 66 ans. On a de lui plusieurs Ouvrages dont les principaux sont : les Conférences Ecclésiastiques du

Diocèse d'Amiens , &c. ent plusieurs vol. in-12. Une Grammaire Hébraïque trèsclaire & très' - méthodique in-12. précédée de savans prolégomènes purement écrits en Latin. La manière dont Masclef y parle des points & des voyelles, & de plusieurs autres minuties rabbiniques, lui fit une affaire avec Dom Guarin, Savant Bénédictin qui l'attaqua dans le premier volume de sa Grammaire Hébraique in-4. Masclef lui répondit par une lettre de 24 pages en François, & le Bénédictin ayant répliqué encore plus vivement dans son second volume, Masclef se prépara à le réfuter dans la seconde édition de sa Grammaire, & ce fut au milieu de ce travail que la mort l'enleva. Cette seconde édition parut en deux vol. in-12. 1730, dont le second contient les réponses à Dom Guarin, sous le titre de Vindiciæ, achevées par le Savant Abbé de la Bletterie. Lettre au Cardinal de Rohan, & trois à M. Sabbatier, Evêque d'Amiens, sur la bulle Unigenitus: plusieurs dénonciations au même Prélat de propositions enseignées par les Jésuites d'Amiens, & quelqu'autres Ouvrages manufcrits.

MASENIUS (Jacques) né à Dalen dans le Duché de Juliers en 1606, entra dans la Société de Jesus en 1619, & professa avec distinction l'Eloquence, & la Poëse, à Cologne. Il a fait un Poeme Latin divisé en cinq livres, qui comprend 2486 vers; fon titre est Sarcotis ou Sarcothea. C'est le nom que Masenius donne à la nature humaine. comme étant la fouveraine, la déesse de tout ce qui porte un corps : ce mot est formé de deux mots grecs qui signifient Chair & Déeffe. La perte de Sarcothée, ou de la nature humaine, c'est-à-dire, la chute du premier homme, est la matière de ce Poeme me de Masenius, dont la selongtems enseveli dans les ténèbres de l'oubli, & qui n'en a été tiré, que par la prétention d'un Ecossois nommé Lauder, qui a soutenu que Milton avoit beaucoup profité de cetOuvrage, pour faire son Paradis perdu. Le Poete Anglois n'a pas manqué de défenseurs, & cette dispute a produit plusieurs écrits qui ont été rassemblés dans un volume in-12. chez Barbou. L'Editeur a d'abord donné le Poeme entier de Masenius. ensuite les Pièces du Procès, & une traduction de la Sarcothée. Mais le prétendu Plagiat n'est rien moins que prouvé, & c'est une absurdité d'accuser un génie comme Milton, d'avoir pillé un ouvrage aussi mal conçu nour l'idée, pour le plan & pour l'exécution, que celui de Masenius: car ce Jésuite qui ne vouloit faire qu'un Poëme de col-

lège, comme il l'avoue luimême, n'est qu'un amplificateur toujours agité par le Démon de la déclamation, qui fait à la vérité de trèsbeaux vers; mais toujours hors de propos, qui entasse les mêmes idées sur différens mots, qui met tableaux sur tableaux, traits fur traits, nuances sur nuances, & qui épuise son sujet jusqu'à lasser la patience la plus intrépide. Ainsi quand on pourroit prouver par la date des tems, que Milton a pû voir le Poëconde édition est de 1661, il est impossible de prouver par l'Ouvrage même qu'il l'ait lû effectivement, & s'il se trouve dans le chef-d'œuvre de l'Anglois quelques idées du Jésuite, c'est la nature du sujet qui les lui a fournies, à moins qu'on n'aime mieux dire qu'il a tiré de l'or du fumier d'Ennius. La traduction n'est ni assez fidèle, ni assez poetique: le Traducteur s'écarte très-souvent de l'original, & tombe presque toujours dans la paraphrase. Nous avons encore de Masenius d'aut. es Poesses & une espèce d'Art Poetique, sous ce titre fingulier : Palæstra eloquentiæ ligaræ, imprimé en 1666.

MASINISSA, Roi d'une petite contrée d'Afrique, prit d'abord le parti des Carthaginois contre les Romains, qui trouvèrent en lui un ennemi redoutable. Après la

défaite

defaite d'Asdrubal, Scipion ayant trouvé parmi les Prisonniers, le neveu de Massinissa, le renvoya comblé de présens, & lui donna une escorte pour l'accompagner. Ce trait de générofité fit tant d'impression sur Massinissa, que depuis, il fut toujours ami des Romains. Il joignit ses troupes aux leurs . & contribua beaucoup par sa valeur & par sa conduite, à la victoire qu'ils remporterent, sur Afdrubal & Siphax. Il épousa la fameuse Sophonisbe, femme de ce dernier Prince, & ne put réfister à ses charmes séducteurs. Mais Scipion n'ayant pas approuvé un mariage si brusquement contracté avec une captive, la plus dangereuse ennemie des Romains, Massinissa s'en désit par un breuvage qu'il lui envoya ( voyez Sophonisbe. ) Pour le consoler, Scipion lui donna, en présence de l'armée, le titre de Roi qu'il n'avoit point pris jusques-là, & lui accorda des distinctions qu'aucun Prince étranger, n'avoit encore recues du Peuple Romain. On ajouta à ses Etats, tout ce que Siphax avoit possédé dans la Numidie. Il mourut à 90 ans laissant 44 enfans, de différentes femmes.

MASIUS né dans un petit Village près de Bruxelles, au seizième siècle, étoit un Docteur de Louvain, célèble par son érudition. Il sit de grands progrès dans l'étude

de la Philosophie, de la Jurisprudence, & des Langues Orientales. Il set employé avec Arias Montanus & le Fèvre, à l'édition de la Polyglotte d'Anvers, & mourut en 1573, sort connu par une Grammaire Syriaque, un Commentaire sur le livre de Josué, & par d'autres Ouvrages estimés.

MASIUS, (Gilbertus) Evêque de Bois-le-Duc, recommandable par son zèle & son application à annoncer la parole de Dieu, à fournir son Diocèse de bons Pasteurs, & à réprimer des abus. Il publia à cet effet en 1612, d'excellentes Ordonnances

pastorales. Il mourut en 1614. MASO, surnommé Finiguerra, étoit un Orfevre de Florence, à qui on attribue l'invention de graver sur le cuivre les Estampes; ou plutôt, ce qu'on nomme hazard qui fit trouver tant d'autres . secrets admirables, donna l'idée de multiplier un tableau ou un dessein, par les Estampes. Maso avoit coutume de faire une empreinte de terre, de ce qu'il gravoit sur l'aigent ; our émailler ; dans le moment qu'il jettoit dans le moule du souffre fondu, il s'apperçut que les dernières empreintes étant flottées d'huie & de noir de fumée, représentoient les traits qui étoient gravés sur l'argent : il exprima les mêmes figures sur du papier en l'humectant, & passant

un rouleau bien uni sur l'empreinte, & il sit en conséquence quelques essais qui lui réussirent. On croit que cet Art sur inventé en 1460, il sur bien persectionné depuis.

MASQUIERE(Françoise)
fit son occupation de l'étude
des Belles-Lettres, & particulièrement de la Pocsse Françoise, pour laquelle elle
avoit du goût & du talent.
Cette Demoiselle mourut en
1728. Ses Ouvrages Poëtiques sont, la description de la
Galerie de Saint Cloud; l'origine du Luth; une Ode sur le
Martyre. On trouve dans ses
vers de l'imagination, de la
désicatesse de l'agrément.

MASSIEU (Guillaume) né à Caen en 1665, entra chez les Jésuites, après avoir fait son cours de Philosophie chez eux à Paris. Ces Peres charmés de cette acquisition, l'envoyèrent professer les humanités à Rennes, & quelques années après il revint à Paris, étudier en Théologie. On prétend qu'il avoit beaucoup de talent pour devenir un profond Théologien; mais il prit le parti des Belles-Lettres, & pour satisfaire ce goût avec plus de liberté, il quitta la Societé, étant Prêtre. Son mérite le fit bientôt connoître à Sacy, Auteur de la traduction des Lettres de Pline, qui lui confia l'éducation de son fils. Les amis de cet Académicien, devinrent les siens, entr'autres Toureil

qui trouva en lui le Critique éclairé qu'il cherchoit depuis long-tems, pour l'aider dans sa Traduction de Demosthène. En 1710, il fut nommé Professeur en Langue Grecque au Collége Royal, & remplit cette Place avec distinction. Le jour de son installation, il prononça sur les beautés de la Langue, dont il alloit donner des préceptes, un Discours Latin dont les meilleurs siécles n'auroient pas rougi. Homère, Pindare, Théocrite & Demosthène, étoient ses Auteurs favoris. Il avoit l'art d'adoucir les sécheresses de la Grammaire par une netteté d'expressions, une justesse d'esprit, & une variété surprenante de traits d'érudition, également enjoués & utiles. Il fut reçû à l'AcadémieFrançoise en 1714 à la place de son ami Toureil, qui lui abandonna en mourant, le soin de la nouvelle édition qu'il préparoit des Harangues de Démosthène. L'Abbé Massieu fidèle à la mémoire de son ami, n'a épargné ni soins, ni tems, pour rendre ce dépôt plus digne du public. Il a retouché ou suppléé tout ce qui manquoit à sa traduction & y a joint tout ce qu'il a pu rassembler des autres Ouvrages de Toureil. Ce recueil forme deux vol. in-4. ou quatre vol. in-12. Il y a ajouté une Préface où brillent de toute part les traits d'une

éloquence mâle, une critique judicieuse & des sentimens nobles & élévés dignes de l'esprit & du cœur de Massieu. Les dernieres années de sa vie, il devint sujet à de fréquentes attaques de goutte, qui ne furent que le prélude de deux cataractes, qui le rendirent entièrement aveugle. Il se fit faire l'opération d'une au bout de trois ans . & se contenta, d'avoir recouvré un œil qui suffisoit à ses travaux. Il ne put se résoudre à sacrifier encore deux mois de tems pour le second. Il mourut à Paris en 1722. On a de lui plusieurs belles Dissertations dans les mémoires de l'Académie des Inscriptions, dont il étoit Membre ; une Histoire de la PoesseFrançoise. remplie de recherches curieuses in-12. Il avoit entrepris une Traduction entière de Pindare avec des notes. & ce travail étoit fort avancé, lorsqu'il mourut.

MASSILLON (Jean-Baptisse) paquit en 1663 dans la Ville d'Hyères en Provence, de François Massillon Notaire. Il sit ses premières études à Marseille chez les Prêtres de l'Oratoire, & entra dans cette illustre Congrégation en 1681. Envoyé à Arles pour s'y appliquer à la Théologie, il se distingua par la solidité & par la pénétration de son génie, & eut parmi ses condisciples le même rang qu'il obtint dans

la suite parmi les Prédica= teurs. Un homme de mérité que Louis IV. envoyoit dans le Languedoc, précher la controverse, passant par Arles, s'arrêta quelques jours dans la maison de l'Oratoire. Charmé des conversations fréa quentes qu'il eut avec le ieune Massillon , il lui dit en le quittant: qu'il n'avoit qu'à continuer comme il avoit com= mencé, & qu'il deviendroit un des premiers hommes du Royaua me. Des espérances aussi flatteuses, ne furent pas vaines. Pendant qu'il professoit la Théologie à Vienne, il prononça l'Oraison funèbre de Henri de Villars, Archevêque de cette Ville, avec de grands applaudiffemens, aux\* quels il ne s'attendoit points seul il ne connoissoit pas ses talens. Vivement frappé de la difficulté de réussir dans le ministère de la Chaire, il prif le parti de se retirer à Sept-Fonds. Mais le célèbre Pere de la Tour, Supérieur Général de l'Oratoire , le fit revenir dans le sein de sa Congrégation. Quelques mois après appellé au Séminaire de Saint Magloire, il y fit des Conférences si touchantes & fi solides , qu'elles v attirerent une foule d'Auditeurs. Connoissant alors que Dieu bénissoit son travail, il se prépara sérieusement à annoncer sa parole. Mais ce fut en le frayant une route nouvelle, où il ne Bb ii

suivit pour guide, que son seul génie. Interrogé par le Pere de la Tour sur ce qu'il pensoit des Prédicateurs qui étoient alors les plus suivis; je leur trouve, répondit-il, bien de l'esprit & des talents; mais si je prêche, je ne le ferai pas comme eux. Il exceptoit cependant le Pere Bourdaloue, dont il fut un des plus zélés Panégyristes. En 1699, il prêcha le Carême dans l'Eglife de l'Oratoire de la rue Saint Honoré, où le Pere Maure venoit de prècher l'Avent, avec le plus grand succes. Comme celuici joignoit à la bonté de ses Sermons tous les agrémens d'une déclamation noble & intéressante, il avoit si fort prévenu les esprits en sa faveur, que le Pere Massillon eut besoin de tout son mérite, pour réussir après lui. Il parut en Chaire avec cet air fimple, ce maintien modeste, ce geste négligé, ce ton affectueux, cette contenance d'un homme pénétré, portant dans son esprit les plus brillantes lumières, & dans le cœur les mouvemens les plus tendres. Il ne tonnoit point, il n'épouvantoit point l'Auditeur par l'éclat de sa voix; mais il versoit dans les cœurs les sentimens qui attendrissent, & qui se manifestent par les larmes & par le silence. Des son troisième Sermon, il fut regardé comme le premier Prédicateur du conde fois à la Cour; Louis

Royaume. Sa réputation ne fit que civitre pendant les 20 ans, qu'il remplit les Chaires les plus distinguées de Paris. Ce qui caractérise son éloquence, c'est que tous ses traits portent droit au cœur, c'est de ce côté là qu'il dirige tous ses coups. Ce qui est fimplement raison & preuve dans les autres, prend dans sa bouche la teinture du sentiment; non-seulement il convainc, mais il touche, il remue : aussi Louis XIV. lui dit-il un jour : Mon Pere , j'ai entendu plusieurs grands Prédicateurs dans ma Chapelle, j'en ai été fort content ; pour vous toutes les fois que je vous ai entendu, j'ai été très-mécontent de moi-même ; éloge parfait, qui honore également le goût & la piété du Monarque, & le talent du Prédicateur. Son stile quoique noble, n'en est pas moins simple,& à la portée du Peuple. La vivacité de son imagination ne prête à les expressions. que ce qu'il faut d'agrément pour satisfaire l'homme d'esprit, sans que la multitude soit réduite à admirer, ce qu'elle n'entend pas. Il étoit ennemi de ces pensées qui n'ont d'autre mérite que le brillant, qui ne font qu'amuser l'esprit & le détourner de l'attention, qu'il doit aux vérités importantes qu'on lui annonce. En 1704, le Pere Massillon parut pour la sesa grande satisfaction, ajouta: cher à augmenter ses revenus Et je veux, mon Pere, vous par une voie si odieuse, il entendre désormais, tous les deux les répandoit avec abondanans. Le Pere-Massillon forma ce dans le sein des pauvres, aussi-tôt le dessein de ne re- qui trouvèrent toujours en venir à Versailles, qu'avec des sui le plus tendre & le plus Sermons nouveaux. Mais ce généreux des Peres. projet n'eut point de suite. Nommé à l'Evêché de Cler- secrettement vingt mille limont en 1717, il fut destiné vres à l'Hôtel-Dieu de Clerl'année suivante à prêcher de- mont, d'où l'on étoit sur le vant Louis XV. qui n'avoit point de renvoyer les malaque neuf ans, Il composa à des. Toutes les années il vicette occasion, en six se- sitoit une partie de son Dio-1723, il revint à Paris pour de Madame la Duchesse d'Orléans; depuis ce tems-là il cese, où il donna tous ses étoient de vrais impôts dont avec des Paraphrases sur une

XIV après lui avoir témoigné on gémissoit. Loin de cher-

En deux ans il fit porter maines, les éloquens discours cèse, qui ne l'avoit pas été si connus sous le nom de petit depuis 50 ans. On ne se sou-Carême. L'Orateur y expose venoit pas même dans pluà l'Auguste Monarque, les sieurs endroits, d'avoir vu devoirs d'un Roi très-Chré- d'Evêques. Au milieu de toutien dans toute leur étendue, tes ces occupations, il n'ou-& les tendres sentimens de la blia pas l'Oratoire, dont il France pour sa personne sa- défendit vivement les intérêts crée, dans toute leur force. en différentes occasions. Plus Le Pere Massillon y paroît d'une fois il a avoué qu'il un Prédicateur accompli de devoit tout à cette célèbre l'Evangile, & un fidèle In- Congrégation. Après 24 ans terpréte de la nation. En d'Episcopat passés dans l'exercice du zèle le plus ardent prononcer l'Oraison funcbre & de la plus solide piété, ce grand Prélat mourut en 1742 à 80 ans. Il avoit été reçû il ne sortit plus de son Dio- de l'Académie Françoise en 1719. Ses Sermons & autres soins à la conduite du trou- Ouvrages ont été imprimés peau qui lui étoit confié. Il en 1745 & 1746 en 14 vol. vint à bout d'y faire fleurir in-12. On y trouve un Avent la paix, ce qui étoit alors & un Carême complet; le très-difficile & très-rare. Il petit Carême qu'il prêcha deréduisit à des sommes très- vant le Roi en 1718; plumodiques, les droits exhorbi- sieurs Oraisons funèbres, des tans qu'on avoit établis dans Discours, des Panégyriques & le Greffe Episcopal, qui des Conférences Ecclésiastiques,

partie des Pseaumes. Voici le jugement qu'en porte le fameux Abbé Desfontaines: Do On trouve dans les Sermons du Pere Massillon par-tout un raisonnement » juste & méthodique, sans » affectation, des pensées vi-» ves & délicates, des ex->> pressions choisies, sublimes, >> harmonieuses, & toujours >> naturelles; des images re-» vêtus d'un coloris frappant; un stile clair, net, >> & cependant plein & nom->> breux ; nulle antithele , mulle phrase recherchée; point de figures bizares; ⇒ une extrême pureté dans » le langage, sans exactitu-· » de puérile; une élégance » continuelle; en général une » fécondité inépuisable, & >> une abondance d'idées bril-> lantes & magnifiques, qui >> semblent le lang ge naturel so de l'Orateur. Je ne crains » pas (ajoute-t-il) de dire, n si le sacré peut être comparé avec le profane, que so le Pere Massillon est au Pere Bourdaloue, ce qu'est Racine à Corneille.

MASSINGER, (Philippe) Poete Anglois du dixteptième siècle, s'est fair une grande réputation par ses Tragédies & Comédies. Il avoit coutume d'affocier à son travail les Poetes les plus célèbres, pour rendre ses Ouvrages plus parfaits & avoir un plus grand nombre de Partilans.

MASSON, Graveur du treizième siècle, a sur-tout excellé dans les Portraits; celui du Duc d'Harcourt, ainsi que les Disciples d'Emmaiis, qu'il a gravés pour le Roi, sont regardés comme des chefs-d'œuvres. Son burin est ferme & gracieux.

MASSON, (Antoine) Religieux Minime, éclaira son Ordre par ses lumières, & l'édifia par ses vertus & par son exactitude à remplir tous ses devoirs. Il avoit fait une étude particulière de l'Ecriture-Sainte, comme le prouvent les Ouvrages qu'il a composes sur cette matière, quisont: 1°. Questions curieuses, historiques & morales fur la Genese, in-12. 20. Histoire de Noë & du Déluge universel, in-12. 3°. Histoire du Patriarche Abraham, in-12. 4°. Un Traité des marques de la Prédestination, & quelques autres Ecrits qui annoncent un Théologien rempli de piété. Ce pieux & sçavant Religieux mourut à Vincennes en 1700, après avoir passé cinquante-neuf ans dans fon Ordre, dont il mérita l'estime & les regrets. Il ne faut pas le confondre avec IN-NOCENT MASSON, Général des Chartreux, qui a été plus utile à son corps par sa vertu, que par ses livres. . Il fut pendant toute sa vie, dit l'Abbréviateur de Moreri, ennemi déclaré des disciples de Jansenius; & nous

ajoutons, que rien ne leur fait plus d'honneur que la haine d'un homme, dont l'aveugle prévention n'a pas même épargné saint Paul : car D. Masson ne craint pas de dire dans fon Enchiridion, que l'Epitre de saint Paul aux Romains, est dangereuse aux fimples. Cet Ouvrage & autres du même Auteur, fourmillent de traits qui caractèrisent un mauvais Théologien, & un faux Mystique, qui ne s'accommodoit ni de S. Paul, ni de S. Augustin, ni de Jansénius, leur disciple. Il mourut en 1703, après avoir fait rebâtir la grande Chartreuse, qui avoit été presqu'entièrement réduite en cendre. Il y a mieux réussi que dans ses minces écrits contre les prétendus Jansénistes.

MASSOULIÉ, (Antonin) ne à Toulouse en 1632, se fit Dominiquain en 1647, & fut Assistant du Général de son Ordre en 1686. Il refusa un Evêché qui lui fut offert par le Grand -- Duc de Tofcane, & mourut à Rome en 1706. Son principal Ouvrage est intitulé: Divus Thomas sui Interpres. Il y prouve que la doctrine des Dominiquains sur la prémotion Physique, est celle de saint Thomas, & non une invention de Bannès, comme les Jésuites le prétendoient. Il a aussi combattu en deux Livres

François les erreurs des Quiétifies, par les principes de S. Thomas. Le P. Maffoulié avoit beaucoup étudié S. Augustin, S. Grégoire & S. Bernard. Il étoit fort zèlé pour la doctrine de la Grace efficace par elle-même, & de la Prédessination gratuite. Il cherchoit inutilement, comme d'autres Thomisles timides, à mettre de la différence entre cette précieuse doctrine & le prétendu Jansénisme.

MASSUET, (Dom René) né à Saint-Ouen de Macelles au Diocèse d'Evreux, entra dans la Congrégation de S. Maur & donna, en 1710, une édition de Saint Irenée, beaucoup plus ample & plus correcte, queles précédentes. Elle a été revûe sur des manuscrits que personne n'avoit encore consultés, & enrichie de trois Dissertations, de Notes nouvelles, & de sçavantes Préfaces : c'est à lui que l'on doit le cinquième volume des Annales de l'Ordre de Saint Benoît. Ce Religieux répondit à la Lettre d'un prétendu Abb d'Allemagne, contre la dernière édition des Ouvrages de S. Augustin, publiée par ses Confréres. Cette réfutation victorieuse parut sous le titre de Lettre d'un Ecclésiastique au R. P. E. L. J. c'est-à-dire, au Reverend Pere Emerie Langlois Jésuite. Dom Massuet Bb iv

mourut en 1716, dans sa cinquantième année.

MASTELLETTA,(Jean-André Donducci, dit) Peintre, né à Bologne en 1577, se fit une manie. e séduisante, sans vouloir consulter la nature ; il employoit le noir plus qu'aucune autre couleur, & ses figures étoient enveloppées dans un ombre, qui confondant les contours, cachoit en même-tems ses incorrections. Les clairs piquans qu'il répandoit ensuite, donnoient un éclat singulier à ses tableaux. Ce Peintre a joint une rare pureté de mœurs, à une très-grande modestie. On rapporte que le chagri affoiblit son esprit sur la fin de ses jours, & l'obligea de se retirer dans un Couvent, où il mourut fort âgé.

MATAMOROS, (Alfonfe-Garsias) Chanoine de Séville sa patrie, au seizième fiècle, contribua beaucoup retablir en Espagne les Belles-Lettres, que le trop grand attachement pour les stériles disputes de l'Ecole, sembloit en avoir entièrement banni. Il s'unit avec plufieurs Scavans les amis, pour faire la guerre à la barbarie qui y règnoit. Il fut Professeur d'Eloquence dans l'Université d'Alcala, & passa pour un judicieux Critique. On a de lui des Traités estimés, dont l'un est intitulé:

doctes d'Espagne ; c'est une Apologie contre ceux, qui révoquent en doute l'érudition Espagnole.

MATERNUS, voyez FIR-MICUS MATERNUS.

MATHA, voyez JEAN DE MATHA.

MATHATHIAS, Prétre, de la famille de Joaribe, plus connu sous le nom de Machabées ou Asmonéens, voyant avec douleur les abominations qui se commet-. toient à Jérusalem, après la prise de cette Ville par Antiochus Epiphanes, se retira avec cinq de ses fils dans celle de Modin, sa patrie. Des Commissaires furent envoyés, pour contraindre les habitans à sacrifier aux Idoles. Plusieurs cédèrent à la violence : mais Mathatias & ses fils furent inébranlables dans la vraie Religion. Comme il apperçut un Ifraelite qui s'avançoit pour sacrifier aux Idoles, poussé par l'esprit de Dieu, il se jetta sur cet homme & fur l'Officier, qui vouloit le forcer à cette impiété, & les tua tous les deux, sur l'autel même destiné au sacrifice. Après cette action éclatante, il s'enfuit sur la montagne de Modin avec ses fils & un grand nombre d'Ifraelites, qui abbandonnèrent tous leurs biens, pour ne pas trahir leur devoir. Après avoir formé un corps d'ar-Des Académies & des Hommes mée, il parcourus tout le

pays, détruifit les autels élevés aux faux Dieux, & rétablit le culte du Seigneur, que l'impie Antiochus avoit presque aboli. Il mourut après avoir gouverné Israel pendant un an. C'est par lui que commença la Principauté des Almonéens, qui dura julqu'à Hérode. La Souveraine Sacrificature y fut presque toujours jointe.

MATTHIAS, (Saint) fut élevé à l'Apostolat après l'Ascension, & l'on a tout lieu de croire, avec la plûpart des anciens, qu'il étoit un des · soixante-douze Disciples. On ne sçait rien de la vie & de la mort de cet Apôtre, que ce qui en est dit dans les Actes: aussi le P. Combesis croit, que le meilleur est de n'en

rien dire.

MATHIAS CORVIN, Roi d'Hongrie & de Bohème, mérita le nom de Grand par sa valeur & ses belles actions. Il étoit fils de Jean Huniade. Les ennemis de son pere le retenoient prisonnier en Bohème, & avoient resolude lui ôter la vie, comme ils avoient fait à Ladislas son frere. Mais le Cardinal de Saint - Ange, qui y étoit Légat, obtint sa liberté de Pogebrac, qui avoit la régence du Royaume, & qui lui fit épouser sa fille. Mathias fut proclamé Roi de Hongrie. Il déclara la guerre à l'Empereur Frederic IV, qui refusoit de lui rendre la Couronne Sacrée

dont il s'étoit emparé, & sans laquelle néanmoins, suivant une coutume superstitieuse, il n'avoit que le nom de Roi. Ayant forcé Fréderic de la lui donner, elle fut portée d'Allemagne en Hongrie, avec une escorte de trois mille Cavaliers. Il fit avec succès la guerre contre les Hérétiques de Bohème, contre les Turcs & contre l'Empereur, auquel il enleva Vienne & Neustad, avec une grande partie de l'Autriche. En 1486, il convoqua une Assemblée à Bude, où il établit plusieurs Loix très-sages, pour abolir les chicanes dans les Procès, pour défendre les duels, & corriger plusieurs abus.Il mourut d'Apoplexie à Vienne en Autriche en 1490. Il aimoit les Sçavans & les Beaux-Arts, & avoit à Bude une très-belle Bibliothèque, enrichie des ouvrages les plus curieux, & des manuscrits les plus rares.

MATHIEU, voyez MAT.

THIEU.

MATHILDE, (Sainte) ou Mahaud, Reine d'Allemagne & mere de l'Empereur Othon, fut élevée au Monastère d'Erford, & solidement instruite de la Religion. Elle en fut tirée en 936, pour épouser Henri l'Oiseleur, Roi de Germanie. Elle fit toujours de nouveaux progrès dans la piété, & cacha une grande modestie sous des habits magnifiques, que

son rang sembloit exiger. Après la mort du Roi, elle se retira au Monastère de Quedlimbourg, qu'elle avoit fondé, où l'exercice de la prière faisoit ses délices. Elle soutint, avec une parfaite foumission, une cruelle persécution de la part des Princes ses enfans, qui s'imaginoient que ses abondantes aumônes nuisoient à l'Etat. Ils se repentirent ensuite de leur injustice, à l'égard d'une mere si respectable, & la rétablirent dans sa première autorité. Elle l'employa à fonder plusieurs Eglises & cinq Monastères, entr'autres celui de Polden, dans le Duché de Brunswic, où elle assembla trois mille Moines. Cette wertueuse Reine mourut en 968. Il y a eu cuffi une auare MATHILDE, Comtesse de Toscane, célèbre par sa piété & par son courage. Elle soutint avec zele les intérêts du Pape Grégoire VII contre l'Empereur Henri IV. qui ayant fait élire Antipape son Chancelier Guibert, entretint long-tems le schisme dans l'Eglife. On la vit souvent à la tête d'une armée, remporter sur ce Prince de grands avantages. Elle fit enfuite une donation solemnelle au faint Siège de tous ses Etats, qui comprenoient la Toscane & une partie de la Lombardie, & mourut en 1115, à 76 ans.

MATHOUD, (Hugues)

né à Mâcon d'une famille noble, fit profession dans la Congrégation de Saint Maur en 1639. M. de Gondrin, Archeveque de Sens, eut tant d'estime pour sa piété & pour ses talens, qu'il le fit un de ses Grands - Vicaires. On a de lui 1°. une Edition des Œuvres de Robert Pullus, Anglois, du douzième siècle, & de Pierre de Poitiers, Chancelier de l'Eglise de Paris; 2°. un Livre in- 4. De Vera Senonum origine; 3°. un Catalogue latin & bien exact des Archevegues de Sens, qui renferme l'abrégé de leur vie. Mathoud mourut en 1705, à 83 ans.

MATIGNON(Goyon de) l'une des plus anciennes & des plus illustres Maisons du Royaume, qui a donné à la France plusieurs grands hommes, dont les plus célèbres, sont, 1°. Jacques de Matignon Prince de Mortagne, Comte de Thorigny qui se distingua à la défense de Metz, d'Hesdin, & à la journée de Saint Quentin, où il fut fait Prisonnier. En 1557, la Reine Catherine de Médicis lui fit donner la Lieutenance Générale de Normandie, où il défit les Anglois, contribua à la prise de Rouen, & rendit un service important à l'Etat, en empêchant d'Andelot de joindre, avant le combat, l'armée du Prince de Condé. En mil cinq cent soixante-neuf, sa valeur parut

avec éclat aux combats de Jarnac, de la Roche-Abeille & de Montcontour. Ce qui n'est pas moins glorieux pour lui que ses victoires, il empêcha le massacre des Huguenots à Alençon, & dans quelques autres Villes. Henri III. pour récompenser ses services, le fit Maréchal de France en 1579, & l'honora du Collier de ses Ordres. Peu de tems après il eut le commandement de l'armée en Picardie, & réduisit cette Pro- sur le bord de la mer de Tivince sous l'obéissance du bériade. J. C. lui ayant dit Roi. Pourvû en 1585 de la Lieutenance Générale de Guienne, il enleva toute cette Province à la ligue. Les années suivantes ne furent pour lui qu'un enchai- vé à l'Apostolat. Les sentinement de Victoires sur les Huguenots, Après la mort de sa mort, & sur le lieu de sa Henri III. il écrivit à Henri IV. pour le conjurer de mun parmi les anciens & les hâter sa conversion, & dans cet intervale, il battit l'armée navale des Espagnols. En 1594, il sit la fonction porter la parole de Dieu dans de Connétable, au Sacre de ce Prince. Ce grand Homme également illustre par sa naissance, par sa valeur & par sa Evangile, à la prière des Fiprudence, mourut dans son Château de Lesparre en 1597 à 72 ans. CHARLES-AU-GUSTE DE MATIGNON Comte de Gacé, sixième fils de François de Matignon, Comte de Thorigny, après s'etre Judée. Les Nazaréens condistingué en différens Sièges servèrent long-tems l'origide France en 1708, & eut la ajoutèrent plusieurs histoires

gloire de commander les troupes que le Roi fit emer barquer pour passer en Ecosse. Louis XV, l'honora en 1724 de la qualité de Chevalier de ses Ordres.

MATTHIEU, (Saint) ou Levi, étoit fils d'Alphée & Galiléen, comme les autres Apôtres. Il exerçoit la profession de Publicain, c'est-àdire de Receveur des impôts à Capharnaum, & avoit son bureau hors de la Ville, & de le suivre, il se leva & suivit le Sauveur qu'il reçut dans sa maison, où il lui fie un grand festin; il renonça à sa profession & fut élemens sont fort partagés sur prédication. Le plus commodernes, est qu'après avoir prêché pendant quelques années dans la Judée, il alla la Perse ou chez les Parthes, & y souffrit le Martyre. Il avoit auparavant écrit son dèles de la Palestine. Il le composa à Jérusalem en Langue Hébraïque, c'est-à-dire, en une Langue mélée du Syriaque & du Caldaique, qui étoit alors commune dans la & Combats, devint Maréchal nal Hébreu; mais ils y

ou'ils avoient apprises par tra- Historien, qui n'avoit d'autre dition, & qu'ils croyoient talent que la démangeaison véritables. Ensuite les Ebio- d'écrire. Il a fait entre aunites l'ayant corrompu par tre une Histoire Françoise des des additions, ou retran- choses mémorables arrivées chemens favorables à leurs sous le règne de Henry le erreurs, il fut abandonné par Grand, où l'on trouve des les autres Eglises, qui s'atta faits singuliers & peu connus, chèrent à l'ancienne version que l'Auteur sçavoit d'origi-Grecque, faite sur l'Hébreu, nal; c'est tout ce qu'il y a peu de rems après Saint Mat- de bon dans cet Ouvrage, thieu. Elle nous tient lieu comme dans tous les autres d'original, y ayant tout lieu écrits, d'un stile affecté & de croire qu'elle fut autori- d'un mauvais goût. Il a fait sée ou par la qualité de celui qui l'avoit faite, ou par & la mort; on y trouve d'asle consentement de toute l'E- sez bonnes choses. Il fut Hisen eft l'Auteur.

MATHIEU DE VEN-DOME, célèbre Abbé de Saint Denis, ainsi nommé du lieu de sa naissance, fut Régent du Royaume pendant la seconde Croisade de Saint Louis, & principal Ministre Sous Philippe le Hardi. Sa prudence & sa sagesse le firent aussi estimer de Philippe le Bel. On lui attribue une Histoire de Tobie en vers élégiaques. Il mourut en 1286. Il ne faut pas le confondre ni avec MATTHIEU DE WESTMINSTER, Religieux Bénédictin de l'Abbaye de ce nom en Angleterre, & qui composa dans le quatorzième siècle une Chronique en Latin, depuis le commencement du monen Franche-Comté, mauyais

aussi des Quatrains sur la vie glise. On ne scait point quel toriographe de France sous Henri IV. & fous Louis XIII. & mourut à Toulouse en 1621.

MATTHIEU DEL CRASSARA, excellent Graveur en pierres fines, de Verone, passa en France pour profiter des Bienfaits François I. répandoit sur les talens distingués. On fait mention d'un Christ descendu de croix, que Matthieu grava sur un morceau de jaspe sanguin, mais avec tant d'art, qu'il fit servir les taches rouges de la pierre, à représenter le sang du Christ. La gravure n'étoit pas son seul talent, il dessinoit trèsbien. Il étoit aussi habile Musicien, & le Roi prenoit plaifir à l'entendre jouer du luth. Après la malheureuse bataille de jusqu'en 1377, ni avec de Pavie, Matthieu avoit quit-PIERRE MATHIEU, né té la France, & s'étoit établi à Verone, mais Fran-

cois I. lui envoya des Couriers pour le rappeller en France. A fon retour il fut nommé Graveur Général des Monnoyes. Il mourut à Paris vers 1548. Ce célèbre Artiste étoit d'un caractère liant, il avoit le cœur bienfaisant & l'esprit enjoué, mais il connoissoit la grandeur de son mérite. Il brisa un jour une pierre d'un grand prix, parce qu'un Seigneur en ayant offert une somme trop modique, refusa de l'accepter en présent.

MATTHIOLE, ( Pierre-André) de Sienne, acquit une grande connoissance des Langues Grecque & Latine, de la Médecine & de la Botanique. Il a composé sur les six livres de Dioscoride, des Commentaires, qui sont écrits avec beaucoup de pureté & de jugement. On y trouve un grand nombre de remarques également curieuses & utiles au public. On a de lui d'autres Ouvrages estimés. Il mourut en mil cinq cent soixante-dix-fept.

MATHURIN, de Florence, Peintre, lia avec Polidore une amitié qui ne cessa qu'à la mort. Il stravaillèrent de concert, & un même génie sembloit les animer. Il est assez difficile de ne pas confondre leurs tableaux, ils s'étoient rendus également habiles dans la connoissance de l'antique. Personne n'a mieux imité que ces deux Feintre, les habits, les armes, les vases, les sacrifices, le goût & les caractères des anciens. Mathurin mourut en 1526.

MATHURIN (Cordier)

voyez Cordier.

MAUCROIX (François de ) né à Dijon en 1619, se fit d'abord recevoir Avocat au Parlement, & plaida plufieurs causes avec applaudissement; mais bientôt dégoûté du Barreau, il fit son occupation & ses délices des Belles-Lettre. Un Canonicat de l'Eglise de Reims le fixa. & jamais il n'aspira à une plus haute fortune. Tout le loisir que lui laissoient les fonctions de son ministère, il le confacra à la composition des excellens Ouvrages, dont il a enrichi le Public. Le premier qui parut en 1671, fut une traduction des Homélies de S. Jean Chrysostôme, in-4.L'habile Traducteur n'a rien oublié, pour exprimer dignement les pensées du plus éloquent de tous les Peres. A' cette traduction succédérent plusieurs autres; celles des Philippiques de Demosthènes. des trois Dialogues de Platon, de quelques endroits des Verrines, des Catilinaires, de l'Oraison de Ciceron pour Marcellus, de l'Histoire du Schisme d'Angleterre, des Vies des Cardinaux Polus & Campegge, de l'abrégé chronologique du Pere Petau; son ftyle est pur & élégant, quoi-

qu'un peu lâche; ses versions en général fidèles, quoique souvent il ne saissse pas bien le tour des Auteurs qu'il traduit. On a aussi de lui des Vers qui ont été insérés en différens recueils, qui prouvent qu'il auroit pû réussir en ce genre. Maucroix avoit beaucoup de droiture, de candeur, de simplicité, d'enjouement, & un généreux penchant à obliger. Quoique sa fortune ne fût rien moins que brillante, il se fit toujours un plaisir de la partager avec ceux de ses amis, dont les besoins lui étoient connus: il fut lié avec tous les grands hommes du siècle de Louis XIV. mais particulièrement avec Racine, Boileau & la Fontaine, & ce dernier étant au lit de la mort, Maucroix lui écrivit une lettre qui fait honneur à sa Religion. Il mourut en 1708.

MAUDUIT, (Michel) né à Vire en Normandie entra dès sa jeunesse dans l'Oratoire, où il enseigna pendant long-tems les Humanités avec un grand succès. Il scavoit parfaitement le Grec, le Latin & l'Hébreu. L'orsqu'il eût été élevé au Sacerdoce, il se livra aux ministère de la Prédication, & s'engagea dans les Missions. Rendu à une vie plus tranquille, il s'appliqua entièrement à l'étude de l'Ecriture Sainte, & à la composition de divers

Ouvrages qui ont été recûs avec applaudissement. Il mourut à Paris en 1709. Il étoit fort simple dans ses manières. sans ombre de déguisement, & favant fans offentation. On a de lui les Pseaumes traduits en Vers François, des Mêlanges de diverses Poësies divisés en quatre livres imprimés en 1681, in-12. Traité de la Religion contre les Athées, les Déistes & les nouveaux Pyrrhoniens, dont la meilleure édition est celle de 1698; des Analyses trèsestimées sur les Evangiles. les Epitres de Saint Paul & fur les Epitres canoniques; Méditations pour une retraite Ecclésiastiquede 10 jours, &c.

MAUGRAS (Jean-François) Parisien, entra en 1701, dans la Congrégation de la Doctrine Chrétienne, & y enseigna les Humanités avec succès; mais il ne négligea point les études plus férieuses, que les fonctions de son ministère exigenient de lui. Une lecture assidue de l'Ecriture & des Saints Peres, jointe à une grande facilité de génie & à une mémoire trèsheureuse, le mirent bientôt en état de satisfaire son zèle ardent, pour l'instruction des Fidèles. Il a prêché plusieurs Avents & Carêmes dans les plus grandes Chaires de Paris. Mais son attrait particulier fut toujours pour les instructions familières, qu'il jugeoit avec raison plus utiles que les

discours étudiés, & qui favorisoient sa modestie, parce qu'elles ont moins d'éclat. L'ardeur extrême avec laquelle il se livra à ce Saint exercice, lui causa le crachement de sang, dont sa vertu fut éprouvée les quatre dernières années de sa vie, & qu'il termina en 1726, à 44 ans. On a de lui des Instructions Chrétiennes, pour faire un saint usage des afflictions, en deux petits vol. in-12. & quelqu'autres Ouvrages, dans lesquels on remarque une piété tendre & solide. Il avoit aussi du génie & de la facilité pour la Poesse, comme il paroît par quelques pièces en vers, dont la plus connue est une Ode sur l'endurcissement des hommes.

MAUGUIN, (Gilbert) Président de la Cour des Monnoyes de Paris, se distingua dans le dix-septième siècle, par sa profonde connoissance des Saints Peres & de l'antiquité Ecclésiastique. Il eut une vive dispute avec le Jésuite Sirmond, sur la prétendue hérésie prédestinatienne, chimère que ce Jésuite étoit intéressé à rétablir, & que le savant Président sit disparoître dans les Vindiciæ prædestinationis & gratiæ, deux vol. in-4. Ouvrage fort curieux qui contient des pièces très-intéressantes pour le dogme & l'histoire de l'Eglise; dans le premier volume on en trouve qui n'avoient point encore été imprimées, & dans le second, il y a deux Dissertations de l'Auteur ; l'une pour réfuter Sirmond, & l'autre sur l'histoire de Gotescalc : ensuite des pièces anciennes sur la prédestination, la volonté de Dieu, & la mort de J. C. Mauguin mourut en 1674 dans un âge fort avancé, laissant aux Augustins de la Reine Marguerite ses manuscrits, parmi lesquels il y avoit une réponse au Jésuite Cellot qui avoit écrit pour Sirmond; & prefque tous ses biens aux Hôpitaux.

MAUPERTUIS, (Jean-Baptiste Drouet de ) né à Paris en 1650, d'une famille noble, originaire du Berri, fit ses Humanités chez les Jésuites de cette Ville, & montra beaucoup de goût pour l'Eloquence & pour la Pocsie Françoise. Ensuite il étudia en Droit, & se dégoûta bientôt de la Jurisprudence, qui ne flattoit point son imagination, pour se livrer à la lecture des Poëtes & des Romans. On avoit alors une espèce de passion & de fureur pour ces derniers, malgré le faux & le frivole qui en font le caractère. Un de ses oncles, Fermier Général, pour l'arracher à ces occupations peu sérieuses & très-pernicieuses, lui procura un emploi considérable, dans une des Provinces du Royaume. Mais le jeune homme se reposant sur des Com404 M A

mis fideles & laborieux, s'abandonna au plaisir & à la lecture des mêmes livres ; loin d'amasser du bien, il dissipa son patrimoine, & revint à Paris à l'âge d'environ 40 ans. Alors il renonça subitement au monde, & après une retraite de deux ans, il prit l'habit Ecclésiastique, & passa cinq ans dans un Séminaire. Il y prononça quelques discours sur divers textes de l'Evangile, dont on recueillit des pensées détachées, qui ont été imprimées à l'insçû de l'Auteur, sous le titre de Pensées chrétiennes & morales, &c. en 1703, in-12. Sorti du Séminaire, il se consacra à une plus grande retraite dans l'Abbaye de Sept-Fonds. Il y traduisit le premier livre des Institutions. de Lactance sur la fausse Religion, in-12, le Traité de Salvien sur la providence, in-12, les Actes des Martyrs recueillis par Dom Ruinart, in-4. avec la Préface, & fans elle en deux vol. in-12. &c. Après un séjour de 5 ans à Sept-Fonds, il alla se cacher dans une solitude du Berri, où il composa les sentimens d'un Chrétien touché d'un véritable amour de Dieu, in-12, dont il y a eu six éditions; l'Histoire de la réforme de l'Abbaye de Sept-Fonds; elle fut mal reçue. &a ccusée d'infidélité, d'ailleurs elle est écrite d'une manière fort édifiante. Appellé

à Vienne en Dauphiné par M. de Montmorin, il y recut les Ordres sacrés. A la
sollicitation de cet Archevêque, il écrivit l'Histoire de
la Sainte Eglise de Vienne in-4.
Il y publia plusieurs autres
Ouvrages de piété. Trois ans
après la mort de M. de Montmorin, Maupertuis revint à
Saint Germain-en-Laye, où il
mourut en 1736.

MAURE, (Sainte) voyez

Sainte Maure.

MAURICE, (Saint) Chef de la Légion Thébéenne, composée de 6600 hommes. étoit Chrétien avec tous les Officiers & les Soldats dont elle étoit formée. Ayant été mandée en Italie contre un parti de révoltés, nommés Bagaudes, elle obéit. Maurice à la tête de ceux qu'il commandoit, passa les Alpes avec l'Empereur Maximien qui exigea que ses troupes sacrifiassent aux Dieux, avant que de marcher aux ennemis. Cette proposition fit horreur à Maurice & à ses Soldats. L'Empereur irrité ordonna que la Légion fût décimée, ce qui fut exécuté. Ceux que le sort épargnoit, loin de se plaindre, envioient le bonheur & la gloire des auties. Maximien transporté de fureur, en fit encore mourir la dixième partie; mais les autres n'en furent pas moins inébranlables. Ils étoient surtout affermis par leur Chef Maurice.

Maurice. Cet homme généreux, persuadé que c'étoit vaincre, que de mourir pour ne pas offenser Dieu, couroit de rang en rang, & animoit les Soldats à demeurer fermes dans leur foi. L'Empereur désespérant donc de les abbatre, ordonna qu'on les massacrat tous. Il les fit environner de ses troupes, pour les tailler en pièces. Dès qu'ils virent leurs bourreaux arrivés, ils mirent les armes bas, & se laissérent égorger comme des agneaux, sans ouvrir la bouche pour se plaindre. Quel spectacle de voir une Légion entière de Soldats, dans des dispositions si faintes & si sublime! Une Religion qui forme de tels hommes, ne porte-t-elle pas un caractère visible de Divinité ?

MAURICE, (Mauritius Tiberius, ) originaire de Rome, né à Arabisse en Cappadoce, commanda avec honneur & avec succès, les armées contre les Perses. C'ézoit un Officier d'une prudence consommée, d'un esprit pénétrant, fécond en refsources, prompt dans l'exécution, irréprochable dans sa conduite, toujours en garde contre les flatteurs, intrépide dans les dangers, sage & reservé dans ceux qu'il est téméraire de braver. Tibère, pour récompenser ses services, lui donna sa fille Constantine en mariage, le fit

déclarer César & couronner Empereur en 582. Les premières années de son règne furent glorieuses. Les Abares ayant rompu la paix, perdirent plus de cinquante mille hommes en cinq combats & & plusieurs furent faits prisonniers. On leur rendit la liberté, à condition que Chagan, leur Roi, renvoyeroit les Romains qu'il retenoit dans les liens; mais ce Prince toujours infidèle, exigea pour rançon quatre oboles par tête. Sur le refus qu'en fit l'Empereur indigné de cette perfidie, le Roi barbare les fit tous passer au fil de l'épée. Cet horrible massacre fut la source des malheurs. qui accablerent Maurice le reste de ses jours. Ce trait d'avarice irrita les Officiers. les Soldats & le Peuple.L'Empereur lui-même étoit agité de mortelles inquiétudes. Sa faute toujours présente à ses yeux, ne lui laissoit aucun repos. Ses songes mêmes étoient cruels; il croyoit sans cesse entendre la voix des Soldats égorgés, lui reprocher d'avoir sacrifié à son avarice, un fang qu'ils avoient tant de fois prodigué pour lui. La dernière année de son règne : il voulut obliger ses troupes à passer l'hyver au-delà du Danube, pour épargner les frais, & les faire vivre aux dépens de l'ennemi ; mais elles se révoltèrent, & proclamèrent Empereur le Centu-

MA

rion Phocas. Les progrès de après la mort de son pere ? que Maurice n'eut d'autre res-Phocas, informé du lieu de sa retraite, le fit arrêter, le condamna à perdre la tête, & le prépara à ce supplice par celui de ses cinq fils, qui furent égorgés sous les yeux par un stratagême en 1590; de leur pere. Pendant cette & l'année suivante il emtriste exécution, il répétoit souvent ces paroles de David: Vous êtes juste, Seigneur; à bout de chasser les Espa-& votre jugement est équitable. Après avoir reçu autant de qu'ils avoient en Hollande. coups mortels, qu'il en avoit En 1600, Maurice entra en tête tranchée en 602. L'avarice fut le seul défaut de cet chiduc Albert étant venu à Empereur. Il monta sur le sa rencontre, il se donna une trône par son mérite, sa valeur, ses exploits, & les services qu'il avoit rendus à l'Empire. Moins jaloux d'être le Maître, que le Pere de ses sujets, il ne pouvoit se résoudre à condamner des la Trève conclue entre l'Escoupables. Il édifia l'Eglise, par sa piété. Sa religion le distinguoit autant que la pourpre, dans les assemblées chrétiennes. Il aima les Sciences & répandit les bienfaits & les honneurs, fur ceux qui les cultivoient.

MAURICE DE NAS-SAU, Prince d'Orange, fils de Guillaume, qui fut tué en trahison par un Bourguignon nommé Balthafar Gérard, fut l'un des plus grands trouva l'occasion de se ven-Capitaines de son siècle. Il

l'Usurpateur furent si rapides, il fut fait Gouverneur des Provinces - Unies en 1584; fource, que celle de la fuite. & quelques années après Capitaine-Général, titre sous lequel il rendit formidables les armes des Hollandois. Son premier coup d'essai fut la conquête de Breda, qu'il prit porta Zutphen, Deventer, Hulst & Nimégue, & vint gnols de toutes les Places vû porter à ses fils, il eut la Flandre dans le dessein d'assièger Nieuport; mais l'Arbataille, dans laquelle le Prince d'Orange fut vainqueur; & pendant que les Espagnols assiègeoient Ostende en 1604. il leur prit Rhinberg, Grave & l'Ecluse, en Flandre. Après pagne & la Hollande en 1605, Maurice entreprit d'envahir la Souveraineté de son pays, que son pere avoit ambitionnée; mais il trouva un puissant obstacle dans le Pensionnaire de Hollande, Barneveld, qui travailla puissamment à maintenir la liberté de la République, & à affoiblir l'autorité du Capitaine-Général. Celui-ci en conserva un vif ressentiment . & ger de la généreuse résistance n'avoit que 18 ans, lorsque du Pensionnaire, dans la dis-

bute des Arminiens & des Go- versé dans la langue Grecmaristes. Les démêlés de ces deux Sectes ayant excité quelques tumultes dans plusieurs Villes , Maurice qui avoit embrassé le sentiment de Gomarus, en profita pour perdre son ennemi, qui étoit Arminien. Il le fit saisir, & poussa la barbarie jusqu'à faire trancher la tête à ce vénérable Vieillard, dont tout le crime étoit d'avoir soutenu la liberté publique. Cependant la Trève étant expirée en 1621, on reprit les armes, & Spinola, Général Espagnol, vint mettre le siège devant Breda. Le Prince Maurice n'ayant pu le chasser de devant cette Place, & ayant manqué son entreprise sur la Citadelle d'Anvers, tomba dans une mélancolie, dont il mourut en 1625.

MAURICE DE SAXE,

voyez SAXE.

MAURICEAU, (Francois)de Paris, se rendit très-habile, dans la partie de la Chirurgie qui concerne les Accouchemens. Il a donné sur cette matière, plusieurs Traités estimés, & il mourut en 1709.

MAUSOLE, voyez AR-

TEMISE.

. se.

MAUSSAC, (Philippe-Jacques) Conseiller au Parlement de Toulouse, & Président en la Cour des Aydes, à Montpellier, passa pour un des plus scavans, & des plus judicieux Critiques du dixseptième siècle. Il étoit trèsque. Il mourut en 1650, & a laissé des Notes pleines d'érudition fur Harpocration & d'autres Opuscules estimés.

MAUTOUR, (Philbert-Bernard, ) né à Beaune ent 1654, Auditeur de la Chambre des Comptes de Paris & reçu à l'Académie des Insa criptions & Belles - Lettres en 1701, a fait de jolies pièces de vers, qui nous le peignent comme un homme d'un caractère aimable, & d'un esprit plein d'enjouement. Ses Poësies sont répandues dans les Merc.deFrance, dans leJourna de Verdun, & dans les Amusemens du cœur & de l'esprita Nous avons encore de lui . une bonne édition de l'Abrégé Chronologique du P. Petau, en cinq vol. in-12. & plusieurs sçavantes Dissertations, imprimées dans les Mémoires de l'Académie. II mourut en 1737.

MAXENCE , ( Marcus-Aurelius - Valerius - Maxentius) étoit fils de l'Empereur Maximien-Hercule, & gendre de Galere. Irrité de ce qu'après l'abdication de son pere. il n'avoit aucune part au Gouvernement, il profita de la disposition des Soldats & des Citoyens mécontens de Galere, pour prendre le titre d'Empereur. Galere envoya contre lui Sevère, avec l'armée qui avoit été commentdée par Maximien - Hereule. Maxence pour s'attirdr ces

Caij

t oupes, envoya la pourpre à Hercule son pere, qui, ayant quitté l'Empire malgré lui, la reprit volontiers. Ce stratageme réussit; les Soldats se rangerent du côté de leur ancien maitre. Severe fut battu, affiègé & pris dans Ravenne, où il fut obligé de se tuer. Maxence, règna quelque tems à Rome avec son pere, qui jaloux de l'autorité de son fils, lui arracha un jour son manteau de pourpre & le déchira. Cette violence fit chasser de Rome cet in ligne vieillard. Maxence s'empara de l'Afrique, & s'y fit détester par ses cruautes, & par les persécutions qu'il suscita contre les Chrét. Il ne se rendit pas moins odieux aux Rom. Il enlevoit les femmes les plus distinguées pour farisfaire fon infame passion, pilloit les Temples faisoit mourir les riches pour avoir leurs biens, & réduisit Rome aune misere extreme, par sa prodigalité & ses débauches. Les Rom. appellèrent Conftantin pour les délivrer de la tyrannie: ce grand Prince marcha contre Maxence, défit ses troupes, & l'obligea de sortir de Rome. Ce tyran se nova dans le Tibre, en pasfant sur un pont de batteaux qui se rompit l'an 312.

MAXIME, Général de l'armée Romaine en Angleterre, s'y fit proclamer Emperereur en 383 l, & passa dans les Gaules. Il gagna fa-

eilement les légions mécontentes, de ce que Gratien avoit confié à des étrangers la garde de sa personne. Presque toutes l'ayant abandonne dans la bataille qui se donna près de Paris, se déclarèrent pour l'Usurpateur. Gratien prit la fuite & fut affaffiné au milieu d'un festin. Maxime après avoir amusé Valentinien par des propositions de paix, passa les Alpes sans bruit, & alla à Aquilée pour le surprendre. Ce jeune Prince & sa mere Justine se refugicrent à Thessalonique, pour implorer le secours de Théodose. Par cette fuite, le tyran se rendit maitre de l'Italie, de Rome même, & foumit austi l'Afrique. Mais il ne jouit pas longtems de ses conquêtes; Théodose marcha contre lui, défit son armée, & le poursuivit jusqu'à Aquilée, qui fut prise d'assaut. Alors les propres fold, de Maxime l'amenèrent les pieds nuds & les mains lices à Théodose, qui vou-

la tête en 388.

MAXIME, (Petrone)
Sénateur & Consul Romain,
de la famille du précédent,
auteur de la mort de Valentinien III, se saisst de l'Empire en 455. Sa femme étant
morte peu de jours après, il
épousa Eudoxie, veuve de Valentinien qui ne le croyoit pas

loit lui laisser la vie; mais

ils l'arrachèrent à sa clé-

mence, & lui tranchèrent

le meurtrier de son mari. Dès cile à Jérusalem, où S. Athale premier jour qu'il porta la Couronne, il éprouva que la Souveraineté ne rend pas heureux, & se repentit d'avoir ambitionné le trône; mais son imprudence l'en précipita bien-tôt. Il conçut pour sa nouvelle épouse un amour insensé; il crut lui plaire, en lui découvrant que l'espérance de l'avoir un jour pour femme, lui avoit fait prendre la résolution d'ôter la vie à Valentinien. Eudoxie dissimula sa colère, pour fe vanger plus surement. Elle dépêcha vers Genseric, Roi des Vandales, un Officier de confiance, pour le conjurer de venir l'arracher des bras d'un usurpateur & d'un affaffin, teint du fang de son mari. Ce Prince vient en Italie; au bruit de son approche tout prend la fuite, Maxime luimême; mais quelques Sénateurs se jetterent fur lui, l'afsommerent à coups de pierres, trainèrent son corps par les rues, & après l'avoir couvert d'ignominies, pendant trois jours, ils le jette ent dans le Tibre en 455, après un règne de 77 jouis.

MAXIME III, (S.) Evéque de Jérusalem, succéda à S. Macaire en 331. Sa fermeté parut avec éclat, durant la persécution de Dioclétien; il fut condamné aux mines . perdit l'œil droit & une jambe pour la défense de la Foi, & allembla en 349. un Con-

nase sut reçû à la Communion de l'Église. Il mourut en 351. Il y a eu deux autres Saints du même nom. Saint Maxime, Evêque de Turin, au cinquieme secle, célèbre par sa piété, & par sa science. Il est Auteur d'un giand nombre d'Homélies. dont quelques - unes portent le nom de S. Ambroite, de S. Augustin & d'Eusebe d'Emele. Saint MAXIME, ne à Constantinople dans le septième siècle, d'une famille noble & ancienne. Il s'éleva avec zèle contre les Héréfies des Monothélites, ce qui les anima contre lui. Comme on le pressoit de recevoir le Type ou Formulaire de l'Empereur, & qu'on lui vantoit le grand nombre & l'autorité de ceux qui y avoient souscrit, il dit ces paroles remarquables: » Le o S. Esprit, par la bouche » de S. Paul, anathématise » les Anges memes, s'ils enn leignent autre chole, que » (e qui a toujours été prê-» ché dans l'Eglise. Il mourut en prison, des tourmens par lesquels on éprouva son zéle pour la Foi en 662. Nous avons de cet illustre Confesseur plusieurs Ecrits. que le P. Combefis a donnés au Public.

MAXIME LE CYNI-QUE, Philosophe Idolatre & Magicien du quatrième siècle, s'infinua dans les bonnes

Cc iii

MA 410

graces de Julien l'Apostat, dont il fut le maitre, pour l'impiété & la magie: il lui inspira une haine implacable contre la Religion Chrézienne. Ce Prince avoit tant d'estime pour lui, qu'ayant été averti que Maxime venoit le faluer, il se leva & alla au-devant de lui : Julien ayant dessein de faire la guerre aux Perses, consulta divers oracles; flatté par ce Philosophe que sa victoire étoit né dans la Pannonie, 310. vers deux cent cinquante, de parens pauvres. Il n'avoit au- Valerius-Maximianus) naquit cune étude, & ne se dépouil- dans l'Illyrie, de parens si

la jamais des manières rustiques, qu'il tenoit de sa naissance. La férocité & la dureté de son caractère, étoient peintes dans sa physionnomie. A ce naturel sanguinaire & cruel, il joignit une passion brutale, pour les plus énormes déréglemens. Dioclétien qui connoissoit sa valeur, l'associa à l'Empire, & lui donna pour partage l'Italie, l'Afrique, les Gaules & l'Espagne. Il fit la guerre avec seroit aussi illustre que celle succès contre plusieurs Nad'Alexandre, il s'imagina que tions Barbares, & versa dans par Métempsycose, l'ame de les Gaules le sang d'une ince conquérant étoit venue se finité de Chrétiens, parmi loger dans son corps. Après lesquels on compte la Légion la mort de cet Empereur, Thébéenne, composée de Jovien honora Maxime, à cau- plus de plus de six mille homse de son érudition. Valens mes. Il exerça la même son successeur, ayant ordon- barbarie dans la Thrace, la né de punir de mort tous Macédoine & l'Italie. Il fut les Philosophes Magiciens, contraint en 305 de quitter Maxime porta la juste peine la Pourpre Impériale; mais de ses abominations sacrilè- quelque tems après, son fils ges en 366 à Ephèse. Il ne Maxence l'engagea à la refaut pas le confondre avec prendre. Bien-tôt jaloux de MAXIME de Tyr, célèbre l'autorité de son fils, il vou-Philosophe Platonicien, qui lut l'en dépouiller. N'ayant fut si estimé à Rome, que pû y réussir, il fut chassé de Marc-Aurèle voulut être son l'Italie, & se retira dans les disciple. Il nous reste de lui Gaules, auprès de Constantin quarante-un Discours, dont son gendre, qui le reçût avec Daniel Heinsius donna une de grands honneurs. Mais bonne édit. en Grec & en la- l'ingrat convaincu d'avoir attin avec de notes, en 1624, tenté à la vie de son bien-MAXIMIEN HERCULE, faiteur, fut réduit à se l'ôter ou VALERE MAXIMIEN, lui-même, en s'étranglant en

MAXIMIEN, (Galerius-

pauvres, qu'il fut contraint dans sa jeunesse de garder les troupeaux, ce qui lui fit donner le surnom d'Armentarius. Il étoit grand & d'une monstrueuse épaisseur, cruel & féroce. Le regard, le geste, la voix, la parole, tout en étoit terrible. Sa valeur le conduisit aux premières Dignités. Il fut créé César en Orient en 292 par Dioclétien, qui lui fit épouser sa fille Valeria. Après la défaite des Goths & des Sarmates, il passa dans l'Asie pour faire la guerre à Narsès ou Vatarane Roi des Perses, qui avec une armée formidable, avoit enlevé l'Arménie aux Romains. Galere osa lui livrer bataille avec des forces trop inférieures, & fut battu avec beaucoup de perte. Etant allé trouver Dioclétien qui revenoir vainqueur d'Achillée, qui s'étoit emparé de l'Egypte, & s'y maintenoit depuis environ fix ans, ce Prince le reçut avec tant demépris, qu'il le laissa marcher à pied plus de mille pas, à côté de son char, tout revêtu qu'il étoit de la Pourpre Impériale. Cet affront, loin de l'abbattre, ne fit qu'animer fon courage. Il tailla en pièces les Perses dans un second combat: on prit les femmes, les sœurs & les enfans de Narsès, avec d'immonses richesses. Les Perses, pour obtenir la paix, furent obligés d'abandonner à Galere 5

Provinc. au-delà du Tigre. Il persécuta les Chrétiens, avec la dernière barbarie. Pour déterminer Dioclétien à se prêter à sa fureur, il fit mettre sécrettement le feu à son Palais de Nicomédie, & accusa les Chrétiens de cet incendie. Après avoir forcé Dioclétien & Maximien-Hercule de quitter la Pourpre Impériale, il fut proclamé Auguste en 305. Galere gouverna en Tyran. Souvent il faisoit dévorer par des ours des hommes pour s'amuser, fur-tout pendant son souper; il prenoit plaisir à faire brûler les gens à petit feu. Il désola les Provinces par la grandeur des Impôts, & par la rigueur des exactions. Il fut l'ennemi des Lettres & de ceux qui les cultivoient. Qu'on juge de la violence de la persécution, par le caractère de ce monstre, qui n'avoit rien plus à cœur, que d'abolir la Réligion Chrétienne. La vengeance Divine éclata sur cet impie, il fut frappé d'une playe incurable & d'une maladie effroyable pendant plus d'un an, & fit mourir plusieurs médécins qui ne pouvoient le soulager. Contraint de rereconnoître, comme Antiochus, la main de Dieu qui s'appésantissoit sur lui, il fit un Edit pour faire cesser la persécution, & mourut bientôt après misérablement l'an 3II.

MAXIMILIEN I, filsde Fréderic IV le Pacifique, né en 145y, épousa Marie, fille de Charles le Téméraire, dernier Duc de Bourgogne, qui porta dans la maison d'Autriche, une partie des grands Etats de ce Prince. Après avoir fait la guerre à la France avec différens succès, il fut élû Roi des Romains en 1486. Quelque tems après, presque toutes les villes de Flandre, se déclarèrent contre lui. Le désordre fut si grand, qu'étant à Bruges, les habitans coururent aux armes, & l'arrêtèrent prisonnier, & firent mourir plusieurs de ses créatures. Ils voulurentmeme le livrer au Roi de France; mais les larmes de cePrince les fléchirent. En 1489 il épousa par Procureur Anne, héritière de Bretagne; mais ce mariage n'eut pas lieu. Le Roi Charles VIII négocia plus habilement que lui, & épousa lui-même cette Princesse. après avoir renvoyé à Maximilien, Margueritte d'Autriche sa fille, qu'il avoit fiancée. L'Archiduc irrité de ces deux affronts, prit les armes, se ligua avec les Anglois, surprit Arras & St Omer par intelligence, & entra la nuit dans Amiens, d'où il fut vigoureusement repoussé. La mort de l'Empereur son pere à qui il succéda en 1493, le. rappellant en Allemagne, il fit avec la France une paix avantageuse, qui lui assura la Fran-

che-Comté, l'Artois, & le Charolois. Alors il épousa, en secondes noces, Blanche, fille de Galeas Sforce Duc de Milan. Charles VIII s'étant rendu maître du Royaume de Naples, cette conquête allarma Maximilien déja prévenu contre la France, par les artifices de Jules II. Il se ligua avec le Pape & divers autres Princes, mais leur armée de 40000 hommes fut défaite à Fornouë en 1495 par celle du Roi, qui n'en avoit que huit mille. Maximilien entra en 1508 dans la fameuse ligue de Cambrai avec le Pape, Louis XII & Ferdinand d'Arragon, contre les Vénitiens. En 1510 il fit un traité avec le Roi de France. Il paroît par une lettre de cet Empereur, qu'il avoit envie d'être Pape, & que son but dans ses liaisons avec Louis XII pour la convocation d'un Concile, étoit de parvenir à faire déposer Jules II, pour être élu en sa place. Une ambition si fingulière dans un Empereur, montre la bizarrerie du gout & du caractère de ce Prince. En 1513 il vint au siège de Terouenne, le joindre aux Anglois contre la France, & l'on vit le Chef du corps Germanique, servir en qualité de Volontaire & de Soldat du Roi d'Angleterre. Il forma ensuite le dessein de s'emparer du Milanez, marcha en Italie, d'où il s'enfuit honteusement, craignant que les Suisses qu'il

n'étoit pas en état de payer, ne le livrassent aux François. Maximilien mourut à Lintz, en 1319 à 60 ans: ce Prince aimoit les sciences & les savans, composa quelques Poëfies, & des Mémoires de sa vie.

MAXIMIN, surnommé Ajax (Caius Julius Verus Maximinius ) né en Thrace, passa ses premières années, à conduire des troupeaux. Ayant ensuite porté les armes, il s'éleva par la valeur, aux différens grades de la milice. Il étoit d'une taille, d'une force & d'un courage extraordinaire. trainoit feul des chariots chargés, écrasoit des pierres entre ses doigts, & fendoit les arbres avec les mains. Il buvoit, dit-on, huit bouteilles de vin, & mangeoit quarante livres de viande par jour. La confiance qu'il avoit en sa force & en sa valeur, Iui inspira l'ambition de s'élever à la Souveraine Puissance. La sévérité de l'Empereur Alexandre, pour faire obferver la discipline militaire, lui fournit le prétexte de soulever les troupes contre lui. Foulant aux pieds les loix de la reconnoissance & de l'humanité, il fit assassiner ce Prince, à qui il devoit sa foriune. Devenu fon successeur à l'Empire, il pensa moins à le faire aimer, qu'à se faire craindre. Cette maxime étoit conforme à sa férocité naturelle. Il commença son règne par une sanglante persecution contre les Chrétiens, auxquels il attribuoit les tremblemens de terre & les malheurs arrivés dans l'Empire. On ne peut lire sans horreur le détail des barbaries qu'il exerça contre toutes sortes de personnes, sans égard pour l'âge, pour le sexe, & pour la dignité. Il se faisoit un jeu cruel de tourmenter par les plus horribles supplices, les malheureuses victimes de sa fureur. Il en vouloit sur-tout à ceux dont la naissance sembloit lui reprocher la sienne. Sous le prétexte qu'on tramoit des conjurations contre sa vie, il fit mourir plus de 4000 personnes, sans permettre qu'on les entendit. Ces excès d'inhumanité lui firent donner les noms de Cyclope, de Phalaris & de Busiris. Dans une guerre contre les Germains, il mit à feu & à sang plus de cent-cinquante, lieues de pays. Il fignala fon courage dans les divers combats, qu'il eut à soutenir dans les bois & dans les marais, où les Barbares s'étoient retirés. Ces victoires lui firent donner le surnom de Germanique. aspiroit à de nouveaux triomphes; mais les soulèvemons que les cruautés exciterent de toutes parts, l'arrêtèrent dans sa course : car il faisoit mourir encore plus de Romains que d'ennemis, & envoyoit des ordres languinaires, dans toutes les provinces. Il avoit donné toute liberté aux délateurs; on

étoit coupable à ses yeux dès qu'on étoit riche ou homme de bien : car il n'étoit pas moins avare que cruel. Il porta l'impiété jusqu'à dépouiller les temples de leurs richesses, & de leurs orne-Après la mort des deux Gordiens qui avoient été proclamés Augustes, le Sénat irrité contre le tyran, nomma vingt hommes pour gouverner la République, & pour la défendre contre ce monstre. Maximin en devint fi furieux qu'il se mit à heur-Ier comme une bête féroce. se heurtant la tête contre les murailles de sa chambre, se jettant à terre, déchirant ses habits, & jurant de perdre tous ses ennemis. Il vint d'Allemagne en Italie, & affiègea Aquilée, qui se défendit avec courage. Maximin transporté de rage fit mourir plusieurs de ses Officiers. Cette cruauté irrita les Soldats déja ennuiés de la longueur du siège, ils le massacrèrent avec son fils. l'an 238.

MÁXIMIN; surnommé Daza, né dans l'Illyrie, & neveu de Galère Maximien, sut fait César par Dioclérien en 305, & se fit lui-même proclamer Auguste en Illyrie par son armée en 308; il surpassa son oncle en fureur contre les Chrétiens, en tyrannie à l'égard de ses sujets, en excès de débauche & d'infamie, qui l'ont fait regarder avec raison comme le plus abominable des hommes. Il fit la guerre

en 312 aux peuples de la grande Arménie, parcequ'ils étoient Chrétiens; ce qui mérite d'être remarqué comme le premier exemple d'une guerre pour la Religion. Licinius arrêta le cours de ses cruautés, en remportant sur lui, une pleine victoire, par le secours du ciel. Ses propres légions se laissérent tuer sans résistance, par l'armée peu nombreuse de Licinius. Le doigt de Dieu étoit si marqué en cette occasion, que les troupes de Maximin, sembloient n'être pas venues pour combattre, mais pour se faire égorger, comme des victimes dévouées à la mort, par l'ordre de Dieu. Etant pourfuivi par son vainqueur, il prit inutilement du poison. Dieu le frappa d'une maladie épouvantable. Il sentoit brûler ses entrailles avec des douleurs si excessives, qu'il en vint jusqu'à la fureur. Il prenoit la terre à pleines mains, & la dévoroit; son corps n'étoit qu'un squelete, il se heurtoit la tête contre les murailles, & perdit les yeux : on l'entendoit crier & répondre comme un criminel interrogé par son Juge; il se confessoit coupable & prioit J. C. en pleurant, de lui faire miséricorde. Enfin il mourut en pouffant d'effroyables hurlemens, également détesté des Idolâtres & des Chrétiens en 313.

MAY, (Thomas) né à Sussex en Angleterre, a com: posé des vers estimés sur différens sujets. A la qualité de Poète il joignit celle d'Historien. Dans les guerres civiles, il prit parti pour le Parlement, & en su Sécrétaire. Il mourut en 1652; son principal ouvrage est un abrégé de l'histoire du Parlement d'Angleterre en Latin, in-12.

MAYER, (Jean-Frédéric) de Leipsic, se distingua parmi les Luthériens, par son érudition. Il s'appliqua avec succès aux langues Hébraïque. Grecque & Latine, fut Professeur en Théologie, & Surintendant Général des Eglises de Il mourut en Poméranie. 1712: on a de lui une foule d'ouvrages, dont les plus connus sont 1º. la Bibliothèque de la Bible, dont la meilleure édit.est celle de Rostok. Il y parle des plus célèbres Auteurs Juifs & Chrétiens Catholiques, Calvinistes & Luthériens, qui ont travaillé fur l'Ecriture Sainte; 20 un Traité de la meilleure manière d'étudier l'Ecriture Ste: 3°. plusieurs Dissertations fur les endroits importans de la Bible , &c.

MAYERNE, (Théodore Turquet sieur de)Baron d'Aubonne, né à Genêve en 1572, se destina à la Médecine, & sur fut reçu Dosteur à Montpellier. De-là il passa à Paris, où il s'appliqua à la Chimie, qui y étoit alors fort décriée: aussi la Faculté de Médecine se déchaina contre ce Chimiste, & sit désense de con-

fulter avec lui; cela n'empêcha pas Henri IV, de le choisir pour un de ses Médecins ordinaires. Ce Prince engagea le Cardinal du Perron à convertir Mayerne à la Religion Catholique; mais il fut inébranlable dans le Calvinisme. Après la mort de ce Prince, il fut appellé en Angleterre', pour être premier Médecin du Roi : les autres Médecins Anglois jaloux de sa réputation, n'oublièrent rien pourla flétrir, à l'occasion de la mort du Prince de Galles; mais le Roi Jacques & les Seigneurs du Conseil, mirent son honneur à couvert. Il mourut à Chesley, près de Londres, en 1655. Ses œuvres ont été imprimés à Londres en 1700, en un gros volume in-fol.

MAYEUL, ou Mayol (St) né à Avignon d'une famille riche & noble, dans le dixième siècle, fut Chanoine & Archidiacre de Mâcon. Il refusa constamment l'Archevéché de cette ville, auquel il avoit été nommé par le Clergé, & par le peuple de cette Eglise. Il présera aux premières dignités, l'obscurité du Cloitre. Le bruit de sa retraite, fit naître le même dessein à plusieurs personnes distinguées dans le siècle. Il succéda à Aymar, & gouverna l'Abbaye de Cluni, pendant près de trente ans. Il étudia sans cesse l'Ecriture Sainte, & connoissoit parfaitement la discipline Monastique, &

les faints Canons. L'Empereur Othon le Grand, instruit de son rare mérite, le fit venir auprès de lui, pour prendre ses conseils. En passant par les Alpes en 973, il fut pris par les Sarrafins & mis dans les fers. Il eut voulu mourir pour la Réligion; mais on vendit à Cluni pour le racheter, tout ce qui se:voit à l'ornement du Monastere. Il s'étoit fait respecter dans les liens, par les Barbares qui l'avoient pris, & il en avoit instruit plusieurs des vérités de la foi. Quelque tenis après fon retour, on voulut l'élever sur le saint Siège; mais il fut effrayé du poids d'une dignité si redoutable; & on fut obligé de céder à son humilité. Il mourut en 994.

MAYNARD (François) ne à Toulouse d'une famille de robe en 1582, doit être compté parmi les beaux efprits qui annoncèrent le siècle de Louis XIV. Il vint fort jeune à la Cour, & fut Sécrétaire de la Reine Marguerite. Il accompagna à Rome en 1634.l'Ambassadeur François de Noailles, & s'y fit estimer du Pape Urbain VIII, qui se plaisoit à s'entretenir avec lui. De retour en France, il s'acquit aussi l'amitié des Grands, qui fut stérile pour lui, & il ne cessa de s'en plaindre avec excès. Le dépit que lui causa sa mauvaise fortune, nous a valu de beaux Vers, & entr'autres les fameules

stances pour le Cardinal de Richelieu.

Armand, l'âge affoiblit mes yeux;

Le Ministre ayant entendu les quatre derniers Vers, où le Poète, parlant de François premier, dit:

Mais s'il demande à quel emploi Tu m'as tenu dedans le monde, Et quel bien j'ai recu de toi, Que veux-tu que je lui réponde ?

Il repliqua par ce mot barbare rien: qui ne fit qu'aigrir la bile du Poète contre ce Cardinal, qu'il diffama dans plusieurs pièces de Vers. Depuis la moit de Richelieu, Maynard revint à la Cour, sous la régence d'Anne d'Autriche, & ne fut pas plus satisfait de ce dernier voyage. Il prit donc congé pour toujours de Paris, par le Sonnet qui commence ainsi:

Alieu Paris, adieu, pour la dernière fois.

& il se fixa dans sa province, où il mourut en 1646, âgé de 64 ans. Il avoit fait mettrecette inscription sur la porte de son cabinet:

Las d'espèrer & de me plaindre

Des Muses, des Grands & du

sort,

C'est ici que l'attens la mort . Sans la désirer ni la craindre.

Peu de tems avant sa mort, le Roi l'honora d'un brevet de

Il avoit Conseiller d'Etat. d'abord été Président au Préfidial d'Aurillac, reçu à l'Académie Françoile, & affocié aux Juges des jeux Floraux de Touloule. Ce Poete partagea les suffrages de son siècle, avec Malherbe & Racan; & le premier disoit de lui, que personne ne sçavoit mieux que lui tourner un vers; mais il ajoutoit ausli, qu'il n'avoit point de force. Il règne dans ses Poesses une clarté, une élégance & un certain tour qui les font estimer. Elles consistent en Epigrammes, en Chansons, & en Odes, & en un bon Poeme d'environ 3000 Vers intitulé, Philandre. Il est le premier en France qui ait établi pour règle, de faire une paule au troisième vers dans les couplets de six, & d'en faire une au septième, dans les stances de dix. On a encore de lui un volume de Lettres en Prose, où l'on trouve, felon Pelisson, beaucoup de netteté, & ce style simple & familier, que demande ce genre d'écrire. Ses Priapées, qui heureusement n'ont point été imprimées, donnent une bien mauvaise idée de les mœurs.

MAYNE, (Jasper) Poëte & Théologien Anglois, du dix-septième siècle, embrassa l'état Eccléssassique, sur Prédicateur du Roi d'Angletere, & se fit un grand nom par ses Ouvrages, dont les plus estimés sont, la Guerre du Peuple, examinée selon les prin-

cipes de la raifin & de l'Écriture, & un boau Poème sur la victoire navale, remportée par le Duc d'Yorck sur les Hollandois.

MAZARIN, (Jules) né à Piscina, dans l'Abruzze, en 1603, fit paroitre de grands talens dans sa jeuneile, & étant entré au service de l'Abbé Colonne, il accompagna ce jeune Seigneur à l'Université d'Alcala où il apprit le Droit, & il reçut le bonnet de Docteur à s'n retour en Italie. Il s'attacha ensuite à Sachetti, qu'il suivit en Lombardie, & il y étudia les intérets des Princes qui étoient alors en guerre pour Cazal & le Montferrat.Le service qu'il rendit, en engageant les Efpagnols & les François, à souscrire au Traité de Paix, fait à Ratisbonne, lui valut l'amitié du Cardinal de Richelieu, & la protection de Louis XIII, sur la nomination duquel, le Pape Urbain VIII fit Mazarin Cardinal; & après la mort de Richelieu, le meme Prince le nomma Conseiller d'Etat & l'un des Exécuteurs de son Testament. Louis XIII étant mort, Mazarin feignit de vouloir se retirer en Italie, & la Régente qui fut la dupe de l'artifice, eut recours aux prières pour l'arrêter, & se crut fort heureuse de ce que le rusé Italien voulut bien se charger du Gouvernement de l'Etat, qu'il ambitionnoit. Le nouveau-Ministre usa d'a-

Dig and by Google

bord modérement de sa puissance; il affecta dans les commencemens de sa grandeur, autant de simplicité, que Richelieu avoit déployé de hauteur, & il mit de l'affabilité & même de la mollesse, partout où son prédécesseur avoit fait paroitre une fierté inflexible. Mais son ambition & son avidité qu'il ne pût dissimuler long-tems, l'ambition des Grands, leurs jalousies mutuelles, leur haine contre l'autorité d'un Ministre étranger: le mécontentement général du peuple, qui regardoit Mazarin comme l'Auteur de ses manx : ce concours d'intérêt & de passions, Blancmesnil, & le Conseiller Broussel. Cet ace de violence, fut le signal de la première Guerre Civile, en 1648. Sur le champ on cria aux armes,& le peuple se mit à crier avec fureur: Vive le Roi, point de Mazarin. La Cour forcé de rendre les deux prisonniers,

Mazarin comme l'Auteur de tous les désordres de l'Etat. donna contre lui un Arrês foudroyant, par lequel il le déclare Perturbateur du repos public, ennemi du Roi & de ses Etats, & lui enjoint de se retirer dans huitaine hors du Royaume. Mais lorsque les deux partis paroissoient les plus animés, on en vint tout d'un coup à l'accommode= ment qui fut conclu à Ruel. & Mazarin resta Ministre. Le calme ne dura pas, le Prince de Condé, qui avoit ramené dans Paris la Cour triomphante, mit ses services à trop haut prix, & voyant que Mazarin le payoit d'ingratifit éclore cette division si fa- tude, il ne le ménagea plus, tale à l'Etat, & à la minorité & le traita avec le dernier de Louis XIV. Comme les mépris. L'adroit Cardinal qui Finances étoient épuisées par avoit trouvé le secret de le les dépradations du Ministre brouiller avec les Frondeurs. & des Grands, il fallut mettre inspira à la Reine de le faire des impôts, pour soutenir la arrêter; & ce Héros couvert guerre contre l'Espagne, & de gloire, qui avoit défendu contre l'Empire, & le Parle- l'Etat contre ses ennemis, & ment ayant refusé de véri- la Cour contre les révoltés. fier les Edits, le Cardinal fit fut arrêté prisonnier avec son emprisonner le Président de frère & son beau-frère. Mazarin crut alors pouvoir se passer des Frondeurs qui se repentirent bien-tût d'avoir sacrifié les Princes à sa timide vengeance, & ils forcèrent le Parlement à demander leur liberté. La Reine n'osa la refuser, & Mazarin alla lui-même les délivrer, comne se crut pas pour cela en ptant s'en faire un mérite sureté à Paris, & se retira auprès d'eux; mais il en fut à Ruel, puis à S. Germain. mal-reçu, & pendant que les Le Parlement qui regardoit Princes revinrent triomphans

a Paris, il se vit chasse du Royaume par un nouvel Arrêt du Parlement, en 1650. Le Roi en même-tems donna une Déclaration qui fut enregistrée dans tous les Parlemens du Royaume, laquelle est autant l'aveu des crimes du Ministre, que l'apologie du Parlement de Paris : cependant il s'étoit retiré à Cologne, d'où il continuoit de gouverner la France, & malgré tout ce qui s'étoit fait contre lui, malgré les promesses réiterées de la Reine, il rentra dans le Royaume en 1651, moins en Ministre qui revenoit reprendre son poste, qu'en Souverain qui se remettoit en possession de ses Etats. Il étoit conduit par une petite armée de 7000 hommes, levées à ses dépens ; c'est-à-dire, avec l'argent du Royaume qu'il s'étoit approprié. Le retour de ce Ministre proscrit, fit réprendre les armes; le Parlement renouvella ses Arrêts, mit sa tête à prix, & fit vendre sa bibliothèque. La Cour se vit encore une fois obligée de le sacrifier, & tout rentra dans l'ordre, dès que l'Auteur des troubles, ne fut plus dans le Royaume. Cependant à peine avoit-il été chassé par le cri général des Francois, & par une Déclaration du Roi, que ce Prince le fit revenir, & il fut étonné luimême de rentrer dans Paris tout - puissant & tranquille. Les tems d'orage étoient pal-

les : & ce même peuple qui avoit demandé sa tête, le recut avec acclamation. Il continua donc de gouverner avec un empire absolu, sous le nom de son jeune Maître, & uniquement occupé de dominer & de s'enrichir, il laifsoit languir la Justice, le Commerce . la Marine & même les Finances. Il profita de la haute faveur, dont il jouissoit, pour procurer à ses niéces, les partis les plus élèvés. Le Duc de Mercœur, le Duc de Modène, le Duc de Bouillon, le Marquis de la Meilleraye, le Connétable Colonne, le Prince de Conti même, ne dédaignèrent pas alliance. L'infortuné Charles II, Roi d'Angleterre, se vit réduit à ambitionner cet avantage; mais le mauvais état de ses affaires qui l'obligeoit à cette démarche humiliante, fût ce qui lui attira un refus de l'orgueilleux Ministre, qui fut même soupconné d'avoir voulu marier au fils de Cromwel, celle qu'il refusoit au Roi d'Angleterre: ce qui est certain c'est que lorsqu'il vit le chemin du trône moins fermé à Charles II, il voulut renouer le mariage; mais il fut refusé à son tour. S'il en faut croire Mad. de Motetville l'ambitieux Cardinal ofa porter les yeux jusques sur son Maître, pour en faire son neveu. Louis XIV, né avec un cœur tendre & de la fermeté dans ses volontés, plein

ME

de passion pour la jeune Mancini, & sans expérience, auroit pû se résoudre à épouser sa maitresse, & le Cardinal renté de laisser agir l'amour du Roi, pressentit adroitement la Reine-Mere: Je crains bien, lui dit-il, que le Roi ne veuille trop fortement épouser ma niéce. La Reine qui connoissoit son favori, comprit qu'il souhaitoit, ce qu'il feignoit de craindre. Elle lui répondit avec la hauteur d'une Princesse du Sang d'Autriche, & avec l'aigreur que lui inspiroit depuis quelque tems, un Ministre qui assectoit de ne plus dépendre d'elle: Si le Roi étoit capable de cette indignité, je me mettrois avec mes deux fils, à la tere de toute la nation, contre le Roi & contre vous. Mazarin comprehant par cette réponse, qu'il ne falloit plus penser à ce projet chimérique, tourna ses vues sur l'Espagne, qui promit l'Infante & une suspension d'armes, pour négocier le Traité. Il se rendit dans l'isse des Faifans, oil se trouva aussi Dom Louis de Haro, pour l'Espagne. Ces deux Ministres, les plus habiles de leur tems, déployèrent toute leur politique dans les Conférences qu'ils eurent pendant quatre mois, & après avoir essayé mutuellement de se tromper, ils signèrent en 1653 le fameux Traité des Pyrenées, qui contenoit 124 articles. dont les principaux furent le

mariage du Roi, avec l'Infante Marie - Thérèse, & le rétablissement du gr. Condé, qui souffrit bien des difficultés. Mazarin ramena les deux époux à Paris, & il revint plus puissant & plus orgueilleux que iamais. L'accès ne fut plus libre auprès de lui, & si quelqu'un étoit assez mal-avise, pour demander une grace au Roi, il étoit perdu. La Reine-Mere fi longtems Protectrice obstinée de ce Ministre, resta sans crédit, des qu'il n'eut plus besoin d'elle. Le Roi élevé dans une foumission avergle pour le Cardinal, n'eût jamais la force de secouer le joug, & il n'osa règner du vivant de Mazarin, qui ne règna que pour lui-meme & pour sa famille. Il ne fit rien pour l'Etat, & huit années de puissance tranquille & absolue, depuis son dernier retour jusqu'à sa mort, ne furent marqués par aucun établissement glorieux & utile; car le Collège des Quatre-Nations, ne fut que l'effet de son Testament. Uniquement occupé du soin de s'enrichir, il employa pour cela les moyens les plus odieux, & bien indignes de la grandeur de sa place. Il partageoit avec les Arniateurs les profits de leurs courfes, & il ordonnoit pour son profit, des pirareries si criantes, que les Puissances Maritimes, ne voulurent plus avoir de commerce avec la France.

France. On dit qu'en mourant il eut des scrupules sur ces richesses immenses, si mal-acquiles, & que pour calmer les remords de sa conscience, il en fit au Roi une donation entière, bien persuadé que le Roi les lui rendroit. Il ne se trompa pas, le Roi lui remit la donation au bout de trois jours. Enfin il mourut en 1661, âgé de cinquante - quatre ans, & ne fut regretté de personne, pas même de son Maitre, quoiqu'il affectat d'en être affligé. Ce Ministre avoit beaucoup de finesse, & de patience dans le caractère, & il étoit l'homme du monde le plus impénétrable & le plus distimulé dans ses desirs & dans ses desseins; il a un grand défaut en Politique, disoit Dom Louis de Haro, c'est qu'il veut toujours tromper : c'est tout ce qu'on peut dire de la trempe de son esprit; pour le cœur il l'avoit bas, intéressé, ami des richesses, sans aucun sentiment de religion, & il a cause à l'Eglise des maux, qui ont eu les suites les plus fâcheuses. Nous avons de ce Ministre des Lettres en deux vol. in-12. où l'on voit le · secret de la négociation de la paix des Pyrenées; elles sont écrites avec un grand sens & beaucoup de connoissance des affaires. Il ne faut que les lire, pour connoître qu'elles ne sont pas suppotées; car le tour, le style,

les choses mêmes, tout y est naturel & sent l'original. On a recueilli en plusieurs volumes in-4. plusieurs pièces curieuses, faites contre ce Cardinal, & on appelle ce Recueil les Mazarinades; il est composé de pièces écrites pendant la première Guerre. de Paris, appellée la Vieille Fronde; on y a joint celles qui ont été faites pendant la seconde Guerre, qui recommença ausli-tôt après la délivrance des Princes, & qui est nommée la nouvelle Fronde ou le parti des Princes. Le recueil qui est dans la bibliothèque de sainte Géneviève est en quarante gros volumes in-4. & celui de la bibliothèque de Colbert, en quarante-six.

MAZELINE, (Pierre) Sculpteur de Rouen, reçû en 1668 à l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture, a fait plusieurs morceaux estimés, entr'autres, l'Europe & Apellon Pithien, qui se trouvent dans les jardins de Versailles, Il mourut en 1708.

MAZZONI, (Jacques) de Césene, excelloit en tout genre de l'ittérature. Aussi fut-il le seul qui tint tête en Italie, au savant Criton, Ecosois, qui cherchoit avec tant de soin les gens de Lettres, & qui se vantoit d'avoir pû répondre à l'âge de 20 ans, à tout ce qu'un homme pouvoit savoir. Mazzoni, après avoir étudié avec un brillant succès, les Humanités & la

Philosophie, s'appliqua à la Tréologie pendant six mois, seulement à l'âge de 18 ans. Il y fit des progrès si prodigieux,qu'il fut reçû Docteur, avec l'admiration de ceux qui l'avoient examiné & entendu. Il professa avec beaucoup de réputation la Philosophie à Pise & a Rome, & mourut à Ferrare en 1603 à 50 ans. On a de lui plusieurs Ouvrages, dont le plus estimé a pour titre: De triplici hominum vitâ.

MAZZUOLI, ou le Parmesan, né à Parme en 1504, alla à Rome pour perfectionner son talent, pour la peinture. Il s'attacha surtout aux Ouvrages de Raphaël, dont il a si bien saisi la manière, qu'on disoit qu'il avoit hérité de son génie. On rapporte qu'il travailloit avec tant de sécurité pendant le sac de Rome en 1524, que les Soldats Espagnols qui entrèrent chez lui, en furent frappés. & ne lui firent aucun mal, s'étant contentés de se faire donner tout ce qu'il avoit. Son goût dominant étoit pour la Chimie, qui le rendit misérable toute sa vie, & qui le fit enfin mourir. La manière de Mazzuoli est gracieuse, fes figures sont légères & charmantes, ses attitudes sont bien contrastées ; rien de plus agréable que ses airs de têtes. Ses draperies sont d'une légereté admirable, son pinceau est séduisant. Il a réussi principalement dans les Vier-

ges & dans les enfans. Il a parfaitement touché le Paysage. On auroit souhaité qu'il eût consulté davantage la nature. Ses desseins sont d'un grand prix, & la plûpart à la plume. On y remarque quelques incorrections & de l'affectation. comme à faire des doigts extremement longs; mais on ne voit pas ailleurs une touche plus légère & plus spirituelle; il a donné du mouvement à fes figures, & ses draperies semblent être agitées par le vent. Ce Peintre mourut en 1540 à 36 ans.

MEAD, (Richard) né en 1673 à Stephey, petit Village près de Londres, d'une famille distinguée, fut élevé par un Maitre habile, sous lequel il fit de grands progrès; & à 17 ans envoyé à Utrecht pour achever ses Humanités fous le célèbre Gravius. Après avoir passé trois années dans cette école, il se rendit à Leyde, où il étudia le grand art d'Hyppocrate & de Galien. Il voyagea ensuite en Italie, & prit le titre de Docteur en Médecine à Padoue. Il revint dans sa patrie en 1696, & s'établit d'abord dans le lieu de sa naissance, où il exerça pendant quelques années, sa profession avec succès. Il donna au public en 1702, des Essais sur les poisons, d'après des expériences terribles, qu'il avoit ofé faire fur des Viperes. Mead obtint une place dans la Société Royale, fut aggrégé au Col-

lège des Médecins de Lon= sur les moyens de les guérirs dies, & fut nommé Médecin du Roi en 1727. Il continua d'exercer son Art avec la plus grande distinction; aimé des grands avec lesquels il vivoit familièrement, estimé des Savans à qui sa maison étoit ouverte, toujours prêt à offrir ses lumières, ses biens & ses richesses littéraires à ceux qui en avoient besoin, toujours occupé de projets utiles & glorieux à sa nation; & après une très-longue carrière, pendant laquelle il s'étoit fait la réputation de trèsfavant Médecin, de bon Littérateur & d'excellent Citoyen, il mourut en 1754. Il laissa une Bibliothéque choisie de plus de 10000 vol. presque tous précieux, avec une bonne suite de manuscrits Grecs, Latins & Orientaux, une belle Collection d'antiquités, de Médailles, de Monnoves, d'estampes, de desseins, & un recueil de Tableaux des plus grands Maîtres. Outre l'Ouvrage dont nous avons parlé, il en a composé beaucoup d'autres dont le plus utile est celui des Conseils & des préceptes de la Médecine, qui parut en 1751: l'Auteur y rapporte avec cette candeur & cette simplicité qui caractérisent les grands hommes, ce que la plus profonde théorie & la pratique la plus brillante, & la plus étendue, lui avoit découvert de nouveau sur les maladies. &

MECENE, (C. Cilnius Macenas) rapportoit son oria gine aux anciens Rois d'Etrurie. Il partageoit avec Agrippa la faveur d'Auguste & eut toute sa confiance, pour l'administration de l'intérieur de l'empire. Né avec un vaste & beau génie qu'il avoit cultivé par l'étude, il s'étoit rendu capable de conduire les plus grandes affaires. La justesse de son discernement lui faisoit toujours prendre le meilleur parti, & sa pénétration lui donnoit une extrême facilité, pour suffire à l'immense travail dont il étoit chargé. Il avoit beaucoup de douceur dans l'esprit & une pente naturelle à la volupté: mais les plaisirs ne le détournèrent jamais des soins qu'il devoit à son ministère , & comme le dit Paterculus, s'il étoit besoin de vigilance, on le voyoit actif, toujours en mouvement, pensant à tout . & se refusant même le sontmeil. Dès que les affaires lui donnoient du relâche, plus mol qu'une femme, il se li= vroit tout entier au plaisit & aux charmes de l'oissveté. Tendrement attaché à Auguste, il n'étoit occupé que de sa gloire & de ses intérêts , & ce Prince un jout ayant condamné un grand nombre de criminels, Mecene qui crut que la rigueur de la justice l'emportoit trop loin, lui jetta ses tablettes Ddn

sur lesquelles il avoit écrit en Latin, leve toi bourreau, sors de là. Mecène ne profita point de la faveur de son Maitre, pour accumuler des dignités sur sa tete, & il ne voulut jamais pour lui d'autre titre que celui de Chevalier Romain. Il protégeoit & aimoit les beaux Arts & les Scavans. Il honora d'une amitié particulière Virgile & Horace, lesdeux plus grands Poetes que l'Italie ait vû naitre dans' son sein. Il avoit conservé au premier par son crédit, l'héritage qu'il avoit auprès de Mantoue, & obtint le pardon de l'autre, qui s'étoit trouvé dans l'armée de Brutus à la bataille de Philippes. Dans son testament, où il instituoit Auguste son héritier, il lui avoit recommandé ce Poète en ces termes: souvenez-vous d'Horace, comme de moi-même. Par - là il a immortalise son nom, qui est devenu celui des Protecteurs des gens de Lettres. Il mourut 8 ans avant J. C. & avoit composé quelques Ouvrages, qui ne sont point parvenus jusqu'à nous. Pline fait mention d'un Mecenas, qui eut affez de pouvoir sur lui pour paffer trois ans fans parler.

MEDE, (Joseph de) fameux Théologien Anglois, né à Essex, fut Membre du Collège de Christ à Cambridge, & Professeuren Langue Grecque. Son amour pour l'étude, lui sit resuser plusieurs postes importans, pour se livrer entièrement à la composition de plusieurs Ouvrages qui ont été imprimés à Londres en 1664, en deux vol. in-fol. Ce recueil comprend des Dissertations très-savantes, sur plusieurs passages de l'Ecriture-Sainte; un traité De sanctitate relativa, & plusieurs autres, dont le plus considérable est la clef de l'Apocalypse. Il mourut en 1658, âgé de 52 ans.

MEDÉE, grande Magicienne, fille d'Aetas, Roi de Colchos, épousa Jason, Chef de l'expédition des Argonautes, vers 1262, avant J.C. de lui facilità par ses enchantemens la conquéte de la Toifon d'or, & le suivit dans fon pays. Pour retarder fon pere qui la poursuivoit, elle sema sur sa route, les membres de son frere Absyrthe. Arrivée en Thessalie , elle rajeûnit le Roi Eson, pere de Jason; & pour venger son mari de la perfidie de Pelias, qui l'avoit envoyé à la conquête de la Toison d'or, dans l'espérance qu'il y périroit, elle conseilla aux filles de co Prince d'égorger leur pere, & de le faire bouillir par morceaux, leur promettant par là de le rajeûnir; ce qu'elles firent inutilement. Jason indigné, abandonna cette détestable femme, & épousa Créuse, fille de Créon. Medée en devint si furieuse, qu'elle empoisonna le pere, la fille de son mari, & deux enfans qu'elle avoit eu de lui.

Se frayant ensuite un chemin dans les airs sur un char traîné par deux Dragons aîlés, elle se retira à Athènes. Etant retournée dans la Colchide, elle rétablit son pere sur le Trône, d'où il avoit été chassé pendant son absence.

MEDICIS, (Cosme de) né en 1399, de Jean de Medicis, gouverna la République de Florence, avec beaucoup de sagesse. Les richesses immenses qu'il amassa par son commerce dans toutes les parties d'Europe & d'Asie, lui susciterent beaucoup d'envieux. Exilé par leurs intrigues, il se retira à Venise, où il fut reçû avec la magnificence d'un Souverain. Rappellé quelque tems après parles Florentins, il fut honoré du titre de Pere du Peuple & de Libérateur de la patrie. Comme il aimoit les Sciences & les Savans, il en attira par des libéralités un grand nombre, qui ont rendu son nom immortel par leurs Ouvrages. Il rassembla une très-belle Bibliothéque, enrichie de Manuscrits rares & d'excellens livres, dont Catherine de Medicis apporta une partie en France. Le pouvoir de Cosme de Médicis fut si grand, qu'il ne lui manquoit que le titre de Roi. La plûpart des Villes & des Souverains d'Italie-suivoient ses conseils, parcequ'il étoit exactement informé de tout ce qui se passoit ligion.

dans l'univers, par ses correspondances avec lesMarchands de tous les pays. Il mourut en 1464, âgé de 65 ans. Ce fut un des plus sages, des plus honnétes hommes & des plus grands politiques de son tems, que le bonheur, la gloire & l'amour des Peuples accompagnèrent jusqu'au tombeau. La puissance qu'il s'étoit acquile dans la République, passa jusqu'à sa postérité, dont le plus grand ornement fut Laurent de ME-DICIS. Les Florentins dont il se sit aimer par sa générosité, le déclarèrent Chef de la République. Il fut si estimé des Princes de l'Europe, qu'ils. se faisoient gloire de le nommer pour Arbitre de leurs différends. On dit que Bajazet, Empereur des Turcs. pour lui témoigner son amitié, lui envoya un des assassins de Julien son frere, qu'on avoit pris à Constantinople. Laurent avoit été instruit dans les Sciences, & les avoit cultivées avec soin. Il fut regardé comme le Mecène de son siècle & le Protecteur des Grecs exilés. Il attira à sa Cour par ses libéralités, un grand nombre de Savans. II eut quelque démélé avec le Pape Sixte IV. qui ne l'aimoit pas, & mourut en 1492, n'ayant que 44 ans. Il étoit. magnifique, généreux, ami fidèle; mais voluptueux, & soupçonné d'avoir peu de re-Dd iii

MEDINA, nom de trois célèbres Théologiens Espagnols, qui sont : MICHEL MEDINA, Religieux de S. François, qui étoit fort versé dans la Théologie, dans l'Hist. & les langues Orientales, dans la lecture des Peres & des Conciles. Son principal Ouvrage est un Traité de la Foi, divisé en sept livres. Il mourut vers l'an 1580. JEAN MEDINA, qui enseigna dans le seizième siècle. avec réputation, la Théologie à Alcala sa patrie, & dont on a divers Ouvrages estimés, BARTHELEMI ME-DINA, Dominiquain, qui est auteur d'un Commentaire fur faint Thomas, & d'une Instruction sur le Sacrement de Pénitence, qui a paru mériter d'être traduite en Italien & en Latin. Il mourut à Salamanque en 1581.

MÉDUSE, fille aînée de Céto, & du Dieu marin Phorcus, se retira avec ses deux sœurs dans les Isles de Gorgones, dont elles retinrent le nom. Neptune épris de la beauté des cheveux de Méduse, l'enleva & eut un commerce criminel avec elle, dans le temple de Minerve.La Déesse irritée de ce sacrilège, métamorphosa les cheyeux de Méduse en serpens, & donna à sa tête la vertu de changer en pierres tous ceux qui la regarderoient; mais Persee, muni des talonnières de Mercure, & armé de l'épée cont il avoit tué Argus, lui

coupa la tête. Son sang produisit Pegase, selon la Fable.

MEIBOMIUS, (Jean-Henri) Professeur en Médecine à Helmstadt sa patrie, & ensuite premier Médecin de Lubeck au dix-septième siècle, a laissé quelques Ouvrages, & entr'autres une vie de Mécène en Latin. L'Abbé Souchay, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, qui a mis au jour des recherches curieuses sur Mécénas. dit que Meibomius est le premier qui ait consulté les sources; mais, ajoute-t-il, il manque de critique & de méthode, & fon Ouvrage n'est proprement qu'une simple Compilation. HENRI MEI-BOMIUS son fils, voyagea, pour s'instruire, en Allemagne, en France, en Italie, & en Angleterre. Il professa la Médecine, l'Histoire & la Poesse, dans l'Université de Helmstadt, & il a laisse sur ces matières un grand nombre d'Ouvrages estimés. Il mourut en 1700. On a de lui Chronicon Bergense, livre utile pour l'Histoire de Saxe, & plusieurs autres qui se trouvent dans les Scriptores rerum Germanicarum, trois volum. in-fol. 1688, Collection utile & estimée, commencée par Meibomius le pere, qui contient beaucoup de traités & d'auteurs sur l'Histoire de Prusse, de Saxe & de Brunswic. MARC MEIBOMIUS, de la même famille que les

précédens, cultiva aussi les Sciences avec succès. Il publia, en 1652, un Recueil & une Traduction de sept Auteurs, qui ont écrit sur la Mufique ancienne. Il dédia ce livre à Christine, Reine de Suede, qui appella l'Auteur à sa Cour. Meibomius y vecut dans le commerce des Scavans, que cette Princesse avoit attirés auprès d'elle. Christine l'ayant engagé à chanter un air de Musique ancienne, pendant qu'un autre danseroit au son de sa voix, tous les spectateurs éclatèrent de rire. Il en fut piqué, & abandonna brusquement la Cour de Suede. Cet Auteur osoit soutenir que l'exemplaire Hébreu de la Bible, est rempli de fautes, & qu'il étoit en état de les corriger, par la mesure des vers qu'il avoit imaginée. Il publia quelques-unes de ces prétendues corrections, qui lui attirèrent le mépris & les railleries des Scavans. Il a cependant travaillé utilement pour la république des Lettres, comme on le voit par ses Notes, qui se trouvent dans l'édition des Vies des Philosophes de Diogène Laërce, par Ménage, & par son Edition des Mythologues Grecs, &c.

MEILLERAYE, (Charles de la Porte, Duc de la) voyez

PORTE.

MEINGRE, (Jean le)
voyez BOUCICAUT.

MEIR, (Joseph) fameux

Rabin, né à Avignon en 1496, fuivit son pere en Italie, & s'établit auprès de Gènes. On a de lui un Ouvrage en Hébreu, très-rare & curieux, imprimé à Venise en 1554, & intitulé : Annales des Rois de France & de la maison Ottomane, in-4. Elles sont divisces en deux parties. Dans la première, après l'histoire d'Adam & de sa postérité, il rapporte ce qui s'est passé dans le Royaume de Juda & de Jérusalem, & les guerres que les François ont soutenues contre les Ottomans, pour la conquête de la Terre-Sainte. Il prend de - là occasion de faire l'Histoire de ces deux Peuples: Dans la seconde partie, il fait de fréquentes digressions, sur les distérentes expulsions des Juifs. Ceux qui ont le mieux lû cet Auteur, prétendent qu'il est ordinairement fincère & exact dans ses narrations. Ces Annales sont écrites d'un style fimple, mais qui convient à l'Histoire.

MEISNER, (Balthafar) célèbre Professeur de Théologie à Wittemberg, est auteur d'une Anthropologie, d'une Philosophie sobre, & d'un Traité du Purgatoire. Il mourut en 1628.

MEISSONIER, (Juste-Aurèle) né à Turin en 1695, sut Dessinateur, Peintre, Sculpteur, Architecte & Orsevre. Il montra dans tous ces différens genres, un génie su-

Dd iv

périeur, une imagination féconde, une exécution facile. Son mérite seul lui sit obtenir le Brevet d'Orfevre du Roi, & la place de premier Dessinateur du Cabinet de Sa Majesté. Les morceaux d'orfêvrerie qu'il a terminés, sont de la plus grande perfection. Ses autres ouvrages ont cette noble simplicité de l'antique, le vrai caractère du sublime. Il mourut à Paris en 1750, & a laissé un grand nombre de desse sur la condition de la plus grand nombre de desse sur la condition de la condition de

MELAMPUS, fils d'Amythuon & de Dorippe, grand Médecin & fameux Devin , vivoit du tems de Protus Roi d'Argos, environ 1380 ans avant Jesus - Christ. Il aima tant son frere Bias, qu'il lui procura une Couronne. Les filles de Protus & celles d'Argos, étant devenues furieuses, il offrit de les guérir, à condition que ce Prince lui donneroit un tiers de son Royaume, & un autre tiers à son frere Bias. On accepta les conditions. Il guérit les Argiennes, en leur donnant de l'Hellebore, qu'on appella depuis Melampodium. Dans la suite on lui éleva des temples, & on lui offrit des sacrifices. Il entendoit, selon la Fable, le langage des oifeaux, & apprenoit d'eux l'avenir. Nous avons fous fon plusieurs Traités en nom Grec, qui sont supposés.

MELANCHTHON, (Phi-Jippe) né à Bretten dans le sur un homme, qui après Palatinat du Rhin en 1497, avoir secoué le joug salutaira

étudia deux ans à Phortzein sous la direction du sçavant Reuchlin son parent, qui changea son nom de Schwart-Jerdt, qui en Allemand fignifie Terre Noire, en celui ide Melanchthon, qui exprime la même chose en Grec. Envoyé à Heidelberg en 1509, il y fit tant de progrès, qu'on lui confia l'instruction du fils d'un Comte, quoiqu'il n'eut que quatorze ans. A vingt= deux, il fut nommé Professeur en Grec dans l'Université de Wittemberg. Sa grande réputation lui attira quelquefois jusqu'à deux mille cinq cent auditeurs. S'étant lié étroitement avec le fameux Luther, qui enseignoit dans la même Université, il devint un zèlé partisan de ses erreurs. A vingt-quatre ans, il publia une Apologie contre la censure qu'en avoient faite les Docteurs de Paris, il l'intitula : Adversus furiosum Parisiensium Logastrorum Decretum. Il dressa de concert avec son maître, en 1530, la fameule profession de foi des Luthériens, connue sous le nom de Confession d'Ausbourg, parce qu'elle fut présentée à l'Empereur, à la Diete de cette Ville. Mélanchthon fut ensuite troublé par les plus étranges perpléxités, & chercha toute sa vie sa religion, sans pouvoir la trouver. Triste exemple de la profondeur des jugemens de Dieu avoir seconé le joug salutaire

de l'autorité de l'Eglise, veut être à lui-même sa sagesse & son guide. Il fit paroitre tant d'inconstance sur la doctrine, qu'on l'appelloit le Brodequin d'Allemagne. On prétend qu'il changea quatorze fois de sentiment, fur la justification. Ses incertitudes, n'étoient pas la seule cause de ses inquiétudes & de ses embarras. Les réflexions qu'il faisoit sur les évènemens dont il étoit témoin, le jettoient dans d'étranges agitations. L'arrogance d'un maître aussi impétueux que Luther, tant de Sectes impies qui s'élevoient sous ses étendarts, les excès de différens genres, dont Luther étoit convaincu, la vûe de tant d'objets affligeans, accabloit Mélanchthon. A chaque moment on lui voyoit Souhaiter la mort. Ses larmes ne tarirent point pendant 30 ans; l'Elbe, disoit-il lui-meme, avec tous ses flots, ne lui auroit pû fournir assez d'eaux, pour pleurer les malheurs de la Réforme divisée. Enfin, après avoir composé plusieurs livres, assisté à diverses Conférences, & fait un grand nombre de voyages pour des fondations de Colléges & pour la visite des Eglises, il mourut à Wittemberg en 1560, à soixantequatre ans, & fut enterré proche de Luther dans le Temple du Château. C'étoit le plus éloquent, le plus poli, aussi-bien que le plus modéré

roît par sa conduite & par ses Ouvrages, qu'il eût sacrifié beaucoup de choses pour la réunion des Protestans avec les Catholiques. On remarque dans ses écrits beaucoup d'esprit, de modération & une érudition très - étendue; mais une crédulité surprenante pour les prodiges, pour l'astrologie & pour les songes. Joachim Camérarius en a donné une vie particulière en Latin, qui est estimée.

MÉLANIE, (Sainte) Dame Romaine, illustre par sa piété, étoit petite-fille de Marcellin, qui avoit été Conful. Après avoir perdu son mari & deux de les fils, elle passa en Egypte, & visita avec S. Isidore, les Solitaires de Nitrie. Elle employa ses richesses immenses à soulager les Saints Confesseurs, qui avoient été bannis après la mort de Saint Athanase. Elle nourrit julqu'à cinq mille exilés, pendant trois jours. Elle accompagna en Palestine les Catholiques qui y furent rélègués, jusqu'au nombre de cent douze. Comme on les gardoit étroitement, elle prenoit un habit d'esclave, pour leur apporter les choses nécessaires à la vie. Etant allée à Jérusalem avec Rufin, Prêtre d'Aquilée, elle y fit bâtir un Monastère, où elle rassembla cinquante Vierges, & mena avec elles une vie très-austère : elle passoit des disciples de Luther. Il pa- une partie de la nuit à prier

& à lire l'Ecriture - Sainte. Cependant Publicola son fils, Préteur de Rome, avoit époule une femme d'une naissance rès-illustre, nommée Albine. Il en eut une fille, appellée aussi Mélanie, qui à l'âge de dix-huit ans épousa Pinien fils de Sevère, Gouverneur de Rome, & en eut deux enfans. Après leur mort elle résolut, du consentement de son mari, de passer le reste de ses jours dans la continence, & dans la retraite. L'ancienne Mélanie, informée des saintes dispositions de sa petite - fille, revint à Rome, après trente-sept ans d'absence, pour l'affermir dans la piété, & gagna à Dieu prefque toute sa famille. Les Romains étonnés de ces converfions éclatantes, ne se lassoient point d'admirer sa vertu. Pour éviter des éloges importuns. elle se retira à Jérusalem, où elle mourut saintement. Albine, Pinien & la jeune Mélanie marchèrent sur ses traces, vendirent tous leurs biens, passèrent en Afrique. affranchirent huit mille efclaves, & bâtirent deux Monastères à Tagaste, l'un pour les hommes, & l'autre pour les filles. Ils s'établirent ensuite à Jérusalem. Mélanie se livra à des austérités, presqu'incroyables, dans sa retraite. Elle ne mangeoit qu'une fois la semaine, & ne prenoit qu'un peu de pain & la solitude à transcrire des Origène a prétendu que c'é-

livres, à lire & à méditer l'Ecriture-Sainte, ne dormoit que deux heures couchée sur la terre, & passoit le reste de la nuit en prières. Elle mourut en 434.

MELCHISEDECH; ( Roi de Justice ) Prêtre du Très-Haut, Roi de Salem, vint au-devant d'Abraham victorieux de Chodorlahomor, 1912 ans avant Jesus-Christ. Il le bénit & lui présenta du Pain & du Vin, ou, selon l'explication des Peres, il offrit pour lui l'un & l'autre, en Sacrifice au Seigneur. L'Eglise y a reconnu une excellente figure de l'Oblation du Corps & du Sang de Jefus-Christ, sur la Croix & sur l'Autel. Abraham offrit à Melchisedech, la dime de toutes les dépouilles, qu'il avoit faites sur les ennemis. L'Ecriture ne nous apprend rien de son pere, de sa généalogie, de sa naissance, & de sa mort. Ce silence a donné lieu à plusieurs difficultés. On dispute quelle étoit cette Ville de Salem ; dont il étoit Roi. La plus commune opinion la prend pour Jérusalem; d'autres croyent que c'est la Ville des Sichimites, dont il est parlé dans la Génèse Chap. 33. & dans S. Jean Chap. 3. Les Juifs pensoient que Melchisedech étoit le même que Sem, fils de Noć; d'autres qu'il étoit Payen, fils d'un d'eau. Elle s'occupoit dans Roi d'Egypte ou de Lybie.

M E 431

toit un Ange; les hérétiques nommés Melchisédéciens soutencient que ce n'étoit pas un homme, mais une Vertu Céleste, supérieure à Jesus-Christ même.

MELEAGRE, né à Gadare, Ville de Syrie, & qui florissoit sous Seleucus VI, est le premier qui ait fait un Recueil d'Epigrammes grecques qu'il nomma Anthologie, parce qu'il y avoit rassemblé ce qu'il trouva de plus brillant & de plus fleuri parmi les Epigrammes de 46 Poetes anciens. On y fit ensuite plusieurs changemens. Planude, Moine de Constantinople, le rendit en 1380, tel que nous l'avons aujourd'hui. Il y a dans ce Recueil beaud'Epigrammes très-sensées & fort ingénieuses; mais elles ne font pas le plus grand nombre.

MELECE , natif de Mélitine, Ville de la petite Arménie, rassembloit, dit S. Basile, toutes les vertus dans un dégré si éminent, que personne ne pouvoit lui être comparé. Il fut élû Evêque de Sebaste vers 357; mais l'indocilité de son peuple le força à se retirer à Bérée, d'où il fut appellé au Siége d'Antioche, par les Ariens & par les Orthodoxes. S'étant déclaré avec force pour la Foi Catholique dès son premier Sermon, les partifans de l'erreur devinrent aussi-tôt ses ennemis & ses persécuteurs, & le firent exiler. L'Arien Euzoius

fut mis à sa place. Rappellé par l'Empereur Julien, il défendit la vérité par le Concile qu'il assembla à Antioche, & par les deux exils qu'il Souffrit sous Valens. Théodose associé à l'Empire par Gratien, convoqua à Constantinople un Concile de toutes les Provinces de l'Orient. Il désiroit ardemment de voir saint Melece, nonseulement à cause de sa grande réputation, mais parce qu'il se souvenoit, que peu de jours avant que d'être élevé à l'Empire, il avoit vû en songe ce saint, le revetir d'un Manteau Impérial. Quand les Evêques, assemblés pour le Concile, vinrent au Palais saluer l'Empereur, il défendit, qu'on lui montrat Mélece; mais il le reconnut d'abord, courut à lui, l'embrassa, baisa la main qui l'avoit couronné, & raconta la vision qu'il avoit eue. Saint Mélece présida à ce Concile de Constantinople & y mourut en 380, avec la gloire d'avoir souffert trois exils pour la Vérité. Tout le monde pleura sa mort, comme celle d'un des plus grands hommes de l'Eglise. Il ne faut pas le confondre avec Mélece, Evêque de Lycopolis en Egypte, qui ayant été convaincu d'avoir sacrifié aux Idoles, fut déposé dans une assemblée d'Evêques; mais il se souleva contre ce jugement & forma en 306 un schisme qui eut de grandes suites.

MELECE, Syrigue, Protosyncelle de la grande Eglise de Constantinople, fut envoyé, comme le plus sçavant des Grecs, par son Patriarche en Moldavie, pour examiner une Profession de Foi. composée par l'Eglise de Rusfie. Cette Confession Orthodoxe fut adoptéé en 1638, par toutes les Eglises d'Orient, dans un Concile de Constantinople. M. Banagiotti, premier Interpréte de la Porte, l'a fait imprimer en Hollande. On a encore de Mélece une Differtation que le grand Arnaud a insérée en François dans son troisième tome de la Perpétuité. Richard Simond l'a fait imprimer en Grec & en Latin, à la fin de son Traité de la Créance de l'Eglise Orientale sur la Transulftantiation.

MELISSUS DE SAMOS. Philosophe Grec, Disciple de Parménide d'Elée, vivoit vers l'an 444. avant Jesus-Christ. Il exerça dans sa Patrie la Charge d'Amiral avec un Pouvoir, & des Priviléges qui n'avoient été accordés à aucun autre. Il prétendoit que cet univers est infini, immuable, immobile, unique & fans aucun vuide, & qu'on ne pouvoit rien avancer sur la Divinité, parce qu'on n'en avoit qu'une connoissance imparfaite.

MELCTAL, (Arnold) un des Auteurs de la Révolution, par laquelle les Suisses

se délivrèrent de la tyrannie de la Maison d'Autriche. Le pere de ce Melal, vieillard vénérable, labouroit son champ, lorfqu'un émissaire des Gouverneurs de l'Empereur Albert vint saisir ses bœufs, qui étoient sous le joug. Melctal repondit qu'il ne se sentoit coupable d'aucune faute, & que de quelque crime qu'on l'accusat, on ne devoit pas le condamner sans l'entendre. Vous autres Paysans, repliqua l'émissaire, en détélant les bœufs ; vous pouvez bien vous paser de ces animaux, vous n'avez qu'à vous mettre vous-même à leur place. Le fils qui étoit présent, indigné de l'action barbare & de la réponse injurieuse de cet insolent émissaire, lui donna un coup de bâton sur la main, & lui cassa un doigt; sçachant bien que son action ne demeureroit pas impunie, il alla se cacher dans les montagnes, & comme le pere ne voulut jamais indiquer l'endroit où étoit son fils, on lui créva les yeux, après lui avoir confisqué tout son bien. Cette, barbarie fut le signal de la révolte, & Arnold de Melctal s'unit à deux autres citoyens zèlés comme lui, pour la liberté de leur patrie, & cette alliance fut le fondement de la République Helvétique, qui dure depuis plus de 400 ans. Les conjurés après: avoir conféré ensemble sur les mesures qu'il y avoit à

prendre, pour faire réussire leur projet, rétournèrent chacun dans leur canton pour faire leurs préparatifs, & peu à peu ils engagèrent leurs concitoyens à se défaire du Gouverneur Autrichien, & à sécouer entièrement le joug de la Maison Autrichienne: c'est ainsi que les Cantons d'Uri, de Schwits & d'Underval se mirent en liberté, & furent bientôt suivis par les autres. Cette révolution éclata vers 1007.

éclata vers 1307.

MELITON, (Saint) étoit d'Asie, & gouverna l'Eglise de Sardes en Lydie, sous Marc-Aurèle. Il présenta à cet Empereur en 171 une excellente Apologie pour les Chrétiens, & composa plusieurs autres ouvrages sur la Doctrine & sur la Morale. On en compte jusqu'à 37, dont il ne nous reste que quelques fragmens. Méliton a fait un Traité de la Pâque, dans lequel il soutenoit la Pratique de la célébrer le 14 de la Lune; cet illustre Evêque menoit une vie sainte, avoit un bel esprit, & écrivoit d'une manière fort élégante. Plufieurs le regardoient comme un Prophéte.

MELLAN, (Claude)
Dessinateur & Graveur, naquit à Abbeville en 1601.
Ses Estampes sont, la plûpart, d'après ses desseins: sa
manière est des plus singulières. Il travailloit peu ses
planches, souvent même il

n'employoit qu'une seule taille; mais l'art avec lequel il sçavoit l'enfler ou la diminuer, produisoit un bel effet. On a de lui quelques portraits, dessinés avec tout le goût & l'esprit imaginable. La réputation qu'il acquit par son burin, le fit défirer par Charles II Roi d'Angleterre; mais l'amour de la patrie & le mariage le fixèrent en France. Parmi ses ouvrages qui sont en grand nombre, on admire fur-tout les portraits de Justinien, de Clément VIII, la Galerie Justinienne, & une sainte Face,qu'on regarde comme inimitable dans son caractère & dans ses parties. Elle est d'un feul trait en rond, commencant par le bout du nez & continuant de cette manière à marquer tous les traits du visage. Mellan n'a été surpassé par aucun Graveur dans cette manière de graver, dont il est l'Inventeur. Le Roi, entr'autres bienfaits, lui accorda un logement aux Galeries du Louvre, où il mourut en 1688.

MELON, né à Tulle, alla s'établir à Bordeaux, où fon goût pour les sciences, lui sit lier commerce avec tous les gens de Lettres de cette grande Ville. Il sut un des premiers qui leur suggéra l'idée de former une Académie, qui rensermât tous les objets des dissér. Académ. de Paris. Ses instances animèrent

434

le zèle du Duc de la Force : qui s'en rendit le Fondateur & le Protecteur. Mélon en fut le Secrétaire perpétuel. Appellé auprès du Duc de la Force, lo: fqu'il prit part au Ministère pendant la Régence du Duc d'Orléans, son génie vif & étendu le plia aux grandes affaires. Le Prince Régent, si éclairé sur le mérite, & si passionné pour les grands talens, passoit avec lui des heures entières, pour disles plus cuter les points importans de son admini-Son application firation. aux affaires ne l'empêcha point de composer plusieurs Differtations pour l'Académie de Bordeaux, & d'amaffer les matériaux de deux ouvrages qui ont été publiés depuis. Le premier parut sous le titre de Mahmoud le Gafnevide, Histoire Orientale, fragment tiré de l'Arabe, avec des notes in-12. Il y établit des Principes de Morale & de Législature, sous des noms supposés, & dans un tissu de faits allégoriques, qui regardent la Régence du Duc d'Orléans. Le second est un essai politique sur le Commerce, dont il y a deux éditions, recûes avec applaudissement. La seconde est la meilleure. On y trouve des réflexions fort précieuses, & des vérités bien développées ; mais il y a aussi quelques Paradoxes qui furent vivement combattus par du Tot,

ME

comme fon opinion fur le changement des Monnoves. L'Auteur mourut à Paris en 1738.

MELPOMENE . Mufe de la Tragédie, est ordinairement représentée sous la figure d'une jeune fille, avec un air férieux, superbement vêtue, chaussée d'un cothurne, tenant des sceptres & des couronnes d'une main, & un poignard de l'autre.

MELUIL, ( Jacques de ) Gentilhome Ecossois, fut Page & ensuite Conseiller-Privé de Marie-Stuard, veuve de François II, Roi de France. Le Roi Jacques, fils de Marie, l'admit dans son Conseil, & lui confia l'administration de ses Finances. Ayant obtenu la permission de vivre dans la retraite, il v. composa ses Mémoires imprimés en Anglois in-fol. & ensuite en François en 1694; & en 1744, in-12. Le stile en est simple & naif, on y voit le modèle rare d'un homme vertueux, qui au milieu de l'agitation des guerres civiles est inaccessible à l'ambition, & n'a en vûe que le bien public; d'un Courtisan qui ne craint point de dire la vérité à son Maître ; d'un sage qui dans les quérelles de Religion, a le courage de ne pas hair ceux qui pensent autrement que lui. Cependant, malgré la sagesse qui paroit dans ces Mémoires, l'Auteur raconte sérieuse-

ME 435

ment des contes puériles de Sorcières & des Histoires de sabat, qu'il donne pour des faits authentiques. L'Abbé de Marsy a retouché l'ancienne version françoise de cet Ouvrage, & l'a augmenté d'un volume, qui comprend plufieurs lettres de Marie Stuart.

MEMMI, (Simon) Peintre de Sienne, mettoit beaucoup de génie & de facilité dans ses desseins; mais son principal talent étoit pour les portraits. Il peignit celui de la fameuse Laure, Maitresse de Pétrarque dont il étoit ami. Il mourut en 1345.

MEMNON de l'Isle de Rhodes, étoit le plus habile des Généraux de Darius, Roi de Perse. Il conseilla à ce Prince de ruiner son propre pays, sans épargner même les Villes, pour forcer Alexandre par la disette des vivres, à retourner sur ses pas. Ce conseil, quoique très-utile, par rapport à un ennemi vif & impétueux, qui étoit sans Ville, sans magasins, sans retraite, fut rejetté. On en vint aux mains, & les Perses furent vaincus au passage du Granique, où Memnon fignala sa valeur & sa prudence 333 ans avant J. C. Il défendit ensuite Milet avec vigueur, il s'empara des Isles de Chio, & de Lesbos, porta la terreur dans toute la Grèce, & auroit arrêté les Conquêtes d'Alexandre, s'il ne fût mort de la peste au fiège de Mitylène, capitale de Lesbos. La perte d'un seul homme entraîna la ruine de l'Empire des Perses. On estimoit également en lui sa profonde sagesse dans les conseiles, son courage & sa capacité dans la conduite des armées, son attachement & son zèle, pour les intérêts de son Maître.

MENAGE, (Gilles) né à Angers en 1613, montra dès son enfance, de grandes difpositions pour l'étude , lesquelles furent heureusement cultivées par une bonne éducation. Après avoir fait avec. succès ses Humanités & sa Philosophie, il passa à l'étude du Droit, & plaida quelque tems à Paris, où il avoit été reçû Avocat; mais dégoûté de cette profession, il entra dans l'Etat Ecclésiastique, & fut pourvu de quelques bénéfices, qui lui affurant une subsistance honnête, lui permirent de se livrer tout entier aux Lettres. Chapelain son Protecteur, l'introduisit dans la maison du Coadiuteur de Paris, où il demeura peu de tems, & son revenu. étant augmenté par une succession & quelques pensions il prit une maison dans le cloître de Notre-Dame, laquelle devint bientot une ef pèce d'Académie, où il assembla tous les mercredis les gens de Lettres. Ce Savant s'exerça dans tous les genres de Littérature, & souvent

avec succès. Sa mémoire prodigieuse & ses vastes connoissances lui servirent beaucoup pour la composition de tant d'Ouvrages qu'il donna successivement au Public, depuis 1650, jusqu'en 1690. Il étoit Grammairien, Philo-Sophe Jurisconsulte, Historien , Pocte , antiquaire & critique. Les Langues Grecque, Latine, Espagnole, Italienne, lui étoient familières, & il a écrit en prose dans plusieurs de ces Langues, & dans toutes, des Poesies, de même que dans la Françoise; mais il prouva par son exemple, qu'il est plus facile de réussir en vers Italiens, qu'en vers François: car ceux qu'il fit dans la premiere Langue, sont estimés même en Italie, & le firent recevoir de l'Académie della Crousca, aulieu que ses vers François ne sont presque qu'un tissu de ce qu'il y a de bon dans les autres Poetes, & il avouoit luimême qu'il n'avoit point de naturel à la Poësie, & qu'il ne faisoit des vers qu'en dépit des Muses. Il eût été aussi de l'Académie Françoise, sans sa Requête des Dictionnaires, écrit badin & critique; mais assez ingénieux, qu'il adressa aux Académiciens François, & au sujet duquel Montmaur dit un jour plaisamment, que c'étoit justement à cause de cette pièce, qu'il falloit condamner Menage à être de cette leures que ses Poesses Fran-

un homme qui a déshonoré une fille, à l'épouser. Mais en 1684, il auroit succédé à Cordemoi, sans la brigue puissante qui lui fit préférer Bergeret, préférence injuste,

Dont la troupe de Ménage Appella comme d'abus, Au tribunal de Phebus.

Ménage eut d'autres adversaires, & soutint des démélés fort vifs avec Sorbière, Faidil, d'Aubignac, Gilles Boileau, Corin, Salo, Molière, qui l'exposa à la risée dans la Comédie des femmes Savantes, sous le nom de Vadius, Bouhours & Baillet, & le plus souvent sur des objets très-minces, qui lui firent produire bien des volumes. Deux chutes consécutives l'ayant mis hors d'état de sortir de sa chambre, il tint presque tous les jours son Académie, où se rendoient en foule, tous les Savans de Paris. Il y parloit beaucoup, & sa mémoire enrichie des plus belles connoissances, de quantité de faits, de bons mots & de particularités, lui fournissoit de quoi amuser & instruire ses Auditeurs. Il mourut en 1692, âgé de 79 ans. Il a laissé un grand nombre d'Ouvrages en vers & en profe. Ceux du premier genre, sont ses Poesies Latines, Italiennes & Grecques, meil-Academie, comme on condamne coises. Ses autres sont, 1º Les Les Origines de la Langue Francoise, in-4. livre rempli de subtilités puériles, & d'étimologies forcées. Origines de la Lingua I alienne, dont la meilleure édition est de Genêve 1685, in-fol. Diogène Laërce, avec des oblecvations. L'Anti-Baillet deux vol. in-12. Osvrage, fingulier plein de fo, fanteries, mêlées avec un affez grand nombre de bonnes remarques. L'article on Menage veut prouver qu'il a pû faire des Vers de galanterie, parce que d'autres Ecclésiastiques en ont composé, est du dernier ridicule. Remarques sur la Langue Françoise. deux vol. in--l'édition de 1715, quatre Monastères d'Anjou, & fit geux de Menage.

nes, 342 ans avant J. C. est regardé comme l'Auteur & le chef de la nouvelle Comédie, parmi les Grecs: Plutarque & Aulu-Gelle le préfèrent à Aristophane. En esfet, dans une Satyre dure & grofsière, qui déchire sans ménage nent, la réputation des honnêtes gens, & viole avec une impudence effrenée, touces les loix & de la modestie

de la pudeur ; mais il assaisonnoit ses Comédies d'une plaisanterie fine, douce & délicate, sans s'écarter jamais des règles de la plus austère bienséance. De quatre-vingt Comédies, que ce Poete avoit composées, il ne nous reste que peu de fragmens : elles ont toutes été, dit-on, traduites par Térence: huit eulement remporterent la palme; foit cabale ou confiration contre lui, soit mauvais goût des Juges, Philémon qui lui étoit vien inférieur, lui fut presque toujours préferé.

MENARD. Lieutenant de la Prévôté d'Angers, sa patrie ; après la mort de son 12. Amænidates juris, in-8. épouse, embrassa l'état Ec-Histoire de la fable, in-fol. clessastique, & mena une vie Vita Gargilii Munurræ Me- fortaustère. Il contribua beaunagiana, recueilli de lui, de coup à la réfo me de plusieurs vol. in-12. par la Monnoye. d'autres œuvres de piété; Chapelain dans la lettre qu'il mais cela ne l'empêcha point dressa pour Colbert, ne porte d'écrire sur l'histoire Ecclépas un jugement bien avanta- fiastique & Civile de France. Passionné pour l'antiquité, il MENANDRE, né à Athè-passa-une partie de sa vie à fouiller dans les archives. II publia en 1617, in-4. l'Hiftoire de St Louis, par Joinville, telle qu'il l'avoit trouvée dans un original échappé à la fureur des Protestans, & il il n'a point donné comme lui, · l'a enrichie de notes sçavantes & judicieuses. On lui doit aufsi l'édition des deux livres de S. Augustin contre Julien. qu'il avoit tirés de la Bibliothèque de l'Eglife d'Angers. On a encore de lui un ouvrage fingulier, intitulé; Recherches & avis sur le corps de S. Jacques le Majeur; il entreprend d'y prouver que le corps de ce saint, repose dans un ancien tombeau d'une des cryptes de la Collégiale de St Maurille d'Angers: on conserve plusieurs autres ouvrages manuscrits de Ménard, qui mourut en 1652.

MENARD, (Hugues) de Paris, Bénédictin de la Congrégation de St Maur, fut un des premiers Religieux de cettte réforme, qui s'appliquèrent à composer des ouvrages utiles au public. Il mit au jour un Martyrologe des Saints de son Ordre, par Arnoul Wion, qu'il enrichit de notes & d'observations utiles, in-8.; la Vie de saint Benoit d'Aniane, avec le traité de Concordia regularum de ce Saint: in-quarto; le Livre des Sacremens de S. Grégoire le Grand, avec de sçavantes Notes sur les dissérens rits ou usages, &c. Il mourut à Paris, dans l'Abbaye de faint Germain des Près, en 1644. : ce Religieux joignoit à la science, une grande piété.

MENARD, (Pierre) Avocat au Parlement de Paris, se distingua dans le Barreau. Sa grande habileté pour les affaires, le fit employer par les personnes du premier rang, à débrouiller celles de leurs maisons. Son amour pour les Lettres l'ayant arraché au Bareau, il retourna à Tours sa patrie: il s'y appliqua pendant quarante ans à l'étude. fans avoir presque d'autre commerce qu'avec les Livres & les Sçavans. Il mouiut en 1701 : sa probité, sa droiture & ses lumières, le firent regretter: on a de lui quelques ouvrages estimés.

MENARD: (Jean de la Noë) de Nantes, ayant été reçu Avocat au Parlement de Paris, brilla dans le Bareau par son éloquence, ses talens, la justesse de son esprit, & les rares exemples de vertu qu'il y donna. De retour dans sa patrie, il perdit une cause dont le droit étoit certain, ce qui le dégoûta de cette profession. Déterminé à l'état Ecclefiastique par son inclination, & par les décifions des plus grandes lumières de son tems, qu'il consulta, il revint à Paris. II étudia avec succès la Théologie au Séminaire de saint Magloire, sous le fameux P. Thomassin de l'Oratoire, & s'appliqua particulièrement à l'étude des ouvrages de saint Augustin & de saint Thomas, qu'il n'a cessé de méditer toute sa vie. Il se nourrit aussi de la lecture & de la méditation de l'Écriture Sainte, qui fit toujours ses chastes délices. Il refufa constamment tous les bénéfices & les dignités qu'on lui offrit. Le Cardinal de Noailles l'ayant proposé à Louis XIV, pour l'Évêché de S. Paul de Léon, il en fut si

allarmé qu'il en devint malade, & ne recouvra la fanté, que lorsqu'on lui eut appris que le Roi lui avoit préferé l'Abbé de la Bourdonnaie : il se contenta d'etre pendant trente ans directeur du Séminaire de Nantes, dont il fut l'ame & la lumière, & qu'il rendit très-florissant. On lui doit l'établissement d'une maison du Bon Pasteur, pour la conversion des filles criminelles, dont il ne voulut pourtant jamais être supérieur. Il travailla austi avec beaucoup de fruit à l'instruction des Hérétiques, que sa politesse, sa douceur, la force de ses raisonnemens, gagnoient souvent des la première conférence qu'il avoit avec eux. Malgré tant de travaux, il fut un homme de prières, & se livra aux plus grandes austèrités. Il mourut saintement à Nantes, en 1717. On ade lui le Catéchisme de Nantes, dont il y a eu un grand nombre d'éditions, & qui est généralement estimé de tous les Diocèles: il a laissé plusieurs autres ouvrages manuscrits.

MENASSEH-BEN-ISRAEL, célebre Juif, né en Portugal d'un riche marchand, vers 1604, suivit son pere en Hollande. Il y fit des progrès si rapides dans la langue hébraique, qu'à l'âge de dix-huit ans il succéda au Rabin Isaac-Uziel, dans la Synagogue d'Amsterdam. Il remplit cette place avec éclat, Journal de Leipsic, dont ila

pendant plusieurs années. L'espérance d'un établissement plus avantageux, le fit passer en Angleterre, sous le protectorat de Cromwel, qui le recut avec honneur, & le fit manger à sa table, avec plufieurs scavans Théologiens. Il y contribua au rappel des Juifs dans la ville de Londres; mais n'ayant pas trouvé tout ce qu'il espéroit, il alla en Zelande, & mourut à Middelbourg en 1657 à 53 ans. Ce Rabin avoit un esprit vif, un jugement solide, une grande connoissance de la Philosophie, de l'Ecrit.-Sainte, de la littérat.des Juifs, & il possédoit toutes les vertus civ. Il a composé un grand nombre d'Ouvrages en Hébreu, en Latin, en Espagnol & en Anglois. Son Conciliator in - 4. tient le premier rang parmi ceux qui ont été publiés en Latin. Il y concilie d'une manière sçavante & curieuse les passages de l'Ecriture ; qui semblent se contredire.

MENCKE, (Louis Othon) né à Oldenbourg, ville de Westphalie, en 1644, se rendit habilé dans la Philosophie, dans la Jurisprudence, & dans la Théologie. Il fut cinq fois Recteur de l'Université de Leipsic, sept fois Doyen de la Faculté de Philosophie, & Professeur de Morale depuis 1668 julqu'à fa mort, qui arriva en 1707. Il est le premier Auteur du

E e if

ques critiques de différens Au-

teurs ; 30. plusieurs Differ-

tations fur des sujets intéres-

fans, &c. Il a publié trente-

trois volumes du Journal de

Leipfic, qu'il continua après

la mort de son pere, & dont

Frédéric-Othon son fils ainé

donné trente volumes. On doit à ses soins les éditions de plusieurs sçavans Ouvrages, & il en a composé lui-même. Jean Burchard Mencke, son fils, passe pour un des plus célebres Ecrivains du dixhuitième siècle. La Théologie, l'Eloquence, la Poesse & les tciences les plus abfiraites l'occupèrent, & firent briller son esprit. Pour se perfectionner, il parcourut la Holfande & l'Angleterre, où il se fit estimer des sçavans. A son retour, il devint Professeur en Histoire à Leipsic sa patrie , & ensuite Historiographe, Conseiller-Aulique de Frédéric-Auguste, Roi de Pologne & Electeur de Saxe, membre de la Société Royale de Londres, & aggrégé à celle de Berlin. Il mourut en 1732, à 58 ans. Il a rendu son nom célèbre par un grand nombre d'ouvrages, dont les plus importans sont: 19 un Recueil en Latin des Historiens d'Allemagne, en trois vol. in-fol. 2°. deux Discours Latins sur la Charlatanerie des Scavans, qui ont été traduits en diverses langues. On en estime la traduction Françoise, imprimeé en 1721, avec des remarME

est chargé aujourd'hui. MENDEZ PINTO, (Ferdinand) le plus admirable & le plus curieux de tous les Voyageurs, né à Monte-moro-velho en Portugal, de parens pauvres, fut conduit à Lisbonne par un de ses oncles, qui le mit au service d'une très-illustre Maison. Une malheureuse aventure dans laquelle il se trouva engagé, l'ayant forcé à s'enfuir , il s'embarqua dans un petit navire qui alloit à Setubal, & tomba entre les mains d'un Corsaire François, qui après l'avoir traité avec la dernière rigueur, 1c laissa nud & couvert de plaies dans une rade. d'où il se rendit à Setubal. Après y avoir servi quelque tems, le désir de faire fortune le détermina à s'embarquer pour les Indes en 1537. Sur la route, le vaisseau qu'il montoit ayant été pris par les Turcs, il fut conduit à Mocka; & vendu à un Renegat Grec, qui le revendit à un Juif, des mains duquel il fut racheté par le Gouverneur du fort Portugais d'Ormus. Celui-ci lui ayant ménagé l'occasion d'aller aux Indes, fuivant son premier dessein: il y arriva enfin .. & pendant vingt-un an de téiour, il y fut témoin des plus grands événemens, & y essuya lui-même les plus fingulières aventures. Il revint en Portugal en 1558, comptant jouir du fruit de ses travaux, & recevoir le prix de

21 ans de service, pendant lesquels il avoit été treize fois esclave, & vendu seize fois; mais n'y trouvant point ce qu'il espéroit, il se réduisit à la petite fortune qu'il avoit apportée des Indes, & dont il n'avoit obligation qu'à luimême. Il publia une Relation curieuse de ses voyages, en Portugais, qui est trèsrare & très-recherchée; elle est écrite d'une manière tièsintéressante, & contient des particularités remarquables sur la géographie, l'histoire & les mœurs des pays, que l'Auteur a vûs. Bernard Figuers, Gentilhomme Portugais, en donna une traduction, à Paris 1628, in-4.

MENECRATE, Médecin de Syracuse, fameux par sa ridicule vanité, se faisoit toujours accompagner, par quelques - uns des malades qu'il avoit guéris. Il habilloit l'un en Apollon, l'autre en Esculape, &c. Pour lui il se faifoit appeller Jupiter. Il eut l'extravagance d'écrire une Lettre à Philippe, pere d'Aléxandre le Grand, avec cette adresse: Ménecrate Jupiter, au Roi Philippe, falut: ce Prince lui répondit : Philippe à Ménecrate, santé & bon sens. Pour guérir plus efficacement ce visionaire, il imagina une plaisante recette; il l'invita à un grand repas : Ménecrate eut une table à part, où on ne lui servit pour tout mets que de l'encens & des par-

fums, pendant que les autres conviés goûtoient tous les plaifirs de la bonne chere. Les premiers transports de joie qu'il ressentie de voir sa divinité reconnue, lui firent oublier qu'il étoit homme; mais quand la faim le força des'en souvenir, il se dégoûta d'être Jupiter, & prit brusquement congé de la compagnie. Ménecrate avoit composé un livre de Remèdes, qui s'est perdu: il vivoit vers 360 avant Jesus-Christ.

MENEDEME, Philosophe Grec, fut très - estimé, & exerça des emplois importans dans Erithrée sa patrie, qu'il défendit souvent avec courage. Il mourut de douleur, lorsqu'Antigonus s'en fut rendu maitre. Quelqu'un lui disant un jour, c'est un grand bonheur d'avoir ce que l'on desire, il répondit : c'en est un bien plus grand, de ne defirer que ce qu'en a. Il y a eu un autre Philosophe cynique du même nom, qui étoit venu de l'enfer, disoit-il, pour examiner les actions des hommes, & pour en instruit e les Dieux infernaux: aussi il s'habilloit en furie.

MENESTRIER, (Claude-François) Jésuite de Lyon, se distingua dans le dix-septième siècle, par une grande connoissance des Belles-Lettres, de l'Hissoire, du Elason, des Devises, des Médailles, des Inscriptions, & de tout ce que les Monumens anciens

E e\_iij

442

& modernes peuvent fournir sur ces matières; aussi avoit-il une mémoire prodigieuse. Christine, Reine de Suède, voulut la mettre à l'épreuve en paffant par Lyon. Elle fit prononcer en sa présence, & écrire trois cens mots les plus bisarres qu'on pût imaginer. Ils les répéta tous dans l'ordre qu'ils avoient été écrits. Il devint si célèbre par son goût pour ce qui regarde fêtes publiques, cérémonies éclatanres, fectacles, qu'on lui en demandoit des desseins de tous cêtés: ils étoient enrichis de plusieurs devises, d'inscriptions & médailles, qui prouvent la fécondité de son imagination. Ces amusemens ne l'empêchèrent point de s'appliquer à la Théologie; il y fit tant de progrès qu'il déconcertales Ministres Protestans à Die, où ils venoient de convoquer un Synode, dont ses succès firentabréger le tems. Il voyagea en Italie, en Allemagne, en Flandre & en Angleterre, & profita de tout ce qui pouvoit lui donner de nouvelles lumières, fur les plus illustres familles d'Europe. Son habileté à déchiffer tout ce qu'il y a de plus obscur dans les plus lui anciens monumens, faisoit trouver jusques dans les vitrages des Eglises, dans les inscriptions, &c. des secours pour éclaireir des faits rès-embrouillés, & des vézirés peu comues. Il mourut

à Paris en 1705: on a de lui plusieurs Traités sur le Blason, les Armoiries, la Nobleffe, &c. l'histoire Consulaire de Lyon; une grande Histoire de la même ville; celle du règne de Louis le Grand, par les médailles, emblemes, devites, &c. il ne faut pas le confondre avec Claude le Ménestrier, habile Antiquaire de Dijon, mort en 1657, Auteur d'un ouvrage intitulé, Symbolica Dianæ Ephefiæ statua ... exposita, ni avec Jean-Baptiste le Menestrier de la même ville, l'un des plus sçavans Antiquaires de son tems, qui mourut en 1634. On a de lui, ro. Médailles : Mémoires & Monumens antiques d'Impératrices Romaines, in-folio 20. Médailles illustres des anciens Empereurs & Imperatrices de Rome, ouvrage passable, in - 4. On voyoit autrefois son épitaphe peinte sur une des vitres de la paroisse de S. Médard de Dijon; elle est bisarre & peu férieule.

Cy gît Jean le Ménestrier L'an de fa vie soixante-dix, Il mit le pied dans l'étrier, Pour s'en aller en Paradis-

MENGOLI, (Pierre) Professeur de Méchanique au Collège des Nobles à Bologne, se fit un grand nom par la solidité de ses leçons & par ses ouvrages qui sont Geometria speciosa Elementa, que l'on peut regarder comme un essai des infiniment petits; Arithmeticæ rationalis Elementa; Arithmetica realis; une Musique spéculative, &c. Cet Auteur célèbre vivoit encore en 1678.

MENJOT, (Antoine) habile Médecin François, est Auteur d'un livre intitulé, l'Histoire & la guérison des fièvres malignes, avec plusieurs differtations, en quatre parties. Quoique Calviniste, il aima & fréquenta les Augustins Déchaussés de Paris ses voifins, & leur envoya peu de jours avant sa mort, en 1685, pour leur Bibliothèque, deux grands volumes d'Atlas, contenant les plans des principales places & villes des Pays-Bas, dont les Etats de Hollande lui avoient fait présent en 1687.

MENIPPE, Philos cynique de Phénicie, étoit esclave; mais ayant acheté sa liberté, il devint citoyen de Thèbes & usurier. Les reproches que cette conduite lui attira, Payant jetté dans le désespoir, il se pendit. Il avoit composé treize livres de Satyres & de Railleries, qui se sont perdus.

MENOCHIUS, (Jacques) de Pavie, étoit si versé dans le Droit, qu'on l'appelloit le Balde & le Barrole de son siècle. A la sollicitation des Princes d'Italie, il enseigna dans plusseurs Universités, & devint ensuite Président au

Conseil de Milan. Il mourus en 1607, & laissa des ouvrages très-estimés; De recuperanda possessione; De adipiscenda posessione; De præsumptionitus; De arbitrariis judicum quæstionibus & causis Consiliorum, &c. Jean-Etienne Menochius fon fils, se diftingua chez les Jésuites par son érudition, & mourut à Rome en 1656: il est Auteur d'un Commentaire Latin, effimé sur l'Ecriture Sainte, dont la meilleure édition est ceile du P. Tournemine son Confrère, en 1719, 2 vol. in-fal, d'un traité, De Republica Hæbræorum, in-fol. où il y a beaucoup de recherches très-curieuses pour connoître les usages de la ration Judaïque, & d'autres ouvrages.

MENOT, (Michel) fameux Prédicateur Cordelier, se fit une réputation, qu'il ne méritoit pas plus que, Barlette, Olivier Maillard, Mefsier & autres semblables Prédicateurs du quinzième siècle. Il déclamoit avec une hardiesse singulière, contre les vices de son tems. On a de lui un grand nombre de Sermons Latins, plus comiques que sérieux, remplis de traits burlesques, de bouffoneries ridicules, de mauvaises plaifanteries, & d'allufions indécentes. On recherche fur-tout l'édition de Tours. Il mourut en 1518.

MENTOR, voyez TÉLÉ-MAQUE. 444 ME

MENZINI, (Benoît) né à Fiorence en 1646, for un de ceux qui releverent la gloire de la Poesse Italienne. Il a mis au jour des Satyres, recherchées pour la grace du flyle, & la finesse des penfees; un Art Poëtique; des Elegies, des Hymnes, les Lamentations de seremie, où régne tout l'enthousiasme Prophétique ; Academia Tusculana, Ouvrage mêlé de vers & de prose, qui passe pour son chef-d'œuvre, quoique l'auteur l'ait composé dans la langueur d'une hydropifie, dont il mourut en 1704.

MERBES, (Bon de) de Montdidier, Prêtre & Docteur en Théologie, enseigna pendant quelques années avec succès les Belles-Lett es, dans la Congrégation de l'Oratoire. Il s'appliqua enfuite, particulièrement, à l'étude de l'Ecriture - Sainte & de la Tradition. Il composa, à la sollicitation de M. le Tellier Archevêque de Reims, une Somme de Théologie Morale Latine, en deux vol. in-fol. dont le style est pur & élégant; mais l'auteur y paroit trop Rhéteur. Cet Ouvrage estimé, renferme des principes fort éloignés de la Morale relachée. M. de Me.bes mourut à Paris en 1684. A de grandes lumières il joignoit beaucoup de piété, de modestie & de défintéressement.

MERCADO, (Michel) né d'une famille ancienne à San-Miniato en Toscane, se rendit très-habite dans la Philosophie & dans le Médecine. A peine avoit - il vingt ans, lorsque le Pape Pie V. lui confia l'Intendance du Jardin des Plantes au Vatican: il l'enrichit par ses soins, & forma applès un Cabinet de métaux & de fossiles, aussi utile que curieux; il er donna l'explication dans de sçavantes Difertations. Ferdinand I, informé de son rare mérite, lui donna rang, parmi les familles Netles de Florence, quoiqu'il ne fût que dans sa vingt - septième année. Clement VIII le choifit pour son premier Médecin, & l'employa dans les affaires les plus importantes. Il vouloit l'élever à de plus grands honneurs, & l'avoit déja défigné Commandeur du Saint-Esprit en Saxe, lorsque ce sçavant homme mourut à Rome en 1593. Mercado avoit beaucoup de piété, de douceur, de simplicité & de candeur. Quoique généralement respecté, consulté par les plus illustres Sçavans, lié avec les Grands & même avec plusieurs Souverains, il n'en fut pas moins modeste. On a de lui des Ouvrages très-eslimés. il ne faut pas le confondre avec Louis de Mercado de Valladolid, premier Médecin de Philippe II, dont on a recueillis divers Ouvrages en cinq volum. in-fel.

MERCI, (Claude-Flori-

mond . Comte de ) né en Lorraine en 1666, servit d'abord, en qualité de Volontaire, dans l'armée de l'Empereur, & se distingua dans plusieurs occasions importantes, au siège de Vienne, dans les campagnes de Hongrie & dans celles d'Italie. Après avoir passé par tous les Grades militaires inférieurs, il parut en qualité de Colonel à la bataille de Fridlingue, où il eut un cheval tué sous lui; & ayant fait plusieurs belles actions sur le Rhin en 1704, il fut nommé Général Veld-Major, en 1708, Général Veld-Maréchal Lieutenant de la cavalerie, & en 1716 il commandoit la cavalerie à la bataille de Peterwaradin, où il fit des prodiges de valeur. Il ne se distingua pas moins à la bataille près de Belgrade en 1717; & en 1719, ayant été chargé du commandement général en Sicile, il chassa les Espagnols de ce pays. Dans la guerre de 1733, il commanda les troupes Impériales en Italie, & pénétra dans le Duché de Parme; mais en étant venu aux mains, près du village de Croisetta, il fut tué d'un coup de mousquet, dès la première attaque , le 29 Juin 1734 , & son corps apporté à Reggio, y fut inhumé dans l'Eglise des Chanoines. Il étoit petit-fils de FRANÇOIS DE MERCI qui perdit la bataille de Fribourg, & recut à celle de voyez ISIDORE.

Norlingue, en 1645, plufieurs blessures, dont il mou-

rut peu après.

MERCATOR, nom de plusieurs Ecrivains, dont les plus célèbres sont : MARIUS MERCATOR, ami de saint Augustin, qui écrivit contre les Nestoriens & les Pélagiens. Il mourut vers 451. La meilleure édition de ses Ouvrages, est celle que Baluze donna à Paris en 1684, in-8. MERCATOR, (Nicolas) sçavant Mathématicien, du Holstein, dont on a une Cofmographie, & d'autres ouvrages estimés. S'étant retiré en Angleterre, il fut membre de la Société Royale de Londres, dans le dix - septième Gérard MERCA-TOR de Ruremonde, qui avoit tant d'acdeur pour l'étude de la Géographie & des Mathématiques, qu'il oublioit, dit-on, de manger & de dormir. Il gravoit luimême & enluminoit ses cartes. Il mourut à Duisbourg en 1594. Outre une Chronologie, in-fol. affez claire, mais trop séche & trop dénuée de faits, & des Tables Géographiques, on a de lui Harmonia Evangelistarum & un Traité de creatione ac fabrica Mundi, qui fut condamné, à cause de quelques Propositions sur le péché originel, peu conformes au sentiment de l'Eglise.

MERCATOR, (Indore)

MERCIER, (Jean'le) scavant Protestant d'Usez en Languedoc, quitta l'étude de la Jurisprudence, dans laquelle il se distinguoit, pour s'appliquer aux langues Grecque, Hébraique & Chaldaique, dans lesquelles il devint très-habile. Successeur du célèbre Vatable dans la Chaire d'Hébreu au Collége Royal, il professa avec tant d'éclat, qu'on alloit en foule à ses Leçons : ce fit en 1646. C'est depuis ce tems qu'il embrassa la religion Protestante. Il fut obligé, pendant les guerres civiles, de sortir du Royaume & il se retira à Venise, d'où il retourna à Usez, où il mourut en 1570. On doit à ses lumières, un grand nombre de Commentaires sur l'Ecriture-Sainte. Ceux qu'il a faits fur Job & fur les livres de Salomon, sont les plus estimés. Il explique le sens naturel, resout les difficultés d'une manière courte & précife, & met dans un grand jour le vrai sens du Texte. Il a composé d'autres Ouvrages, dont on admire l'érndition. Josias le MERCIER son fils, a donné une excel-Jente Edition de Nonius Marcellus, des Notes sur quelques Auteurs, & il mourut en 1626. On compte aussi parmi les illustres Auteurs de ce nom, Nicolas MERCIER de Poiffy, Régent de troisième au Coll'ge de Navarre à Paris, dont les talens pour l'instru-

ction de la jeunesse & les ouvrages, sont très-connus. Il a laissé un Manuel des Grammairiens, qui a été réimprimé huit sois; une Edition des Golloques d'Erasme, où il a corrigé les endroits dangereux, & qu'il a enrichie de Notes judicieuses; un Traisé de l'Epigramme, fort estimé, en Latin. Il mourut en 1657.

MERCURE, fils de Jupiter & de Maia, étoit honoré par les Payens, comme le Dieu de l'Eloquence, du Commerce, des Voleurs, & comme le messager des Dieux, fur-tout de Jupiter, qui lui avoit attaché des ailes à la téte & aux talons, pour exécuter ses ordres avec plus de promptitude. Il étoit charge de conduire les ames dans les enfers, & avoit le pouvoir de les en retirer. Mercure déroba les troupeaux, les armes & la lyre d'Apoilon; il se servit de celles - ci pour endormir & pour tuer Argus, qui gardoit la vache Io. H métamorphosa Battus en pierre de touche, délivra Mars de la prison où Vulcain l'avoit enfermé, & attacha Promethée sur le mont Caucase. On représente ce Dieu avec des ailes à la tête & tenant un caducée, c'est-à-dire une verge, autour de laquelle sont deux serpens entrelassés. Il y a eu un autre fameux Mercure, surnommé Trismer gifie, c'est-à-dire, trois fois grand. On croit qu'il vivoit yers l'an 1600 avant Jesus-Christ: il étoit en même-tems Philosophe, Prêtre & Roi. L'Egypte, où il étoit né, lui doit l'invention de presque tous les Arts. On a sous son nom deux Dialogues, qui portent des marques si certaines de nouveauté, qu'on ne doute plus de leur supposition.

MERCURIALIS, (Jerôme) de Forli, est un des plus célèbres Médecins du seizième siècle. Il enseigna à Padoue avec tant d'éclat, que Maximilien II, frappé de sa réputation , le fit venir en Allemagne, pour le consulter sur la santé chancellante. Ce Prince, très-satisfait de Mercurialis, lui témoigna sa reconnoissance par de grands présens, & honora son mérite, par les titres de Comte & de Chevalier. Après avoir été ensuite Professeur dans les Universités de Bologne & de Pise, il se retira dans sa patrie, où il mourut en 1596. Il a composé quatre livres de arte Gymnastica, in-4; un traité de Morbis Mulierum, in-8. & plusieurs autres Ouvrages estimés.

MERE, (Georges Brossin, Chevalier, Marquis de) né vers la fin du seizième siècle, d'une famille des plus illustres de Poitou, se distingua par son esprit & son érudition, dansun tems où l'ignorance étoit devenue l'appa-

nage des Nobles. Partageant ses premières années entre le le service de son Prince & les Lettres, il fit quelques campagnes fur mer, & publia quelques productions d'esprit, fruit de ses études. Les Auteurs Grecs lui étoient aussi familiers que les François, & il avoit assez de pénétration d'esprit, pour écrire sur les matières les plus abstraites & les plus épineuses, si son goût ne l'eût décidé pour des sujets de pur agrément. Après avoir vêcu affez long - tems à la Cour, où il étudia dans la nature les principes de politesse, dont il nous a laissé des règles dans ses écrits, il se retira dans une fort belle Terre qu'il avoit en Poitou, où il mourut dans un âge fort ayancé, après avoir reparé, par les exercices d'une vie chrétienne, les imperfections d'une vie passée dans la disfipation de la Cour & les vains plaifirs du monde. Nous avons de lui les Conversations de M. de Clerambaut & du Chevalier de Meré, in-12; deux Discours, l'un de l'Esprit, & l'autre de la Conver-Sation, in-12; les Agrémens du discours; deux volum. de Lettres, le tout recueilli en 1692, en 2 vol. in-12. Depuis sa mort, l'Abbé Nadal publia ses Œuvres posthumes in-12, qui contiennent les Traités de la vraie Honnêteté, de l'Eloquence & de l'Entretien, & quelques autres. Cet hom-

me d'esprit fut très à la mode . & passoit pour un des plus galants hommes de son tems : sa vertu, sa valeur, sa science, sa bonne mine, sa naissance, & plus que tout cela les qualités de son esprit & les agrémens de sa conversation, le faisoient rechercher de tout le monde. Il pensoit finement & écrivoit purement; mais à force de vouloir polir son stile, il l'a extenué; il devient guindé & peu naturel. Ses réflexions font toujours ingénieuses, mais trop rafinées. Tout est art chez lui, & le cœur ne s'explique que par des jeux d'esprit.

ME

MÉRIAN, (Marie-Sybille) que l'on croit être fille de Mathieu Mérian, Graveur Allemand, qui a réussi dans les paysages, dans les vues & les perspectives, naquit à Francfort en 1647; elle est célèbre par le goût, l'intelligence & la vérité, avec lesquels elle a scu peindre à détrempe les fleurs, les papillons, les chenilles & autres insectes. Elle étoit si curieuse de cette partie de l'histoire naturelle, qu'elle entreprit plusieurs voyages, pour voir les collections, que des curieux en avoient faites. On estime beaucoup ses desfeins & ses Notes fur les infectes, fur leurs métamorphoses & sur les plantes, dont ils se nourrissent. Elle mourut à Francfoit en 1717.

MERILLE, (Edmond) de Troyes en Champagne, enfeigna le Droit à Bourges avec beaucoup d'éclat. Il mourur en 1647. Ses ouvrages prouvent, qu'il étoit un des plus scavans Jurisconsultes de son siècle.

MERLIN, (Jacques) de Limoges, fut Docteur de Sorbonne, Chanoine & grand Pénitentier de Paris. Ayant eu la témérité de déclamer contre quelques personnes de la Cour, soupçonnées de favoriser les nouveaux Sentimens, François I. le fit enfermer dans le Château du Louvre en 1527. En ayant été tiré à la prière des Chanoines de Paris, il fut exilé à Nantes. Le Roi s'étant ensuite appaisé, lui permit de revenir. Après avoir été Grand-Vic. de Paris & Curé de la Magdelaine, il mourut en 1530. On a de lui une édition d'Origène, à la tête de laquelle il a mis une Apologie pour le justifier, des erreurs qu'on lui attribue. C'est le premier qui ait donné une Collection des Conciles, dont il y a en trois éditions.

MEROVÉE ou ME-ROUÉE, Roi de France, succéda à Clodion en 448. Il joignit ses forces à celles d'Actius contre Attila, & signala son grand courage dans la célèbre bataille qui se donna dans les plaines de Châlons-sut-Marne, qui surent couvertes de 300000 morts. Ce Prince squt habilement profiter des troubles dont l'Empire d'Occident étoit agité, pour étendre & assermir sa domination dans les Gaules. On dit qu'il s'étoit avancé jusqu'aux bords de la Seine. C'est de lui que la première race des Rois de France, a pris le nom de Mérovingienne. Il mourut l'an 456.

MERRE, (Pierre le) célèbre Avocat du Parlement de Paris au dix-septième siècle. Après avoir long-tems étudié les Peres & l'Histoire Ecclésiast., il s'appliqua avec succès au Droit Canon, sur lequel il a composé d'excellens ouvrages, qui n'ont point encore été imprimés, excepté celui qui a pour titre; Justification desUsages de France, sur les Mariages des Enfans de Famille, faits sans leur con-Sentement. Et un autre intitulé : Sommaire touchant la Jurisdiction : in-fol. 1705.

MERSENNÉ, (Marin) né au Muine dans le Bourg d'Oyse en 1588, étudia à la Flèche avec Descartes son illustre ami, & ensuite en Sorbonne. Etant entré chez les Minimes en 1611, il s'appliqua avec ardeur à la Philosophie, à la Théologie & aux Mathématiques, qui eurent pour lui un attrait particulier. Aussi en cultiva-t-il presque toutes les parties avec un grand succès. Il enseigna avec une réputation éclatan-

te la Philosophie & la Théologie dans le Couvent de Nevers, dont il devint Supérieur. L'amour de l'Etude l'ayant fait renoncer à tous les emplois & aux dignités de son Ordre, il voyagea en Allemagne, en Italie & dans les Pays-Bas, & par-tout il trouva des admirateurs & des amis. Il mourut à Paris en 1648, à 60 ans. Il se fit estimer par son rare mérite, & aimer par la douceur & la politesse de son caractère. On doit à son travail & à son heureux génie un grand nombre d'excellens ouvrag. Ceux qui lui ont fait le plus d'honneur, sont: Quæstiones celebres in Genesim: Harmonicorum Libri in - fol. C'est un long Commentaire sur les premiers Chapitres de la Génèse, ouvrage qui est plus d'un Philosophe que d'un Théologien & d'un Commentateur. De Sonorum natura, causa & effectibus, bon ouvrage. Cogitata Physico-Mathematica. La Vérité des Sciences. Les Questions inouies, &c. Le P. Hilarion de Coste a écrit la Vie de ce scavant Religieux, dont les ouvrages sont pleins de recherches, de sagacité & de pénétration.

MERVILLE, (Michel-Guyot de) né à Verfailles du Maitre de la Poste aux chevaux, est connu par plu sieurs Comédies ingénieuses & par d'autres ouvrag, Il passa upa

tock en 1607 à 49 ans. Il a laissé en latin des Commentaires sur les Fragmens d'Ennius in-4. la Vie d'Erasme, in-quarto. & celle de Junius in-4.; une Cosmographie, imprimée in-fol. in-4. & in-12. ouvrage sçavant & utile pour l'ancienne Géographie, que l'Auteur rapporte à la nouvelle. C'est dommage qu'il ne soit pas fini. Un Traité de Droit, & d'autres ouvrages estimés.

MERY, (Jean) né à Vatan en Berry en 1645, vint s'instruire à l'Hôtel-Dieu de Paris: Non-content de ses exercices de jour , il déroboit subtilement un mort, quand il le pouvoit, l'emportoit dans fon lit, & pafsoit la nuit à le dissequer. En 1683 M. de Louvois le fit Chir .- Major des Invalid., & l'envoya l'année suivante en Portugal, pour secourir la Reine de ce Royaume, qui mourut avant son arrivée. On lui fit les offres les plus avantageuses pour l'y retenir, aussi-bien qu'en Espagne; mais rien ne put vaincre l'amour de la patrie. A son retour il entra dans l'Académie des Sciences, & suivit la Cour à Chambord pour avoir soin de la santé du Duc de Bourgogne, encore enfant. Maisfe trouvant encore plus étranger à la Cour qu'en Portugal & en Espagne, il revint aussitôt qu'il put respirer son véritable air natal, celui des Invalides & de l'Académie.

Devenu premier Chirurgien de l'Hôtel-Dieu en 1700 il y rendit de très grands fervices. Il étoit très-profond dans l'Anatom. qu'il étudia toujours avec soin. Des étrangers qui souhaitoient passionnément, qu'il leur fit des cours particuliers de cette science, n'ont pû le tenter par les promesses les plus magnifiques % les plus sures. Il ne vouloit point d'une augmentation de fortune, qui lui cut coûté un tems destiné à de nouveaux progrès, dans l'Anatomie. On a de lui plusieurs Dissertations sçavantes dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, & deux ouvrages qui ont paru séparément; des Observations sur la manière de tailler par frere Jacques, & des problèmes de Physique sur le Fætus, in-4. Il avoit un cabinet anatom. très - curieux. Mery mourut en 1722 à 77 ans. Ce scavant Chirurg, avoit beaucoup de Relig. & des mœurs telles que la Religion les demande.

MESMES, (Jean-Jacques de) premier du nom, Chev. Seigneur de Boissy, &c. naquit en 1490 d'une Maison noble & très-ancienne dans la Guyenne, & qui a produit en différens siécles des Hommes illustres par leurs grandes qualités, & par les services importans qu'ils ont rendu à nos Rois & à l'Etat. Il sit des progrès si rapides dans l'étude de la Jurisprudence, qu'avant l'âge de 20 ans, il

enseigna les Loix avec éclat d ins l'Université de Touloufe. Les plus sçavans Jurisconsultes se faisbient honneur d'aller entendre ses leçons. Devenu Conseiller de Catherine de Foix, Reine de Navarre, il fut envoyé comme Ambaisadeur à l'Assemblée de Noyon, pour revendiquer la partie de la Navarre, dont les Espagnols s'étoient emparés. François I. instruit de son mérite, lui offrit la Charge d'Avocat Général au Par-Iement de Paris, dont il vouloit dépouiller Jean de Ruzé; mais ce généreux Magistrat protesta qu'il n'accepteroit jamais la place d'un homme, qui servoit utilement son Roi & sa patrie. Ce Prince eut tant d'estime pour lui, qu'il le fit Lieutenant Civil au Châtelet, ensuite Maitre des Requêtes, & enfin premier Président au Parlement de Normandie. Mais Henri II. Successeur de François I. le retint dans son Conseil. Ce fut lui qui négocia le mariage de Jeanne d'Albret, fille du Roi de Navarre, & unique Héritière de ses Etats, avec Antoine de Bourbon, Duc de Vendôme. Il fut parlà le Ministre d'une alliance, qui a mis une Couronne dans la Maison de Bourbon, & donné à la France pour Roi Henri le Grand; il mourut en 1569 à 79 ans. Henri de MESMES son fils ainé cultiva comme lui les Sciences &

les Belles-Letttres, & fut & fon exemple l'ami & le Protecteur des Sçavans. Il devint si habile dans la Jurisprudence, qu'à l'âge de 16 ans il professa avec applaudissement le Droit à Toulouse. Il fut successivement Conseiller au Grand Conseil Maitre des Requêtes, Conseiller d'Etat, Chancelier du Royaume de Navarre, Garde du Trésor des Chartres, & enfin Chancelier de la Reine Louise, Veuve de Henri III. Il ne montra pas moins de talent pour les armes, que pour les affaires. Avec un petit corps de troupes il reprit fur les Espagnols plusieurs Villes & Châteaux fortifiés. Chargé avec le Marechal de Biron d'une Négociation délicate avec les Huguenots, il occasionna la Paix de 1570, dite boiteuse & malassise, à cause de sa courte durée, & parce que le Marechal de Biron étoit boiteux, & que Henri de Mesmes prenoit le surnom d'une de ses terres, appellée Malassife. Il mourut en 1596. Claude de MESMES son frere, plus connu sous le nom de Comte d'Avaux, étoit un de ces hommes rares, que Dieu fait naître pour la gloire des Souverains & le bonheur des peuples. Il fut Ministre, Surintendant des Finances, Commandeur des Ordres du Roi & Ambassadeur en plusieurs Cours d'Europe. Sa probité y étoit si reconnuc . reconnue, que sa parole valoit un serment. Il fut Plénipotentiaire au Traité de Munster & d'Osnabruck, conclu en 1648. Les Lettres de Voiture prouvent qu'il étoit l'ami & le Protecteur des gens de Lettres, qualité héréditaire dans son illustre Maison. Il mourut à Paris en 1650. On vit briller les mêmes qualités & les mêmes talens dans son Neveu, Jean-Antoine de Mesmes, Comte d'Avaux & Marquis de Givry, qui fut Ambassadeur Extraordinaire à Venise, Plénipotentiaire à la Paix de Nimégue, qu'il conclut heureusement, &c. II mourut à Paris en 1709.

MESNARDIERE, ( Hippolite-Jules Pilet de la ) Docteur en Médecine, commença à se faire connoître par un écrit, sur la prétendue possession des Religieuses de Loudun, sa patrie. Marc-Duncan, Médecin Ecossois, ayant essavé de prouver dans une Disfertation qu'il ne leur arrivoit rien, qui ne pût être l'effet d'une imagination dérangée par un excès de mélancholie, la Ménardiere, qui sortoit des écoles de Médecine de Nantes, défendit la thèse contraire dans un ouvrage intitulé : Traité de la Mélancolie, in-8. 1635. Cet écrit plut au Cardinal de Richelieu, qui faisoit jouer l'intrigue de la possession, & ce fut sous ses auspices que la Mesnardiere vint à Paris : il fut d'abord

Médecin ordinaire de S. Em. & bientôt laissant sa profesfion, il ne parut s'occuper que des Belles-Lettres. Il acquit ensuite les charges de Maître-d'Hôtel & de Lesleur du Roi, & fut reçu à l'Académie Françoise en 1655: son plus confidérable ouvrage est la Poëtique, qui n'est point achevée, & qui ne comprend presque que le Traité de la Tragédie & celui de l'Elégie, in-4. 1650; elle devoit encoreavoir 2 vol. mais la moit du Cardinal, par l'ordre duquel il l'avoit entreprise, l'empêcha de l'achever. Il a fait aussi deux mauvaises Tragédies, qui sont Alinde & la Pucelle d'Orléans; nous avons encore de lui une Traduction presque littérale, des treize premiers Livres de Pline; la Traduction paraphrafée du Paneg yrique de Trajan; un Recueil de Poesies in-fol. & plufieurs autres ouvrages tous oubliés, & qui méritent de l'être. L'Auteur se piquoit d'etre beau-diseur, & l'on ne trouve dans tout ce qu'il a fait que des mots: auffi lelon la décision de l'arbitre du Parnasse:

On ne lit guères plus Rampale & Mesnardiere. Il mourut en 1663.

MESNIL (Jean - Baptisse du) né dans le pays Chartrain, d'une samille noble, devint Avocat du Roi au Parlement de Paris, à trente-huit ans. L'Auteur de sa vie le repréfente comme un hommetoujours occupé de l'étude, & de ses fonctions, comme l'Oracle du Palais, le plus ferme appui de la Justice, & comme un Juge très-intègre & très-éclairé. Il ne se dressoit aucun Edit, ni ne fle faisoit rien d'import, au Conseil du Roi, qui ne passat par sa plume avant que d'être publié. Il refusa la place de prem. Prés. de Rouen. Les troubles & les défordres du Royaume, & quelques mécontentemens qu'il reçut de la Cour, affligerent vivement ce zelé Citoyen : la douleur le conduisit au tombeau, en 1569: on a de lui plusieurs ouvrages estimés.

MESSALINE, (Valerie) femme de l'Empereur Claude, fut l'opprobre de son sexe, par ses monstrueuses profitutions : aussi cruelle qu'impudique, elle exerça sous le nom de son imbécile époux, les plus horribles vexations : elle ofa porter ses regards fur fon beau-pere, Appius Silanus, qu'elle fit mourir, parce qu'il refusa de consentir à une passion qui lui faisoit horreur. Eile employoit jusqu'à l'autorité de l'Empereur, pour faciliter le succès de ses intrigues : ayant concu une passion forcenée pour un célèbre Pantomime, nommé Mnester; elle lui fit ordonner par Claude d'obéir à l'Impératrice en tout ce qu'elle lui commanderoit. Messaline à qui les crimes communs étoient de-

venus infipides par l'habitude, voulut, à la face de l'Univers en commettre un qui fût sans exemple, en épousant solemnellement, du vivant même de l'Empereur, Silius, après l'avoir obligé de répudier sa femme; mais Claude la sit mourir, elle & son nouveau mari, l'an 48 de Jesus-Christ.

MESTREZAT, (Jean & Philipe)enseignèrent la Théologie avec réputation, & devinrent deux fameux Ministres de la Religion Prétendue Réformée, dans le dix-septième siècle. Ils ont composé l'un & l'autre plusieurs ouvrages.

METELLI, (Augustin) Peintre de Bologne, réustit sur-tout à peindre à fresque Parchitecture & les ornemens. Il travailloit ordinairement de concert avec Ange-Michel Colonna, autre peintre, habile en ce genre. Il mourut à Madrid, en 1660.

METERIN, (Emmanuel) né à Anvers en 1535, a écrit en Flamand l'Histoire des Pays-Bas, depuis 1515 jusqu'en 1612. Cette histoire a été traduite presqu'en toutes les langues. L'Auteur qui étoit marchand de sa profession, n'épargna ni foin, ni travail pour rendre son ouvrage bon. Sa trop grande crédulité lui fit faire beaucoup de fautes qui y resterent jusqu'à la quatrieme édition. On l'imprima en Flamand, à la Haye 1618, in-folio, & en Allemand, à Francfort, en 4.v.in-fol. 1669,

Dig Lodby Goog

M E 455

qui vont jusqu'en 1638: l'Au-

METEZEAU, (Clement) de Dreux, fut Architecte de Louis XIII. Cet artifte d'un génie hardi, & capable des plus grandes entreprises s'est immortalisé par la fameuse digue de la Rochelle, ouvrage contre lequel les plus célèbres Ingénieurs avoient échoué. Il fut secondé dans fon projet par Jean Tiriot, maitre maçon de Paris, appellé depuis le Capitaine Tiriot. Cette digue avoit sept cens quarante-lept toises de longueur: on grava dans le tems, le portrait de Metezeau, avec ces vers au bas:

Dicitur Archimedes, terram potuisse movere,

Equora qui potuit sistere, non minor est.

METEZEAU , ( Paul ) frère du précédent, Licentié de la Maison & Société de Navarre, seconda le Cardinal de Berulle dans l'établissement de l'Oratoire de France, qui a produit tant d'hommes illustres par leur piété & leurs talens. En 1616, il prêcha à Angers avec tant d'éclat, que trois ans après, on confia le Collège de cette ville, aux Peres de l'Oratoire. Ses prédications eurent un semblable ficces, dans plusieurs autres lieux. Gilles le Mazuyer, premier Président du Parlement de Toulouse, & Jean de Rudele, grand Vicaire, l'ayant

entendu, engagèrent les Paroissiens de la Dalbade à attirer des sujets, d'un corps qui annonçoit avec tant de dignité, la Doctrine de Jesus-Christ. Le Cardinal de Sourdis, Archevêque de Bourdea x, l'ayant engagé à prècher dans son Eglise, écrivit à son Chapitre: Je vous envoie un autre Paul en Chaire. Paul Metezeau, fit en effet l'admiration de cette ville, & Dien opéra par son ministère plusieurs conversions éclatantes : le Parlement, pour l'entendre, changea souvent les heures de ses séances: il fut tellement goûté en 1624 à Marseille, que cette ville donna à sa Congrégation, la direction de son Collège; elle fut imitée par celle'de Toulon, où la répuation de cet illustre Prédicateur s'étoit répandue. En 1625, il fit imprimer un corps de Théologie propre aux Prédicateurs & aux Théologiens, sous le titre: Theologia sacra ju xta formam Evangelicæ prædicationis distributa, &c. Quatre ans après il publia un autre ouvrage plus confidérable, de Sancto Sacerdotio, ejus dignitate & functionibus facris, &c. in-8. Le P. Metezeau mourut à Calais en 1632, dans le cours d'un Caréme, à 50 ans.

METHOCHITE, (Théodore) Logothete de Conflantinople, passe avec ration pour un des plus sçavans

Ff ij

Grecs du quatorzième siècle. Son érudition étoit profonde, on l'enferma ensuite dans un fon jugement folide, & fa mémoire soutenue: ce qui le seul avec un criminel. En fit appeller comme Longin, une Bibliothèque sçavante. Il mourut en 1332, & laissa un grand nombre d'Ouvrages, entr'autres, une Histoire Romaine, in-4. peu considérable; une Hi vire Sacrée; une de Constantinople, &c.

METHODIUS, (Saint) furnominé Eubulius, fat Éveque de Tyr, & souffrit le martyre, a la fin de la persécution de Diochétien, vers l'an 1312. Il avoit composé plusieurs écrits, dont quelques Peres font un grand éloge. Il ne nous reste que celui qui est intitulé: Le festin des Vierges; c'est un dialogue où dix Vierges s'entretiennent sur l'excellence de la chasteté. Cet Ouvrage nous donne une grande idée du génie & de la science de ce Saint; mais on v trouve des expressions, qui présentent un sens peu orthodoxe. Quelques Auteurs prétendent que les Hérétiques, l'ont corrompu. Saint Méthode, après avoir d'abord favorisé Origène, devint ensuite un de ses plus zèlés adversaires. Il ne faut pas le confondre avec Méthodius premier, célèbre Patita che de Constantinople, qui fut un des plus zèlés défenieurs du culte des saintes images. Il fut exilé par l'Empereur Michel, après avoir

reçu cent coups de fouets: sepulcre étroit & obscur, ayant été tiré, après la mort de l'Empereur Michel premier, il convertit plusieurs Hérétiques par la douceur de son caractère, la force de ses raisons, & la profonde connoissance qu'il avoit de l'Ecriture Sainte. Il mourut en 846.

METIUS, (Jacques) d'Alemaer en Hollande, inventa les lunettes d'approche, & en présenta une aux Etats-Généraux en 1609. On employoit depuis long-tems des tubes à plusieurs tuyaux pour diriger & rendre plus distincte, la vue des objets éloignés; mais ils étoient sans verre, & Métius est le premier qui ait joint le verre aux tubes. Il dut cette invention à une rencontre imprévue : des écoliers, en se jouant en hyver, ajustèrent des morceaux de glaces aux deux bouts du dessus de leurs écritoires, & furent très-étonnés, de voir que par ce moyen, les objets éloignés se rapprochoient d'eux. Métius réflechit sur cette découverte dont il avoit été témoin, & inventa facilement les lunettes d'approche. Adrien METIUS son frère, enseigna avec honneur les Mathématiques en Allemagne, & composa plusieurs Ouvrages fur cette science. METHON, se distingua beaucoup à Athènes, par le succès avec lequel il s'appliqua à l'Astronomie : c'est lui qui inventa, 432 ans avant Jesus-Christ, ce qu'on appelle le Nombre d'Or, qui est une révolution de 19 ans, par laquelle il prétendoit accorder le cours du Soleil avec celui de la Lune, de manière que les années solaires & lunaires, commençallent au même point. Lorsque les Athéniens équipèrent une flote, pour passer en Sicile, Méton prévoyant les funestes suites de cette expédition, contrefit, dit-on, le fou, pour se dispenser d'y prendre part.

METTRIE, (Julien Offroy de la) Médecin, plus fameux par la Satyre, l'impudence & l'obscenité, que par sa science dans la Médecine, naquit à S. Malo, en 1709; & après avoir fait ses Humanités avec succès, il alla en Hollande, étudier sous le célèbre Boheraave. Après avoir puisé dans cette école quelques connoissances, relatives à la profession, à laquelle il se destinoit, il vint à Paris, & fut placé auprès du Duc de Grammont, Colonel des Gardes Françoites, qui lui fit donner, le brevet de Médecin de son Régiment. Il accompagna ce Seigneur à la guerre, se trouva avec lui à la bataille d'Ettingen, & au siège de Fribourg, où il tomba dangereusement malade. Cette maladie, qui devoit être pour

lui une source de réflexions chrétiennes, ne lui en inspira que d'impies; & dès-lors, il confacra sa plume à l'irréligion & au matérialisme. L'histoire naturelle de l'ame, qu'il publia, peu après, excita contre lui, un orage auquel il n'échappa que par le crédit de son protecteur; mais ce protecteur ayant été tué d'un coup de canon, la Mettrie perdit sa place, & cette première disgrace ne le rendant pas plus fage. Il fit paroitre un Libelle contre les Confrères, sous le titre de Machiavelisme des Médecins, Ouvrage fans esprit, sans jugement, où l'on ne trouve qu'une Satyre groffière, & une impudence cinique. Certe misérable brochure le força de se retirer à Leyde, où peu s'en fallut qu'il ne fubit la peine due à sa scélératesse; car l'Homme machine, où il ofa entreprendre d'expliquer comment la pensée & les sensimens, pouvoient n'être qu'un pur méchanisme, souleva contre lui presque toutes les Sectes de la Hollande, & toutes citèrent l'Auteur criminel de cet Ouvrage abominable, au tribunal des Hautes-Puissances. On donna donc' des ordres pour se saisir de sa personne, & la Religion alloit être vengée des excès de ce blasphemateur, lorsqu'averti du péril, il se sauva avec précipitation. Après avoir erré assez long-tems dans des Ffin



M E458

routes inconnues, il se rendit. à Bellin en 1748, fut affocié à l'Académie de cette ville, &y moulut en 1751, d'une indigestion. Outre ces Libelles dont nous avons parlé, & quelques autres qui n'ont dû le peu de succès passager qu'ils ont eu, qu'au goût effrené de notre siècle, pour tout ce qui attaque la Religion & les mœurs, nous avons de ce Médecin impie, la Traduction des Aphorism. de Boerhaave, avec quelques autres traductions. Cet homme étoit un espèce de fou, avec quelqu'apparence d'esprit; mais qui en avoit très-peu en effet. & qui des qu'il s'avisa d'écrire perdit tout auprès de ceux qui avoient conçu pour lui quelque estime. On prétend qu'il se repentit à la mort de ses égaremens; mais quel repentir, pour de si grands ex-

METZ, (Claude Barbier du)Lieutenant-Général d'Artillerie & des Armées du Roi, né à Rosnay en Champagne, en 1636, signala sa valeur en différens sièges & combats, pendant les guerres de Louis XIV. Il fut tué à la fameuse bataille de Fleurus en 16%. en poursi ivant l'ennemi avec trop de chaleur. Sa mort excita les regrets des Soldats, des Officiers & du Roi même, qui dit à M. du Metz son frère: Vous perdez beaucoup; mais je perds encore davantage, par la difficulté que j'aurai à rem- vestiture des provinces d'Al-

ME

plir cette place. Madame la Dauphine ayant apperçu un jour cet Officier au diner du Roi, dit tout bas à Sa Maiesté: Voilà un homme bien laid; & moi, répondit Louis XIV, je le trouve un des plus beaux hommes de mon Royaume, parce que c'est un des plus lraves. M. du Metz perfectionna l'Artillerie, & en rendit le service presqu'aussi prompt, que celui de la Mousqueterie. Il étoit régulier dans ses mœurs, d'un caractère bienfaisant & généreux, fur tout à l'égard des pauvres Soldats.

METZA, (Gabriel) Peintre, né à Leyde en 1615, a fait peu de tableaux; mais ils sont très - précieux, par l'art avec lequel, il a scu rendre les beautés de la nature.La finesse & la légereté de la touche, la fraîcheur du coloris, l'intelligence du clair - obscur, & l'exactitude du dessein, se font également admirer dans ses Ouvrages: ce Maître ne peignoit qu'en petit : la plûpart de ses sujets sont de caprice. Il mourut à Leyde,

en 1658.

MEVIUS, (David) célèbre Jurisconsulte , Conseiller privé du Roi de Suède, & Président du Conseil Souverain de Weismar, fut envoyé par Charles X, Roi de Suède, à Vienne, pour terminer les différens de ce Prince avec la Cour Impériale, sur l'inlemagne, qui avoient été cédées à la Couronne de Suède, par le traité de Westphalie. On l'employa ensuite à faire tous les Réglemens, qui doivent être observés dans les Provinces, qu'occupe la Suède en Allemagne: il eut part à plusieurs autres affaires importantes, & mourut vers 1681: Ses Commentaires sur le droit de Lubeck, & ses décisions ont été si goûtés, qu'on les a réimprimés huit fois. On trouve à la tête des premiers d'excellens prolegomènes : on estime encore beaucoup sa Jurisprudence universelle. & d'autres Ouvrages.

MEUN, (Jean de) Voyez

CLOPINEL.

MEURISSE, (Henri Emanuel) de Saint Quentin, se distingua à Paris par son habileté dans la Chirurgie, & dans son Corps par le zèle qu'il a toujours montré pour sa gloire. Il a eu beaucoup de part à la construction du nouvel Amphithéâtre de St Côme; il prit soin des ornemens qu'on y admire, & fit frapper des médailles, dont on estime autant les sentences, que l'art qui y brille. On lui doit aussi un Traité de la saignée, in-12, qui a été reçu avec applaudissement.

MEURSIUS, (Jean) né à Losdun, près de la Haye en Hollande, en 1579, eut des dispositions si heureuses pour les Belles-Lettres, qu'à douze ou treize ans, il composa

des discours Latins & des vers Grecs estimés. Devenu Professeur d'Histoire à Leyde, en 1610, & ensuite en langue Grecque, il acquit tant de réputation, que Chistiern IV, Roi de Dannemarck, le chargea d'enseigner l'histoire & la politique dans l'Univerfité de Sora en 1625. Il soutint dans cette place, la grande idée qu'on avoit conque de son mérite, & mourut en 1641 agé de soixante ans. Les Ouvrages qu'il a laissés en grand nombre, prouvent qu'il a été un des plus içavans & des plus laborieux Ecrivains de son fiècle. Plusieurs regardent l'ancienne Grèce, comme Creta, Cyprus, &c. in-4. (urieux & içavant; de populis Atticæ; Atticarum lectionum. Libri VI; Archontes Athenienses ; Fortuna Attica ; de Athenarum origine; de Festis Græcorum; de Athenarum antiquitatibus; il a fait de plus, Hist. Danica in-folio, 1638, très-estimée, &c. Jean MEURsius, son fils, a austi composé plusieurs Ouvrages.

MEUSNIER, (Philippe)
né à Paris en 1655, excelloit
à peindre l'architecture. Ses
tableaux font un effet admirable, par l'intelligence avec
laquelle il a sçû distribuer les
clairs & les ombres; il entendoit parfaitement la perse
ective; son Archirecture est
d'un grand goût, très-régulière, & d'un fini étonnant;
sa touche est libre, & sa com-

Ef iv

position belle, riche & ingénieuse; il dessinoit trèsbien la figure. Ses talens ne furent pas sans récompense. Il sut reçû à l'Académie & en devint Trésorier. Louis XIV. & Louis XV. le visitèrent dans son attelier, & lui donnèrent de justes éloges. On lui accorda une pension & un logement aux Galleries du Louvre, où il mourut en 1734.

MEXIA ou MESSIA, (Pierre) fit honneur à Seville sa patrie, par sa Science & par ses Ouvrages qui sont estimés. Celui de Silva de varia Lecion, sut reçu avec un applaudissement général, & traduit en plusieurs Langues. Il travailloit à la vie de Charles V. Lorsque la mort l'enleva vers l'an 1552.

MEZANGUI (François Philippe) Acolite du Diocèse de Beauvais, naquit en cette Ville le 22 Août 1677. Après avoir fait ses études à Paris, il professa pendant plusieurs années les Humanités & la Rhétorique au Collège de la Ville de Beauvais. sous M. du Pré, qui en étoit Principal. De retour à Paris, il accepta la place de Gouverneur de la Chambre commune des Rhétoriciens au Collège de Beauvais, qu'il quitta , lorsque M. Rollin qui en étoit Principal, force par des ordres supérieurs, s'en retira en 1712. Après la mort de Louis XIV. M.

Coffin qui avoit succédé à M. Rollin, nomma M. Mezangui son Principal, & le chargea d'enseigner les vérités du catéchisme aux Pensionnaires. Dans cet emploi aujourd'hui si négligé, & néanmoins fi important, il s'appliquoit sur-tout à présenter aux plus jeunes, comme aux plus avancés, les saintes vérités de la Religion avec une certaine étendue, & de la manière qui lui paroissoit la plus propre à leur en faire sentir la beauté, & à leur en inspirer l'amour. M. Coffin l'engagea à mettre ces Instructions par écrit, afin que ceux qui le remplaceroient, pussent suivre le même plan. C'est ce qui a produit le corps de l'excellent Ouvrage de l'Exposition de la Doctrine Chrétienne, ouvrage qui ne peut être trop répandu & trop lû. Il a été imprimé en 1744, puis en 1754. Cette seconde édition est beaucoup augmentée. En 1727, M. Mezangui avoit donné en un vol. l'Abrégé de l'Histoire & de la Morale de l'ancien Testament, avec de petites notes. Il y a joint depuis des explications pour en éclaircir les principales difficultés, & des réflexions pour développer les grandes vérités, & les profonds mystères qu'il renferme. Cet Ouvrage a dix vol. in-12. Dans la préface qui est à la tête, l'Auteur, par une modestie

rare, nous apprend qu'il n'a rien dit de lui-même, & qu'il n'est que l'écho des anciens & modernes qui ont exposé avec le plus de lumière & d'onction, les vérités que renterment les Saintes Ecritures. Nous avons aussi du même Auteur, une édition du nouveau testament, en un & trois vol. in-12. avec des notes. pour éclaircir les endroits obscurs qui renferment des vérités de foi & de morale, pour prévenir les fausses conséquences qu'on pourroit tirer de quelques paroles mal entendues, & lever les principales difficultés. Il nous a encore donné une Vie des Saints, avec des pratiques tirées du sujet même, & une Prière courte qui renferme le fruit des vérités, qu'on vient de lire. Il a eu une grande part au Missel de Paris qu'a donné M. de Vintimille, & c'est à lui que nous devons la perfection où il est. A l'arrivée de la Bulle Unigenitus, M. Mezangui fut consterné, parce qu'il prévit les maux qu'elle alloit causer. Il s'unit à l'appel que l'Université en interjetta, avec d'illustres Prélats. En 1728, sçachant les dispositions de la . Cour, il se retira du Collège de Beauvais : c'est depuis ce tems, que vivant dans la retraite, tant à Paris, que dans le Diocèse, il a travaillé aux excellens Ouvrages dont nous avons parlé,

& qui feront à jamais son éloge, par la bénédiction que Dieu a répandue sur eux.

MEZERAI (François Eudes de) naquit en 1610, à Ry en batle Normandie. Son pere qui étoit Chirurgien, flatté du progrès qu'il fit dans les Humanités, & de sa facilité pour les Vers, l'envoya à Paris, où le célèbre des Yvetaux fon compatriote, le détourna de la manie des Vers, & lui conseilla de leur préférer, l'étude de l'Histoire de la Politique. Il lui procura un emploi dans l'armée de Flandres, qu'il quitta après deux campagnes pour se renfermer au Collège de Sainte Barbe, au milieu des livres & des manuscrits. Sa trop grande application au travail. le jetta dans une grande maladie. Ce fut alors, dit l'Abbé d'Oliver, que le Cardinal de Richelieu, attentif à découvrir tout ce qu'il y avoit de mérite caché dans les galletas de Paris, apprit le le nom, les projets & la maladie du jeune Historiographe, & lui envoya sur le champ, 500 écus d'or dans une bourse ornée de ses armes. Animé par cette libéralité, il publia en 1648, le premier volume de l'Histoire de France in-fol. garni de portraits & de médailles, qui fut très-bien reçû du Public, quoique généralement parlant, ce soit un mauvais Ouvrage. Le second parut en 1646, & le troi-

sième en 1651: ces deux derniers valent mieux; que le premier. On prétend que lorsqu'il publia ces trois volumes, il n'avoit eu aucun des originaux de notre Histoire, & qu'il travailloit sur les mémoires de Jean Baudouin, Ecrivain laborieux, mais peu exact. Le Roi pour le récompenser, lui donna une pension de 4000 livres. En 1668, il donna l'abrégé de son Histoire en trois vol. in-4. plus correct que la grande Histoire, & qui fut reçû avec plus d'applaudissement. Comme l'Ouvrage ne passa point par les mains des Censeurs, l'auteur eut plus de liberté de dire ce qu'il pensoit, principalement au sujet des gens d'affaires qu'il n'aimoit point. Mezerai qui avoit fait contre eux une Satire non imprimée, sous le titre d'Histoire de la Maltôte, en détacha quelques endroits pour mettre dans son Histoire; mais il en porta la peine : Colbert s'en plaignit, & Mezerai promit de corriger dans une seconde édition, ce qui avoit déplû au Ministre. Il le fit, mais en apprenant au Public que des ordres supérieurs l'avoient forcé de pallier la vérité: pour le punir, on supprima la moitié de sa pension : l'Historien murmura & perdit l'autre moitié. Cette disgrace le détermina à écrire sur des maqui ne pussent plus

l'exposer à de pareils revers. Il composa un traité de l'Origine des François, qui est bien travaillé & remoli de recherches curieuses. Peu de tems après, il succéda à Conrart, dans la Charge de Secrétaire perpétuel de l'Académie Françoise, & mourut en 1683, âgé de 73 ans. On a encore de lui une Continuation de l'Histoire des Turcs. in-fol. depuis 1612 jusqu'en 1649. On lui a attribué plusieurs Satires Poetiques contre le Gouvernement, qui parurent sous le nom de Sandricourt : mais ce qui est encore plus injurieux à sa mémoire, c'est qu'on a osé le représenter comme un homme bizare jusqu'à l'extravagance, & qui n'eut de Religion que la veille de sa mort. L'Abbé d'Olivet s'est élevé avec raison, contre cette calomnie. Mezerai possédoit les grandes parties d'un bon Historien, une connoissance profonde des affaires de France, un jugement exquis, un amour pour la vérité, & une force pour la dire, que rien ne pouvoit allarmer. Son stile est énergique, quoique dur, souvent barbare, quelquefois même très-bas; mais il a des tours inimitables, des expressions, des saillies heureuses, qui naissent de sa dureté même. Ce qui fait le prix de son Histoire, c'est que les faits y sont rangés dans un ordre clair & net. MT

que les caractères en sont peints le plus souvent d'un seul trait, & que les réslexions dont elle est enrichie, sont vives, brillantes, neuves, hardies, contenant en un mot les instructions les plus solides.

MICHAELIS, (Sébastien) né à Saint Zacharie, petite ville du Diocèse de Marseille vers 1543, entra fort jeune chez les Dominicains de cette Ville, & fit de grands progrès dans les Sciences, dans les Langues & dans la Théologie. Devenu Supérieur de sa Province, il fit aussitot les préparatifs pour la réforme qu'il méditoit, & pour ne la point abandonner, il refusa deux Evêchés. Etant Prieur du Couvent de Toulouse, il y fit refleurir l'esprit primitif de ce Saint Ordre, Dans l'espace de quelques années, il fut en état d'envoyer comme des Colonies de Religieux réformés, dans différentes maisons de sa Province. M. de Verdun, alors premier Président du Parlement de Toulouse, soutint la résorme naissante, contre un nouveau Provincial, qui vouloit l'étouffer dans son berceau. Le Pere Michaelis obtint de la Cour de Rome, que les Religieux de cette réforme, composeroient une Congrégation séparée. Il en fut le premiér Vicaire Général. Ce zélé Réformateur étant venu

fondement du Couvent de l'Annonciation, dans la rue Saint Honoré, & y mourut en 1618 à 74 ans. Dans les deux translations qu'on a faites de son corps, on l'a trouvé sans aucune corruption. Il est glorieux pour lui, d'avoir comme ressuscité dans quelques Provinces de France l'esprit de Saint Dominique. On a quelques Ouvrages de ce Saint Religieux.

MICHÉE, l'un des douze petits Prophêtes, né à Morasthie bourgade de la Tribu de Juda, prophétisa pendant près de 50 ans, depuis 740 jusqu'à 724 avant J. C. On ne sait aucune particularité de sa vie, ni de sa mort. Ses Prophéties sont en Hébreu, & ne contiennent que sept chapitres, dans lesquels il reprend avec un stile sublime, les déréglemens des Ifraelites, dont il prédit les malheurs. Il annonce d'une manière très-claire la naissance du Messie à Bethléem, sa domination qui doit s'étendre jusqu'aux extrémités du monde, & l'état florissant de son Eglise.

Provincial, qui vouloit l'étouffer dans son berceau. Le Pere Michaelis obtint de la Cour de Rome, que les Religieux de cette réforme, composeroient une Congrégation séparée. Il en fut le premier Vicaire Général. Ce zélé Réformateur étant venu à Paris, y jetta en 1612, le s'appliqua à essure sur le lar-

mes de son Peuple; publia plusieurs Edits contre les Hérétiques, fit refleurir la foi Catholique, & couper la langue à un Moine Imposteur, qui se mêloit de prédire l'avenir , & se faisoit gloire de briser les images. Il n'oublia rien pour relever les familles abbatues; sous la tyrannie du dernier règne. En un mot son unique but fut, de réparer tous les maux de l'empire. Il eut une guerre à soutenir contre les Sarrazins qui furent défaits par Léon l'Arménien, Général des troupes de l'Orient; mais il ne fut pas si heureux contre les Bulgares, qui s'emparerent de Mesembric, forte place, qui étoit la clef de l'Empire sur le Pont Euxin. Léon profita de cette circonstance, pour se frayer le chemin du Trône, & se révolta. Michel aima mieux abandonner le diadême, que de le conserver au prix du sang de ses sujets; ce qu'il fit en 813, & il se réfugia dans une Eglise, avec sa femme & les enfans, & prit l'habit Monastique. Léon leur épargna la vie, & pourvut à leurs fubfistance. Michel Curopamagnifique, libéral, bienfaisant, zélé pour la Religion Catholique, pour le repos & la tranquilité de ses sujets ; mais il manqua ou des vertus guerrières, ou de la force

MICHEL II, le Begue, né à Amorium, Ville de la haute Phrygie, de parens pauvres, plut à l'Empereur Léon l'Arménien qui l'avança dans ses troupes, & le fit Patricien. Accusé d'avoir conjuré contre son Bienfaiteur, il fut mis en prison, condamné par Léon, à être brûlé en sa présence. la veille de Noël. Déja le criminel étoit au lieu de son supplice, lorsque l'Impératrice Théodosia représenta à Léon, que c'étoit manquer de respect pour la fête. Il différa l'exécution; mais la nuit même de Noël, il fut affaffiné dans son Palais. Michel tiré de sa prison, & ayant encore les fers aux pieds, s'affit sur le Trône, fut salué Empereur & couronné. Il ne sçavoit ni lire ni écrire. Aussi haissoit-il les gens de Lettres; mais ce fut là son moindre défaut. Il étoit perfide, ingrat, parjure, yvrogne, cruel, avare, impudique; mais brave, hardi, entreprenant, intrépide dans l'exécution & heureux à la guerre, quand il la faisoit en personne. Il se déclara contre la Religion, prétendit qu'il n'y avoit ni late étoit un Prince droit, démons, ni Prophêtes, ni réfurrection, que la fornication n'étoit point un péché, & avança une infinité d'autres absurdités. Il persecuta ceux qui honoroient les images, & furtout les moines qu'il qui étoit nécessaire dans les avoit résolu d'exterminer. Il

épousa publiquement une Religieule. L'Empire sous son règne, fut affligé de toures sortes de calamités. La famine, la peste, la guerre, les tremblemens de terre, le tonnerre & les orages, cauterent d'affieux défastres. juste châtiment de son impiété. Il fut attaqué d'une violente chaleur d'entrailles, qui le jetta dans des agitations épouvantables, qui délivrerent en 829, l'Empire d'un Prince impie, d'un cruel persécuteur & du Tyran le plus avare, qui eût jamais été sur le trône de Constantino-

ple.

MICHEL III, le Buveur ou l'Yvrogne, Empereur d'Orient, succéda à Théophile son pere en 842, à l'âge de trois ans, sous la Régence de Théodora sa mere. Cette vertueule Impératrice vint à bout de détruire entièrement l'hérésie des Iconoclastes, qui depuis 116 ans, avoit coûté tant de sang à l'Eglise & à l'Etat. Elle renouvella le traité de paix avec Bogoris, Prince des Bulgares en 844, & lui rendit sa sœur, qui devenue Chrétienne, pendant su captivité, engagea sa nation à embrasser la foi en 860. Bardas frere de Théodora, pour avoir seul toute l'autorité, détermina le jeune Prince à obliger sa mere de se renfermer dans un Monastère avec ses filles. Saint Ignace, Patriarche de Constantinople, n'avant pas voulu l'y contraindre, fut chasse de son Siège, & Photius mis à sa place. Celui-ci excommunié par le Pare, fut l'Auteur de ce funeste schisme, qui divise encore aujourd'hui les deux Eglises Grecque & Latine. Michel débarraffé d'une sage Tutrice, qui le contenoit par son conseil & par son autorité, lâcha le frein à ses passions. On vit en lui un jeune Prince âgé de 21 ans, impie, facrilège, débauché, distipateur, perfide , sanguinaire , violent. Il ne trouvoit d'Empereur digne de son estime, que Néron, & se faisoit gloire de l'imiter en tout. Il se livra aux plus affreuses débauches, & n'éleva aux premières charges, que ceux qui portoient l'excès du vin & du libertinage aussi loin que lui. Après avoir laissé régner Bardas avec le titre de César, il le fit mourir, parce qu'il lui étoit devenu suspect, & associa Basile à l'Empire. Ce nouveau favori craignant le sort de Bardas, fit affassiner Michel qui étoit plongé dans l'yvresse, en 864. Ainsi périt le Néron de l'Empire d'Orient, par une fin aussi tragique, que celui de Rome, qu'il avoit fait revivre, en s'abandonnant comme lui a toutes sortes de dissolutions & d'exercices indignes d'un Empereur.

MICHEL IV, Paphlagon

nien, ainsi nommé parce qu'il étoit né à Paphlagonie, de parens obscurs, succéda à Romain Argyre, Empereur d'Orient, en 1034, par les intrigues de l'Impératrice Zoć, qui ayant pour lui une passion criminelle, avoit fait mourir l'Empereur son mari; elle donna aussi-tôt la couronne à son amant, & l'épousa. Peu de tems après il tomba dans une maladie dangereule, accompagnée de convulsions, qui le mirent hors d'état, de s'appliquer à aucune affaire. Après avoir soumis les Bulgares, il se dépouilla de la pompe, prit l'habit de Religieux, & se renferma dans un Monastère. Il y confacra le reste de la vie à la pénitence, & à expier par ses larmes, la part qu'il avoit prise à la mort de Romain, & le crime de son adultère avec l'Impératrice. Il mourut dans de grands sentimens de piété en 1051. Il eut pour successeur Calafate, son neveu, ainsi nommé, parce que son pere étoit Calfateur de vaisseaux. Il avoit été adopté par l'Impératrice Zoé, qui s'en repentit bientôt; car il devint ingrat, soupçonneux, inhumain, & cruel à l'excès. Ayant exilé Zoé, sa bienfaitrice, le peuple se souleva contre lui. Il eut les yeux crevés, & fut enfermé dans un Monastère, après un règne de quatre mois & cinq jouis. MICHEL VII, Parapinace , Empereur d'Orient , fils de Constantin Ducas, & d'Eudoxie, succéda à Romain Diogène en 1071: il ne porta le diadême, que pour en ternir l'éclat. Prince foible, indolent, sans cœur, sans génie, il n'osa, ou ne put rien faire par lui-même. Un Conseil d'hommes faux & intéressés, fut toujours sa loi. Les guerres civiles & étrangères, ravagerent l'Empire pendant son tègne, sans qu'on put l'obliger à sortir de son palais, pour prendre les armes & défendre sa couronne. Il passoit les jours à composer de mauvais vers, ou à s'amuser avec de jeunes Seigneurs à des jeux puérils. Nicéphore Botoniate, qui commandoit les troupes d'Asie, se révolta avec succès contre lui. Michel fut relégué dans un Monastère, où il prit l'habit de Religieux en 1078 : il en sortit depuis pour être Archeveque d'Ephèse. Ce Prince foible, quitta le trône avec autant d'indifférence, qu'il l'avoit occupé.

MICHEL VIII, Paleologue, descendoit d'une des plus anciennes familles de l'Orient. Il ne se contenta pas de la qualité de Régent, sous la minorité du jeune Lascaris; mais il gagna si bien l'affection du peuple, qu'il se str associate à l'Empire avec lui. Ce Prince guerrier sit assèger Constantinople, qui fut reprise en 1201, sur Bau-

douin II; ayant été occupé 58 ans par les François. Après y avoir fait son entrée, il eut la cruauté de faire crever les yeux à son jeune Collègue, & l'enferma dans un fort, sur lebord de la Mer, malgriles sermens qu'il avoit faits. Il travailla beaucoup pendant son règne à réunir l'Eglise Grecque avec la Latine : il figna l'acte de cette réunion en 1277, & envoya au Pape la formule de sa profestion de foi, & du serment d'obéissance; ce qui lui attira beaucoup de contradiction de la part des Grecs Schismatiques; néanmoins cette réunion ne paroissant pas sincère à Nicolas III, ce Pape l'excommunia, comme fauteur du Schisme & de l'Hérésie des Grecs, en 1281. Il renouvella cette excommunication l'année suivante, qui fut celle de la mort de Michel. Ce Prince étoit affable, libéral, ami des Sçavans & des Lettres, qu'il fit fleurir à Constantinople; mais on lui reproche d'avoir été ambitieux, cruel & perfide.

MICHEL, (Jean) de Nifmes, s'est fait un nom par quelques Poësies Gascones, sur-tout par son Poësies surles Embarras de la Foire de Beaucaire, de plus de quatremille deux cens vers.

MICHEL-ANGE, (Voyez

BONAROTA.

MICHEL - ANGE DE CARAVAGE, Peintre cé-

MICHEL-ANGE des Batailles, ainsi surnommé à cause de son habilité à peindre des batailles, naquit à Rome en 1602. Il excelloit aussi à peindre des Marchés, des Pastorales, des Foires, avec des animaux & des fruits. Son génie plaisant conduisoit sa main dans le ridicule qu'il donnoit, à ses figures. Son imagination étoit vive, il avoit une agilité de main extraordinaire; plus d'une fois il a reprétenté une bataille, un naufrage, ou quelque avanture singulière, au récit qu'on lui en faisoit. Il mettoit beaucoup de force & de vérité dans ses Ouvrages; fon coloris est vigoureux, & sa touche d'une legéreté admirable; rarement il faisoit le dessein ou l'esquisse de son tableau. Ses talens distingués lui procurèrent de grands biens: il mourut à Rome en 1660.

MICHEL CERULARIUS, Patriarche de Constantinople, se déclara contre l'Eglise Romaine en 1053, dans une Lettre écrite à Jean, Evêque de Trani dans la Pouille, afin qu'il la communiquât au Pape, & à toute l'Eglise d'Occident. Il y faisoit un crime aux Latins de ce qu'ils se servicent de pain azyme dans la célébration des faints Mystères; de ce qu'ils mangeoient du sang des animaux, & des viandes étoussées; de ce qu'ils

jeûnoient les Samedis de Carême. Le Pape Leon IX répondit à cette Lettre, & envoya des Legats à Constantinople, qui excommunièrent Cérularius, qui ne voulut rien révoquer de ce qu'il avoit écrit, ni rien entendre à la réunion. Ce Patriarche les excommunia à son tour; depuis ce tems-là l'Eglise de Constantinople fut séparée de celle de Rome. Le présomptueux & infatiable Cérularius, ne cessoit de demander à l'Empereur des graces; quand il étoit refusé, il osoit le menacer de lui faire ôter la couronne, qu'il lui avoit mise sur la tête. Il eut même la témerité de prendre la chaussure de pourpre, qui n'appartenoit qu'au Souverain; disant qu'il n'y avoit que peu ou point de différence, entre l'Empire & le Sacerdoce.L'Empereur Comnène indigné d'une telle audace, le fit déposer en 1059, & l'éxila dans l'isle de Proconcle, où il mourut de chagrin peu de tems après.

MICHELI, (Pierre Antoine) né à Florence, de parens pauvres, fut d'abord destiné à la profession de Libraire, qu'il abandonna pour suivre son inclination, pour la connoissance des plantes. Il lut Mathiole, & examina avec soin la nature, dans les camgagnes, dans les bois, & sur les montagnes. Il étudioit en même tems seul & sans Mai-

tre, la langue Latine. Son génie philosophique, joint à beaucoup de pénétration & d'application, lui fit faire un grand nombre de découvertes. Ayant été présenté au Grand Duc, il fut bientôt pourvû de tous les Livres,qui lui étoient nécessaires. Son Altesse l'honora ensuite du titre de son Bormiste : dèslors content de sa situation, il ne prêta jamais l'oreille aux propositions, qu'on lui fit d'une plus haute fortune. Il parcourut divers pays, & fit un grand nombre d'observations curieuses, dans l'histoire naturelle. Il mourut en 1737. On a de lui un Ecrit intitulé: Nova plantarum genera, qui avoit fait dire au sçavant Boerhaave, que l'Auteur étoit le premier Botanisse de notre siècle.

MICHON, Voyez BOUR-DELOT.

MIDAS, fils de Gordius, & fameux Roi de Phrygie, ayant reçu Bacchus chez lui avec beaucoup de magnificence, ce Dieu, par reconnoissance, lui promit, selon la Fable, de lui accorder tout ce qu'il demanderoit. Midas lui demanda le privilège de changer en or, tout ce qu'il toucheroit. Il eut bientôt lieu de s'en repentir; car tout se changeoit en or, jusqu'à ses alimens, dès qu'il les touchoit. Ayant prié Bacchus de le rétablir dans son premier état, ce. Dieu lui ordenna

MI 469

ordonna de s'aller baigner dans le Pactole, qui depuis ce tems-là produint du sable d'or. Comme il préféroit le chant de Pan & de Marsias à celui d'Apollon, ce Dieu irrité lui fit venir des oreilles d'âne, pour le punir de son

mauvais goût.

MIDDENDORP, (Jacques) d'Oldenzeel dans la province d'Over-Issel, sur Chanoine, Professeur célèbre, & Recteur de l'Université, à Cologne. Plusieurs Princes frappés de son mérite, le choisirent pour leur Conseiller ordinaire. Il mouruten 1611, & laissa plusieurs Ouvrages, entr'autres, un Traité de Academiis orbis uni-

versi.

MIEL, (Jean) Peintre, né en 1599, à Ulæenderen à deux lieues d'Anvers, a traité de grands sujets, dont il a orné plusieurs Eglises; mais son goût le portoit à peindre des Pastorales, des Paisages, des Chasses, & des Bambochades. Il alla perfectionner ses talens en Italie. Le Duc de Savoye, Charles-Emmanuel, l'attira à sa Cour, & I'y fixa par les bienfaits. Ce Pr.lui donna une croix de diamant d'un très-grand prix, & le décora de l'ordre deS.Maurice. On souhaiteroit qu'il eût mis plus de noblesse, dans ses airs de tête. Son pinceau est gras & onclueux, son coloris des plus vigoureux, &

fon dessein très-co: rect. Il a gravé pluseurs morceaux avec beaucoup d'intelligence & de goût. Cet habile artiste mourut en 1664.

MIERIS, (François) dit le Vieux, né à Leyde en 1635, excelloit à peindre des étoffes, & se servoit d'un miroir concave, pour arrondir les objets. Ses tableaux sont trèsrares & d'un grand prix. Ce Peintre auroit pû vivre dans une fortune honnête, avec plus d'économie; mais il fit des dettes & fut mis en prison. par ses Créanciers. On lui proposa de faire des tableaux pour s'acquitter : mais il le refula, disant que son esprit étoit aussi captif que son corps. Il mourut à la fleur de son âge en 1681. Guillaume MIERIS, fon fils, furnommé le Jeune, fut aussi peintre; mais il n'avoit hérité ni de la finesse & de la legéreté de la touche, ni de son intelligence pour le coloris. Il laissa un fils, peintre comme lui, appellé Francois MIERIS.

MIGNAULT, (Claude) Avocat du Roi au Baillage d'Etampes, plus connu dans le monde favant sous le nom de Minns, étoit de Bourgogne. Il fut successivement Professeur aux Collèges de Rheims, de la Marche, de Bourgogne à Paris, & expliqua avec beaucoup de réputation, les meilleurs Au-

Gg

teurs Grecs & Latins. Il fit l'ouverture de ses classes, par de très-beaux discours, dont deux sont intitulés, De liberali adolescentum institutione; an sit commodius adolescentes extra gymnasia, quam in gymnasiis ipsis, institui. Après avoir étudié en Droit à Orléans en 1578; il revint à Paris, où il devint Doven de la Faculté de Droit en 1597. Ilf. t nommé, vec le Docteur Richer, son illustre & intime ami, pour travailler à la réforme de l'Université. Ils composèrent de concert l'Apologie du Parlement & de l'Université, contre un écrit de Georges Critton, Ecofsois, intitulé: Paranomus, c'est-à-dire, qui renverse les Loix. Mignault mourut en 1603. On a encore de lui les éditions de plusieurs Auteurs avec de savantes notes, & d'autres Ouvrages en Vers & en Prose. Le Cardinal Bona l'appelle avec raison, Vir multæ lectionis & eruditionis.

MIGNARD, (Nicolas) né à Troyes vers 1608, de Pierre Mignard, Officier dans les armées de France, alla en Italie perfectionner ses talens pour la peinture. Il se maria à Avignon, ce qui le fit appeller Mignard d'Avignon, & mourut à Paris en 1668. Le Roi l'employa à divers Ouvrages, dans le Palais des Thuilleries. Son talent particulier étoit pour l'Histoire,

& pour les sujets Boëtiques. Il inventoit facilement; ses compositions sont ingénieuses, il mettoit beaucoup d'exactitude & de propreté dans son travail.

MIGNARD, (Pierre) surnommé le Romain, pour le distinguer du précédent, qui étoit son frere, & à cause du long séjour qu'il fit à Rome, fut destiné par son pere à la Médecine; mais au lieu d'écouter le Médecin qu'on lui avoit donné pour l'instruire, il remarquoit l'attitude du malade, & de ceux qui l'approchoient, pour les dessiner ensuite. Il peignit à douze ans, la famille du Médecin. Ce tableau frappa les connoisseurs, on l'attribuoit à un Artiste consommé. Enfin fa vocation fut manifeste, & il fallut le mettre chez un Peintre. Il fit des progrès si rapides, que le Maréchal de Vitri le chargea de peindre la chapelle de son Château de Coubert en Brie. quoiqu'il n'eût que quinze ans. Etant allé en Italie, il s'acquit une si grande réputation, que les Etrangers & les Italiens, s'empresserent de le faire travailler. Il avoit un talent singulier pour le portrait; son art alloit jusqu'à rendre les graces délicates du sentiment; il ne laissoit échapper rien, de ce qui pouvoit non-seulement rendre la ressemblance plus parfaite,

mais encore, faire connoître le caractère & le tempérament des personnes qui se faifoient peindre. Le Pape & la plûpart des Cardinaux, des Princes & des Seigneurs de l'Italie, voulurent avoir leur portraits de sa main. Le Cardinal Mazarin lui envoya les ordres de Louis XIV, pour le faire revenir en France. Ce Prince lui donna des Lettres de Noblesse, & le nomma son premier Peintre, après la mort de le Brun. Il eut l'honneur de peindre dix fois Louis XIV. Cet illustre Artiste avoit un génie éleyé, il donnoit à ses figures des attitudes aisées & pleines de noblesse; son coloris est d'une fraicheur admirable, ses carnations font vraies, fa touche est legère & facile, ses compositions sont riches & gracieuses; il réussissoitégalement dans le grand & dans le petit. C'est lui qui a peint la coupole du Val-de-Grace. Cet excellent homme mourut en 1695, à quatre - vingtquatre ans, comblé d'années, d'honneurs & de biens. Il avoit un caractère doux, un esprit agréable, & des talens supérieurs, qui lui firent d'illustres amis, entr'autres Chapelle, Boileau, Racine & Moliere.L'Abbé de Monville & le Comte de Caylus, ont écrit sa vie.

MIGNON, (Abraham)' Peintre, né à Francfort en 1640, excelloit à représen-

471 ter les Fleurs dans tout leur éclat, & les Fruits avec toute leur fraicheur. Il rendoit aussi avec beaucoup de vérité des Insectes, de Papillons, des Mouches, des Oiseaux, des Poissons. La rosée & les goutes d'eau qu'elle répand fur les Fleurs, tont si bien imitées dans ses Tableaux, qu'on est tenté d'y porter la main. Ce charmant Artiste leur donnoit un nouveau prix par le beau choix qu'il faisoit des Fleurs & des Fruits, par la manière ingénieuse de les grouper, par l'intelligence de son coloris, qui paroit transparent & fondu sans sécheresse, & par la beauté de sa touche. Il mourut en mil fix cens soixante-neuf, & il a laissé deux filles qui ont peint dans son goût.

MILE, (Francisque) Peintre né à Anvers en 1644, fut bon Dessinateur & grand Paysagiste. Il avoit saisi la manière du Poussin, dont il étoit grand admirateur. Sa touche étoit facile, ses têtes d'un beau choix, & son feuillet d'un bon goût. Un génie fécond & capricieux lui fournissoit abondamment ses sujets, dans la composition desquels il n'a pas assez consulté la nature. Ses tableaux n'ont point d'effets piquans, ils sont trop égaux de couleur. Ce Maitre mourut à Paris en 1680.

MILIE U, (Antoine) Jésuite, né à Lyon en 1573, Gg ij

mourut à Rome en 1646. Après avoir enseigné longtems les Humanités, la Rhétorique & la Philotophie, il fut Recteur de la Trinité de Lyon, & depuis Provincial de son ordre. Il avoit près de soixante ans, qu'il n'avoit encore rien fait imprimer; & loin de se rendre aux sollicitations de ses amis, qui le pressoient de donner ses Poesses au public, il les brûla dans le cours d'une maladie, dont il ne croyoit pas revenir. Elles montoient à plus de vingt mille vers. Il n'en échappa que le premier Livre de son Moyses Viator; lorsqu'il fut guéri, le Cardinal Alphonse de Richelieu son Archevêque, voulut qu'il achevat ce Poeme. Il obéit, & fit paroître la première partie en 1636, à Lyon : elle contient douze Livres: la seconde en a quinze, & vit le jour en 1639: elles sont l'une & l'autre in-8, & le titre de tout l'Ouvrage est : Moyses Viator, seu Imago militantis Ecclesia, Mosaïcis peregrinantis Synagogæ typis adumbrata. Le célèbre Charles Feuret avoit été disciple du P. Milieu, & il en parle dans son Poeme de vità suá.

MILL, (Jean) célèbre Théologien Anglois, a donné une excellente édition du nouveau Testament Grec, dans laquelle il a recueilli toutes les variantes ou diverses leçons qu'il a pû trouver;

Il mourut en mil sept cent

MILLETIERE, (Théophile-Brachet, Sieur de la) après avoir étudié à Heidelberg, vint se faire recevoir Avocat à Paris. Il renonça ensuite au Barreau pour s'appliquer à la Théologie, & embrassa le parti des Calvinistes avec tant de zèle, qu'ils l'envoyèrent, comme Député de la Province de France, à l'Assemblée de la Rochelle. Le Calviniste Tilenus ayant publié en 1621 un Averassement aux Protestans de cette Ville, pour les engager à ne point soutenir par la force des armes, la liberté de leur Religion, contre le Roi de France leur légitime Souverain, la Milletiere entraîné par son ardeur impétueuse, écrivit contre lui. Devenu suspect, il fut arrêté à Toulouse en 1628, & retenu en prison pendant quatre ans. Ayant recouvré sa liberté. il publia, pour la réunion des Calvinistes avec les Catholiques, quelques écrits qui déplurent aux uns & aux autres. Il entra ensuite dans le sein de l'Eglise Romaine, & fit abjuration publique du Calvinisme en 1645. Depuis sa conversion, il composa un grand nombre d'ouvrag. contre les Protestans, qui s'en sont vengés par la peinture peu favorable, qu'ils ont faite de lui. La Milletiere mourut en 1665. On remarque dans fes écrits plus de déclamation & de vivacité, que de science & de jugement. De-là quelques principes faux & erronés qu'il a avancé dans quelques-uns, qu'aucun Catholique n'a ja-

mais soutenu.

MILON, fameux Athlete de Crotone, s'étoit accoûtumé dès sa jeunesse, à porter de gros fardeaux. En augmentant tous les jours leur poids, il étoit parvenu à charger sur ses épaules, un des plus forts taureaux. Il en donna le spectacle aux Jeux Olympiques, & porta le taureau, sans prendre haleine, l'espace d'un stade, c'est-à-dire, de cent vingt-cinq pas. Il le tua ensuite d'un coup de poing, & le mangea, diton , tout entier en un seul jour. Trop de confiance en sa force, causa sa mort. Il voulut avec ses mains séparer le tronc d'un gros: arbre. Il en vint à bout; mais les longs efforts qu'il fit, l'ayant épuisé, les 2 parties du tronc se réunirent, & il ne put en arracher ses mains; il étoit seul, & fut dévoré par les bétes fauvages. C'étoit environ 500 ans ayant J.C.

MILON, (Titus-Annius-Milo) brigua le Consulat, & pour l'obtenir, il suscita dans Rome plusieurs factions. Pendant ce trouble il tua Clodius, Tribun du Peuple, 52 ans avant Jesus-Christ. Il fut accufé, Ciceron se chargea de sa défense, & le discours

qu'il prononça, passe aujourd'hui pour son chef-d'œuvre. Mais comme le Tribunal du Consul étoit assiégé de soldats, leur aspect, leurs murmures & les cris que poufsoient les partisans de Clodius, troublèrent la mémoire de l'Orateur. Il ne put prononçer son Plaidové tel qu'il l'avoit composé. Milon fut exilé à Marseille. Ciceron lui ayant envoyé son discours, Milon, après l'avoir lû s'écria : 6 Cicero, fi fic egiffes, barbatos pifces Milo non

ederet!

MILTIADE, un des plus célèbres Généraux Athèniens, établit une Colonie dans la Chersonèse de Thra. ce, & vainquit les Peuples barbares qui voulurent s'y opposer. Il défit ensuite avec douze mille hommes plus de trois cens mille Perses, à la fameuse Bataille de Marathon, 490 ans avant J.C. La récompense que reçut ce Libérateur de la Grèce entière, fut que dans le tableau où les Athèniens firent représenter ce combat par le célèbre Polygnote, on le peignit le premier des 10 Chefs, exhortant les troupes à vaincre l'ennemi. Chargé du commandement d'une Flotte de 70 vaisseaux contre les isles de la Mer Egée, qui avoient favorisé l'invasion des Perses, il en subjugua plusieurs; mais ayant échoué devant celle de Paros, où il avoit reçu une Gg iii

blessure considérable. il fut condamné à son retour comme coupable, de s'être laissé corrompre par l'argent des Perses. Il alloit subir la peine de mort, si ses amis par leurs prières, & en rappellant le fouvenir de Marathon, n'eufsent obtenu que la peine seroit changée en une amende de cinquante talens, qu'avoit couté l'équipement de la flotte. Miltiade n'ayant pû la payer, fut mis en prison, & y mourut de misère 489. ans avant J. C. Ce grand homme fut un exemple illustre de l'ingratitude ordinaire aux

Républiques.

MILTON, (Jean) né à Londres en 1608, d'une ancienne & noble famille, eut tant de passion pour les Lettres & les Sciences, qu'il s'accontuma à veiller jusqu'à minuit, des l'âge de 12 ans. A 15, il paraphrasa quelques Pieaumes; à 17, il composa plusieurs pièces de Poesses. les unes en Anglois, les autres en Latin, & toutes d'un caractère & d'une beauté fort au-dessus de son âge. Etant allé en Italie, il lia amitié avec les plus beaux esprits.& les plus illustres sçavans de ce Pays, & fit des Vers. Italiens estimés, Il épousa en 1643, Marie Powel, fille d'un Gentilhomme, qui un mois après, se retira chez son pere , protestant qu'elle ne retourneroit jamais avec fon mari. Il se prépara à un second mariage, & publia quelques écrits en faveur du divorce : mais sa femme en ayant été allarmée, vint le jetter à les genoux, & le pria fi ardemment de la reprendre, qu'il se laissa attendrir. Milton étoit né avec une passion extrême pour la liberté. Ce sentiment l'empêcha toujours de prendre parti pour aucune des Sectes, qui avoient la fureur de dominer dans sa patrie. Il ne voulut fléchir sous le joug d'aucune opinion humaine, & il n'y eut point. d'Eglise, qui put se vanter de le compter pour un de les membres; mais il ne garda point cette neutralité dans les Guerres civiles du Roi & du Parlement. Il fut un des plus ardens ennemis de Charles I. Il entra même assez avant dans la faveur de Cromwel, & par une fatalité qui n'est que trop commune, ce zelé Républicain fut le serviteur d'un tyran. Les Anglois employèrent sa plume pour justifier le meurtre de leur Roi, & pour répondre au livre que Saumaise avoit écrit au sujet de cet événement tragique; il composa à cette occasion quelques ouvrages remplis de maximes méchantes & pernicieuses: jamais Ecrivain n'a porté aussi loin que lui l'insulte contre les Têtes couronnées. Il ne fut pourtant point inquiété ni recherché après le rétablissement de Charles II. Il se ca-

cha neanmoins jusqu'après la Proclamation de l'Amnist. Il obtint des lett. d'abolit., & ne fut soumis qu'à la peine, d'être exclu des Charges publiques. Ce fut alors qu'il commença son Poeme Epique sur la ten-. tation d'Eve, & la chûte de l'homme, en Vers Anglois non rimés, intitulé, le Paradis perdu: Voici ce qui lui en fit naître l'idée. Vovageant en Italie, il vit représenter à Milan une Comédie, dont le sujet étoit Adam, ou le péché originel. C'étoit le comble de l'extravagance, par la manière dont il étoit traité: mais Milton découvrit à travers l'absurdité de l'ouvrage, la fublimité cachée du sujet. Il y a souvent dans des choses, où tout paroit ridicule au vulgaire, un coin de grandeur, qui ne se fait appercevoir qu'aux hommes de génie. L'Univers rendu malheureux par la foiblesse d'un homme, les bontés & les vengeances du Créateur, la source de nos malheurs & de nos crimes, sont des objets dignes du pinceau le plus hardi. Il y a sur-tout dans ce sujet, je ne sçais quelle horreur ténébreuse, un sublime sombre & trifle, qui ne convient pas mal à l'imagination Angloise. Milton concut d'abord le dessein d'en faire une Tragédie, qu'il a excutée à moitié, & ensuite un Poeme Epique, qu'il finit aprés neuf ans de travail. A peine y avoit - il

mis la main , qu'il fut privé de la vue. Il eut beaucoup de peine à trouver un Libraire qui voulût l'imprimer. Le tititre seul révoltoit, & tout ce qui avoit quelque rapport à la Religion, étoit alors hors de mode. Enfin Tompfon lui donna trente pistoles de cet ouvrage, qui a valu depuis plus de cent mille écus à ses héritiers. Milton mourut sans se douter, qu'il auroit un jour de la réputation. Le célèbre Adisson ayant écrit pour prouver que ce Poeme égaloit ceux de Virgile & d'Homère, les Anglois commencerent à se le persuader; & la réputation de l'Auteur fut fixée. Le Paradis perdu peut être regardé comme le dernier effort de l'esprit humain par le sublime, les images grandes & superbes, les pensées hardies & effrayantes, la Poesse forte & énergique, l'invention, la force, l'harmonie & la cadence; mais en même tems quelles chimères, quelle singularité, quel abus de génie ne se font pas souvent remarquer dans ce Poeme! les critiques judicieux condamnèrent cette subtilité, avec laquelle Satan fait bâtir une salle d'Ordre Dorique au milieu de l'enfer, pour haranguer les diables, ausquels il venoit de parler tout ausli-bien, en plein air. Pour comble de ridicule les grands diables qui auroient occupé trop de place dans ce Gg iv

parlement d'enfer, se transforment en Pigmées, afin que rent recueillies & imprimées tout le monde puisse se trouver à l'aise au Conseil. La guerre entre les bons & les mauvais Anges, a paru aux connoisseurs un épisode, où le sublime est trop noyé dans l'extravagant. Le merveilleux même doit être sage. Ils blâment les harangues & les railleries des Anges & des diables, pendant la bataille qui se donne dans le Ciel. On a jugé que Milton péchoit contre le vraisemblable, en placant du canon dans l'armée de satan, & en armant d'épées tous les esprits qui ne pouvoient se blesser. M. Dupré de S. Maur, Maître des Comptes, & l'un des quarante de l'Académie Françoise, & M. Racine, digne fils du grand Racine, ont donné chacun une belle Traduction de ce Poëme. Milton en donna un second en 1671, sur la tentation de Jesus-Christ, & la réparation de l'homme, qu'il intitula le Paradis reconquis. L'Auteur le mettoit au-dessus du premier; mais il lui est bien inférieur, ce qui a donné lieu de dire: que l'on trouve bien Milton dans le Paradis perdu, mais non pas dans le Paradis reconquis. Le P. Pierre de Mareuil Jesuite, a traduit ce dernier en Franç. Cer illustre Auteur, après avoir mis au jour plusieurs autres ouvrages, mourut à Brunhill le 15 Novembre

1674. Toutes les œuvres fuà Londres en 1699, en 3 vol. in-fol. Dans les deux premiers sont les écrits Anglois, & le troisième contient les latins: Outre ceux dont nous avons parlé, on trouve dans cette collection Historia Britannica en Angl., ouvrage curieux: l'Iconoclaste en Angl. pour répondre à l'Imago Regia de Charles I. Une réponse au livre de Saumaise, intitulé: Defensio Regia. On a dit à ce sujet que Milton soutenoit très-bien une mauvaile cause, & que Saumaise en défendoit mal une bonne: deux autres Réponses au livre de du Moulin le fils, qui a pour titre Clamor Regii Sanguinis, &c. Abrégé de l'Histoire de Moscovie; Opera varia, qui regarde principalement les affaires d'Angleterre; un Livre de la vraye Religion, où il ouvre la porte du Ciel à toutes les Sectes, & n'en exclut que les Catholiques Romains. En 1738, on a donné une nouvelle édition des ouvrages de Milton en 2 vol. in-fol. plus ample que la précédente. Elle a été faite par les soins de Thomas Birch.

MIMNERME, Poëte Grec de Colophon ou de Smyrne, fleurissoit vers l'an du monde 3408. Quelques-uns le regardent comme l'inventeur de l'Elégie; du moins il a beaucoup contribué à la perfectionner. Il fut le pre-

mier qui la transporta des funérailles à l'amour; les fragmens qui nous restent de ce Poete, ne respirent que la

volupté.

MINELLIUS, (Jean) Hollandois, est très-connu par des notes courtes & fort claires qu'il a données sur plufieurs Auteurs Latins. Prefque tout ce qui a paru dans ce genre de Littérature, a été copié, ou imité de cet habile Humaniste. Il a été très-utile au Pere Jouvenci, Jésuite. Il mourut vers 1682.

MINERVE ou Pallas Déesse de la sagesse, des arts & de la guerre', chez les Payens, étoit fille de Jupiter, qui la fit sortir de son cerveau, armée de pied encap. Ayant disputé à Neptune l'honneur de donner un nom à la Ville de Cécropie, on convint que celui qui produiroit la chose la plus utile aux hommes, auroit cet C. C'étoit un Prince puisavantage. Elle fit sortir de terre avec sa lance un Olivier tout fleuri, & Neptune d'un coup de son trident, fit naître le Cheval. Les Dieux décidèrent en faveur de Minerve, parce que l'Olivier est le symbole de la paix. Elle appella cette Ville Athènes, nom que les Grecs donnoient à cette Déesse. Elle changea en arraignée Arachné, qui se piquoit de travailler mieux qu'elle en tapisserie; eile refusa d'é-

poufer Vulcain, aimant mieux vivre dans le célibat. On la représente avec le casque sur la tête, l'égide au bras, tenant une lance, comme Déesse de la guerre, & ayant auprès d'elle une chouette & divers instrumens de Mathématiques, comme Déesse des Sciences & des arts.

MINORET, (Guillaume) l'un des quatre Maîtres de Musique de la Chapelle du Roi, a fait des Motets qui ont été goûtés. On estime furtout ceux qui ont pour objet les Pseaumes, Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum ... Lauda Jerusalem Dominum ... Venite exultemus Domino ... Nisi Dominus ædificaverit domum. II

mourut en 1717.

MINOS I, que la fable nous donne pour fils de Jupiter, régnoit dans l'Isle de Créte environ 1300 ans avant J. fant, sage, modéré, plus estimable encore par ses vertus morales, que par ses qualités guerrières. Aprés avoir conquis Créte, & plusieurs autres Isles voisines, il affermit par de sages Loix le nouvel Etat dont il s'étoit rendu maître, par la force des armes. Il se proposa pour but de rendre ses sujets heureux, en leur inspirant l'amour de la vertu. Il écarta de son Royaume l'oissveté, la volupté, le luxe, les dé-

478 MI

lices, sources sécondes de tous les vices. Un des établissemens de Minos, que Platon admiroit le plus, étoit qu'on accoutumoit de bonne heure les jeunes gens à respecter les maximes, les coutumes & les Loix de l'Etat. Sous un gouvernement si lage, Créte parut être devenu le domicile de la vertu, de la probité, de la justice. Les Loix qu'il avoit établies, étoient encore dans toute leur vigueur du tems de Platon, c'est-à-dire, plus de 1000 ans, après la mort de ce Légiflateur. Aussi les regardoit-on comme le fruit des longs entretiens, qu'il avoit eus pendant plusieurs années avec Jupiter, qui avoit bien voulu devenir son Maître. Il ne faut pas le confondre avec un autre Minos de la même famille, & Roi de Créte, qui, pour venger la mort d'Androgée son fils, tué par Egée, Roi d'Athènes, affiégea cete Ville. Elle fut contrainte de se rendre à discrétion, & s'obligea d'envoyer en Créte, tous les neuf ans, sept jeunes hommes & autant de filles, pour etre dévorés par le Minotaure, qui étoit dans le labyrinthe, formé par Dédale. Mais Thésée délivra les Athéniens de ce tribut, en tuant ce Minotaure, ou plûtôt Taurus l'un des Chefs de Minos, contre qui ce Roi l'obligea de combattre. Minos avoit

époul Pasiphaé.
MINOS, ou plust MI-GNAULT, voyez MI-GNAULT.

MINUTIUS, (Felix) Orateur Romain, vivoitsur la fin du second, ou au commencement du troisième siècle. Il est Auteur d'un Dialogue estimé, intitulé Octavius, dans lequel il introduit un Chrétien & un Payen, qui disputent ensemble. Le stile en est élégant, & les raisons y sont mises dans un beau jour. Ce petit Ouvragé fait voir, comme remarque Lactance, que Minutius ent été un excellent Défenseur de la Religion & de la vérité, s'il se fût entièrement appliqué à cette étude; mais c'est plutôt la production d'un esprit qui se délasse de ses occupations, qu'un Ouvrage composé avec assiduité. Il estleure les matières, & s'attache plus à montrer combien les sentimens des Payens sont ridicules, & à les combattre par leurs propres Auteurs, qu'à expliquer & à prouver la doctrine des Chrétiens. Il ne paroît pas même fort instruit des mystères, & il semble qu'il ait crû, que l'ame mouroit avec le corps. Rigault donna en 1643, une bonne édition de cet agréable Dialogue, qui a été ttad. en Franç., par Perrot d'Ablancourt.

MIRAMION, (Marie-Bonneau Dame de) née à Bonneau, Seigneur de Rubelle, fut également illustre par sa piete & par ses bonnes œuvres: elle fut mariée en 1645. à Jean - Jacques de Beauharnois, Seigneur de Miramion, qui mourut la même année. Jeune, riche, & d'une grande beauté, elle fut recherchée, mais inutilement, par plusieurs partis. Bussi Raburin, entrainé par la passion qu'il avoit pour elle, la fit enlever. La douleur qu'elle en eut, la jetta dans une maladie qui la conduisit presque au tombeau. Ayant recouvré sa santé, elle l'employa à visiter & à soulager les pauvres & les malades. Les guerres de Paris étant survenues, augmentérent le nombre des misérables de cette grande Ville. Madame de Miramion, pour les secourir, vendit son collier estimé 24000 livres, & fa vaifselle d'argent. Eile fonda ensuite la maison du Refuge pour les femmes & les filles débauchées qu'on enfermeroit malgré elles, & la maison de Sainte Pelagie, pour celles qui s'y retireroient de bonne volonté. En 1661 elle établit une Communauté de douze filles, appellées la Sainte Famille, pour instruire les jeunes personnes de leur sexe, & pour affister les malades. Elle la réunit ensuite à celle de Sainte Generiève, qui avoit siastica. Opera histor. & Diplo-

Paris en 1629, de Jacques le même objet, & y fonda des retraites spirituelles deux fois l'année pour les Dames, & quatre fois pour les pauvres de son sexe, qui v étoient reçûes gratuitement. Elle conduisit cette Communauté avec beaucoup de prudence & de régularité, en qualité de Supérieure. Le Séminaire de S. Nicolas du Chardonnet, sa Paroisse, eut part à ses li-Elle lui donna béralités. 17000 livres, pour y entretenir trois Ecclésiastiques à perpétuité. Après plusieurs autres œuvres de piété & de charité, elle mourut faintement en 1696 à 66 ans. L'Abbé de Choisv à écrit sa vie.

MIRANDE ou MIRAN-

DOLE, voyer PIC. MIRE, ( Aubert se ) Miræus, né à Bruxelles en 1573, fut Chanoine, ensuite Doyen & Grand-Vicaire de l'Eglise d'Anvers, premier Aumônier & Bibliothécaire d'Albert , Archiduc d'Autriche. Il travailla toute sa vie avec zèle pour les intérêts de l'Eglise & de sa Patrie, & mourut à Anvers en 1640. On a de lui plusieurs Ouvrages écrits avec beaucoup de sçavoir, de discernement & d'exactitude. Elogia illuftrium Belgii Scriptorum. Vita Justi-Lipsii. Origines Monasteriorum Benedictinorum, Cartusianerum, &c. Geographia Ecclesiastica. Bibliotheca Ecclematica, &c. qui est un recueil de Chartres, & de Diplomes concernant les Paysbas. La meilleure édition est de 1724, deux vol. in-fol. par Foppens, qui y a mis des notes, des corrections & des augmentations. Rerum Belgicarum Chronicon, exacte & utile pour l'histoire des Paysbas, & plusieurs autres.

MIRÈVELT, (Michel')
Peintre Hollandois, né à
Delft en 1588, réufit parfaitement dans le portrait. Il
a aussi représenté des sujets
historiques, des Bambochades & des cuisines pleines de
gibier; tableaux rares & recherchés pour le bon ton
de couleur, la finesse & la
vérité de la touche. Il mou-

MIDIS MAN

MIRIS, voyez MIERIS. MIRON, (Charles) d'une famille noble & originaire de Catalogne, qui a produit plusieurs personnes illustres dans la Robe, fut nommé par Henri III. à l'Evêché d'Angers en 1558. Comme il n'avoit que 18 ans, le Chapitre s'opposa, mais inutilement, à sa prise de possession. Il osa precher publiquement, que ceux qui favorisent les appels comme d'abus, nuisent plus à l'Eglise, que les Hérétiques. En 1623, il excommunia l'Archidiacre de la Cathédrale, parce qu'il avoit appellé comme d'abus, des procédures faites contre lui par cet Evêque. MI

Mais le Parlement par Arret du 30 Juin 1623, le condamna à révoquer & à rétracter cette téméraire excommunication, & ordonna que son temporel fut saisi, jusqu'à ce qu'il eût satisfait à ce qu'on exigeoit. Il lui défendit de procéder à l'avenir par de telles voies, au préjudice des Loix fondamentales de ce Royaume, de la souveraineté du \*Roi & de l'obéissance qui lui est dûe par tous ses sujets, tant Ecclésiastiques que Laïcs, de quelque qualité & condition qu'ils soient. L'Evêque mécontent de cet Arrêt, s'adressa à la Cour de Rome. Il en obtint un Bref, qui fait un cas réservé au Saint siège du recours aux Juges Séculiers par les Ecclésiastiques, comme du crime le plus énorme. Le Préfidial d'Angers agit avec vigueur contre le Bref, & empêcha l'Evêque d'en tirer aucun avantage. On vit en cette occasion, comme en plusieurs autres, que les Juges Royaux inférieurs, lorsqu'on leur laisse la liberté, ne font pas moins attentifs que les Juges supérieurs, à maintenir l'exacte observation des Saints Canons, & des bonnes règles. Miron rebuté des différends qu'il avoit avec son Chapitre au sujet de la Jurisdiction Episcopale, dont ses Chanoines se prétendoient exempts, se démit de son Evêché en fayeur de Guillaume Fouquet de la Varenne, qui lui remit plusieurs Abbayes. Il se retira alors à Paris dans sa famille. Comme il avoit beaucoup de crédit à la Cour, le Cardinal de Richelieu en prit ombrage, & le sit nommer de nouveau Evêque d'Angers, après la mort de Fouquet en 1621. Louis XIII. le transséra en 1626 à l'Archevêché de Lyon où il mourut en 1628.

MISSON, (Maximilien) François, après avoir été Conseiller au Parlement de Paris, pour les réformés, & avoir brillé par son esprit, se retira en Angleterre, où il montra beaucoup de zèle pour la secte des Protestans. Il se livra ensuite au fanatisme le plus outré, & le défendit d'une manière si basse & avec tant d'ignorance, qu'il furprit tous ceux qui avoient été témoins de ses talens, & de la beauté de son esprit. En 1638, il fit en homme plein d'érudition un voyage en Italie, dont il a donné la relation en trois vol. in-12. Cet Ouvrage est bien fait, mais l'Auteur y montre une partialité excessive, & beaucoup de crédulité, pour tout ce qui est contraire aux Catholiques. La meilleur édition de cet Ouvrage est celle de la Haye en 1702. Adisson y a ajouté un quatrième volume, auquel Misson n'a eu aucune part. Celui-ci pendant sa retraite en Angleterre,

publia le Théâtre facré des Cevennes, ou récit des prodiges arrivés dans cette partie du Languedoc, & des petits Prophêtes, in-8. à Londres en 1707. On ne peut pas pousser le fanatisme à un plus grand excès que fait Misson dans cet écrit, il donne dans les contes les plus ridicules & les plus populaires. Il mourut à Londres en 1721.

MITHRIDATE, Roi de Pont, n'avoit que 12 ans, lorsqu'il succéda l'an 123 avant J. C. à son pere Mithridate, surnommé Evergete ou le Bienfaisant. L'administration de son Royaume fut confiée à des Tuteurs qui tenterent toutes sortes de voies pour le faire périr. Le jeune Prince toujours en garde contre leurs mauvais desfeins, faisoit un usage continuel des antidotes, & pour en essayer la vertu', il prenoit tous les jours du poison. Pour se dérober aux embuches de ses Tuteurs, il évita le séjour des Villes, & passa 7 ans entiers, dans les campagnes & dans les forêts. La chasse & les autres exercices violens aufquels il se livroit, le rendirent capable de soutenir les plus grandes fatigues de la guerre; mais un genre de vie si sauvage, tourna son caractère à la férocité, & même à une excessive cruauté. Il l'exerca. d'abord contre son frele & contre sa mere, qu'il fit

égorger. Il fut d'ailleurs le Prince le plus fameux de son siècle, par son esprit, ses talens, son courage & ses richeffes. Il avoit une ambition fans bornes & une haine implacable contre les Romains. dont la puissance & l'orgueil irritoient sa fierté. Inépuisable en ressources, il s'appliqua sans cesse à venger la dignité & le pouvoir des Rois qu'ils anéantissoient par tout. Ibeût délivré l'univers de leur joug , s'il eût pû l'êtte. subjugua d'abord toutes les battit sur terre & sur mer mille homme de pied, & voyé contre lui. Les deux ar-

chélaus, un de ses Gé. éraux qui étoit à la tête de cent vingt mille hommes. Mithridate envoya une autre armée de cent dix mille, & ensuite une troisième de quatie-vingt mille hommes, qui furent successivement défaites; ce qui l'obligea de faire la paix 84 ans avant J. C. Bientôt après s'étant liqué avec Tigrane, Roi d'Arménie, son gendre, il conquit sur la République toute la Bithynie. Lucullus qui étoit Con-Dès qu'il se vit paisible dans sul cette année, passa rapises Etats, il ne s'occupa que dement en Asie, lui fit lede projets de Conquétes. Il ver le siège de Cizique, le nations situées sur la côte du & le poursuivit avec tant de Pont-Euxin, jusqu'au Bos- vivacité, qu'il auroit été pris, phore & aux Palus Méotides. si un petit vaisseau corsaire. De-là il porta ses armes dans ne l'eût porté dans ses Etats, l'Asie Mineure, & trouva à travers mille dangers. Le peu de résistance dans un Général Romain l'alla cherpays, où l'abondance & les cher dans le sein de son délices avoient corrompu les Royaume. Ce Prince avec Peuples. Après avoir défait une nouvelle armée, se mit en trois Généraux Romains, il campagne, & eut l'avantage en fit mourir un nommé en deux combats; mais il fut Aquilius, en lui versant de entièrement vaincu dans un l'or fondu dans la bouche; troisième, & obligé de fuir en supplice nouveau qui renfer- Arménie auprès de Tigrane, moit une dérission aussi san- sur lequel Lucullus remporglante que naturelle, de l'a- ta une victoire complette. Il varice & de la cupidité des eût bientôt terminé cette Romains: il en fit massacrer guerre, si on ne lui avoit plus de quatre - vingt mille donné un successeur. Mithriqui étoient dans différentes date profita de l'inaction & Villes de l'Asie. Sylla ayant du trouble des Romains, & été envoyé pour lui faire la recouvraleRoyaume de Pont. guerre, battit avec quinze Le célèbre Pompée fut enquinze cens chevaux, Ar- mées se rencontrèrent pen-

dant la nuit, on en vint aux mains, la lune éclairoit les Combattans. Les Romains firent un grand carnage des ennemis.Mithridate avec huit cens chevaux, se fit jour à travers les troupes victorieuses, rassembla dans sa fuite trois ou quatre mille hommes, & chercha un azyle auprès de Tigrane; mais ce Prince lui refusa l'entrée de ses Etats, & porta la barbarie, jusqu'à mettre sa tête à prix. Il ne vit plus pour lui de retraite que la Colchide qu'il avoit conquise depuis peu; mais poursuivi par Pompée, & n'ofant se tier à ses nouveaux sujets, il passa chez les Schytes, qui le recurent avec humanité. Il envoya ensuite des Ambassadeurs à Pompée pour offrir un tribut aux Romains, à condition qu'on le rétabliroit dans le Royaume de ses peres; mais ce Général vouloit qu'à l'exemple de Tigrane, il vint en personne recevoir la Loi. Mithridate trop fier pour se réduire à cette humiliation, ne pensa tout fugitif qu'il étoit, qu'à faire de nouveaux préparatifs. Il arma julqu'aux Esclaves qui vinrent s'enroller sous ses Enseignes. Ce fut alors qu'il forma le hardi projet de pénétrer par terre en Italie, & d'aller attaquer les Romains dans le centre de leur Empire. Il falloit traverser la Thrace, la Macédoine &

l'Illyrie, pour arriver aux pieds des Alpes. Son grand courage lui faisoit voir sans effroi, tous les obstacles qu'il auroit à surmonter dans une route de fix cens lieues, parmi des nations qui s'opposeroient à son passage. L'exemple d'Annibal l'animoit, & il n'avoit ni moins de fermeté d'esprit, ni moins de génie pour la guerre. Mais les Soldats épouvantés, refulèsèrent de marcher. Un de ses fils, nommé Pharnace, les ayant excités à la révolte & à traiter avec les Romains, résolut de lui ôter la Couronne & la vie. Il se fit proclamer Roi. Mithridate se retira dans un château, & envoya demander la vie à ce fils dénaturé; mais Pharnace le refusa & voulut qu'il mourut. Alors ce Prince maiheureux, s'écrie dans son désespoir. Dieux Vengeurs des peres, s'il est vrai que vous existiez, & qu'il y ait dans le Ciel quela que justice, faites qu'un jour Pharnace entende prononcer contre lui par ses propres enfans, un pareil Arrêt de mort. Il passa ensuite tout furieux dans l'appartement de ses femmes & de ses filles, leur fit prendre du poison, & en avala lui-même: mais le tfon fréquent usage qu'il avoit fait des antidotes, & furtout de celui qui porte son nom, parce qu'il l'avoit composé, empechant ou retardant l'effet du poison, il se perça de son épée, & pour hâter sa mort trop lente à son gré, il appella un Gaulois, qui à sa prière acheva de lui ôter la vie, l'an 690 de Rome, & 64 avant J. C. Ce Prince par sa valeur, son courage & son vaste génie, étoit capable de former & d'exécuter les plus grands desseins. Il étoit sçavant, aimoit les gens de Lettres, & parloit plusseurs Langues: mais son humeur sanguinaire ternit l'éclat de ses belles qualités.

MOAB, naquit de l'incesse de Loth avec sa fille aînée, vers l'an du monde 2108. Il sut pere des Moabites, qui habitèrent à l'Orient du Jourdain & de la Mer-Morte, sur le sleuve Arnon. Ils surent toujours ennemis irréconciliables des Israelites, qu'ils ne cessèrent de persécuter. David assujettit ces peuples à son empire; mais après la séparation des dix Tribus, ils entrerent sous l'obéissance des Roi d'Israel.

MODREVIUS, (André-Fricius) Sécretaire de Sigifmond Auguste, Roi de Pologne, se sit, dans le seizième siècle, une grande réputation par son esprit, son mérite, sa science & ses ouvrages. Celui qui est intitulé: De Republica emendanda, est généralement estimé. Il a fait mettre l'Auteur au nombre de ceux qui ont écrit le plus sensément sur la Politique. Il embrassa les nouvelles opinions, & travailla beaucoup à réunir toutes les Sociétés Chrétiennes, en une même Communion. Il a fait, à ce sujet, nombre d'ouvrages Théologiques.

MŒBÎUS, (Godefroi) Médecin de Lauch en Thuringe, mort en 1664, s'est fait connoître par plusieurs Ouvrages estimés, qui sont: Les fondemens Physiologiques de la Médecine, in-4°; de l'usage du soye & de la bile; abrégé des élémens de Médecine, in-folio; un autre abrégé felon

le syssème des modernes ,4 infolio; abrégé de Médecine pratique. Tous ces Ouvrages sont en Latin.

MOINE, (Etienne le) né à Caen en 1624, s'appliqua avec beaucoup de succès aux langues, Grecque, Latine, Orientales & à la Théologie. Il joignit à ces connoissances, un grand usage des lettres Profanes. Il fut longtems Ministre à Rouen. Zelé pour la Secte Calviniste, il ne manquoit aucune occasion d'augmenter le nombre de ses Profélytes, ce qui lui attira quelques disgraces. En 1674, il fut retenu en prison pendant quelques mois, parce qu'il avoit favorisé la retraite en Angl. de la fille d'un Conseiller au Parlem, qui ne voulut pas, comme son pere, abjurer la Religion Protestante. S'étant retiré en Hollande, il professa la Théologie avec beaucoup de réputation

tation à Leyde; où il mourut en 1689. Il avoit une mémoire excellente, étoit plein de candeur, défintéreffé, ami fidèle & officieux, ennemi de la médifance & des disputes. Il a laissé plufieurs Dissertations, imprimées dans un recueil intitulé: Varia Sacra, deux vol. in-4. On y reconnoît l'étendue & la profondeur de son érudition. On a encore de lui quelques autres Ouvrages.

MOINE, (François le) l'un des plus illustres Peintres du dix-huitième siècle. naquit à Paris en 1688. C'est Iui qui a peint le grand Salon, qui est à l'entrée des appartemens de Versailles. Ce monument, qui représente l'apothéose d'Hercule, est un des plus célèbres morçeaux de peinture qui soient en France. Toutes les figures ont un mouvement, un caractère & une variété admirables: la fraicheur du coloris, la sçavante distribution de la lumière, l'enthousiasme de la compofition, s'y font tour à tour estimer. Le Cardinal de Fleury, frappé de la beauté de ce plafond, ne put s'empêcher de dire, en sortant de la Messe avec le Roi : J'ai toujours penfé, que ce morceau gâteroit tout Versailles. Le Moine avoit un pinceau doux & gracieux, une touche fine; il donnoit beaucoup d'agrément & d'expression à ses têtes, de la force & de la vivacité à ses teintes. Ce Maître apportoit au travail une activité & une assiduité, qui alterèrent beaucoup sa santé. Il peignoit fort avant dans la nuit, à la lumière d'une lampe; la perte qu'il fit de sa femme, quelques jalousies de ses Confreres, beaucoup d'ambition, toutes ces circonstances réunies, le jetterent dans une folie mélancolique. Il se faisoit lire l'Hist. Rom., & lorsqu'il entendoit que quelque Romain s'étoit tué, il s'écrioit : Ah ; la belle mort! Dans un de ses accès de frémésie, il se perça de plusieurs coups d'épée, dont il mourut en 1737, à 49 ans.

MOINE, (Pierre le) né à Chaumont en Bassigny en 1602, entra chez les Jésuites, & remplit dans cette Société divers postes convenables à ses engagemens & à ses talens, & la servit de sa plume en différentes occasions. Il mourut à Paris en 1671, & a laissé, tant en vers qu'en prose, un nombre considérable d'écrits, qui sont tous parfaitement oubliés, quoiqu'ils ayent fait du bruit dans leur tems, & ceux furtout du premier genre. C'est en effet le premier de tous les Poetes François de la Société, qui se soit distingué dans les matières de Poesse. Son Ouvrage, le plus considérable, est le Saint Louis ou la Sainte Couronne reconquise, Poeme épique, en dix-

huit livres, qui, quand il parut, attira à l'Auteur les plus grands éloges. Un volume in-fol. d'autres Poesies, qui parut en 1672, fut aussi très-bien accueilli, & peu de Poetes furent plus vantés que le P. le Moine; mais depuis long-tems on convient, que s'il regne, en général, dans les Poesses de ce Jésuite, une hardiesse prodigieuse dans les pensées, dans les images & dans la diction, que s'il joint à l'ingenieuse facilité d'Ovide, l'ardeur de Lucain, la fougue de Stace & le brillant de Claudien, il réunit aussi tous les défauts de ces Poetes, auxquels il ajoute celui d'une élocution toujours figurée, & que dans tout ce qu'il a écrit on reconnoît la trempe de ces génies ourés, qui forcent qui exagerent tout, & qui à force de s'élever pour trouver le beau. le laissent derrière eux & se perdent dans les nues. Quelqu'un demandant à Despréaux pourquoi il n'avoit pas parlé du P. le Moine, ce fameux censeur répondit, qu'il étoit rop fou pour qu'il en dit du bien, & trop Poëte pour qu'il en dit du mal. Cet Arrêt prononcé par l'arbitre souverain du goût, doit fixer notre jugement, sur les Poesses du P. le Moine. La nature lui avoit donné autant, & peut-être plus, de génie qu'à aucun Poese; mais étant maitrifé par une imagination fougueu-

se & déréglée, il est allé audelà des bornes, & il n'y a point de patience à l'épreuve de son enthousiasme gigantesque. Sa prose est tout aussi figurée & tout aussi hardie que ses vers : & son efprit tout de feu a traité les matières de Morale & de Théologie, comme les matières Poetiques. Heureux s'il n'eût péché que dans la forme, & qu'il n'eût pas infecté ses Ouvrages des erreurs communes à sa Société, & très-souvent d'impiétés, de blasphêmes & de traits licentieux. Ces défauts se trouvent sur-tout dans sa Dévotion aifée & ses Peintures Morales, si ingénieusement critiquées dans la neuvième & la dixième lettres Provinciales. Le dernier Ouvrage est mêlé de prose & de vers, ainsi que l'Etrille du Pégase Janseniste, le Tableau des pas-Jions, & la Gallerie des femmes fortes. Il a fait encore un Manifeste apologetique pour la doctrine de ses Confreres, contre la Théologie, &c. in-8. un Traité de l'Histoire in-12. peu lû, quoiqu'il y ait des traits curieux & finguliers.

MOISANT, (Jacques) fieur de Brieux, Poëte Latin, de Caën, a fait des Epigrammes estimées, & un excellent Poëme sur le Coq. Ses autres Ouvrages Poëtiques, recueillis en deux volumes, sont regardés comme médiocres. Il

mourut en mil six cent soi-

xante-quatorze.

MOLA, (Pierre-François) Peintre, né à Coldré dans le Milanois en 1621, fut honoré de la protection des Papes, des Princes Romains & des Cardinaux amateurs des talens. La Reine Christine de Suede, signala aussi sa magnificence envers lui, & le mit au rang de ses Officiers. Une réputation brillante le fit défirer en France; mais étant sur le point d'y venir, il mourut à Rome en 1666. Mola étoit bon coloriste, grand dessinateur, & excellent paysagiste. Il a encore traité l'histoire avec succès. On remarque dans ses ouvrages beaucoup de génie & d'invention, avec une facilité admirable. Jean-Baptiste MO-LA, autre Peintre habile, étoit son contemporain & son condisciple, sans être son parent. Il a réussi dans le paysage; ses Sites sont d'un beau choix; sa manière de feuiller les arbres, est admirable. Il entendoit bien la perspective; mais il n'a pas assez consulté les ouvrages de l'Albane, son illustre maître, pour le coloris. Il est même inférieur à Pierre Mola pour le goût de ses compositions, & pour la manière seche dont il a traité ses figures.

MOLAN, (Jean) né à Lille en 1533, se livra avec succès à l'étude de l'antiquité Eccléssassique, & professa la

Théologie à Louvain, avec beaucoup de réputation. Il mourut en 1585. On a de lui une bonne édition du Martyrologe d'Usuard, avec une Préface, des Additions & des Notes, in-8, 1568; Militia facra Ducum ac Principum Brabantiæ, in-8, & d'autres ouvrages estimés. Tout ce qu'il a écrit, est digne de la curiosité des lecteurs, selon Du-Pin; & Baronius, dans fon Martyr. dit, qu'il a rendu de grands services à l'Eglise & à la vérité. Il nefaut pas le confondre avec Jean ni avec Gérard - Wolter Molanus. Le 1er. mourut en 1585, &le second en 1722. Ils étoient l'un & l'autre très-sçavans, & ont laissé plusieurs Ouvrages. Le premier eut part à l'édition des ouvrages de saint Augustin, & aux sçavantes Notes qui sont à la fin de la Bible de Louvain en 1580.

MOLÉ, (Matthieu) né à Paris en 1584, d'une famille illustre, originaire de Troyes en Champagne, entra dans le Parlement, où ses Ancêtres se distinguoient depuis longtems, & fut d'abord Conseiller, ensuite Président aux Requêtes, depuis Procureur-Général, & enfin Premier Président en 1640. Ce Magistrat, dans des tems de trouble, montra beaucoup de grandeur d'ame & d'intrépidité, pour le service de l'Etat & du Roi, & brava avec courage les plus grands dan-

gers. Lors des barricades de 1648, le peuple s'étant attroupé pour l'assassiner dans son Hôtel, il en fit ouvrir les portes, en disant, que la Maison d'un Premier Président, devoit être ouverte à tout le monde. Un mutin l'avant insulté dans la rue de Condé, jusqu'à lui prendre la barbe, qu'il portoit fort longue, il lui dit qu'il le feroit pendre. Lorsqu'on lui disoit qu'il devoit moins s'exposer à la fureur du peuple, il répondoit, que six pieds de terre feroient toujours raifon, au plus grand homme du monde. Ce sont ces traits de fermeté qui ont fait dire au Cardinal de Retz, que si ce n'étoit pas un blasphême d'avancer que quelqu'un a été plus brave que le grand Condé, il diroit que c'est Matthieu Molé. Cet illustre Magistrat, qui aimoit les Lettres & qui s'intéressoit à la gloire de l'Etat, engagea du Chesne à faire sa Collection des Historiens de France. Les services qu'il avoit rendus à sa Patrie, furent récompensés par la Garde des Sceaux, dont il fut honoré en 1651. Quelques jours après il les remit; & lui ayant bientôt été rendus, il les conserva jusqu'à sa mort, arrivée en 1658. Edouard son fils, & Louis son petit-fils, héritiers de la vertu de Matthieu, ne furent pas moins utiles à l'Etat par leur érudition, leur

probité, & l'exactitude avec laquelle ils s'acquittèrent des fonctions, des dignités dont ils furent revêtus. La gloire de cette illustre Maison revit dans le Magistrat, qui remplit aujourd'hui avec tant d'éclat, la premiere place de l'Auguste Sénat, dont il est membre.

MOLEZIO ou MOLE-TIUS, (Joseph) de Messine, se rendit très-habile, dans le seizième siècle, dans la Philosophie, la Médecine & les Mathématiques. Il enseigna cette dernière science avec distinction dans l'Université de Padoue, où il mourut en 1588. Il est sur-tout connu par des Ephémérides & des Tables, qu'il appella Grégoriennes, & qui servirent beaucoup à la réformation du Calendrier, sous Grégoire XIII. La République de Venise, qui souhaitoit cet ouvrage, lui témoigna sa reconnoissance, par un présent de deux cens écus d'or.

MOLIERE, (Jean-Baptiste Pocquelin de) le meilleur des Poctes Comiques de toutes les nations, naquit à Paris en 1620, d'un Valet-de-Chambre-Tapissier du Roi, & Marchand Fripier. Quoique né avec des talens supérieurs, il il ne connut, jusqu'à l'âge de quatorze ans, que la boutique de son pere. Mais ayant été mené quelquesois à la Comédie, elle n'eut que trop de charmes pour lui, & le dé-

goûta de sa profession. Après avoir obtenu de son pere la liberté d'étudier, il fit les plus rapides progrès dans les Belles - Lettres au Collége des Jésuites, & dans la Philosophie que lui enseigna célèbre Gassendi. Son pere étant devenu infirme, il fut obligé d'exercer les fonctions de son emploi auprès de Louis XIII, qu'il suivit dans son voyage de Narbonne en 1641. De retour à Paris, il s'affocia quelques jeunes gens passionnés, comme lui, pour la Comédie, & prit le nom de Moliere. Il fut Auteur & Acteur, & se distingua également sous ce double titre. Sa Troupe joua avec succès plusieurs petites Comédies, en Province. La première Pièce régulière qu'il com+ posa est l'Etourdi, qui fut reque avec applaudissement à Lyon & à Beziers. Il fut même honoré dans cette dernière Ville, de la présence du Prince. de Conti, qui voulut se l'attacher en qualité de Secrétaire; mais le Poete aima mieux se livrer à son goût pour le Théatre. Hé, Messieurs, ne nous déplaçons jamais, disoitil à ses amis, qui le blâmoient d'avoir refuse un emploi si avantageux : je suis un passable Auteur , si j'en crois la voix publique, & je puis être un fort mauvais Secrétaire. Après avoir été admiré en Province, il vint à Paris, où sa ré-

putation recut un nouvel éclat. Sa Majesté, satisfaite des Spectacles que lui donnoit sa Troupe, en sit ses Comédiens ordinaires, & accorda à leur Chef une penfion de mille livres; ce fut alors que l'on vit régner le vrai goût de la Comédie sur le Théâtre François. Moliere y tourna en ridicule les vices & les défauts de son siècle. ceux du peuple & des grands. Les anciens Poetes, n'ont que des Valets pour les Plaifans de leur Théâtie. & les Plaisans de Moliere sont des Marquis: il joua tout Paris & la Cour avec le succès le plus éclatant, & il contribua à défaire le public de ces importans subalternes, ainsi que de l'affectation des précieuses, du pédantisme des femmes scavantes, de la Robe & du Il faut latin des Médecins. avouer, dit un Poete célèbre, que si on compare l'art & la régularité de notre Théâtre avec les Scènes décousues des anciens, les intrigues foibles, l'usage grossier de faire annoncer par des Acteurs, dans des monologues froids & sans vraisemblance, ce qu'ils font & ce qu'ils veulent faire; il faut avouer, dis-je, que Moliere a tiré la Comédie du cahos, & que les François ont été supérieurs, en ce point, à tous les peuples de la terre. Ce grand homme, sans autre guide que son génie, a trouve la seule voye qui puisse Hh iii

conduire à la perfection du Théâtre Comique, & n'a laissé à ses successeurs que le choix de suivre ses traces, ou de s'égarer, en cherchant des chemins différens du sien. Un jour que l'on représentoit les Précieuses ridicules, un Vieillard s'écria du milieu du Parterre: Courage, courage, Moliere, voilà la bonne Comédie. Boileau le regarda toujours comme un homme unique, & le nomma au Roi comme le premier des grands Ecrivains, qui avoient paru sous son règne. Quel seu, dit la Bruyere, en parlant de cet illustre Poete, quelle naiveté, quelle source de bonne plaifanterie, quelle imitation des mœurs, quelles images, & quel fleau du ridicule! Les qualités de son cœur le rendirent encore plus estimable, que les talens de l'esprit. Il étoit doux, complaisant, géméreux. Un pauvre lui ayant rendu une pièce d'or qu'il lui avoit donné par méprise : où la vertu va-t'elle se nicher, s'écria Moliere, tiens, mon ami, en voild une autre. On rapporte qu'il lisoit ses Comédies à une vieille servante, & qu'il corrigeoit les plaifanteries qui ne l'avoient pas frappée. Il exigeoit aussi des Comédiens, qu'ils amenassent leurs enfans, pour tirer des conjectures de leurs mouvemens naturels, à la lecture cu'il faisoit de ses Pièces. Il étoit désigné pour remplir la première place vacante à l'A-

cadémie Françoise, lorsqu'une mort précipitée l'enleva en 1673, à cinquante-trois ans, presqu'au sortir du Théâtre, où il venoit de jouer le rôle de Malade imaginaire; ce qui donna lieu aux vers suivans:

Roscius hic sicus est tristi Ma-

Cui genus humanum, ludere, ludus erat:

Dum ludit mortem, mors indignata jocantem,

Corripit & mimum fingere fava negat.

Moliere commença par la Comédie de l'Etourdi, Pièce dont les personnages sont froids, les scènes peu liées entr'elles, & les expressions peu correctes; il donna enfuite le Dépit amoureux, où les incidens sont rangés avec plus d'art; mais le nœud en est trop compliqué, & le dénouement manque de vraisemblance. Il mit plus de simplicité dans les intrigues des Précieuses ridicules : il y fit une peinture fine & délicate des mœurs qui étoient particulières à son siècle. La Comédie de Sganarelle, qui paroissoit n'avoir pour but que de faire rire la multitude, fut écrite d'une manière si correcte, qu'elle pouvoit, à cet égard, plaire aux honnêtes gens. Dom Garcie de Navarre, eût peu de succès. L'Ecole des Maris, imitation des Adelphes, plut infiniment : aussi est-il peu de pièce

féconde que celle-ci? le dé- la Cour. Toutes ces Pièces nouement en est naturel. Les & plusieurs autres, dont nous Fâcheux, Comédie presque n'avons point parlé, se troufans nœud, soutint l'atten- vent dans les diverses éditions tion des spectateurs par la va- des Œuvres de ce Poete, riété des caractères, par la dont les meilleures sont celvérité des portraits, & par les d'Amsterdam, 1645, cinq l'élégance du stile. Dans l'E- vol. in - 12. avec la vie de cole des Femmes, tout paroît l'Auteur, & celle de Paris, récit, & tout est action : il 1734, six vol. in-4. Grimaen fit lui - même une cri- rest est auteur de cette Vie, tique ingénieuse, pour dé- plus propre à rendre Moliere truire toutes celles qu'elle ridicule & méprisable, qu'à avoit fait naître. L'impromptu donner la moindre lumière de Versailles, fut fait pour sur ses écrits & sur sa pereffacer les impressions qu'a- sonne : il n'y a ni stile , ni voit pû donner le Portrait sincérité. Au reste, en louant du Peintre, de Boursaut, dans cet Auteur, nous ne le conlequel cet Auteur avoit ma- sidérons que comme Poète lignement supposé une clef Comique, & ses Pièces, que reconnue à l'École des Fem- lativement au genre Dramames, qui indiquoit les origi- tique; car dans le système de la naux copiés d'après nature. Religion & des mœurs, c'est Si dans toutes ces pièces, un empoisonneur public, &, Moliere avoit surpassé tous comme le dit le grand Bosles Comiques de son tems, suet, il remplit encore aujouril se surpussa lui-même dans d'hui les Théarres des équivole Tartuffe & dans le Misantro- ques les plus groffières. Ses Cove : c'est là qu'on trouve une médies sont des Fièces, où la parfaite imitation des mœurs, vertu & la piété sont toujours des images naturelles, & des ridicules, la corruption toucaractères bien marqués; les jours excusée & toujours plaidernières Comédies de cet sante, & la pudeur toujours Auteur, sont tout-à-fait dans offensée. les mœurs Françoises, excepté celles qu'il fit sur le mo- Privat de ) né à Tarascon en dèle de Plaute, qui s'éloi- 1677, entra étant Prêtre dans gnent trop de nos manières. la Congrégation de l'Oratoi-Il faut encore en excepter re, où il enseigna avec succès les Comédies héroiques : el- les Humanités, la Philosoles tendent moins à peindre phie, & en étant sorti quelavec les Spectacles magnifi- à Paris, & s'y lia intimément

plus simple, plus claire, plus ques, que le Roi donnoit à

MOLIERES, (Joseph nos mœurs, qu'à se lier ques années après, il vint

H h iv

avec le P. Mallebranche dont il devint le Disciple. Après la mort de ce fameux Métaphyficien, l'Abbé de Molieres se donna toute entier aux Mathématiques, & ayant présenté quelques Mémoires à l'Académie des Sciences, il v fut recû en 1721, en qualité d'Adjoint pour la Méchanique. Deux ans après il obtint la place de Professeur de Philosophie au Collége Roval, & en 1729 il monta au rang d'Associé dans l'Académie. Le premier ouvraqu'il mit au jour a pour titre : Leçons de Mathématiques, &c. in-12. 1726. C'est un Traité de la grandeur en général, où les principes d'Algébre & le Calcul Arithmétique sont exposes avec ordre, & les Opérations bien expliquées & bien démontrées. Il donna ensuite les Leçons de Physique, dictées au Coll. Royal, 4 vol. in-12. depuis 1733 jusqu'en 1739. C'est le plus étendu de ses ouvrages . & celui qui lui a fait le plus d'honneur. Il a refondu la plus grande partie des Mémoires qu'il avoit lûs à l'Académie, tels que ceux qui regardent la question du vuide & celle des tourbillons célestes, les loix de ces tourbillons & leur méchanique, soit pour en expliquer le mouvement, soit pour en démontrer la possibilité & l'existence dans le système du plein. Le plan de l'Abbé de Molie-

res dans cet ouvrage, est comme il le dit lui-même, de renfermer dans une suite noninterrompue de propositions démontrées, les principaux dogmes des deux plus célèbres Philosophes de nos jours, Descartes & Newton. Un an avant fa mort il donna la première partie des Elémens de Gécmétrie, in-12. pour servir de Préliminaire à sa Physique. Il s'y rapproche tout-à-fait des anciens, par rapport à leur synthèse, & à leur manière rigoureuse de démontrer. Outre ces ouvrages on a encore de lui plusieurs écrits. insérés dans les Mémoires de Trevoux, pour éclaircir ou pour défendre ses Leçons de Physique, & d'autres imprimés avec les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences.L'Abbé de Molieres mourut en 1742.

MOLINA, (Louis) né à Cuença dans la Castille-Neuve, entra chez les Jesuites en 1553, n'ayant encore que 18 ans, & enseigna pendant deux ans la Théologie, dans l'U+ niversité d'Evora en Portugal. Il mourut à Madriden 1601, âgé de 65 ans. Il a laifsé plusieurs ouvrages, dont le plus fameux est son livre de Concordia Gratiæ & liberi Arbitrii, imprimé pour la première fois en 1588 à Lifbonne, & réimprimé depuis plusieurs fois, avec des changemens & des augmentations qui ne l'ont pas rendu meil-

MO leur. Ce livre est la triste époque des troubles qui déchirent si cruellement l'Eglise. L'Auteur s'écartant des routes sûres que l'Ecriture & la Tradition nous ont tracées, n'a pas craint d'introduire une nouv. Théol, touchant la Grace Divine, de fermer les routes par lesquelles avoient marché les anciens, d'en ouvrir de nouvelles jusques là inconnues, & pleines de dangers; & enfin de s'élever orgueilleusement contre S. Augustin, & contre les autres Docteurs, qui avoient triomphé duPélagianisme. Il avoue lui-même que son système est nouveau, & qu'il ne l'a troudans aucun Auteur. aveu qui auroit suffi pour ôter tout crédit à ce système, si d'ailleurs il n'avoit flatté trop ouvertement les malheureux penchans de la nature corrompue. Ce Livre quand il parut, excita un foulevement général. Les Dominicains l'attaquèrent vivement dans les Thèses, & l'accusèrent de renouveller le Pélagianisme : un Confrere même de l'Auteur, le Jésuite Henriques en dressa une Censure raisonnée dans laquelle il accusoit Molina de s'élever comme les Hérétiques avec impudence contre les saints Peres, d'ouvrir la porte aux erreurs des Pélagiens, & de blasphémer la Providence de Dieu, & il concluoit que cet ouvrage devoit être absolu-

ment proscrit, comme tout petri de Dogmes dangereux & préparant la voye à l'Ante-Christ, par l'affectation avec laquelle il relève les forces naturelles du libre arbitre, contre les Vérités de J. C., les secours de la Grace & de la Prédestination. C'est ainsi que le cri de la Foi s'éleva de toutes parts, pour repoufser la nouveauté, qui cherchoit à s'accréditer. Le Novateur se soutint contre cette première attaque, par le crédit de l'Impératrice Marie, & par la protection de l'Archiduc Albert; mais les disputes devenant plus vives, le . Cardinal Quiroga, grand Inquisiteur d'Espagne, en informa Clément VIII, qui lui ordonna de consulter sur ce sujet les plus fameux Théologiens d'Espagne, & c'est ce qui produisit diverses Censures du livre, dans lesquelles la Doctrine du Jesuite est condamnée comme scandaleuse & hérétique. Molina vint alors à Madrid, & pour user de récrimination, il déféra aux Inquisiteurs quelque propositions de deux Dominicains; mais les Inquisiteurs n'ayant pas pris le change, on se disposoit à dresser une condamnation du livre, lorsque Clément VIII. prit le mauvais parti d'imposer silence aux disputans, & d'évoquer l'affaire au faint Siége. Il établit en même tems les célébres Congrégations appellées

de Auxiliis, parce qu'on y exa- pos d'observer qu'on examina la nature des secours mina cette grande affaire que Dieu donne à l'homme avec la plus grande applicapour lui faire faire le bien. tion pendant neuf ans; Elles durcrent environ 9 ans, fous Clément VIII & Paul contradictoirement V, & elles commencerent à dues, & que les consulteurs se tenir solemnellement au mois de Janvier 1598. On y agita les matières de la Pré- positions artific. des Jésultes, destination & de l'efficacité les écoutèrent avec la patiende la Grace. Sur la premiè- ce la plus opiniâtre, qu'il y re on y examina fi elle eft eut ; examens différens sous gratuite ou non, c'est-à-dire, si Dieu a déterminé le nom- le Pape approuvant la Cenbre de ceux qui sont sauvés sure des Consulteurs qui déavant d'avoir égard à leurs charoient la Doctrine de Moc'est Dieu qui opère ce con-

que les deux parties furent sans se rebuter des difficultés, des chicanes & des pro-Clément VIII, après lesquels mérites: sur la 2º, si la Gra- lina conforme à celle des Péce est esficace par elle-même lagiens & des Sémipélagiens, ou non, c'est-à-dire, lorsque étoit résolu à publier une Bull'homme consent au bien, le contre les erreurs de ce Novateur, lorsque la mort le sentement dans l'homme, ou surprit & l'empêcha d'exécudien si Dieu se borne à don- ter cet utile projet. Que sous ner des secours, ensorte que Paul V. les Congrégations l'homme usant bien ou mal s'étant tenues de nouveau, il de ces secours, accorde ou y eut deux examens, & que refuse son consentement, sans malgré les intrigues des Jéque Dieu le détermine par sa suites, qui faisoient mouvoir Grace, à l'un non plus qu'à les ressorts les plus puissans, l'autre. Outre ces deux gran- pour éluder la décision, le des questions, on en examina Pape fit dresser la Bulle de beaucoup d'autres qui y ont condamnation, qu'il étoit rapport, comme celle du pé- prêt à publier, lorsqu'un évéché originel que Molina & ses nement imprévû ou des inpartifans, furent convaincus térêts particuliers l'emporde détruire totalement. Ils fu- tèrent sur celui de la Relirent aussi convaincus de n'ad- gion & de l'Eglise, vint en mettre point de Grace effi- suspendre l'exécution. Paul cace par elle-même, de dé- V. pour dédommager les Jétruire la Prédestination gra- suites, de ce qu'ils avoient tuite, & de renouveller les souffert de la part des Venidogmes des Pélagiens & des tiens, en soutenant ses pré-Sémipélagiens. Il est à pro- tentions injustes, leur épar-

gna la flétrissure qu'ils mériroient de recevoir, à la face de toute l'Eglise. Il tint donc le 28 Novembre 1607 une Assemblée de Cardinaux dont on ne sçait pas le résultat, & trois jours après ayant fait venir les Généraux des deux Ordres, il leur donna un écrit par lequel il déclaroit qu'il publieroit la décision, quand il le jugeroit à propos, que cependant il faisoit défense aux parties de se noter ou censurer mutuellement. C'est ainsi que furent terminées ces célèbres Congrégations, où le triomphe de la vérité, fut sacrifié aux droits chimériques de la Cour de Rome.

MOLINA, (Antoine) né en Castille, vécut dans une grande réputation de sainteté. Le plus connu de ses ouvrages est l'Instruction des Prêtres. Il y établit d'excellentes règles sur la sainteté du Sacerdoce. Mais ses décisions fur ce qui regarde la Communion, sont entièrement opposée à celles des saints Docteurs. & favorisoientles plus grands relâchemens. L'exemple de ce Chartreux si estimé de son tems pour sa science & sa vertu, fait afsez connoître le ravage des Casuistes dans l'Eglise d'Espagne. Il mourut vers 1612. C'est dans les ouvrages de ce bon Religieux que le P. Pichon a puisé les mauvais principes du livre qu'il lui a

plû d'intituler, bien, faussement, l'Esprit de J. C. & de l'Eglise. Il ne faut pas le confondre avec Louis MOLINA. sçavant Jurisconsulte Espagnol dont on a un Traité de Hispanorum primogenitorum Origine & Natura, in - fol. 1603; Traité excellent qui regarde les Majorats ou les substitutions des terres anciennes de la Noblesse d'Espagne: il a beaucoup servi aux Jurisconsultes pour établir le Droit de Philippe V. à la Couronne d'Espagne; ni avec un autre Molina, Religieux Dominicain de Séville, qui fut si estimé, que toute l'Esp. ayant été émûe en 1522, à l'occasion d'une Bulle de Grégoire XV, qui paroissoit affoiblir les Privilèges des Réguliers, il fut choist pour Procureur de tous les Ordres Religieux. Après plufieurs négociations il obtint en 1625 une Bulle d'Urbain VIII, qui révoquoit celle qui avoit jetté l'allarme. On a de lui un Recueil des Bulles des Papes, concernant les Priviléges des Ordres Religieux.

MOLINET, (Claude de) Chanoine Régulier, & Procureur général de la Congrégation de Ste Géneviève, naquit à Châlons en Champagne, d'une famille noble & ancienne. Il s'appliqua avec beaucoup de succès à l'étude de l'antiquité, forma un cabinet de curiosités, & rendit célèbre la bibliothèque de

Ste Géneviève. Il mourut en 1687. Parmi ses Ouvrages on diftingue fur-tout une Edition des Epîtres d'Etienne, Evêque de Tournay, avec de savantes notes; l'Histoire des Papes par médailles, depuis Martin V. jusqu'à Innocent XI, infolio, très - imparfaite, & qui se trouve anéantie par celle du Jésuite Bonami, qui est turieuse', savante & peu connue; des Reflexions sur l'origine & l'antiquité des Chanoines féculiers & réguliers: le cabinet de la bibliothèque de Ste Génev. in-fol. peu commun, & où il y a des choses curieuses en antiquites, &c. Il ne faut pas le confondre avec Jean MOLINET fameux Chanoine de Valenciennes, né dans le Diocèse de Boulogne, qui fut Aumônier & Bibliothèquaire de Marguerite d'Autriche, Gouvernance des Pays - Bas. Il mourut en 1507, & laissa plusieurs Ouvrages en Prose & en Vers, dont le plus connu a pour titre: Les dits & faits de Molinet. On a réimprimé ses Poesies à Paris en 1723, in-12. Il y a eu aussi du même nom un Evêque de Seez, en Normandie, très-versé dans la Théologie & le Droit Canon. On remarque que pendant trente - huit ans, il ne s'étoit absenté de son Diocèse, que pour se trouver auprès de Henri le Grand, lorsqu'il fit abjuration du Calvinilme.

MOLINETTI, (Antoine) de Venise, eut beaucoup d'inclination & de disposition pour la Médecine, qu'il enseigna avec distinction à Padoue. Il avoit un talent particulier pour l'anatomie, & pour la dissection des cadavres. Son Traité Latin des Sens & de leurs organes, in 4. est fort estimé. Il mourut

vers 1675.

MOLINIER, (Jean-Baptiste) né à Arles vers 1675, entra dans la Congrégation de l'Oratoire en 1700. Après y avoir enseigné avec distinction, il s'appliqua au miniftère de la prédication, pour laquelle il avoit beaucoup de talent. Le P. Massillon l'ayant entendu à Paris, fut frappé de ses traits vifs & éloquens, & de l'inégalité de ses discours. Molinier se laissoit quelquefois emporter à la vivacité excessive de son imagination, & comptoit trop sur la facilité qu'il avoit à s'exprimer sur le champ. Malgré ces défauts, il a été longtems suivi & applaudi. Après avoir quitté l'Oratoire en 1720, il continua d'exercer le saint Ministère jusqu'à ce qu'il fut interdit comme nombre d'autres bons Ministres, par le successeur du Cardinal de Noailles. Alors il s'appliqua à revoir ses Sermons, & à en composer de nouveaux. Il en fit imprimer un recueil en 14 vol. in-12. Ils roulent tous fur les Myle

M O 497

tères, les vérités de la religion, & différens sujets de la Morale Chrétienne. Ils sont d'un tour & d'une expression neuve vive & énergique; on y apperçoit un grand feu d'imagination, beaucoup de force, de dignité, & de naturel. Mais le stile n'est pas assez châtié, & il déplait quelquefois par des termes trop souvent répétés, même communs. Le Sermon du Ciel est un chef-d'œuvre; celui que Molinier prêcha le jour de S. Hilaire est remarquable par l'exorde qui contient le parallèle exact d'un événement récent avec un événement des premiers siècles de l'Eglise. Il mourut presque subitement en 1745, âgé de foixante & dix ans. Nous avons encore de Molinier un Exercice du Pénitent & Office de la Pénit.in-18. des Instructions & prières de Pénitence pour servir de suite au Directeur des ames pénitentes du P. Vauge, in-12. des Prières & Pensées Chrétiennes & autres Ouvrages de piété.

MOLINEUX, (Guillaume) naquit en 1536 à Dublin, en Irlande, d'une famille distinguée, par son goût héréditaire pour les Lettres. Il ne degénéra point de ses ancêtres, & se fit admirer par sa probiré & son érudition: les Mathématiques & la Philosophie, eurent des attraits particuliers pour lui. Il fut un des Instituteurs d'une Société de scavans semblable à la Société Royale de Londres dont il étoit membre. Ses grands talens lui procurèrent des emplois considérables, & l'amitié de Locke. Il mourut en 1698. On a de lui un Traité de Dioptrique, en Latin in-4°, où sont expliqués les divers effets des verres sphériques, tant convexes que concaves, seuls & combinés dans les Telescopes & Microscopes; Sciothericum Telescopium, in-4°; ou nouvelle invention d'appliquer leTelescope à un cadran, pour observer jour & nuit le moment du tems, très-utile dans les observations astronomiques,& pour régler des montres & des pendules curieuses; il est encore Auteur de quelques ouvrages estimés. MOLINOS, (Michel)

fameux Prêtre Espagnol, né dans le Diocèse de Sarragosse en 1627, alla s'établir à Rome. Dominé par son imagination, il y débita une Doctrine nouvelle & dangereuse, sur la Mysticité. La réputation qu'il s'étoit faite d'un homme trèséclairé dans la vie spirituelle, un extérieur de pieté & d'anéantissement, lui attirèrent un grand nombre de disciples. On les appella Quiétistes, parce qu'ils faisoient consister la souveraine perfection à s'anéantir pour s'unir à Dieu, à se fixer dans une simple contemplation d'esprit, sans réflexion, & sans se troubler de ce qui peut se passer dans le corps. On a même reproché à Molinos & à ses partisans, d'avoir enseigné en théorie & dans la pratique, que l'on peut sans crime, se livrer aux plus honteux déréglemens, pourvû que l'ame demeure unie à Dieu par l'Oraison de Quiétude. Molinos renferma sa Doctrine dans un Livre Espagnol intitulé, le Guide Spirituel: cet Ouvrage fut déferé à l'Inquisition, qui en découvrit bientôt le danger, caché sous le voile de la piété, & l'égarement de sa doctrine avant conduit à celui des mœurs, on trouva beaucoup de fanatisme d'une part, & beaucoup de déréglement de l'autre. L'auteur fut obligé de faire une abjuration publique de ses erreurs, sur un échaffaut dressé dans l'Eglise des Dominiquains, où le sacré Collège étoit affemblé. On le condamna ensuite à une prison étroite & perpétuelle, où il vêcut encore dix ans, & mourut en 1690. Quelque fingulière & bisarre que soit la Doctrine de Molinos, elle eut des Sectateurs, & le goût de cette spiritualité affectueuse, se répandit en France avec éclat. François Malaval y donna cours par son Livre de la Pratique facile, qui fit impression sur bien des esprits.

MOLLERUS, Nom de plusieurs Auteurs, dont les

plus célèbres sont Daniel: Guillaume, MOLLERUS de Presbourg, qui apprit le Grec, le Chalden, le Syriaque, l'Hébreu, l'Arabe, l'Italien, le François, étudia la Théologie, la Médecine, l'Alchymie; voyagea dans toutes les parties de l'Europe, & malgré ses courses, composa un grand nombre d'Ouvrages, entr'autres un Discours Latin sur la confusion des langues à la tour de Babel: Meditatio de Hungaricis quibusdam insectis prodigiosis, ex aëre una cum nive in agro delapfis; opuscula Ethica & problemata critica, &c. II mourut en 1712; Jean MOL-LERUS, qui eut une passion dominante pour l'histoire Littéraire, sur-tout des pays Septentrionaux, dans laquelle il se rendit très - habile. Il mourut à Flensbourg, sa patrie, dans le Duché de Slesvick en 1725. Son Ouvrage le plus important est Cimbria litterata, trois vol. in-fol. il contient l'histoire Ecclésiastique, Civile, Politique & Littéraire du Dannemarck, & des pays voisins: il a fait aussi l'Isagoge ad historiam Chersonis-Cimbrica, in-8. où on trouve un détail circonstancié de ce qu'il faut lire pour l'histoire de ces provinces. Henri MOLLERUS, savant Théologien Protestant d'Hambourg, qui a composé des Commentaires sur Isaie, sur les Pseaumes, & des Poeses Latines; il mount en

MOLSA ou MOLZA, (François - Marius) de Modène, se rendit célèbre par les vers Latins & Italiens, & sur-tout par ses Elégies, & son Poëme sur le divorce d'Henri VIII, Roi d'Angleterre, & de Catherine d'Arragon. Cet Auteur auroit pû jouir d'une fortune considérable, s'il ne se fût livré à la débauche, qui le conduisit au tombeau en 1544. Ce Poete avoit un naturel heureux, perfectionné par l'étude à laquelle il s'étoit appliqué; il réuflissoit en Prose & en Vers, & le Pere Rapin le regarde comme un modèle de l'élegie Latine: malheureusement sa plume ne fut pas plus chaste que sa conduite, & il abusoit de la facilité de son esprit, pour écrire des obscénités dans son Capitolo in Lode defichi, qu'Annibal Caro, Poete Ital.' ne dédaigna pas d'honorer d'un Comment. MOLSA, sa pet. fille réunit en elle les graces de son sexe, la science, l'esprit, & une vertu solide, Après la mort de son époux, elle renonça, quoique jeune & recherchée, au mariage, & s'appliqua avec beaucoup d'ardeur & de succès, aux Belles-Lettres, aux langues Grecque, Latine & Hébraique. Elle eut la gloire d'avoir été consultée par le Taile, Guarini & les autres grands hommes de son tems, sur leurs

Ouvrages. Le Sénarde Rome l'honora en 1600, elle & toute sa famille, du droit & des priviléges de Citoyens Romains.

MOMUS, Dieu de la raillerie, selon la Fable, étoit fils du Sommeil & de la Nuit. Il ne s'occupoit qu'à tourner en ridicule les Dieux & les hommes. Neptune ayant fait un Taureau, Minerve une Maifon, & Vulcain un Homme; il fut choisi pour juger de leurs Ouvrages, & les blama tous trois: Neptune pour n'avoir pas placé les cornes du Taureau plus près des yeux ou des épaules, afin de porter des coups plus surs & plus violens; Minerve, de ce qu'elle n'avoit pas fait sa maison mobile afin de pouvoir la transporter, quand en auroit un mauvais voifin; Vulcain pour n'avoir pas mis au cœur de l'homme une petite fenêtre, par laquelle on pût voir ses pensées les plus secrettes. On représente ce Dieu levant le masque de dessus un visage, & tenant une Marotte à sa main.

MONARDES, (Nicolas) de Séville, est un Médecint distingué du seizième siècle, qui a composé plusieurs Ouvrages très-estimés, en Latin & en Espagnol, entr'autres un Traité des Drogues de l'Amérique: il mourut en 1577.

MONCHESNAY, (Jacques Lôme de) fils d'un Procureur au Parlement de Paris,

naquit dans cette ville en 1666. & se fit recevoir Avocat au même Parlement. Dès l'âgede quinze ans, il avoit annoncé son talent pour la Poësie Françoise, par quelques épigrammes imitées de Martial. Il travailla dans la suite pour le Théâtre Italien, & il y donna la Cause des Femmes: la Critique de cette pièce; Mezetin grand Sophi de Perse; le Phénix; les Souhaits, pièces qui se trouvent dans le recueil de Gherardi, dont elles ne sont ni les meilleures, ni les plus mauvaises. Leur mérite est, d'être pleines de traits d'esprit. Dans la suite il se dégoûta du Théâtre, & il crut avec raison, ce genre d'Ouvrage contraire à la religion; il fit une Satyre contre le Théâtre, & ses sentimens Chrétiens se trouvent confignés dans une Lettre qu'il écrivit à ce sujet à Boileau. Il avoit été particulièrement lié avec ce grand Poete; mais ayant fait imprimer quelques Satyres, dont Boileaune parla pas avec admiration, leur liaison s'étoit un peu refroidie; il me vient voir 'rarement, disoit le Satyrique, parce que quand il est avec moi, il est toujours embarrasse de son mérite & du mien. Monchesnay avoit pris pour femme une demoiselle de Chartres, & sa fortune se trouvant considérablement diminuée en 1720, il alla fixer son sejour dans cette

ville. Il y mourut en 1740; âgé de plus de 74 ans. Il a laissé beaucoup de Poësses qui n'ont jamais vû le jour, & dont les principales sont des Epîtres, des Satyres, & des Epigrammes, imitées ou traduites de Martial. Peu de tems avant sa mort, il compila le Bolæana, à la sollicitation de quelques amis; mais on s'apperçoit en bien des endroits que sa mémoire l'a mal servi, & il seroit à souhaiter qu'il s'en fut avisé plutôt.

MONCHY, (Charles de) connu sous le nom de Maréchal d'Hocquincourt, étoit d'une noble & ancienne famille de Picardie. Après avoir signalé sa valeur en plusieurs sièges & combats, mécontent de la Cour, il se jetta dans le parti des ennemis, & sur tué devant Dun-

kérque en 1658.

MONCK, (George) Duc d'Albermale, né en 1608, d'une famille illustre d'Angleterre, fit ses premières armes en 1626, à l'expédition que les Anglois tentèrent contre l'isle de Rhé & la Rochelle. Il servit ensuite dans les Pays-Bas, revint & fignala son courage pour les intétets de son Roi Charles I, contre les rebelles; mais ayant été pris par le Colonel Farifax, il fut mis en prison dans la tour de Londres, d'où il sortit après plusieurs années, pour conduire un régiment contre

Fontre les Irlandois Catholiques. Après la mort tragique de l'infortunéCharles,Monck oubliant la fidèlité qu'il devoit à son Prince, s'attacha au rébelle Cromwel, qui lui donna le commandement de ses troupes, avec lesquelles il soumit toute l'Ecosse. Il n'eut pas moins de succès contre les Hollandois, qu'il vainquit sur mer en 1653, & lorsque la paix eut été faite avec ces peuples, il fut renvoyé en Ecosse, pour la soumettre de nouveau. Après la mort de l'Usurpateur, Monck qui étoit à Edimbourg y fit proclamer Protecteur, Richard fils de Cromwel, mais ayant reçu des Lettres du fils de son Prince legitime, qui l'engageoit à rentrer dans le devoir, il conçut le dessein de le rétablir, & s'y prépara avec beaucoup d'activité & de prudence. Quand il crut pouvoir commencer à agir, il déclara ses intentions à ses soldats, qui marcherent avec joie vers Londres. Monck soumit tout à son Prince sur la route, sit déclarer la ville en sa faveur, & en sa présence on proclama Roi Charles II; ensuite il partit pour aller au-devant de lui à Douvres, où Charles le combla d'amitié. Lorsque ce Prince fut paisible possesseur du trône, il répandit avec profusion les graces sur ce brave sujet qui l'avoit servi avec tant de bravoure: il le

fit Capitaine - général de ses armées, son grand Ecuyer, Gentilhomme de sa chambie, Duc d'Albemarle, reçu à la chambre des Pairs, &c. Monck fervit avec distinction dans la guerre contre les Hollandois en 1666, & ne cessa de travailler pour la gloire & les intérets de son Roi, jusqu'à sa mort, arrivée en 1679. Charles qui le pleura le fit ensevelir avec les honneurs dûs à son mérite, & proportionnés aux grands services qu'il en avoit reçus. Monck fut conduit à Westminster, & mis dans la Chapelle de Henri VII, au milieu des Rois & des Reines. Ce grand homme avoit l'air grave & majeftueux, l'esprit solide & ferme, une grande pureté de mœurs. & un profond respect pour la religion. Ennemi de l'injustice, il ne la souffrit pas dans ses troupes, & il disoit souvent qu'une armée ne devoit pas servir d'asile aux voleurs & aux scéléra s. Thomas Gumbe a écrit sa vie en Anglois, in-8. 1671, & Miege la traduite en François, in-12. 1672.

MONCONYS, (Balthafar) fils du Lieutenant Criminel de Lyon, étudia en cette ville & en Espagne, la Philosophie & les Mathématiques. Il voyagea ensuite dans l'Orient, pour apprendre des Savans, s'il restoit encore dans ces pays quelques traces, de la Philosophie de Trismegiste & de Zoroastre, que Pythagore & Platon y avoient autrefois cherchée; mais n'y avant rien trouvé qui pût l'arrêter, il revint en France. Paris fut le théatre, où il fit briller ses grands talens. Il y fut estimé de tous les Savans. & fur - tout des amateurs de la Chymie, dont il possédoit les plus secrets mysteres. Il mourut à Lyon en 1663. Ses voyages ont été imprimés en trois volumes in-4. ou cinq vol. in-12. Ils sont languissans & peu intéressans.

MONDONVILLE, (Jeanne de) fille d'un Conseiller au Parlement de Touloule, après avoir été élevée dans la piété, par une mere très-Chrétienne, fut mariée en 1646, avec \*\*\* de Turles, Seigneur de Mondonville, qui au bout de cinq ou fix ans la laissa veuve sans enfans. Degagée des liens qui l'attachoient au siècle, elle se confacra aux bonnes œuvres fous la conduite de l'Abbé de Citon, & après avoir tenu pendant quelque tems chez elle des écoles gratuites, travaillé à l'instruction des nouvelles Converties, & au soulagement des pauvres malades; elle prit enfin la résolution d'employer ses biens, àla fondation d'une congrégation, qui perpetuat ces œuvres de charité. De Marca, Archevêque de Toulouse, approuva ce dessein, & son grand

Vicaire, par une ordonnance de 1661, commit l'Abbé de Ciron pour dreffer les Statuts & Réglemens du nouvel inftitut, qui fut approuvé par un Bref d'Alexandre VII, en 1662, & autorisé par des Lettres Patentes de 1663. Peu de tems après, ces constitutions parurent imprimées, avec l'approbation de dix-huit Evêques, & de plusieurs Docteurs qui rendent témoignage à la pureté de la Dostrine des Constitutions de l'institut de l'Enfance, & à la fidélité avec laquelle elles étoient observées. Dejà la nouvelle Congrégation avoit formé des établissemens dans plusieurs Diocèles, où elle faisoit des biens incontestables, lorsque certains hommes à qui elle déplaisoit par cet endroit même, mirent en œuvre pour en arrêter les progrès, leurs movens ordinaires, la calomnie, l'imposture, la subornation & la violence. D'abord ils échouèrent dans leur funeste projet, & l'innocence des filles de l'enfance sortit victorieuse des accusations intentées contr'elles; mais la fureur de leurs ennemis se ranimant par le dépit d'avoir fuccombé, ils ne cesserent de travailler par des voyes sourdes, à noircir dans l'esprit du Roi ces innocent, victimes de leur méchanceté. Ils parvinrent enfin à force de surpriles, à faire nommer des Commissaires pour examiner les

.

MO

Constitutions de l'institut, qu'ils accusoient de contenir des erreurs dangereuses, & ces Commissaires choisis à leur gré, furent l'Archevoque de Paris de Harlai, le Mirquis de Châteauneuf, le P. de la Chaise, & l'Official de Paris Cheron, fut nommé Rappor-, teur; en meme-tems il y eut défense de recevoir aucune fille, & peu après, pareille défense de recevoir des pensionnaires. Madame de Mondonville prit alors le parti d'aller elle-même justifier son innocence; mais les Jésuites qui craignoient qu'elle ne fit parvenir la vérité jusqu'au trône, la firent reléguer à Coutances, au Couvent des Hospitalières, & elle fut privée de la liberté d'écrire & de parler à aucune personne du dehors. Quelques jours après ce nouvel acte de violence, le jugement définitif fut prononcé, & confomma l'odieux mystère d'iniquité. La Congrégation de l'Enfance fut supprimée, par un Arrêt du Conseil de 1686, & par une Ordonnance donnée Sous lenom, mais contre le gré de l'Archevêque de Toulouse, Montpezat. Les filles de l'Enfance après avoir pris les voies regulières pour s'opposer à l'exécution de cette entreprise, furent arrachées par force de leurs maisons, par leurs barbares persécuteurs, qui prévinrent même le tems porté par l'Arrêt du

Conseil, dans la crainte où ils étoient que le cri de l'innocence ne se fit entendre. On fremit en lifant le détail de toutes les horieurs, qui furent commiles dans cette expédition inhumaine. Ces saintes Vierges proste nées aux pieds des autels, fu.ent accablées de mauvais traitemens, trainées par les pieds jusqu'à la porte, & jettées. au milieu de la rue par des foldais cruels, secondés par plusieurs Jésuites qui voulurent le procurer la satisfac= tion d'etre témoins de cet affreux spectacle; & pour ôter tout espoir de rétablissement, on vendit tous les esfets & tous les meubles, & la maison fut achetée par les Jésuites, qui y placèrent leur Séminai. e, pour perpetuer, sans doute, le souvenir de cette destruction, & rappeller la parole d'Elie & Achab ± Occidifti, insuper & possedisti. C'est ainsi que fut ruiné cet établissement utile, & que plus de deux cens filles confacrées à Dieu par un vœui public, & autorifé par E= glife, furent chaffées de leurs maisons, dispersées dans des Monastères, sans avoir voulu renoncer à leur premier en= gagement. La fondatrice après avoir vu son exil changé en prison, mourut en 1703, regrettée de tous les gens de bien, & en particulie: des Religieuses chez qui elle demeuroit, lesquelles I i ij

M O 504 rendirent à ses vertus, le témoignage que la vérité exigeoit d'elles. Les Jésuites chercherent à couvrir leur injustice à l'égard de cette sainte Congrégation, par les calomnies qu'ils répandirent contre elles, mais dans le tems elles furent mal reçues du public, parce que tout le monde étoit alors instruit de la vérité. Cependant l'utilité de ce célèbre institut leur en avant fait craindre le rétablisfement, ils crurent qu'il falloit sous le titre respectable d'histoire, renouveller les premières calomnies, y en ajoûter d'autres plus intéresfantes, & appuyer le tout par des Lettres qui en découvrant de prétendus mystères d'iniquité, expliqueroient de faux motifs de suppression, que le public moins instruit, pourroit recevoir plus facilement. après un intervalle de plu-

sieurs années. Ils composè-

rent donc des Lettres à loisir,

& ils attendirent pour les faire paroitre, que toutes les

personnes qui auroient dû en

voir connoissance, fussent

décedées, croyant qu'il n'y

auroit pas de preuves écrites

pour les démentir. L'ex-Jés.

Reboulet voulut bien se charger de toute l'ignominie du

complot, & en 1734 il fit

paroître l'Histoire des filles de

la Congrégation de l'Enfance;

mais le calomniateur se vit

confondu par l'Abbé de Jui-

liard, neven de Mad. de Mon-

donville, qui dans un Mémoire, mit dans le plus grand jour l'innocence des filles de l'Enfance, & l'imposture de l'ex-Jésuite ; & le Parlement de Toulouse fit justice du Libelle, en le livrant aux flammes. Après la mort du digne défenseur de Mde de Mondonville, l'aggresseur revint à la charge, comptant que l'illustre vengeur de l'innocence opprimée, ne pouvant plus en prendre la défense, ses calomnies se débiteroient avec impunité; mais les généreux Magistrats qui avoient dejà vengé la mémoire de Mad. de Mondonville, firent éclater leur indignation à cette seconde attaque, & d'une voix unanime, ils condamnèrent au feu le nouveau Libelle, en ordonnant des recherches rigoureuses contre l'Auteur de la diffamation, que le voile de l'incognito & une terre étrangère dérobèrent au supplice qu'il méritoit. Nous pouvons, à ce sujet, donner comme chose certaine, que Reboulet n'a été dans cette occasion que le prête-nom de la Société, & que quinze ans avant que son Libelle parut, un Savant bien connu dans Paris, en possédoit une copie, avec plusieurs Lettres de Jésuites qui devoilent toute l'intrigue. Nous ajoutons encore un fait tout aussi incontestable; c'est que le Cardinal de Fleury dit à un Magistrat, alors à la tête de la Librairie,

Dalized by Googl

que le Livre de Reboulet n'étoit qu'un Roman calomnieux, que les personnages étoient imaginaires, & que lui, Cardinal, qui avoit connu particulièrement les filles de l'Enfance, étoit plus en état que personne de leur rendre la justice, qu'elles méritoient.

MO

MONGAUT, (Nicolas Hubert de ) fils naturel d'un Colbert Pouanges, naquit à Paris en 1674, & entra dans la Congrégation de l'Oratoire, où il étudia avec succès la Philosophie & la Théologie, & fit une étude particulière de l'Ecriture Sainte. La foiblesse de sa santé l'avant déterminé à rentrer dans le monde quelque tems après, il demeura successivement auprès de l'Archevêgue de Toulouse, Colbert son protecteur, où chez M. Foucault qui se l'attacha, & le fit entrer dans l'Académie des Infcriptions, jusqu'à ce que le Duc d'Orléans lui confia en 1710, l'éducation du Duc de Chartres son fils. L'Abbé Mongaut remplit avec fuccès ce poste honorable, & mérita les bienfaits dont il fut comblé : outre plusieurs bénéfices que le Régent lui don-. na, il eut la place de Sécrétaire général de la charge de Colonel général de l'Infanterie, dont son Auguste élève fut pourvû, & après la mort du Duc d'Orléans, pere, il fut Sécrétaire des comman-

demens & du cabinet. Ces diverses.occupations ne purent distraire l'Abbé de Mongaut de l'étude des Belles-Lettres qu'il ne cessa de cultiver jusqu'à la mort, arrivée en 1746. Nous avons de lui une excellente traduction d'Hérodien qu'il publia en 1700, avec des remarques, & dont il donna une édition plus pas faite en 1745; elle est écrite avec élégance & exactitude: une Traduction des Lettres à Atticus, qui parut complette en fix vol. in-12. 1714. avec des notes très - instructives, soit pour l'intelligence du texte, foit pour faire connoitre les personnages qui jouoient un grand rôle dans la République Romaine, lorsque Cicéron écrivit ces Lettres. Cette traduction l'emporte sur celle qu'avoit faite l'Abbé de St Réal, & on est redevable à l'Abbé Mongaut d'avoir procuré l'avantage de lire avec plaisir, la partie des Ouvrages de Cicéron la plus curieule, pour l'histoire de son tems, mais la plus difficile & la plus obscure. Il y a dans les Mémoires de l'Académie deux Dissertations de l'Abbé Mongaut.

MONIME DE MILET, est fameuse dans l'Histoire par sa beauté & sa chasteré. Mithridate tenta inutilement de la séduire par les plus riches présens. Elle opposa une vertu invincible, à la passion de ce Roi. Comme sa résti-

I i iij

tance ne fit qu'irriter l'amour du Prince, il l'épousa.
Mais ayant été vaincu par
Lucuilus, & craignant qu'elle
ne tombât entre les mains
de l'ennemi, il lui envoya
fordre de mourir. Lorsque
l'Eunuque le lui eut annoncé,
elle essaya vainement de se
pendre avec le bandeau de
sa tête; mais s'étant rompu
elle le jetta par terre & cracha dessus. Elle tendit la
gorge, & mourut ainsi 63
ans, avant Jesus-Christ.

MONIN, (Jean Edouard du ) natif de Gi, dans le-Comté de Bourgogne, vint à Paris fort jeune, & s'acquit un grand nom par la facilité avec laquelle il composoit des vers Latins & Francois; il fit tellement illusion à ses Contemporains, qu'ils le regardèrent comme le plus beau génie du siècle, & que Naudé, dans son Apologie des grands hommes, ne fait pas difficulté de le comparer au fameux Pic de la Mirande. à Postel & à Agrippa. Mais la postérité à jugé ce Poëte & ne trouve dans ses vers, qu'obscurités, duretés, galimathias, métaphores ridicules, expresfions forcées, & une affectation à prodiguer l'érudition hors de propos. Il n'avoit que 26 ans, lorsqu'il fut affasfiné à Paris en 1586. Il avoit déja appris le Latin, le Grec, l'Hébreu, l'Italien, l'Espagnol, la Philosophie, la Théologie, la Médecine &

les Mathématiques. Mais il ne fit qu'abuser de toutes ses connoissances, par défaut de goût, & ses Ouvrages reftentent plus le pédant, que l'homme d'esprit.

MONIQUE (Sainte) néo en 332 de parens Chrétiens. fut mariée à Patrice, Bourgeois de Tagatte en Numidie, qui étoit Paven. Mais elle obtint par les prières & par ses larmes, la conversion de son époux & celle de Saint Augustin, qui avoit livré son esprit & son cœur, à toutes fortes d'ignorances. A) ant eu la contolation de voir ce cher fils confacrer ses talens & ses études à la défense de la Religion, elle mourut en 387.

MONNOYE (Bernard de la) né à Dijon en 1641, après avoir fait avec distinction ses Humanités dans cetto Ville, étudia en Droit; mais fa passion dominante fut toujours pour les Belles-Lettres. Résolu de leur contacrer la plus grande partie de son tems, quelque talent qu'il eût pour briller dans le Barreau, il se contenta de se faire recevoir Correcteur en la Chambre des Comptes de sa pat ie. Cetse Charge ne lui dérobant que peu de momens, n'interrompoit guères son commerce avec les Niuses. Pour les cultiver avec plus de sucès, il joignit à l'étude des Langues Grecque & Latine, celle de l'Italien &

de l'Espagnol. Il se sit d'abord connoitre par son Poeme du duel aboli, qui est à quelque chose près, un trèsbon morceau de Poesie, & qui mérita en 1671, le premier prix que l'Académie Françoise ait distribué. Il fut encore couronné les années suivantes, & presqu'autant de fois qu'il concourut pour le prix de Poesie. Il se rendit aussi très-habile dans la Critique. Sa curiofité pour l'Hiftoire des livres & des Sçavans, l'a rendu ingénieux à déterrer jusqu'aux moindres particularités. Les recherches & les dissertations qu'il a faites en ce genre, prouvent qu'il étoit un des Critiques les plus judicieux & les plus éclairés de son siècle. La droisure, la probité, la modestie ne le caractérisoient pas moins, que son érudition. Il étoit d'une humeur vive & enjouée, qui lui inspiroit Souvent d'aimables saillies, affaisonnées d'un sel fin & délicat. Il fut reçû à l'Académie Françoise en 1713, & mourut à Paris en 1728, âgé de 88 ans. Ses Poesses sont des Odes, des Epigrammes, des Stances, des Noels Bourguignons qui passent pour son chef-d'œuvre. On a encore de lui des remarques sur les jugemens des Sçavans de Baillet , & fur l'Anti-Baillet de Ménage; des remarques sur le Menagiana, de l'édition de 1715 en quatre volumes, avec

une Dissertation curieuse sur le livre de Tribus impostoribus, & un autre sur l'infame livre du moyen de parvenir: des notes sur la Bibliothéque choisse de Colomiés, sur l'édition des Rabelais de 1715; ces notes sont plus grammaticales qu'historiques. Il en a sur aussi sur le Cimbalum mundi.

MONOYER, (Jean-Baptiste) Peintre né en 1635 à Lille, avoit un talent particulier pour peindre les sleurs. On trouve dans ses tableaux une fraicheur, un éclat, un fini, une vérité qui le dispute à la nature même. Milord Montaigu ayant connu cet illustre Artiste pendant son séjour en France, l'emmena à Londres, où il employa son pinque hôtel. Monoyer y mourut en 1699.

MONSTRELET, (Enguerrand de) né à Cambrai au quinzième siècle, d'une famille noble & ancienne, est connu par une Chronique ou Histoire curiense & intéressante des choses mémorables arrivées de son tems, depuis l'an 1400, jusqu'en 1467, dont l'édition la plus ample, est celle de 1693, deux vol. in-fol. Il y décrit la prise de Paris & de la Normandie par les Anglois, les guerres qui éclatèrent entre les maisons d'Orléans & de Bourgogne. On l'accuse d'être trop partial en faveur de la dernière. On prétend que les éditions gothiques sont moins altérées, que les éditions possérieures, l'Auteur a rempli son Ouvrage de beaucoup de pièces originales qui en rendent la lecture moins agréable, mais aussi plus sidèle & plus au-

entique.

MONT, (François du) après avoir servi dans les rmées Françoiles, le réfugia en Hollande, où il s'acquit beaucoup de réputation par ses écrits. 11 mit au jour en 1699, des Mémoires politiques, pour servir à l'intel igence de la paix de Riswick. quatre vol. in-12, curieux & intéressants. Ils contiernent en abrégé ce qui s'est passé de plus considérable dans les affaires depuis la paix de Munster, jusqu'à la fin de l'an 1676. On a encore de lui des Voyages en France, en Italie, en Allemagne, à Malthe, & en Turquie, quatre vol. in-12. affez curieux, mais quelquefois languissans. Un grand Recueil de traités d'alliance, de paix & de commerce, depuis la paix de Munster, jusqu'en 1709, collection utile quoique défectueuse. Lettres historiques, depuis Janvier 1652, jusqu'en 1710, continuées depuis par une autre main. Tout ce que du Mont a fait de ce Recueil, est estimé; & on y trouve des pièces originales très-curieuses.

MONTAGNE, (Michel de) né au Chateau de ce nom dans le Périgord en

1533, fut élevé sous les yeux de son pere, qui dirigea luimême son éducation d'une manière singulière. Dès que l'enfant fut en état de parler, il mit auprès de lui un Allemand qui ne parloit que Latin, & on ne laissoit approcher de lui que des gens qui parloient cette Langue. Ensuite pour le perfectionner, on lui donna pour précepteurs des hommes sçavans, tels que Buchanan, & Muret. Le jeune Montagne apprit aussi le Grec par forme de divertissement. C'étoit le syftême de son pere, qui croyoit que la seule manière de bien instruire les enfans, étoit de leur rendre l'étude aimable. Il pouffoit l'attention pour son fils, jusqu'au point de le faire éveiller au son de quelque instrument , parce qu'il croyoit que c'étoit gâter le jugement des enfans, que de les éveiller en sursaut. Montagne arrivé à l'âge de 43 ans, se maria à la fille d'un Conseiller au Parlement de Bordeaux , & posséda luimême pendant quelques tems une semblable Charge dans ce Parlement. Son mérite lui procura bientôt des distinctions. Charles VI lui donna le Collier de l'Ordre de Saint Michel. Etant à Rome, il fut décoré du titre de Citoyen Romain, & à Venile, il apprit sa nomination à la Charge de Maire de Bordeaux, dans laquelle il suc-

MO500

da au Maréchal de Biron. près avoir exercé quatre s cet emploi honorable, il retira dans la maison de ontagne, où il passa le reste fa vie, dans un grand loi-. Sur la fin de ses jours, il t tourmenté par les douurs de la pierre & de la coque, sans vouloir jamais emoyer le secours de la Mécine qu'il détestoit, & il ourut d'une esquinancie en 92, âgé de 60 ans. Nous ons de lui des Essais qui rurent pour la première is à Bordeaux en 1580 -8. Il n'y avoit alors que oux livres, & depuis, il en est fait une infinité d'aues éditions augmentées d'un oisième livre & de beauoup d'additions aux deux emiers. Mais toutes ces édions faites sur celles de la cébre de Gournay, fille adopve de Montagne, étoient es-imparfaites, & Coste est premier qui en ait donné ie belle en sept vol. in-4. 124 à Londres. Elle est faite r les plus correctes, augentée de quelques lettres de Auteur, & les passages Grec, itins & Italiens sont traits plus fidèlement, que dans marques, & de nouveaux dex plus amples & plus iles que ceux qui avoient ru jusqu'ici. On a dit de t Ouvrage beaucoup de

Les uns l'ont regardé comme un livre sans suite & sans ordre, rempli de mille choses puériles, basses & pédantesques , dangereux & plein de maximes fendantes à ruiner la piété, à affoiblir l'esprit de Religion, & à renverser les premiers principes de la Loi naturelle, & c'est ainsi qu'en ont jugé Paschal, Nicole & Malbranche. D'autres au contraire ont prétendu qu'il n'est point d'Ouvrage de morale où il y ait tant à apprendre, qu'il est par-tout rempli de bonnes instructions. & que c'est le breviaire des honnêtes gens, ainsi que l'appelloit le Cardinal du Perron. S'il y a de l'exagération dans le premier de ces jugemens, on ne peut nier, qu'elle ne soit excessive dans le second; & quand on aura accordé qu'il régne dans les Esfais, une fimplicité, une naïveté, une vivacité & un agrément qui les font lire avec plaisir; que l'Auteur dans sa manière est original, & que l'air cavalier qu'il affecte, est bien du goût des François; on sera forcé de convenir aussi qu'il n'y a nul ordre, nulle liaison; que s précédentes. L'éditeur y Montagne le jette indifféremajoûté de plus, de courtes ment sur toutes sortes de sujets, sans en épuiser aucun; qu'il dit au hafard tout ce qui lui vient à la pensée, risquant le bon pour le mauvais, & le mauvais pour le en & encore plus de mal. bon, sans trop s'attacher at

à l'un ni à l'autre. Mais ce qu'il y a de plus blâmable dans cet Auteur, c'est que ne s'embarrassant ni de Religion ni de morale, il séme les maximes les plus pernicieuses, qu'il appelle sans pudeur les choses par leur nom, & qu'it parle de lui-même, de ses vices & de ses vertus, avec une indifférence, qui suppose beaucoup de vanité & de corruption de cœur. Nous avons encore de Montagne, une édition in-8. des écrits de la Boëtie, son ami, & une traduction de la Théologie nazurelle de Raymond de Sebonde in-8. Cet Auteur Efp. Médecin de profession, enseignoit l'Ecriture Sainte à Tou-Joule, en 1436. Son livre parmi quelques bonnes choses. renferme des subtilités & des idées singulières contraires à la foi, & c'est peut-être la raison pour laquelle Montagne l'a traduit.

MONTAGU, (Jean de) Vidame du Laonnois, étoit fils de Girard, Seigneur de Montagu - en - Laye, Secrétaire du Roi, Trésorier de ses Chartes & Maître des Comptes. Jean de Montagu eut la principale administrazion des affaires sous les Rois Charles V & Charles VI, qui l'admirent dans leurs confeils les plus secrets. Devenu Sur-Intendant des Finances il acquit de grands biens & clev sa famille. Il fit ses deux freres, l'un Evêque de

Paris , l'autre Archeveque de Sens & Chancelier en 1405. Charles d'Albret, Connétable de France, pour partager sa fayeur, lui demanda fon fils pour sa fille, qui par son pere & par samere, descendoit du Sang Royal de France; par ce mariage Montagu vit sa maison alliée à la famille Royale, Son attachement à la Reine & aux intérêts de la maison d'Orléans. irrita contre lui le Duc de Bourgogne, qui vint à bout de l'immoler à sa fureur. De concert avec le Roi de Navarre & ses autres ennemis, il le fit accuser de divers crimes & arreter en 1409, pendant la maladie de Charles VI. Il fut mis à la question, & fur des aveux arrachés par les supplices, on le condamna à avoir la tête tranchée, malgré les sollicitations de la Reine, du Duc de Berri, & de l'Eveque de Paris son frere, qui se jetta plusieurs fois aux pieds du Duc de Bourgogne. L'Arrêt fut exécuté aux Halles de Paris, & son corps attaché au gibet de Montfaucon. Il justifia avant que de mourir le Duc d'Orléans de tous les crimes dont on l'avoit noirci, & dont il s'étoit chargé lui-même; il ne convint que de celui d'avoir détourné à son profit quelque partie des finances du Roi. La famille de cet infortuné Ministre, fit réhabiliter sa mémoire trois ans

après, & obtint qu'il fût enterré avec honneur dans l'Eglise des Célestins de Marcoussi qu'il avoit fondés. Son fils fut aussi rappellé à la Cour

par le Dauphin.

MONTAGUE ou MON-TAIGU, (Charles) fils de George Montaigu, Comte de Northampton, servit avec beaucoup de zèle dans la Chambre des Communes, Guillaume III, qui lui accorda une penfion avec la charge de Commissaire du trésor en 1691. Devenu Chancelier de l'Echiquier & Sous-Trésorier, il fut l'Auteur des billets de l'Echiquier, si commodes dans le commerce d'Angleterre. Il contribua beaucoup à remédier aux désordres qui s'étoient glissés dans les monnoies. Le Ministère ayant changé en 1711, il fut disgracié par la Reine Anne; mais il ne défendit pas avec moins de fermeté le parti des Wighs, ausquels il fut toujours attaché. Après la mort de cette Princesse, il fut un des Régens du Royaume, jusqu'à l'arrivée du Roi George I, qui le nomma aussitôt Comte d'Halifax , Conseiller-Privé, Chevalier de la Jarretière & premier Commissaire du Trésor; titres qu'il conserva jusqu'à la mort qui l'enleva en 1715. Il avoit beaucoup de dispositions pour l'Eloquence & pour la Poesse. On a de lui un Poeme intitulé , l'Homme d'honneur ,

& d'autres Ouvrages en Anglois, tant en vers qu'en

profe.

MONTAIGU, (Richard) scavant Protestant du dixseptième siècle, mérita par sa conduite & ses talens d'être successivement Evêque de Chichester & de Norwirch. Il y a eu peu d'Ecrivains Anglois, dont les fentimens aient été aussi conformes, à ceux de nos Théologiens. Comme eux il admettoit la transubstantiation, la présence réelle, l'invocation des Saints, le culte des images; mais il différoit d'eux sur la manière dont J. C. est présent dans l'Eucharistie. On assure qu'il avoit résolu de se retirer en Flandre, pour se réupir à l'Eglise Catholique, & quo la mort le surprit dans ce projet en 1641. Les Ouvrages de ce Prélat décèlent beaucoup d'érudition. On a de lui, Analesta Ecclesiasticarum exercitationum in-fol. une Traduction fidèle en Latin de 214 Lettres de Saint Bafile, & de toutes celles du Patriarche Photius, &c. II y a eu encore deux MON-TAIGU, Gilles & Pierre. Ils étoient freres. Le premier fut Evêque de Terouane, Chancelier de France, Proviseur de Sorbonne, Cardinal, & servit utilement la France, sous le règne du Roi Jean. Il mourut à Avignon en 1378. Le second, appellé le Cardinal de Laon, rétablit

le Collège de Montaigu qui tomboît en ruine, & qui avoit été fondé à Paris en 1314, par Aicelin de Montaigu, Archeveque de Rouen, de la meme famille que les deux

précédens.

MONTALAMBERT. (André de) Seigneur d'Essé & de Panvilliers, né en 1483, fut un des plus braves & des plus sages Capitaines de son siècle. Brantome rapporte, que François I. disoit souvent: Nous sommes quatre Gentilshommes de la Guyenne, qui combattons en lice contre tous allans & venans. Moi, Sansac, d'Este & Chataigneraye. En 1536, il se jetta avec une Compagnie de Chevaux-légers dans Turin, qui étoit menacé d'un siège, & n'en sortit que pour aller prendre Ciria, qu'il emporta par escalade. En 1543, il se fignala avec le Capitaine la Lande, par l'étonnante défense de Landreci, contre une armée formidable de toutes les forces d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre & de Flandre, commandées par l'Empereur Charles V. L'ennemi fut obligé de lever le siège de cette Ville, quoiqu'elle fût mal fortifiée, & que la Garnison fût accablée de misères. Le Roi fit alors Montalambert Gentilhomme de sa Chambre, ce qui donna lieu aux Courtisans de dire, qu'il étoit plus propre à donner une Ca-

misade à l'ennemi, que la Chemise au Roi. Envoyé en Ecosse en 1548, il tailla en pièces les Anglois, fit prisonnier leur Général, & leur enleva tout ce qu'ils avoient dans ce Royaume. Il vendit jusqu'à sa vaisselle d'argent, pour faire subsister son armée. De retour en France, il fut honoré par Henri II, du Collier de l'Ordre. La Paix s'étant faite en 1550, il se retira dans sa terre de Panvilliers, en Poitou. Depuis trois ans, il y languissoit d'une cruelle jaunisse, lorsqu'il reçut ordre du Roi de s'aller jetter dans Terouane, pour la défendre contre l'armée de l'Empereur. Montalambert, transporté de joie, Mes amis, dit-il à ceux qui l'environnoient, voilà le comble de mes souhaits, puisque je vais mourir en un honorable lieu, & ne craignant rien tant que de mourir en mon lit. Dame jaunisse n'aura point cet honneur de me tuer. En prenant congé du Roi, il le pria de croire, que si Terouane étoit prise, Esseroit mort, & parconséquent guéri de sa jaunisse. Il tint parole, & fut tué en 1553, sur la brêche, en défendant cette Ville, avec une valeur incrovable.

MONTAN, né à Ardaban dans la Mysie au deuxième siècle, s'annonça comme Prophête. Feignant qu'il étoit inspiré du Saint-Esprit, il débitoit témérairement tout

MO ce qui se présentoit à son imagination. Il prétendoit que Dieu avoit voulu sauver d'abord le monde par Moyse & par les Prophêtes; qu'ayant échoué dans ce dessein, il s'étoit incarné, & que n'ayant pas encore réussi, il étoit descendu en lui par le moyen du Saint - Esprit, & dans deux Prophétesses, Priscille & Maximille, toutes deux fort riches & très-attachées à sa Doctrine. Cet Hérésiarque se croyoit destiné à réformer plusieurs abus, à tirer les Fidèles de l'extrême foiblesse, & de l'espèce d'enfance dans laquelle ils avoient vêcu jusqu'alors; enfin, à leur apprendre qu'il falloit observer plusieurs Carêmes, regarder les secondes nôces comme illicicution, ni recevoir à la penitence ceux qui étoient tombés. Montan séduisit un grand nombre de Chrétiens, par l'austérité de ses mœurs & de ses pratiques de dévotion: cette hérésie eut plus de Par-' tisans que toutes celles qui l'avoient précédées. Ils eurent l'adresse de tirer du Pape Victor, des Lettres d'approbation; mais on lui ouvrit les yeux, & il les révoqua. Il se tint plusieurs Conciles contre eux. Les saints Evêques, après avoir examiné ces nouveaux Prophetes, les rejetterent, sur ce qu'ils parloient dans l'extase & sans liberté, étant in amentia. On

établit contre eux ce principe : que le Saint-Esprit perfectionne ceux à qui il se communique, au lieu de les dégrader, & qu'enfaisant parler les Prophêtes, il ne leur ôte point le libre usage de la raison & des sens. Saint Apollinaire d'Hiéraple, fut le plus zèlé adversaire des Montanistes.

MO

MONTAN, Archevêque de Tolede, vers l'an 530, réunissoit en lui beaucoup de science & de piété; mais avec toute sa vertu, il ne pût échapper à la calomnie. Accusé d'impudicité, on dit qu'il prouva son innocence, en tenant pendant la célébration de saints Mystères, des charbons ardens dans fon Aube, sans qu'elle fût brûlée. tes, ne point fuir la perse. On a de lui deux Epîtres, qui font honneur à sa piété. à son érudition & à son esprit. Il ne faut pas le confondre avec MONTAN ou plutôt Philippe de la MON-TAIGNE, Docteur de Sorbonne, natif d'Armentières, qui fut un Critique judicieux, & très-versé dans les langues Grecque & Latine. Il enseigna la première avec réputation, dans l'Université de Douai, où il mourut en 1575, après avoir fondé trois bourses, pour de pauvres Ecoliers.

MONTANARI, (Germimiano) de Modene, joignoit une grande érudition à une connoissance particulière de

l'Astronomie & des Mathématiques, qu'il enseigna longtems à Bologne, où il mourut vers la fin du dix-septième siècle. On a de lui Astronomico - Physica Dissertatio de Cometa; quelques discours sur des expériences Physiques; un autre sur les Etoiles fixes qui ont disparu, & sur celles qui ont commencé à paroire, &c. Montanari penfoit assez comme Gassendi: il supposoit avec lui de petits vuides, par le moyen desquels il expliquoit plusieurs Phénomènes de la nature.

MONTANUS, voyez

MONTANUS; ( Jean-Baptiste) né à Verone d'une famille noble, fut éleyé avec soin dans les Sciences. Envoyé par son pere à Padoue, pour y apprendre la Jurisprudence, il se livra à l'étude de la Médecine, pour laquelle il avoit une inclination invincible. Il la pratiqua & l'enseigna dans cette Ville, avec un succès éclatant. Sa méthode étoit claire, facile & solide. Il avoit aussi du goût pour la Poesse, & presque toutes les Académies d'Italie. se firent honneur de l'admettre dans leur Société. Il mourut en 1551. On a recueilli ses Consultations de Médecine en trois vol. Il a laissé encore d'autres ouvrages.

MONTARROYO MAS-CARENHAS, (Freyre de)

naquit à Lisbonne de parens nobles en 1670. Son génie. actif & penetrant , lui fit embraffer toutes les sciences & toutes les branches de la Littérature. Dans sa jeunesse il fut recherché par toutes les Académies de Portugal, qui s'empressèrent de l'avoir pour membre. Il fit, en 1693, prefque tout le tour de l'Europe, ce qui le mit à portée de puiser dans les sources. & de traduire dans sa langue, tout ce qu'il trouvoit de meilleur dans la plûpart des langues vivantes. De retour en Portugal, il servit depuis 1704 julqu'en 1710, en qualité de Capitaine de Cavalerie, dans un des Régimens qui avoient été levés, par la Reine d'Angleterre. Enfin, il préféra le loisir d'Apollon tumulte de Mars. Depuis la retraite, il fut deux fois Président de l'Académie des Anonymes, puis Secrétaire & Maître d'Ortographe dans celle des Appliqués. Il est le premier qui, en 1715, introduisit les Gazettes en Portugal. Ses Ouvrages sont aussi nombreux que variés. En voici les principaux : Les Négotiations de la Paix de Riswick, deux vol. in-8. en François: ouvrage où il examine les droits & prétentions des Alliés sur le Roi de France : Relation de la bataille d'Oudenarde, en Portuguais, ainst que les suivans : Relation de la mort de Louis XIV, in-43

Histoire Naturelle, Chronologique & Politique du Monde, &c. Ouvrage formé sur les Gazettes Portugailes, & donné depuis 1715 jusqu'en 1747: la Conquête des Onizes, Peuples du Brésil, in-4. Relation de la bataille de Peterwaradin in - 4. Evénemens terribles, arrivés en Europe en 1717, in-4. Relation d'un Monstre sauvage mort dans le voisinage de Jérusalem, in-4. Détail des progrès faits par les Russes contre les Turcs & les Tartares, in-4. & beaucoup d'autres, tant imprimés que manuscrits.

MONTAULT, (Philippe de) Duc de Navailles, étoit fils de Philippe de Montault, Baron de Benac, Gouverneur & Sénéchal de Bigorre. Quoiqu'élevé dans le sein de l'héréfie, il fut reçu Page en 1635 chez le Cardinal de Richelieu, n'ayant que quatorze ans. Instruit par ce grand Ministre, il abjura la Religion prétendue réformée. Sa conversion, entraîna celle de son pere & d'une grande partie de sa famille. Montault commanda plusieurs fois les armées Françoises avec distinction, & fut toujours attaché aux Cardinaux de Richelieu & Mazarin, dans les tems les plus difficiles. Il devint Maréchal de France en 1675, Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit en 1681, Gouverneur du Duc d'Orleans, Régent du Royaume,

en 1683, & mourut à Paris l'année suivante. On a de lui des Mémoires, imprimés à Paris en 1701, qui sont bien écrits : on y sent le stile d'uns homme de qualité, qui sans affectation, & même fans art parle avec politesse & avec élégance, & donne un tout également noble à tout ce qu'il dit. Cependant on n'y apprend pas beaucoup de cho-

MONTAUSIER , voyer SAINTE - MAURE.

MONTCHAL, (Charles de) né à Annonai en Vivarais, étudia à Paris, fut d'abord Boursier, puis Principal du Collége d'Autun. II se rendit célèbre par la connoissance qu'il eut de l'His toire Sainte & Profane, du Droit Canon & Civil, de la langue Grecque & Hébraique. En 1628, il fut élevé fur le Siège de Toulouse, par la démission du Cardinal de la Valette, dont il avoit été Précepteur. Ce scavant Prélat rétablit le Texte, & corrigea la Version de l'Histoire d'Eusèbe. On imprima en 1718, à Rotserdam, ses Mémoires contenant les particularités de la Vie & du Ministère du Cardinal de Richelieu, deux vol. in-12. Il y a dans cette édition, un grand nombre de phrases inintelligibles, & souvent même des périodes omises, ce qui paroit venir de la négligence des Editeurs. On en a rétabli beaugoup dans

l'Europe scavante, Novembre 1718. On attribue ausli à Montchal une Dissertation, où l'Auteur entreprend vainement de prouver, que les Puissances Séculières ne peuvent imposer sur les biens de l'Eglise aucune taxe, sans le consentement de l'Eglise même. Cet Ouvrage fait peu d'honneur à son discernement. Il y donne trop aux Papes & ôte trop aux Puissances Séculières. Le Pere le Quien, Dominicain, a publié quelques Lettres de ce Prélat, qui prouvent son goût pour les Sciences & son zèle à favoriser les Scavans. Aussi lui ont - ils, par reconnoissance, prodigué des louanges. Montchal mourut en 1651.

MONTCHRÉTIEN DE VATTEVILLE, (Antoine de) fils d'un Apotiquaire de La ville de Falaise, s'attacha à la Poësse Françoise; mais al est plus connu par ses intrigues & par les avantures, que par son talent pour la Poesie. Dans une dispute qu'il eut contre le Baron de Gouwille, qui étoit accompagné de son beau-frere & d'un soldat, il mit l'épée à la main contre eux, & fut laissé pour mort. Guéri de ses blessures. il porta ses plaintes, & tira du Baron plus de douze mille livres. Cette somme le mit en état de faire l'homme d'importance. Il ajouta à son nom celui de Vatteville, pour faire croire qu'il avoit quelque Terre ou Fief. Il se rendit ensuite Solliciteur d'un Procès, qu'une Dame avoit avec fon mari, Gentilhomme fort riche, mais infirme & imbécile, après la mort duquel il épousa secrettement la veuye. Bien-tôt après, ayant été accusé d'avoir tué en trahison, le fils du Sieur de Grichi-Moynes, près Bayeux, il fut obligé de se retirer en Angleterre. Le Roi Jacques I, à qui il dédia sa Tragédie de l'Ecossoise, obtint de Henri IV sa grace. De retour en France il s'occupa, pendant quelques années, à vendre des couteaux, des canifs & autres instrumens semblables. Dégoûté de ce métier, il alla offrir ses services aux Religionaires de France, & se signala par plusieurs actions d'éclat. Tandis qu'il parcouroit la Normandie & le Maine, pour se faire des Partisans, il fut découvert & surpris dans une Hôtellerie. Après y avoir soutenu une espèce de siège avec six Capitaines qui l'accompagnoient, il fut tué en 1621. Toutes ces avantures singulières ne l'ont pas empêché de composer plusieurs volumes de Poesse, qui renferment des Tragédies, des Sonnets, un Poëme divisé en quatre livres, intitulé: Susanne ou la Chasteté, &c. qui ne sont point estimés.

MONTECLAIR, (Michel) né à Chaumont en Baf-

figni

figni en 1666, Musicien célebre, fut le premier qui joua, dans l'orchestre de l'Opera, de la contre-basse. On doit à ses talens une méthode estimée, pour apprendre la Musique; des principes pour le Violon; des Trio de Violons; trois Livres de Cantates; des Motets & une Messe de Requiem. Il a mis aussi sur le Théatre les Fêtes de l'Eté, & l'Opera de Jephté, en cinq Actes. Cette Tragédie, dont les paroles sont de l'Abbé Pellegrin, a été reprise plusieurs fois, & toujours avec succès. Montéclair mourut en 1737, proche Saint Denis en-France.

MONTECUCULI, (Raymond de ) l'un des plus grands Capitaines du dix-septième fiècle, naquit dans le Modenois en 1608, d'une famille distinguée. On a remarqué que les plus célèbres Généraux de l'Empire, ont souvent été tirés d'Italie. Pays, dans sa décadence, porte encore des hommes, qui font souvenir de ce qu'il étoit autrefois. Le jeune Montecuculi porta d'abord les armes fous Ernest Montecuculi, son oncle, Général de l'Artillerie, dans les armées Impériales, qui le fit servir comme soldat, & passer par tous les dégrés de la Milice. Bientôt il annonça ce qu'il devoit être. Des 1634 il surprit, à la tête de deux mille chevaux, par une marche précipitée, dix mille Suédois

qu'il contraignit d'abandone ner leurs bagages & leur ar= tillerie. Mais peu de tems après, le Général Bannier vengea leur défaite par celle du vainqueur, qu'il fit prifonnier. Montecuculi ayant obtenu sa liberté, au bout de deux ans, battit en Bohè ne le Général Wrangel, qui perdit la vie dans le combat. Devenu Général en 1657, il triompha de Ragotzi, Prince de Transilvanie, & des Suédois ligués contre Casimir, Roide Pologne. Il n'eut . pas un succès moins billant contre Charles Gustave Roi de Suéde, qui avoit tourné ses armes contre le Dannemarck : les Suédois furent chassés, & Coppenhague délivrée. En 1661, le vainqueur de Ragotzi devint son défenseur, & força les Turcs d'abandonner la Transilvanie. Il rompit aussi, par son habileté & par une sage lenteur , toutes les entreprises de lour formidable armée en Hongrie, jusqu'à l'arrivée des François, dont la victoire sur les infidèles, à S. Gothard fut l'occasion d'un traité de paix. La guerre s'étant allumée entre l'Empereur & la France, Montecuculi commanda l'armée, destinée pour arrêter les conquêtes de Turenne. La prise de Bonne, précédée d'une marche pleine de ruses, le couvrit de gloire. On lui ôta néanmoins le commandement, l'année suivante; mais on le lui rendit en 1675, parce qu'il étoit seul digne d'être opposé, au grand Turenne. Toute l'Europe eut les yeux ouverts sur ces deux illustres Généraux. Tous deux avoient réduit la guerre en art. Ils passèrent quatre mois à se suivre, s'observer dans des marches & des campemens, plus estimés que des victoires, par les Officiers Allemans & François. L'un & l'autre jugeoit de ce que son adversaire alloit tenter, par les démarches que lui-même eût voulu faire à sa place, & ils ne se trompèrent jamais. Ils opposoient l'un à l'autre la patience, la ruse, l'activité, & tout ce que le génie, la science militaire, & une longue expérience peuvent suggèrer. Enfin, ils étoient prêts d'en venis aux mains, & de commetere leur réputation au fort d'une bataille, quand Turenne fut tué d'un coup de canon. Montecuculi, encore plus honnête homme que héros, le pleura, & fit de lui ce magnifique éloge : Je regrette & ne scaurois trop regretter un homme au-dessus de l'homme, un homme qui faisoit honneur à la nature humaine. Retenu par l'habileté du Général François trois mois entiers au-delà du Rhin, il passa ce fleuve, & pénétra dans l'Alface; mais ses progrès furent arrêtés par le Prince de Condé, qui seul pouvoit lui

ôter la supériorité que lui donnoit la mort de Turenne. Montecuculi passa le reste de sa vie à la Cour Impériale, s'y rendit le protecteur des gens de Lettres, & contribua beaucoup, par son crédit & par ses lumières, à l'établissement de l'Académie des Curieux de la nature. Ce grand Capitaine mourut à Lintz le 16 Octobre 1680, à soixante-douze ans. On a de lui des Mémoires en Italien, traduits en François par Adam. Ces Mémoires traitent de l'art Militaire, de la Guerre contre le Turc, & contiennent la Relation de la campagne de 1664, en Hongrie. La meilleure édition est celle de 1735, à Strafbourg, à laquelle est conforme celle de Paris en 1746.

MONTECUMA ou MONTEZUMA, puiffant & dernier Roi du Méxique. Ferdinand Cortez fut reçu par ce Prince, dans sa Capitale, comme son Maître, & par les Habitans, comme leur Dieu, tant ils furent frappés de ces animaux guerriers, sur qui les principaux Espagnols étoient montés, de ce tonnerre artificiel, qui se formoit dans leurs mains, de ces châteaux de bois, qui les avoient apportés sur l'Ocean. de ce fer dont ils étoient couverts! On se mettoit à genoux dans les rues, quand un valet Espagnol passoit. Mais peu à peu, Montezuma & sa leurs hôtes, osèrent les traiter.comme des hommes. Une partie des Espagnols étoit à la Vera-Crux, für le chemin du Méxique. Un Général de l'Empereur, qui avoit des ordres secrets, les attaqua, & quoique ses troupes fussent vaincues, il y eut trois ou quatre Espagnols de tués. La tête de l'un d'eux, fut même portée à Montezuma. Alors Cortez ofa aller au Palais, suivi de cinquante Espagnols, & mettant en usage la perfuafion & la menace, il emmena l'Empereur prisonnier à son quartier, le força de lui livrer ceux qui avoient attaqué les fiens, & lui fit mettre les fers aux pieds & aux mains, comme un Général qui punit un simple soldat. Les Méxiquains indignés de l'esclavage de leur Prince allèrent assièger le Palais où il étoit retenu; mais les Espagnols l'ayant contraint de se présenter à une fenêtre, pour appailer le tumulte, il fut blessé d'un coup de pierre, dont il mourut en 1520, implorant inutilement la vengeance du Ciel contre des brigands, qui, foulant aux pieds la religion & le droit Il mourut en 1266. des gens, étoient venus, conduits par leur seule cupidité, troubler l'Empire d'un Roi, que leCiel & la nature avoient

Cour, s'apprivoisant avec Monteçuma, deux de ses fils & trois filles embrasserent la religion Catholique; l'ainé de ses fils recut le Baptême avec la Reine sa mere: il fut nommé Pierre, & Charles V. lui donna des terres & des revenus, avec le titre de Comte de Monteçuma. Il mourut en 1608, âgé de soixante-huit ans, & laissa une postérité qui subsiste encore en Espa-

gne.

MONTE-MAJOR, (Georges de ) ainsi nommé du lieu de sa naissance, auprès de Conimbre, eut beaucoup de talent, pour la Musique, & pour la Poesse. On a de lui une espèce de Roman intitulé, la Diane, qui a été traduit en diverses Langues: on y trouve de l'esprit & de la délicatesse. Il a laissé encore des Poesses connues sousle nom de Cancionero, cet Auteur mourut jeune en 1560.

MONTEREAU, ou de Montreuil ( Pierre de ) est connu par plusieurs Ouvrages estimés d'Architectures. C'est lui qui a donné les desseins de la Sainte Chapelle de Paris, de celle du Château de Vincennes & de plufieurs autres beaux édifices.

MONTESQUIEU: (Charles de Secondat, Baron de ) né au Château de la Brede, près de Bordeaux separé d'eux par des espaces, en 1689, d'une famille noqu'ils n'auroient jamais du ble de Guyenne, annonça de franchir. Après la mort de bonne heure ce qu'il devoit.

Kk ii

être, & fit paroitre des l'enfance les plus heureuses difpositions pour les Sciences. A. peine avoit-il vingt ans, qu'il avoit fait des progrès rapides dans la Jurisprudence, & qu'il préparoit déja les matériaux de l'Esprit des Loix, par un extrait raisonné des immentes volumes, qui composent le corps du Droit Civil. Il fut reçû Conseiller du Parlement de Bordeaux en 1714, & deux ans après, pourvû de l'Office de Président à Mortier. C'est en cette dernière qualité qu'il fut chargé de présenter au Roi les remontrances de sa Compagnie, à l'occasion d'un nouvel impôt. Il le fit en sujet respectueux & en Magistrat plein de courage, & la misère publique représentée avec force, obtint la justice qu'elle demandoit. Ce ne fut qu'en 1721, que le jeune Montesquieu s'annonça comme Ecrivain dans le monde littéraire. & qu'il mit au jour les Lettres Persannes; Ouvrage ingénieux où règne une satyre fire de nos mœurs, & une cririque délicate de nos ridicules, de nos travers & de nos vices, & une discussion profonde des matières les plus importantes, que l'Auteur approfondit, en paroiffant gliffer fur elles. C'est une imitation du Siamois de Dufresni & de l'Espion Turc de Marana; mais imitation qui l'emporte de beaucoup

fur les originaux. Malheureusement ce livre en faisant honneur au génie, à l'esprit & au stile de Montesquieu, fit naitre des soupcons très-graves sur sa Religion. On reprocha à l'Auteur de faire le monde éternel, de nier la prescience de Dieu, à l'égard des volontés libres, de mettre des impiétés sur le compte des livres Saints, & d'avancer plusieurs blasphêmes, qui pour être dans la bouche d'un Persan, n'en devoient pas moins être attribués au François, qui le faifoit parler. Ces accusations furent depuis justifiées & démontrées dans un écrit qui parut en 1751, dans lequel on relève avec autant d'élégance & d'agrémens, que d'exactitude & de solidité, ces impiétés & bien d'autres horreurs. Ce premier écrit de Montesquieu, lui ouvrit les portes de l'Académie Françoise, d'où les Réglemens de cette Compagnie auroient. dû l'exclure pour jamais, comme Auteur d'un Ouvrage contraire à la Religion, & où l'Académie même est très-maltraitée. Il le présenta pour remplir la place de M. de Sacy: d'abord il trouva quelqu'obstacle de la part. du Cardinal de Fleuri, que l'on avoit justement prévenu contre son livre. Mais ce Ministre s'étant fait lire les lettres, les trouva plus agrébles que DANGEREUSES; & laissa

recevoir l'Auteur qui prononça son discours le 24 Janvier 1728. Le nouvel Académicien s'étoit peu auparavant défait de sa Charge de Président, pour se livrer sans distraction à la composition de l'Ouvrage qu'il méditoit; & afin de le rendre utile aux différentes nations, il entreprit d'aller lui-même étudier leurs mœurs, leurs Loix & leurs constitutions. Il parcourut d'abord l'Allemagne, passa ensuite en Italie, puis en Suisse d'où il vint en Hollande, pour se rendre en Angleterre, & après avoir obfervé tout avec les yeux d'un Voyageur curieux & intelligent, il revint dans sa patrie & se retira pendant deux ans à sa terre de Brede, où il mit la dernière main à son Ouvrage sur la cause de la grandeur & de la décadence des Romains, qui parut en 1734. Ce livre qui est le fruit d'une étude sérieuse de l'Histoire Romaine, est profond, folide & curieux. Ony trouve plus d'effort de raison. que de mémoire. Malgré sa brieveté, l'Auteur y développe en grand le tableau, le plus intéressant & le plus valle, & il sçait renfermer en très-peu d'espace un grand nombre d'objets distinctement apparens, & rapidement présentés, sans fatigue pour le Lecteur. Quelque réputation que Montesquieu se fut acquise par cet Ouyrage, il n'avoit fait que se frayer le chemin à une plus grande entreprise dont l'exécution lui a coûté 20 ans de travail, je veux dire, l'esprit des Loix, qu'il publia en 1750, 2 vol. in-4. Dans cet Ouvrage curieux, profond & intéressant, l'Auteur embrasse un si grand nombre de matières, & les traite avec tant de rapidité & de profondeur, qu'il faut pour le suivre une lecture assidue & méditée. Il y parle de la Conftitution des états, de leur nature, de leurs principes, de leurs mœurs, de leur climat, de leur étendue, de leur puissance, des causes de leurs établissemens, de leurs progrès, de leur conservation, de leur décadence, de leur ruine; il y parle en particulier de chaque sorte de Gouvernement. de ce qui en forme l'esprit, & le caractère, des récompenses qu'on y propose, des peines qu'on y décerne, des vertus qu'on y pratique, des fautes qu'on y commet, de l'éducation qu'on y donne, &c. Il y compare le commerce d'un Peuple avec celui d'un autre, celui des anciens avec celui d'aujourd'hui; celui d'Europe avec celui des autres parties du monde. Il examine enfin que les Religions conviennent mieux à certains climats & à certains Gouvernemens. A peine l'Ouvrage parut-il, que deux espèces de Critiques s'éleverent contre ; les Kk iii

gens de Lettres en rendant justice au plan merveilleux du Novembre 1748, dans leslivre, en admirant les grands traits qui s'y trouvent, les images frappantes, les pensées neuves, les réflexions profondes qui naissent à chaque instant sous la main de l'Auteur, le génie qui se fait appercevoir à chaque page, la magie d'un stile enchanteur, où l'expression sans être toujours propre, est toujours piquante, auroient souhaité plus de choix dans les matières, de méthode dans la distribution, de netteté dans le stile, de clarté dans les pensées, de justesse dans le raisonnement: moins de liberté, de paradoxes, de contradictions, de longueurs mêmes dans bien des endroits, & enfin l'on convint que l'Auteur avoit imaginé un bon livre, qu'il avoit mal exécuté; que son Ouvrage pris par pièces, étoit rempli d'une infinité de morceaux, qui décèlent le plus grand génie, mais qui ne font point un tout afforti, un composé parfait, dont les parties aient entre elles, un rapport direct & nécessaire. Quoique l'illustre Auteur de l'Esprit des Loix, ne fût pas indifférent à ces Critiques littéraires, il fut bien autrement sensible aux justes reproches qui lui furent faits, d'avoir semé dans son Ouvrage, des principes d'irréligion, & fa Philosophie fut ébranlée à la lecture des nouvelles

Ecclésiastiques , du 7 & du 16 quelles, l'Auteur de l'esprit des Loix, est accusé, 10. D'avoir avancé sistématiquement, qu'il s'en faut bien que le monde intelligent, soit aussi bien gouverné que le monde Physique. 20. Que dans les Monarchies, la politique fait faire les grandes choses avec le moins de vertu qu'elle peut, qu'ells n'en ont aucun besoin, &c. 3°. D'avoir mis sur la même ligne les Moines les plus Saints de l'Eglise Catholique, & les Pénitens Idolâtres des Indes, & les Derviches de la Loi Mahométane. 4°. D'avoir prétendu que lorsque l'Eglise fit une Loi du Célibat pour le Clergé, il en fallut rous les jours de nouvelles, pour réduire les hommes à l'observation de celle - ci, que le Législateur se fatigua, qu'il fatigua la Société, &c. 5°. Que la Religion Catholique convient mieux à une Monarchie, & la Protestante à une République, & que quand Montezuma disoit quella Religion des Espagnols étoit bonne pour leurs pays, & celle du Mexique pour le sien, il ne disoit pas une ABSURDITÉ, &c. 60. Que les Loix que Dieu a établies pour le Gouvernement du monde, sont aussi inévitables que la fatalité des Athées. 7°. Que les hommes ont été créés avec l'ignorance & la concupiscence,

sujets aux maladies & à la mort. 8°. Qu'il n'y a jamais eu de Religion plus digne de l'homme & plus propre à former des gens de bien, que celle des Stoïciens, qu'elle seule sçavoit faire les Citoyens... les grands hommes...les grands Empereurs, &c. & d'avoir avancé bien d'autres blasphêmes, qu'il faut voir dans les feuilles indiquées. Le Président de Montesquieu qui avoit dédaigné de répondre aux autres critiques, ne crut pas devoir négliger celui-ci, & prit la plume pour repousser une attaque aussi vigoureuse; il fit donc paroitre la défense de l'esprit des Loix., brochure ingénieuse, modèle de bonne plaisanterie, autant que de mauvaise foi; car l'Auteur peu occupé du soin de se justifier, n'ofant même tenter de le faire sur plusieurs articles, n'y cherche qu'à décliner le combat, qu'à jetter du ridicule sur son adversaire, en l'habillant à sa manière, & qu'à faire rire à ses dépens; mais il n'eut pas long-tems les Rieurs de son côté. Le redoutable Censeur opposa à cette réponse une réplique triomphante dans les feuilles du 24 Avril & du premier Mai 1750, où il dévoile pleinement les petites ruses de l'Auteur de la défense. Il démontre deux choses, 1°. Qu'à l'égard des reproches dont le Président s'es-

forçoit de se laver, il n'y réussissoit en aucune façon, 2°. Qu'il y en avoit un trèsgrand nombre fur lesquels il n'osoit même entreprendre sa justification; & au sujet des grandes maximes que son Adversaire débi :e dans la troisième partie de sa défense, comme pour lui servir de leçon : l'Auteur des feuilles les laisse sans réponse, & se contente de comparer le donneur d'avis au Joueur de la Comédie, qui après avoir perdu son argent, se fait lire Sénéque. Cependant la santé de Montesquieu naturellement délicate, étant épuisée par les études profondes, & peut-être altérée par le chagrin de voir son dernier Ouvrage dénoncé à la Sorbonne, par la crainte d'être obligé à une rétractation, il y succomba, & il tomba au commencement du mois de Feyrier 1755, dans une maladie dangereuse dont il mourut le 10 du même mois. L'Auteur de son éloge qui se trouve à la tête du cinquième volume de l'Encyclopédie, dit que l'illustre malade après avoir satisfait avec DE-CENCE, à tous ses devoirs. plein de confiance en l'Etre éternel, auguel il alloit se rejoindre, mourut avec la tranquilité d'un homme de bien, &c. Il eût fallu pour l'édification du Public, l'éclairer fur les devoirs remplis à la mort avec tant de décence ; K k iv

par M. de Montesquieu. La Duchesse d'Aiguillon une Lettre à M. de Maupertuis, entre dans un plus grand détail. fins nous édifier davantage, Eile nous apprend seulement deux anecdotes. La premiere, que les Jésuites qui étoient auprès du mourant, le pressant de leur remettre les corrections qu'il avoit faites aux Letires Persannes, il remit son m.nuscrit à la Duchesse & à un autre de ses amies, en lui disant : Je veux tout sacrifier à la raison & à la Religion, mais rien à la Société; consulter avec mes amis & décidez si ceci doit paroître. N'a-t-on pas lieu d'être surpri qu'un homme aussi éclairé, dans un moment où les nuages des passions n'offusquent plus l'esprit, n'ait pû prendre sur lui de sacrifier à la Religion allarmée, des corrections d'un livre scandaleux, & se soit chargé devant Dieudes suites terribles . que peut avoir la décision de ses amis. L'autre trait que rapporte la Duchesse d'Aiguil-Ion, c'est que le malade parla convenablement à ceux qui l'affisterent à la mort. J'ai toujours, leur disoit-il, refpectéla Religion : la morale de l'Evangile est une excellente chose; & le plus beau présent que Dieu put faire aux hommes. Sans douțe que dans le moment où le Président saipublié qu'il était l'Auteur des XIII siècle. Après ses Etu-

Lettres Persannes, & de l'Esprit des Loix. Au reste si la Religion n'a qu'à gémir sur les écarts de cet homme illustre. les Lettres & l'Humanité ne lui refusent pas les éloges, qui lui sont dûs à tant de titres. S'il excitoit l'admiration par la beauté de son génie, par l'imagination la plus riante, le jugement le plus solide, l'esprit le plus brillant, il gagnoit l'amitié par la douceur de son caractère. Il étoit affable, prévenant, officieux, modeste & sur dans le commerce; gai dans la conversation, & aux plus rares talens, il joignoit une simplicité & une candeur, qui ne les accompagnent pas toujours. Outre les Ouvrages nous avons parlé, il a fait encore le Temple de Gnide qui suivit d'assez près les Lettres Persannes. C'est un Roman dans lequel l'Auteur se propose de peindre d'un stile animé, figuré & poetique, la délicatesse & la naïveté de l'amour pastoral. Il a laissé quelques fragmens d'une Histoire de Théodoric, Roi des Ostrogoths, plusieurs manuscrits sous le titre de, Matériaux de l'Esprit des Loix, & il avoit fait une Histoire de Louis XI, qu'il jetta au feu par mégarde.

MONTFAUCON, (Bernard de) naquit le 17 Janvier 1655 au Château de Soulage en Languedoc, d'une · spit cette protestation, il avoit famille distinguée depuis le

des, animé du désir de marcher sur les traces de ses ancêtres, qui avoient servi avec honneur leurs Princes & la Patrie, il prit le parti des armes. Mais la mort inopinée de ses parens, & quelques autres évenemens triftes pour lui, l'ayant dégoûté du monde, il entra dans la célèbre Congrégation de S. Maur. Il y fit bien-tôt connoître la supériorité de ses talens, & l'étendue de son génie. Belles-Lettres, Philosophie, Théologie, Langues scavantes, Histoire Sacrée & Profane, tout fut de son ressort. Son premier essai fut un volume in-4. d'Analectes Grecques, avec la Traduction latine & des notes, conjointement avec Dom Pouget & Dom Lopin. A cet ouvrage succéda en 1688 la vérité de l'Histoire de Judith, in - 12. Dissertation faite avec un grand foin, & où l'on trouve des éclaircissemens sur l'Empire des Médes & des Affyriens, & un Examen critique & raisonné de l'Histoire des Assyriens, attribuée à Hérodote. En 1698 parut sa nouvelle Edition des Œuvres de S. Athanase, en grec & en latin, avec des notes, 3 vol. in-fol. Montfaucon pour acquérir de nouvelles lumières, voyagea en Italie en 1698, & y fit une étude particulière des Manuscrits Grees les plus rares. Pendart son sejour à Rome, il exerça

les fonctions de Procureur Général de sa Congrégation, & y défendit la nouvelle édition des ouvrages de S. Augustin, publice par quelquesuns de ses Confreres, & attaquée par différens libelles. De retour à Paris en 1701, il donna une Relation curieuse de son voyage, où l'on trouve la Description exacte d'un grand nombre de monumens précieux, avec les catalogues de plusieurs Manuscrits ; elle est intitulée Diarium Italicum, in-4. Ce ne fut pas là le seul fruit de ses découvertes; il fit paroitre un nouveau Recueil d'ouvrages d'anciens Ecrivains Grecs, en 2 vol. in-fol. avec la Traduction latine, des Préfaces, des Notes & des Disfertations, qui en font le plus grand prix. En 1708 il mit au jour sa Palæ graphia Græca, in folio, livre excellent, dans lequel il donne des exemples des différentes Ecritures Grecques, dans tous les siècles. L'année suivante il publia une Traduction Françoise du Traité de Philon, sur la Vie coutemplative, avec des Observations & des Lettres, où il s'efforce de prouver que les Thérapeutes, dont parle cet Auteur, étoient Chrétiens. Cette opinion singulière fut vivement combattue, par le sçavant Bouhier. Les autres ouvrages de ce laborieux Ecrivain sont, une édition

de tout ce qui nous reste des Hexaples d'Origène, en 2 vol. in-fol.; un autre des Œuvres de s. Jean Chrysostôme, en grec & en latin, avec des Préfaces, des Notes & des Differtations en 13 vol. infol.; les Monumens de la Monarchie Françoise, 5 vol. infol. avec figures; l'Antiquité expliquée, en latin & en françois, & représentée en figures, 10 vol. in-fol. aufquels il ajouta ensuite un Supplement, en s vol. in-fol. Il est traité dans cet ouvrage immense des faux Dieux du Paganisme, de leurs Temples, de leurs Autels, de leurs Sacrifices, des Habits & des Instrumens Militaires. & généralement de tout ce qui peut répandre du jour sur l'Antiquité Profane. Les Figures formées sur les Monumens anciens, qui nous restent, portent par les yeux & l'imitation, la lumière à l'efprit, sur une infinité d'anciens usages. Ce travail mérita à l'Auteur une place d'Honoraire dans l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Ce grand homme a composé quelques autres écrits, & mourut presque subitement dans l'Abbaye de S. Germain des Prez, le 21 Décembre 1741, à 86 ans. Aucun sçavant n'a enrichi le public d'un nombre si prodigieux d'ouvrages. Celui des seuls in-fol. monte à 44. Si l'usage étoit en France, comme

chez les anciens Romains de brûler les corps morts, on pourroit appliquer au P. de Montfaucon, ce que Cicéron écrivoit d'un volumineux Ecrivain, qu'on auroit pû con-Sumer son corps sur le bucher avec set seuls Ecrits. Sa vaste érudition l'avoit rendu comme le centre, de l'Europe Littéraire. On le consultoit de toute part avec d'autant plus de confiance, qu'il joignoit à un goût sûr, & à des connoissances étonnantes, une modestie & une simplicité de mœurs, que les étrangers surtout ne se lassoient point d'admirer, dans un homme de sa réputation. Le Pape Clément XI, & l'Empereur Charles VI l'honorèrent chacun, d'une Médaille d'or. Il en reçut une autre de Benoît XIII, avec un Bref très-flatteur pour lui.

MONTFLEURY, (Zacharie-Jacob) né en Anjou au dix-septième siècle d'une famille noble, fut Page chez le Duc de Guise, après avoir fait ses études & ses exercices militaires. Passionné pour la Comédie, il suivit une troupe de Comédiens, qui couroit les Provinces. Alors il quitta le nom Jacob, qui étoit celui de sa famille & se fit appeller Montfleury, pour se déguiser. Devenu célèbre par son funeste talent pour la déclamation du Théatre, il fut admis dans la troupe de l'Hôtel de Bourgogne,

& mourut en 1667. Il est Auteur d'une Tragédie intitulée, la Mort d'Asdrubal, mal construite, remplie de choses où il n'y a ni bon goût ni vérité, & faussement attribuée à son fils, qui n'avoit alors que 7 ans ; ce fut lui qui forma le trop fameux Baron Comédien. Les uns attribuent la mort de Montfleury aux efforts qu'il fit en jouant le rôle d'Oreste, dans la représentation d'Andromague; d'autres ajoutent que son ventre s'ouvrit, malgré le cercle de fer qui en soutenoit le poids énorme. Mademoiselle Duplessis, sa petite fille, a écrit que ces bruits sont faux, & que Montfleury, frappé par le discours d'un inconnu, qui lui avoit prédit une mort prochaine, mourut peu de jours après avoir joué le rôle d'Oreste. Antoine - Jacob MONTFLEURY, son fils, après avoir pris le grade d'Avocat, se livra au plaisir & au Théatre. Il a composé un grand nombre de pièces d'un caractère toutà-fait plaisant; mais ses saillies font souvent rougir la modestie: ses Comédies les plus estimées sont : la Femme Juge & Partie, qui fut jouée avec de grands applaudissemens; la Fille Capitaine, la Sœur ridicule, le Mari sans. Femme, le bon Soldat, Crifpin Gentilhomme, qui est dans le goût des Comédies de Térence, bien intriguée & écri-

te avec beaucoup d'esprit & de vivacité. Toutes ces pièces ont été recuellies en deux vol. in-12.

MONTFORT, (Simon, Comte de ) Seigneur d'une petite Ville de ce nom . à 10 lieues de Paris, d'une Maison illustre & florissante, dès le commencement du dixième siècle, parut avec éclat dans les Guerres contre les Allemands & les Anglois. Choisi pour Chef de la Croisade contre les Albigeois en 1209, il remporta fur eux plusieurs Victoires. La plus glorieuse fut celle qu'il gagna en 1213, sur Pierre, Roi d'Arragon, sur les Comtes de Toulouse, de Foix & de Cominge, qui afficgeoient Muret avec une armée de plus decent mille hommes. Montfort à la tête de mille Croises, tailla en pièces les ennemis, dont vingt mille furent tués avec le Roi d'Arragon. Ses grands exploits lui méritèrent les noms de fort & de Machabée. Le Pape Innoc. III. & le 4º. Concile de Latran, lui donnèrent en 1215, l'Investiture du Comté de Toulouse, pour le tenir de ceux de qui il relève de droit, & il en fit hommage au Roi Philippe - Auguste. Mont fort fut rué au siège de cette Ville en 1218, d'un coup de pierre, lancé par une femme. On ne peut lire fans horreur les cruautés ausquelles le porta son zèle aveugle

contre les Albigeois, qu'il fit pendre, brûler, massacrer en

si grand nombre.

MONTGAILLARD, (Bernard de Percin de) né en 1563, se distingua dans l'Ordre des Feuillans par une vie très-pénitente, & par les succès dans le ministère de la Chaire. Il convertit dans les Provinces & à Paris, un nombre prodigieux de pé-cheurs. Grégoire XIII. instruit de son mérite, lui accorda une dispense, pour recevoir la Pretrise à 19 ans. Il n'en avoit que 20 lorsqu'il fut entrainé dans le parti de la Ligue, dont le souvenir seul doit faire rougir un François, & il y joua un grand rôle, sous le nom de petit Feuillant. Il fut appellé par ironie, dit Maimbourg, le Laquais de la Ligue, parce qu'étant boiteux, il étoit un de ceux qui alloient, venoient & agissoient avec plus d'empressement, pour l'intérêt du parti. Sur la fin des troubles il fit un voyage à Rome, où le Pape Clément VIII. le recut très - bien, & le fit passer chez les Bernardins. Montgaillard après avoir refusé l'Evêchê de Pamiers, celui d'Angers & la célèbre Abbaye de Morimond, n'accepta celle d'Orval, que pour y faire réfleurir la Discipline Monastique. Il y établit une Régle trèsaustère, & assez semblable à celle de la Trappe. Il mourut dans cette Abbaye en 1628, épuisé par les rigueurs d'une pénitence continuelle. Sa vertu & la pureté de ses mœurs, ne purent le mettre à l'abri des plus atroces calomnies. On l'accusa d'avoir eu part à un attentat sur la personnne d'Henri IV. Les Hérétiques, dont il étoit le fleau le plus redoutable, ont fait naître & entretenir ce bruit injurieux, que d'ailleurs la conduite ridicule de ce bon Moine, dans un tems d'horreur sembloit autoriser. Cavet inséra un récit de ce complot prétendu dans sa-Chronologie Novennaire; c'est dans cette source suspecte, que des Auteurs plus modernes ont puisé cette injuste accufation. Montgaillard, avant que de mourir, brûla tous ses écrits, par humilité.

MONTGAILLARD; (Pierre - Jean - François de) Evêque de S. Pons dans le 17e. siècle, se rendit habile dans l'Antiquité Eccléfiastique, & fit paroître beaucoup de zèle pour la pureté de la Morale & de la Discipline, & pour la Conversion des Hérétiques, sans néanmoins approuver que l'on se servit pour y parvenir de voyes violentes, contre lesquelles il s'éleva avec force dans une lettre qu'il écrivit à ce sujet à Innocent XI, en le félicitant sur son élevation au Pontificat, & pour l'engager à supprimer la signature du

Formulaire. Il lui représente que c'est une tyrannie, & une injuste domination sur la raison, que d'interdire tout doute sur des faits que l'esprit humain a décidés. Le Pape ne lui répondit qu'en termes vagues & généraux. On n'en sera pas surpris. Ce scavant & vertueux Prélat dans une lettre à M. de Fénelon, Archevêque de Cambray, prit la défense des 23 Evêques, que ce Prélat avoit indignement traités dans ses écrits : ces Evêques, dit M. de S. Dons, ( je ne parle que de >> 22; car je n'ai garde de me mettre dans leur rang ) » étoient pourtant révérés pendant leur vie, comme » l'ornement de l'Eglise de >> France; & plusieurs d'en->> tre eux sont honorés comme des Saints, dont les cen-» dres méritoient d'être mi-» ses sous les Autels. Il y jus-» t.fie aussi les quatre Evêo ques. Ils n'ont, dit-il, use » d'aucune mauvaise foi dans ⇒ leur accommodement; rien » n'a été caché au Pape ni au » Roi, de ce qui étoit con-» tenu dans leurs Procès-ver-» baux. Cet illustre Prélat avant dressé un Directoire des Offices Divins pour l'an 1681, on en porta des plaintes au Pape, à cause des changemens qui y étoient faits, tant dans les Offices que dans les Fêtes. Pour se justifier, il composa un ouvrage solide, in-. titulé, du Droit & du Devoir des Evêques de régler les Offices Divins dans leurs Diocèses, suivant la tradition de tous les siècles, depuis Jesus-Christ jusqu'd présent, in -8. On a encore de M. de S. Pons plusieurs Instructions Pastorales & d'autres écrits. Il mourut en 1713.

MONTGERON, (Carré de ) né a Paris en 1686, de Gui Carré, Maitre des Requêtes, perdit sa mere à l'âge de quatre ans, & restalivré à la tendresse aveugle d'un pere, dont les molles complaisances, ne firent que fortifier les mauvais penchans, qu'il avoit reçûs de la nature. Né, comme il le dit lui-même, avec une ame naturellement baffe & timide . beaucoup de vanité & un orgueil excessif, l'éducation qu'il reçut, contribua à augmenter une partie de ses vices. Le jeune Carré avoit à peine 15 ans, qu'il se laissa aller sans réserve au torrent de ses passions, & pour n'être pas troublé par la crainte des peines de l'autre vie, il cessa de croire. Lorsqu'il eut 25 ans, il acheta une Charge de Conseiller au Parlement, & malgré les désordres de sa conduite, il se fit. une sorte de réputation dans fon Corps, par son esprit, son éloquence, & d'autres qualités extérieures, qui couvroient les misères & les vices de son cœur. Dieu qui avoit des desseins de miseri-

M O 230

corde sur cet incrédule, lui inspira l'envie d'aller au tombeau du pieux Abbé de Paris, où s'opéroient de grandes merveilles. Il y entra le 7 Septembre 1731, avec cet air de hauteur & d'arrogance qui lui étoit naturel, & bien résolu de tout examiner, avec les yeux de la plus sévère critique. C'étoit là où l'attendoit cet Etre Suprême, qu'il avoit souvent blasphemé; car à la vue de ce qui se passoit dans ce saint lieu, ce pécheur superbe sentit tout-à-coup son orgueil terrassé, & frappé de mille traits de lumières, d'incrédule devint Chrétien. Dès ce moment, il résolut de publier les merveilles du Seigneur, & au fond des montagnes d'Auvergne où il fut exilé en 1732, il forma le projet de recueillir les preuves des miracles, d'en faire la démonstration, & de les présenter au Roi. De retour 2 Paris, il se prépara comme Esther par la prière & le ieune à l'exécution de ce louable dessein, & étant allé à Versailles, il eut l'honneur de présenter au Roi un volume in - 4. magnifiquement relié, qu'il accompagna d'un discours plein de zèle & de vérité. Lorsqu'il fut revenu à Paris, il atten-

Après quelques mois de séjour dans cette prison, il fut relégué dans une Abbaye de Bénédictins du Diocèse d'Avignon, d'où il fut transféré peu de tems après à Viviers, où il eut à effuyer tous les excès du faux zèle de l'Evêque. Le Pariem. ordonna souvent des députations pour demander le retour de l'illustre captif, & se plaindre des outrages faits à sa personne: mais toutes ces démarches n'aboutirent qu'à le faire conduire à Valence, où il fut enferme dans la citadelle, gardé étroitement & fans aucune communication au dehors. C'est dans cette dernière prison qu'il acheva sa carrière pénitente, & qu'après avoir réparé les scandales de sa vie passée, par une vie sainte & mortifiée, il alla en recevoir la récompense en 1750. Ce pieux Magistrat mettoit la dernière main, quand il mourut, à un Ouvrage contre les Incrédules, qu'il avoit entrepris avec l'agrément du Roi, qui avoit bien voulu lui fournir tous les secours nécessaires, pour exécuter un projet aussi utile. Il seroit à souhaiter que le Public ne fût pas privé plus long-tems d'un Ouvrage 'où la Religion doit être dignedit en prières le succès de ment vengée des blasphêmes sa démarche, & c'est dans des impies, par un homme cette édifiante ocupation , qui ayant long-tems levé l'éque le trouva, l'Exempt char- tendard de leur fifteme, en géde le conduire à la Bastille. connoissoit mieux que personne le frivole & le foible. Il ne nous reste de lui, que l'Ouvrage qu'il présenta au Roi, intitulé: la vérité des miracles opérés par l'intercession de M. de Paris , &c. in-4. orné de vingt estampes en tailles douces, à la tête duquel est le portrait de ce Diacre. Ce volume contient, 1°. Une Epitre dédicatoire au Roi, très-respectueuse, trèsintéressante, très-solide, dans laquelle l'Auteur expose les grands & religieux motifs qui le déterminèrent à suivre le zèle dont il étoit embrafé pour la gloire & les intérêts de S. M. 2º. La Relation du miracle de conversion opéré fur lui, dans laquellle avec une humilité héroique, le généreux Chrétien se reprétente comme un homme dont tout avoit contribué à gâter l'esprit & à corrompre le cœur, l'esprit par le Déssme & l'irréligion, le cœur par les passions les plus honteuses, ausquelles il se livroit sans aucun ménagement. Le zèlé Magistrat y donne un plan abrégé de toute la Religion, avec une analyse de ses preuves & des principaux traits quien manifestent la Divinité; & rien de plus intéressant, de plus concis, & de mieux lié que cette expofition. 3°. Les démonstrations des miracles de guérifon, avec toutes les piéces justificatives, & des differtations de Médecins & Chirurgiens,

qui servent à constater la certitude, & même l'incurabilité des maladies: toutes ces pièces sont d'une force à convaincre les plus incrédules. 4º. Les conséquences qui résultent de ces miracles, avec des réponses aux principales objections. Cette partie n'est pas la moins intéressante, ni la moins solide de ce recceil. Cet Ouvrage écrit avec une noblesse de stile, qui répond à la grandeur du sujet, fut reçû avec des applaudissemens incroyables; on fut ravi de voir un Magistrat éclairé. un Juge intègre, habile à démeler la vérité, prouver avec la dernière évidence, des miracles qui étoient eux-mêmes une preuve incontestable de l'existence de Dieu, de la Sainteté de l'Eglise Catholique, & de la justice de la cause des Appellans; un homme touché qui parloit au cœur encore plus qu'à l'esprit; un Deifte devenu Chrétien fervent, qui fait l'aveu de ses anciens déréglemens, pour faire admirer la force de la grace, & celles des preuves ausquelles il a été comme forcé de se rendre. Le premier volume a été suivi de deux autres en différens tems, qui n'ont pas eu le même succès. L'Auteur y traitant d'un événement fingulier & rempli d'obscurité, sur lequel les Théologiens sont divises, n'a pas du se flatten de réunir tous les suffrages.

Aussi lui a-t-on reproché des méprises considérables, des excès, des principes dangereux, qui ont été relevés avec force dans plusieurs écrits.

MONTGOMERY, (Gabriel de Lorge Comte de) Gentilhomme François, illustre par son courage, son adresse & ses malheurs, étoit Capitaine de la Garde Ecossoile d'Henri II, & fut sans le vouloir le meurtrier de ce Prince, qui le força à joûter contre lui dans les tournois qu'il avoit ordonnés, au sujet du mariage de la Princesse Elizabeth. Montgomery eut beau s'en défendre, le Roi qui connoissoit son adresse, pour ces sortes de combats, voulut l'éprouver, & le Comte forcé d'obéir entra en lice, courut contre son Prince, & les lances des deux combattans s'étant rompues, un éclat passant au travers de la visière du Roi, lui entra fortement dans l'œil droit, & il en mourut onze jours après. Quoique le Comte fut très - innocent de cette mort, & que le Roi eût défendu en mourant qu'on la lui imputât; il prit néanmoins le parti de se retirer en Angleterre, & ayant embrassé le Calvinisme, il profita du trouble des guerres Civiles, pour revenir en France, où il fut mis à la tête des troupes Protestantes de la Basse-Normandie. Il se jetta dans Rouen, que l'armée Royale avoit dessein d'assiè-

ger, & il s'y défendit long tems avec intrépidité; mais enfin la ville ayant été prise d'assaut, Montgomery se jetta dans une Galère, & se rendit au Havre ; il surprit depuis Dieppe, & se trouva à la bataille de Jarnac, reprit tout. le Bearn, & rendit de grands services au parti Huguenot. Ses exploits qui pour une meilleure cause, l'auroient couvert de gloire, lui attirèrent l'ignominie qu'il méritoit, pour avoir porté les armes contre son Prince. Le Parlement de Paris le condanma à perdre la tête, comme Rebelle & Criminel de leze-Majesté, & il fut exécuté en effigie à la place de Grêve. Ce traitement ne le rendit que plus cruel envers les Catholiques, qui cherchèrent l'occasion de se venger de lui, à l'horrible journée de la St Barthelemy; mais Montgomery qui s'étoit logé dans le fauxbourg Saint Germain, échappa aux affassins, & se refugia en Angleterre, d'où il sollicita envain des secours pour la Rochelle, que le Duc d'Anjou assiègeoit. Quelque tems après il se jetta dans la Normandie, qu'il ravagea, & dont il prit quelques villes; mais ayant été surpris dans Domfront, par Matignon, après une réfiftance plus vigoureuse, que ne le permettoit une garnison de cent hommes, & un mauvais poste, il fut contraint de ſе

le rendre prisonnier de guerte, avee assurance de la vie. Mais malgré la parole solemnelle que Matignon lui avoit donnée, Catherine de Medicis qui ne pouvoit lui pardonner la mort de son mari; dont il étoit si peu coupable, lui fit faire son procès, & quoique les crimes précédens fussent abolis par les Edits de Pacification, & sa dernière révolte, par la parole de Matignon, il fut condamné à avoir la tête tranchée,& l'Arrêt fut exécuté le 26 Juin 1574, à la Grève, où le Comte fut traine sur un tombereau, après avoir souffert la plus cruelle question; il mourut avec une constance héroique, & fit une fin qui donna lieu de regretter une vie passée dans la révolte contre son Souverain. Sa mémoire qui étoit flétrie par l'Arrêt, fut rehabilitée en 1576.

MONTHOLON, (François de) fut un des plus grands Magistrats du seizième siècle, aussi distingué par sa rare probité que par son érudition. Il eut la gloire de plaider en 1522, en faveur de Charles de Bourbon, Connétable de France, contre Louise de Savoye, mère de François I. Ce Monarque qui se trouva incognitò à ce plaidoyer, admira le jugement & l'éloquence de Montholon dans cette cause, l'une des plus célèbres qui aient jamais été agitées au Parlement de Paris. Ce Prince qui se faisoit un plaisir de récompenser le mérite, fit Montholori Avocat Général en 1538, & Garde des Sceaux en 1542. Il reçut peu de tems après de ce Roi généreux une somme de deux cens mille livres, à laquelle Sa Majesté avoit condamné les Rébelles de la Rochelle; mais ce grand homme la consacra toute entière à la fondation d'un hôpital dans cette ville. Il mourut à Villers-Cotterets en 1543. Plusieurs Magistrais de la mês me famille ont marché sur fes traces.

MONT-JOSIEU, (Louis de) Gentilhomme de Rouergue, eut l'honneur d'apprendre les Mathématiques à
Monsieur, frere du Roi, accompagna le Duc de Joyeuse
à Rome en 1583, & y composa cinq Livres d'Antiquités;
in-4. Ouvrage curieux, qu'il
dédia au Pape Sixte V. On y
trouve un Traité Latin sur la
Peinture & la Sculpture des
Anciens.

MONTLUC, (Charles de) Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, & Lieutenant-Général au Gouvernement de Guyenne, servit avec la plus grande distinction dans différentes gueres, pendant cinquante-deux ans, sous cinq de nos Roisall signala la valeur dans un très-grand nombre de sièges & de combats. En 1562 il gaz-

gna la bataille de Ver sur les Huguenots, & leur tua plus de vingt mille hommes. La méfintelligence qu'il y eut en 1569 entre Henri de Montmorency, le Maréchal d'Anville & Montluc, parut si favorable aux Calvinistes, qu'ils se flattèrent de soumettre coute la Guyenne. Montluc, fit échouer leur dessein par la rupture d'un Pont qu'ils avoient fait fur la Garonne. Pour réussir dans cette importante entreprise, il fit détacher des Moulins à batteaux. qui emportés par la rapidité des eaux, rompirent le Pont par la violence de leur, choc. Pendant quil assiégeoit Rabasteins, en Bigorre, il eut les deux joues percées d'un coup d'arquebuse. Cette blessure le rendit si difforme, qu'il fut obligé de porter un masque le reste de sa vie. Un Officier voyant que le fang lui sortoit à gros bouillons par le nez & par la bouche, voulut le faire emporter. Non, reprit Montluc, ne pensez qu'à venger ma mort, & n'épargnez personne. Ses ordres ne furent que trop fidèlement exécutés; car la brêche avant été forcée, tout fut passé au fil de l'épée. Il fit pendant vingt - ans avec fuccès la guerre aux Calvinistes, auxquels il se rendit redoutable par sa valeur & par une cruauté qu'on ne peut dans sa terre d'Estillac en

1577 à soixante dix-sept ans Ses Commentaires ou Mémoires, par leur style naif, plein d'un feu également noble & naturel, montrent la beauté de son génie, qui n'étoit point cultivé par l'étude, & qui tiroit tous ses agrémens de son propre fonds. Henri IV appelloit cet Ouvrage curieux & intéressant la Bible des Soldats.

MONTLUC, (Jean de) frère du précédent, étoit entré jeune dans l'ordre de S. Dominique. Marguerite, Reine de Navarre, lui trouvant beaucoup d'esprit & de grands talens pour réussir dans le monde, le tira des Jacobins & le mena à la Cour de France, l'y fit connoître, & employa pour l'avancer le grand crédit qu'elle avoir auprès de François I, son frère. Montluc étoit un de ces hommes, qui, suivant les différentes scènes de la Cour, y accommodent leur personnage, sans s'embarrasser ni de leur conscience, ni de la Religion. Il fut employé avec succès en diverses ambassades, & s'y conduisit en homme savant, spirituel, & en habile politique. Quoiqu'Evêque de Valence, il favorisa secrettement les Calvinistes. & foulant aux pieds les saints Canons, il se maria clandestinement avec une demoiselle nommée Anne Marjustifier. Montluc mourut tin, dont il eut un fils naturel. Un historien Protet-

MO

tant qui ne laisse pas de faire son éloge, & de lui donner tous les caractères d'un grand homme, nous a fair connoître ses emportemens, son avarice & les désordres de sa vie, qui éclatèrent jusqu'en Irlande d'une manière scandaleuse. Cet indigne Eveque expira à Toulouse en 1579, entre les mains d'un Confesfeur Jesuite, ce qui servit beaucoup à convaincre le public, dit Sponde; dans ses Annales Ecclésiastiques, qu'il mourut Catholique: foible preuve! On a de lui des Instructions, des Epitres, des Ordonnances Synodales, & quelques autres Ouvrages qui méritent d'étre lûs.

MONTMAUR, (Pierre de) né dans la Marche, entra chez les Jésuites, & fut envoyé à Rome, où il enseigna la Grammaire avec réputation; mais comme sa santé paroissoit chancelante, on le congédia, & il s'érigea en vendeur de drogues à Avignon. Après avoir amassé quelque argent dans ce métier, il vint à Paris, se fit recevoir Avocat, & fréquenta le Barreau, qu'il quitta bientôt après pour se livrer à la Pocsie, qu'il croyoit devoir lui être plus lucrative. Il obtint erfin la chaire de Professeur-Royal en langue Grecque, ce qui le fit surnommer Montmaur le Grec. Il logeoit au Collège des Cholets, & alloit chercher fa vie de table

en table; il payoit son écot par ses railleries & ses sarcasmes contre les Savans, tant vivans que mores. Son plaifir étoit de médire, pour divertir ceux qui lui donnoient à manger, & il appliquoit tout son esprit à faire des allusions ou jeux de mots sur les noms propres. Ces allusions étoient toujours tirées du Grec & du Latin, & on les appella des Montmaurismes: Parlà il souleva contre lui tous les beaux esprits de son tems, qu'il déconcerioit par ses plaisanteries , & qu'il réduisoit au silence, par sa mémoire prodiginule qui lui donnoit le ton dans toutes les compas gnies. Comme ils virent donc qu'ils ne pouvoient lui tenir tête avec la langue, ils recoururent à la plume, & le diffamèrent à l'envi les uns des autres. Ménage leva le premier l'étendart contre lui, & en 1636, il écrivit en Latin la vie de Montmaur, qu'il masqua du nom de Gargilius Mamurra. Il exhorte dans cet Ouvrage tous les Savans à prendre les armes contre cet ennemi commun. Il y feint que Montmaur donnoit des leçons du mêtier de parafite, & lui attribue plufieurs écrits imiginaires sur ce sujet: Plusieurs autres prirent parti dans cette cause, & on peut voir les traits qu'ils lancèrent contre le parafite, dans le recueil curieux que Sallengre en a donné en deux vol. in-8 4 Llii

536' 1

1716, fous le titre d'Histoire de Pierre de Montmaur. Il ne faut cependant pas juger ce Professeur par ce torrent d'injures dont on l'inonda, ni par les portraits satyriques que l'on en fit, qu'il ne faut regarder que comme des jeux d'esprit, & des fictions : car dans le fond, ce n'étoit pas un homme aussi méprisable qu'on le faisoit, du moins par les qualités de l'esprit. Il avoit une mémoire prodigieuse, la lecture la plus vaste, beaucoup de vivacité, & l'art de faire des applications trèsheureuses, de ce qu'il avoit lû de plus beau. Il est vrai que c'étoit presque toujours avec malignité, & qu'il répandoit le sel à pleines mains ; ce qui excita contre lui la fureur de ceux qui étoient les objets de ses plaisanteries, & ils eurent beau jeu à lui reprocher fon avarice fordide, ses basses flatteries auprès des grands, dont il piquoit les tables, & d'autres vices haifsables, qui méritoient d'être censurés. Montmaur mourut en 1648.

MONTMORENCY. Parmi les hommes célèbres que cette illustre & ancienne Maison a produits en grand nombre, l'histoire admire surtout les suivans: Mathieu II, de MONTMORENCY, qui dans le treissème sècle se rendit redoutable par sa valeur, aux Anglois & aux Albigeois, sur lesquels il remporta plu-

fieurs victoires. Ses exploits militaires lui mériterent le glorieux surnom de Grand. Le Roi, pour récompenser ses services, le fit Connétable de France en 1218, & l'employa dans les affaires les plus importantes. Il mourut en 1230. Charles de MONTMOREN. CY fervit aussi utilement & avec beaucoup de gloire la France & son Roi. Les ennemis de l'Etat éprouvèrent fouvent son courage & sa prudence. Charles V eut tant d'estime pour lui, qu'il le choisit pour être Parrain du Dauphin, qui règna ensuite sous le nom de Charles VI. II mourut en 1381, après avoir été Chambellan du Roi, Pannetier & Maréchal de France. Anne de MONTMORENCY Pair, Maréchal & Connétable de France, &c. ne dégénera point des deux précédens, & fut un des plus grands Capitaines du seizième siècle. La défense de la ville de Mézières contre l'armée Impériale, dont il obligea le Comte de Nassau de lever honteusement le siège en 1521; la prise du Boulonnois en 1550, de Metz, Toul & Verdun en 1552, & celle du Havre sur les Anglois en 1563; les batailles de Dreux & de S. Denys gagnées, l'une en 1562, & l'autre en 1567, couvrirent de gloire le Connétable de Montmorency. Il s'étoit trouvé en huit combats, dans quatre désquels il

eut le commandement, toujours avec beaucoup d'honneur; mais souvent avec peu de fortune. Il fut pris dans les batailles de Pavie & de Dreux, & mourut des blessures qu'il reçut à celle de St Denys, après y avoir montré une valeur prodigieuse en 1567 à 74 ans. On dit qu'un Cordelier l'avant voulu exhorter à la mort, lorsqu'il étoit tout couvert de sang; Pensez-vous, lui dit - il d'un ton ferme & affuré, qu'un homme qui a vêcu près de quatre-vingt ans avec honneur, 'n'ait pas appris à mourir un quart-d'heure. C'étoit un des plus grands hommes de son tems par son courage intrépide, par sa prudence & par son attachement inviolable à la Religion Catholique, si rare en son siècle, parmi les personnes de son rang. Mais on remarque qu'il étoit trèssevère, impérieux, peu libéral, & que son humeur chagrine s'opposoit aux graces dont les Rois, sous lesquels il étoit en crédit, vouloient honorer leurs bons sujets. Il recut après sa mort un honneur qu'on ne fait qu'aux Rois & à leurs enfans; car on porta son effigie à ses funérailles. François, Charles & Henri de MONTMOREN-CY, ses trois fils, se signalèrent aussi en différens sièges & combats.

MONTMORENCY, (Henri Duc de) né en 1995,

n'avoit que dix-huit ans lorf. qu'il fut fait Amiral de France. C'étoit le Seigneur de toute la Cour le mieux fait, le plus aimable, le plus généreux, le plus magnifique; & ses grandes qualités l'avoient rendu les délices de la France. Il fervit son Prince avec diftinction, & donna des preuves éclatantes de bravoure dans la guerre contre les Huguenots, auquels il enleva diverses places dans le Languedoc. En 1625 il défit sur mer les Rochelois, reprit l'isle d'Oleron, & le Roi l'ayant envoyé dans le Piémont, il bâttit le Prince Doria à la journée de Veillane. En 1630 il fit lever le siège de Casal: ses services lui valurent le bâton de Maréchal de France, & ce Seigneur aimé de son Roi, adoré du p blic, jouissoit de toute sa faveur & de toute sa gloire, lorsque Gaston frère du Roi vint en interrompre le cours. Ce Prince, dont l'amitié fut funeste à tous ceux qu'il intéressa à sa haine pour le Cardinal de Richelieu, engagea dans sa révolte le Duc de Montmorency, qui fit soulever en sa faveur tout le bas Languedoc. Le Roi ayant envoyé contre eux les Maréchaux de la Force & Schomberg, ce dernier s'avança près de Casselnaudari avec deux mille hommes de pied & douze cens chevaux. Le Duc de Montmorency, à la tête de l'avant-L1 iij

garde des Rebelles , fondit fur eux & suivi de son seul Ecuyer, il franchit un fossé, & s'engagea imprudemment dans la mélée. Là, oubliant le devoir de Général, il se battit comme un simple soldat, & percé de coups, il zomba entre les mains de ses ennemis. Malgré la grandeur & l'évidence du crime, les services de cet illustre guerrier, ses victoires, ses triomphes, les vœux de toute la France attendrie fur fon fort, auroient pû adoucir la rigueur des loix, si le vindicatif Cardinal, moins, comme il le disoit, par la nécesfité de faire un exemple, que pour satisfaire son ressentiment particulier, n'eût rendu inflexible l'esprit de son maire,qu'il tirannisoit. L'infortuné Duc fut donc conduit à Toulouse, & malgré les marques du plus vif repentir qu'il donna, il fut condamné à perdre la tête, comme criminel de lèze-Majesté. Les juges ne prononcèrent la Sentence qu'en versant des larmes, & le jour de l'exécution, toute la ville retentit de gémissemens & de pleurs. Chacun frémissoit à la vûe de l'appareil tragique qui se préparoit, les Courtifans euxmêmes paroilfoient affligés. Le peuple couroit en foule dans les Eglises pour prier Dieu de fléchir le cœur du Rai, & leurs cris se faisoient entendre jusqu'au palais de ce

Prince. Le Maréchal de Chatillon ayant pris occasion du deuil public, pour demander la grace de la victime infortunce de l'ambition du Cardinal: Non, répondit le Monarque inflexible, d'un air chagrin, il faut qu'il meure, Le malheureux Montmorency marcha done vers l'échaffaut, & montra dans ce moment toute sa grandeur d'ame. En entrant dans la cour de l'Hôtel de Ville, il remarqua la statue d'Henri IV, il s'arreta un moment pour la considérer, & son Confessesseur lui demanda s'il désiroit quelque chose: Non, lui dit-il, je regardois l'effigiede ce grand Monarque, qui étoit un trés - bon & très - généreux Prince. Il eut la tête tranchée 30 du mois d'Octobre 1636, à l'âge de 37 ans. Louis se repentit dans la suite d'avoir fait mourir ce jeune héros; mais le Cardinal ne cella de s'applaudir de sa séverité. MONTMORENCY. (François-Henri de ) Voyez

LUXEMBOURG.
MONTMORT, (Pierre
Rémond de) né à Paris en
1678 d'une famille noble,

fut d'abord contraint par son pere d'étudier en Droit. Mais bientôt las de cette étude & de la maison paternelle, il se retira en Angleterre, d'où il passa les Pays-Bas, & ensuite en Allemagne. Ce sut là que la Recherche de la veriré lui tomba entre les mains. On ne lit point ce Livre indifféremment, quand on est d'un caractère qui donne prise à la Philosophie & à la Reiigion; aussi rendit - il Montmort Philosophe & véritable Chrétien. Revenu en France en 1699, il perdit son pere deux mois après. Alors maitre de lui-même à vingt-deux ans, il se livra aux exercices d'une piété sincère, à la Phi-Sophie & aux Mathématiques, suivant en tout les conseils du P. Mallebranche son maître, fon guide, & fon intime ami. En 1700, il fit un second voyage à Londres; pour y voir les Savans. Peu de teins après son retour, il embrassa l'Etat Ecclésiastique, & accepta un Canonicat de Paris, que son frere cadet lui résigna. Il en remplit scrupuleusement tous les devoirs, en ménageant pour ses cheres Mathématiques, tout le tems que n'exigeoient point les Offices du jour & de la nuit. Il ne manquoit jamais ni à l'amour des sciences, ni à celui du prochain, & marioit ou faisoit des Religieus., des filles qui étoient sans bien & fans secours. En 1706 il quitta l'habit Ecclésiastique & épousa Mademoiselle de Romicourt, petite-nièce de la Duchesse d'Angoulême. En 1711 il fit un troisième voyage en Angleterre, pour v observer l'éclipse Solaire qui devoit être totale à Londres. La Société Royale ne

voulut pas le laisser partir, fans l'avoir reçu dans son corps. De Montmort mourut à Paris de la petite vérole en 1719 à quarante - un ans. On a de lui un savant Ouvrage intitulé: Esfai d'analise sur les jeux de hasard, dont la meilleure édition est de 1714. Les pauvres & les paysans des trois paroisses dont il étoit Seigneur, firent retentir les Eglises de leurs gémissemens, éloges les plus précieux de tous, parce qu'aucune contrainte ne les arrache, & qu'ils ne se donnent ni à l'esprit, ni au favoir; mais à des qualités infiniment plus estimables.

MONTMOUTH, (Jacques Scot de) fils naturel de Charles II, Roi d'Angleterre, & de Marie Barlow, naquit à Roterdam en 1649, & fut élevé dans le Collége des Peres de l'Oratoire de Julli. Charles ayant été rétabli dans ses états, appella auprès de lui le jeune Prince qu'il aimoit tendrement, le fit Duc de Montmouth, Chevalier de la Jarretière, Capitaine des Gardes, & lui donna entrée dans son Conseil Royal. Ce Duc servit son Roi avec zèle & fidélité dans ces différens emplois, & ayant été envoyé contre les Rebelles d'Ecosse, il les défit entiérement à la journée de Bochatalbrige. Il fignala ensuite sa valeur au service de la France contre la Hollande, & Louis XIV

pour le récompenser des Tervices qu'il lui rendit, dans les campagnes de 1672, le créa Lieutenant - général de ses armées. De retour en Angleterre, il fut élu Chancelier de l'Université de Cambridge, & en 1679 son pere l'envoya de nouveau contre les Rebelles d'Ecosse qu'il soumit; tant de succès glorieux le rendirent cher à la nation autant que l'étoit son pere, & il eut parçouru une carrière brillante, si l'ambition n'eût infecté son cœur: mais cette passion s'en étant emparé, lui fit oublier ce qu'il devoit à son pere, à son Roi & à sa patrie. Il s'engagea dans plusieurs conspirations contre l'Etat & même contre la personne deCharles & du Duc d'Yorc son frere, & quoique l'excès de tendresse que le Roi avoit pour son fils, lui eût fait pardonner ses attentats, ce cœur rebelle n'en fut pas touché, & il se retira en Hollande pour attendre l'événement favorable d'exécuter ses projets ambitieux. A peine eut-il appris la mort de son pere, & l'élévation du Duc d'Yorc sur le trône, qu'il repassa en Angleterre, pour faire révolter les peuples contre lui, & il répandit un Manifeste, dans lequel le Roi étoit fort maltraité; ensuite il se mit'en campagne avec une petite armée, le fit proclamer Roi d'Angleterre, & promit une somme confidérable à celui qui lui livrerois le Duc d'Yorc mort ou vif; mais l'armée du Roi l'ayant poursuivi, l'attaqua, le vainquit, & le contraignit de se fauver à pied. Deux jours après la bataille, on le trouva dans un fossé couché sur la fougere; dès qu'il fut arrêté, il écrivit au Roi dans les termes les plus soumis pour demander grace, & il obtint la permission de venir se jetter aux pieds de Jacques, devant lequel il s'abaissa de la manière la plus soumise; mais le Roi inflexible lui déclara qu'il falloit se préparer à la mort, & le Duc se relevant avec fierté fut conduit à la Tour, d'où il ne sortit que pour porter sa tête sur un échaffaut, le 25 Juillet 1685.

MONTPENSIER, (Anne Marie-Louise d'Orléans) fille de Gaston, & connue sous le nom de Mademoiselle, naquit à Paris en 1627. Cette Princelle fière & impérieuse passa le commencement de sa vie dans les plaisirs & les intrigues, le milieu dans les amours & les chagrins, & la fin dans la dévotion & l'obscurité. Engagée dans les guerres Civiles, elle ofa faire tirer le canon de la Bastille sur l'armée du Roi, son cousin, qui assiègeoit Paris; & c'est alors que Mazarin qui sçavoit l'extrême envie qu'avoit Mademoiselle d'épouser une tête Couronnée, dit, ce canon-là vient de tuer son mari; Louis

n'oublia jamais cette action téméraire, il & la rappella un jour qu'il racontoit à un Amb. les troubles de sa minorité. Quand il en fut au siège de Paris, la Princesse entra: Volà, dit le Roi, interrompant son recit, voilà ma Coufine, qui vous achevera mon hiftoire. Les grands biens que Mademoiselle possédoit comme héritière de la Maison de Montpensier, & sa naissance illustre auroit pû lui procurer les plus grands partis; mais ses richesses ne servirent qu'à la rendre malheureuse, par l'opposition que la Cour forma à plusieurs alliances qui lui étoient agréables, & en lui en présentant d'autres qui ne lui convenoient point. Enfin la petite fille d'Henri IV, qui avoit dédaigné tant de Princes, & refusé tant de Rois, soupira à l'âge de quarante-quatre ans, pour un fimple Gentilhomme, & s'abajila juiqu'au Comte de Lauzun, qu'elle alloit épouser avec le consentement du Roi, lorsque la forfanterie de Lauzun fit échouer le projet, en donnant aux Princes du Sang le rems de faire révoquer la permission. La Princesse outrée de dépit, éclata en pleurs & en cris, s'emporta avec vio-Jence contre son Souverain, & épousa Lauzun en secret. Peu après les fureurs de celuici contre Mad. de Montespan, à qui il reprochoit sa disgrice, le firent enfermer à-Pignerol, & il n'en fortit

dix ans après, qu'à condition que Mademoiselle céderoit au Duc du Maine la Souveraineté de Dombes & du Comté d'Eu, & elle eut alors la permission de vivre avec son mari. Elle ne tarda pas à se repentir des fausses démaiches qu'une passion aveugle lui avoit fait faire. Lauzun infidèle & ingrat ne paya les bienfaits de la Princesse que de haine & d'insultes. Il exerça sur elle un si criminel empire, qu'on prétend qu'un jour revenant de la chasse il lui dit : Henriette de Bourbon ; tire-moi mes bottes, & qu'elle s'étant récriée sur cette insolence, il fit du pied un mouvement qui étoit le dernier des outrages. Tant d'excès rappellèrent enfin à la femme de Lauzun qu'elle avoit failli à être celle d'un Empereur, & en prenant l'air & le ton, elle défendit à Lauzun de se présenter devant elle. Mademoiselle mourut en 1695 : nous avons d'elle des Mémoires qui sont plus d'une femme occupée d'elle-même, que d'une Princesse qui a été témoin de grands événemens. Cependant il s'y trouve des choses très-curieuses; l'édition la plus complette est celle d'Amsterd. 1735, huit vol. in-13. on y a ajoûté un Recueil de Lettres de Mademoiselle de Montpensier à Mad. de Motteville, & de celle-ci à la Princesse; les mœurs de Mademoiselle & de Lauzun; un Recueil de portraits du Rois

de la Reine, &c. fait par la Princesse, & les gens de Lettres de la Cour; deux petits Romans de la façon de Mademoiselle, l'un intitulé: La Relation de l'isse imaginaire. & l'autre , la Princesse de Paphlagonie; ils sont en partie historiques & en partie fabuleux, mais écrits avec goût, & pleins d'une fine critique : ce sont proprement deux satyres ingénieules contre certaines personnes dont elle connoissoit le ridicule. Le Cyrus du dernier Roman est M. le Prince Louis II, mort en 1686, & la Reine des Amazones est Mademoiselle de Montpensier elle-même. On a encore de cette Princesse deux Ouvrages de dévotion.

MONTPET, ( Josse ) Peintre de l'Ecole Flamande, né vers l'an 1580, a excellé dans le paysage. Ce maître n'a point imité le précieux fini des Peintres Flamands: au contraire il a affecté un goût heurté & une certaine négligence, qui font que ses tableaux ne sont pas généralement recherchés: cependant il n'y en a point qui fasse plus d'effet à une certaine distance, & qui offre une plus grande étendue à l'imagination, par l'art avec lequel il a sçû dégrader ses teintes. On lui reproche de prodiguer le jaune dans les couleurs locales, & d'avoir une touche maniérée.

MONTPLAISIR, (de Brec) d'une famille illustre

de Bretagne, se distingua à la guerre par sa valeur, & se fit estimer à Paris par la beauté & les agrémens de son l'esprit. Il passe pour avoir eu quelque part aux Ouvrages de la Comtesse de la Suze, à laquelle il fut très-attaché. On a de lui des Poësies estimées, parmi lesquelles son Temple de la Gloire tient le premier rang. Il est adressé au Duc d'Anguien depuis le grand Condé, à l'occasion de la bataille de Nortlingue qu'il avoit gagnée sur le Général Mercy.

MONTREUL ou MONTREUIL, Architecte. Voyez MONTEREAU.

MONTREUIL, (Matthieu de) se fit un nom par les premiers Poëmes qu'il publia où l'on trouve de la clarté, de la facilité & du naturel; mais son affectation à insérer ses vers dans tous les recueils qui paroissoient de son tems, lui attira ce trait satyrique de Boileau:

On ne voit point mes vers, d l'envi de Montreuil, Grossir impunément les feuillets d'un Recueil.

Les pensées de ce Poëte ont beaucoup de brillant & de subtilité. Personne n'a mieux réussi dans le Madrigal, & il sut, dit M. de Voltaire, un de ces Ecrivains agréables & faciles, dont le siècle de Louis XIV a produit un grand nombre, & qui n'ont pas laissé de réussir dans le

genre médiocre. Montreuil ayant dépensé en voyages & en plaisirs la moitié de son bien, servit en qualité de Sécrétaire auprès de l'Evêque de Valence (Cosnac) qu'il suivit ensuite à Aix, où il mourut en 1692, âgé de 71 ans. On a de lui plusieurs pièces de Poesses qu'il a recueillis lui-meme, & dédié à M. Molé Me des Requêtes. On trouve dans ce recueil une Lettre pleine d'esprit & de délicatesse, contenant le voyage de la Cour de France vers les f:ontières d'Espagne pour le maciage de Louis XIV.

MONTROSS, (Jacques Graham, Comte & Duc de ) Ecossois fameux par sa rare valeur & la fidélité envers son Prince. Ce brave homme qui fut d'abord employé dans son pays contre Charles I, ayant reconnu que sous prétexte de liberté & de Religion, les Ecossois en vou-Joient à l'autorité du Roi, engagea tous ses biens pour lever des troupes, & ayant fait trois mille hommes, il les conduisit à Charles. Montros se signala à la bataille d'Yorc, & il remporta d'abord de grands avantages, sur Cromwel qu'il blessa de sa propre main; mais la fortune ayant changé, il fut obligé de s'enfuiren Ecosse, deguisé pour préparer une retraite au Roi, qui n'étoit plus en sureté en Angleterre. Il employa tout fon bien & tout son crédit pour lever une armée, avec laquelle il se rendit bientôt maître de la campagne, vainquit le Marquis d'Argile, & en moins de trois mois il gagna les batailles de Perth, d'Aberden, d'Alderne & d'Alford , victoires qui rendirent Charles, maître de toute l'Ecosse. Ce sut au milieu de ces brillans succès que le brave Montross reçut des Lettres du Roi, qui lui ordonnoit de congédier ses troupes, & de rendre aux Rebelles toutes les places qu'il leur avoit prises. Ce fidèle sujet ayant balancé quelque tems entre l'obéissance du Duc, à des ordres arrachés par violence, l'intérêt de ceux de son parti, se détermina enfin à mettre bas les armes, & facrifiant à son maître, son pays, ses biens, ses amis, il alla offrir ses services à l'Empereur Ferdinand qui l'envoya en Hongrie, où il cueillit de nouveaux lauriers contre les Turcs. Il combattoit depuis trois ans les Infidèles avec les plus grands succès, lorsque Charles II. lui fit part du dessein qu'il avoit de remonter sur le trône de ses peres. Montross toujours fidèle à son devoir, renonce à toutes les espérances que lui offroit la Cour de Vienne, & court offrir ses services à son nouveau maître. Il lève avec beaucoup peine une petite armée, avec laquelle il defcend en Ecosse, & remporte

d'abord de grands avantages; mais ayant été surpris dans un bois, il fut défait, obligé de s'enfuir deguisé en Paysan, & de se cacher pendant cinq jours dans des roseaux. La faim l'ayant forcé de sortir & de se découvrir à un Ecossois qui avoit autrefois servi sous lui, ce lâche le vendit au Général Lesley qui donna aussi-tôt avis à Cromwell de cette prise importante. Le barbare usurpateur ne perdit pas de tems pour se défaire du seul homme capable de traverser ses desseins. & il fit faire son procès avec tant de précipation que, lorsque les Envoyés de l'Empereur & du Roi de France arrivèrent, chargés de demander Montross au nom de leurs Maîtres, l'Arrêt cruel étoit dejà exécuté, & l'infortuné Marquis avoit été pendu & écartelé: ainsi périt ce brave Capitaine en 1640, tout couvert de l'auriers, & victime de sa fidélité pour ses Souverains. Charles II étant monté sur le trône rétablit la mémoire de ce fidèle & généreux sujet.

MOOR, (Antoine) Peintre d'Utreeht, excelloit dans le portrait & dans les sujets d'histoire. Il a rendu la nature avec beaucoup de force & de vérité; son pinceau est gras & moëlleux, & sa touche ferme & vigoureuse. Ses tableaux sont rares & fort chers. Il mourut à Anyers

en 1597 à cinquante-six anso MOORTON, Voyez MORTON.

MOPINOT, (Dom Simon) né à Rheims en 1685, fit appercevoir en lui, des sa plus tendre jeunesse, de grandispositions pour les sciences, & fit ses études avec le plus grand succès. Il ne se rendit pas moins estimable par son humilité, sa modestie, sa piété & l'innocence de ses mœurs, & ces qualités que l'on admira en lui dans l'âge le plus tendre, il les conserva jusqu'à la mort. Dieu pour le préserver de la corruption du monde, lui inspira de bonne heure le gont de la retraite & le jeune Mopinot choisit la Congrégation de S. Maur, comme celle où il crut voir le plus de lumières & de piété. Après qu'il eut fait profession à Meaux, son cours de Philosophie & de Théologie à saint Denis, il alla professer les humanités à Pont-Levoi, & en même - tems qu'il donnoit à ses élèves le goût des Belles-Lettres, qu'il sçavoit parfaitement, il formoit leur cœur à la piété la plus solide, autant par ses discours que par ses exemples. Dans cet emploi il fit plusieurs pièces d'éloquence & de Poesse qui furentuniversellement aplaudies, & qui pouvoient servir d'exemple aux préceptes qu'il donnoit. On chante encore dans plusieurs Maisons de son

Ordre des hymnes de sa facon que de bons connoisseurs, préfèrent à celles du fameux Santeuil. Il eut excellé dans la satyre, si la Religion lui eût permis de se livrer à ce genre. Quelques pièces qui lui sont échappées, montrent jusqu'où il pouvoit aller; une entr'autres qu'il fit sur le chemin de S. Denys, en passant entre Montmartre & Montfaucon; car il faisoit ses vers sur le champ, & tout le monde connoit ceux qu'il fit pour le St Ev. de Boulog, auquel il avoit été fort attaché, & qu'il composa en sortant de l'Autel, & avant que d'arriver à la Sacri-Rie. Vers l'an 1715 les Supérieurs l'appéllèrent à Paris, & il fut associé à Dom Coustant pour travailler à cette laborieuse collection de Lettres des Papes, dont le premier volume parut in-fol. à Paris 1721; l'Epitre Dédicatoire à Innocent XIII est toute de lui, ainsi que l'excellente Préface qui est à la tête, & qui Souleva Rome contre l'Auteur, parce qu'il n'avoit pas parlé affez favorablement de ses prétentions. D. Mopinot défendit son Ouvrage par plusieurs Lettres où brillent la justesse d'esprit, l'érudition & la solidité. Après la mort de Dom Coustant, il composa son éloge imprimé dans le Journal des Sçavans Janvier 1722, & se trouva chargé seul de la continuation du recueil dont il étoit

sur le point de faire imprimer le second vol. lorsque la mort l'enleva au milieu de la course en 1724, dans la trente-neuvième année de son âge. Outre les ouvrages dont nous avons parlé, on lui doit l'Epitre Dédicatoire qui est à la tete du Thefaurus Anecdotorum, & on lui attribue les Préfaces des trois premiers tomes de la Collectio amplifsima ; il en eut donné un bien plus grand nombre; fi son exactitude scrupuleuse lui eût permis d'être quelquefois content, de ce qu'il avoit fait. Ce saint Religieux joignoit à toutes les vertus de son état les qualités les plus aimables. qui le faisoient autant aimer de ceux avec qui il vivoit; que les premières le faisoient respecter.

MORALÉS, (Ambroise) Pieux, & sçavant Prêtre de Cordoue, contribua beaucoup dans le seizième siècle, a rétablir le goût des Belles-Lett. en Espagne; il enseigna avec distinction dans l'Université d'Alcala, fut Historiographe du Roi Philippe II, & composa plusieurs ouvrag. estimes; entr'autres la Chronique générale d'Espagne qui avoit été commencée par Florent de Zomora en 4 vol. in-fol. essentielle pour l'histoire de ce pays, les Antiquités d'Espagne, in-fol. ouvrage curieux & plein de recherches intéressantes. Moralès mourut à Alçala en 1590,

âgé de soixante & dix - sept ans, dans une grande réputa-

tion de piété.

MOREAU, (Etienne) né à Dijon en 1639, a composé des Poesses estimées à cause d'une simplicité élégante qui règne dans le style & dans les pensées. Elles ont été imprimés dans divers recueils de sont aussi par rassemblés sous le titre de Nouvelles sieurs du Parnasse. Il mourut en 1699.

MORAND, (Pierre de) né à Arles en 1701, d'une famille noble, reçut une éducation convenable à sa naissance, & montra dès son jeune âge un grand goût pour la poësie. Ce fut pour satisfaire plus librement cette passion, & pour se délivrer des tracasseries d'une belle-mere qu'il abandonna son épouse & ses biens pour venir à Paris où il fit représenter en 1727 son premier Ouvrage Dramatique intitulé: Téglis, tragédie qui eut quelque succès. On y trouve des scènes touchantes & des vers bien faits, affez d'intelligence de l'art pour concevoir des espérances d'une plus grande perfection; il ne manquoit à cette pièce que d'être mieux écrite. Morand déploya toutes ses connoissances théâtrales dans sa Tragédie de Childeric, pièce extrêmement compliquée, où il y a des traits de force & de génie, que le défaut du coloris, & une plaisanterie du parterre, firent tomber. Dans une des plus belles scènes de la pièce, un Moine déguisé appercevant un Acteur qui venoit avec une Lettre à la main , & qui s'efforcoit de se faire jour à travers la foule, il s'écria: Place au Facteur. L'éclat de rire qu'il excita, détourna toute l'attention, & les Comédiens ne furent plus entendus. Cependant la belle-meré de Morand lui ayant intenté un procès, & avant débité contre lui mille horreurs dans un Factum, ce Poëte s'en vengea par l'Esprit de divorce, Comédie, qui fut jouée aux Italiens . & dans laquelle il peignit sa belle-mere sous le nom de Madame Orgon. Cette petite pièce est bien écrite & bien dialoguée. Tout le monde sçait l'anecdote théâtrale à laquelle cette pièce donna lieu par une vivacité de l'Auteur, qui en prouvant sa bravoure fit peu d'honneur à son jugement: cependant notre Poete avant perdu tout son bien par ses diffipations & les chicanes domestiques, ne trouva d'autre ressource que dans l'emploi de correspondant littéraire du Roi de Prusse, que la mort vint lui ravir dix-huit mois après en avoir pris possession. Epuisé par ses excès en tout genres, il mourut au mois d'Août 1757. Outre les pièces dont nous avons parlé; on trouve dans un recueil qui

M O 547

a paru de lui en trois vol. in-12. Phanazar, Tragédie en un seul acte, jouée aux Italiens: trois Ballets héroïques: les Amours des Grands-hommes; les peines & les plaisirs de l'amour ; les travaux d'Hercule, qu'il ne put jamais faire représenter ; des Prologues, des Divertissemens, des Epitres, des Odes, des Sonnets, & quelques morceaux de proie, tels que des Préfaces bien sensées où les véritables règles de l'art Dramatique sont rappellés: un Discours ingénieux fur le plaifir qu'il y a de faire du bien, &c. ce recueil mérite d'être lû, quoiqu'on n'y trouve ni graces, ni chaleur, ni sublime de Poesie; mais il y a de l'esprit, des idées & des fens.

MOREAU, (Jean-Baptiste) d'Angers, vint chercher fortune à Paris, où les talens pour la musique, lui sirent concevoir l'espérance de la trouver. Il se glissa, on ne sçait comment, étant mal vêtu, & ayant un air provincial, à la toilette de Madame la Dauphine, Victoire de Bavière. Scachant que cette Princesse aimoit la Manague, il eut la hardiesse de la virer par la manche, & de in demander la permission de abanter un petit air de fa composition. Madame ia Dauphine le lui permit, en dant. Le Musicien, sans le decemcerter, chanta & plut à .Ptic Princesse. Cette ayanture par-

vint aux oreilles du Roi, qui voulut entendre chanter Moreau. Sa Majesté en fut si contente, qu'elle le chargea de faire un divertissement pour Marly, qui deux mois après fut exécuté & applaudi de toute la Cour. Moreau fic aussi la musique des intermedes d'Efther , d'Athalie , & de plusieurs autres pièces, pour la maison de S. Cyr. Il excelloit fur-tout à rendre toute l'expression des sujets & des paroles qu'on lui donnoit. Le Pocte Lainez son ami, lui fournissoit des Chanfons & des petites Cantates qu'il mettoit en musique. II mourut à Paris en 1733 à 78.

MOREAU, (Jacques) né à Châlon-fur-Saône en 1647 prit le parti de la Médecine & fut disciple du fameux Patin, qui devint son ami. II soutint des Thèses publiques, qui excitèrent contre lui la ialousie & la haine des anciens Médecins, qui l'accusèrent d'avoir défendu plusieurs Propositions condamnables. Moreau se justifia par des écrits, que les personnes sans partialité; estimèrent. On a de lui des Consultations sur les Rhumatismes; Traité Chymique de la véritable connoissance des fièvres continuelles, pourprées & pestilentielles, avec les moyens de les guérir ; Differtation Physique fur l'hydropisie, &c. Il mourut en 1729. Il ne faut pas le confondre avec René MOREAU, habile Docteur, & Professeur Royal en Médecine & en Chirurgie, à Paris, dont on a divers Ouvrages estimés., Il étoit de Montreuille-Bellai en Aniou & mourut en 1656.

MOREL, (Fréderic) fut encore plus célèbre que son illustre pere, qui portoit le même nom. Comme 'lui, il devint interprete du Roi, & son Imprimeur ordinaire pour 1 Hébreu, le Grec, le Latin & le François. Ses éditions, qui sont en grand nombre, prouvent qu'il étoit trèsscavant, & fort versé dans les Langues. Il a publić & traduit du Grec, sur les Manuscrits de la Bibliothéque du Roi, plusieurs Traités de S. Basile, de Théodoret, de S. Cyrille, &c. avec des notes. Sa passion pour l'étude étoit si grande, que lorsqu'on lui vint annoncer que sa femme alloit mourir, il ne voulut pas quitter la plume, qu'il n'eût fini la phrase, qu'il avoit commencée. Il ne l'avoit pas achevée, quand on revint lui dire qu'elle étoit morte. J'en fuis marri, répondit-il froians. Son fils & ses petits-fils in-fol. cultiverent auffi les Lettres

cedens, fut un scavant Die recteur de l'Imprimerie Royale, à Paris. On estime surtout, ses éditions Grecques. Il mourut en 1564, & laissa un Dictionnaire Gree Latin-François, & d'autres ouvrages, qui sont une preuve de ion érudition.

MOREL, (André) de Berne en Suisse, a (té un des plus habiles Antiquaires du dernier siècle. Il vint assez jeune à Paris, & y brilla par son érudition. L'étude des Médailles avoit fait ses délices, dès sa première jeunesse. S'étant plaint, avec une liberté Helvètique, de ce qu'on ne le récompensoit pas du travail, dont il avoit été chargé par Louis XIV, M. de Louvois le fit mettre à la Bastille. Pendant qu'il y étoit, on lui offrit la place de Garde du Cabinet des Médailles du Roi, à condition qu'il embrasseroit la Religion Catholique; mais il ne voulut pas l'accepter. Ayant recouvré sa liberté, il se retira en Allemagne, & mourut à Arnstade en 1703. Le plus estimé de ses Ouvrages a pour titre: Thesaurus Morelianus, dement, c'étoit une bonne fem- sive Familiarum Romanarum me. Il mourut en 1630, à 78 numismata, &c. deux volum.

MORERI, (Louis) Docavec succès, & soutinrent la teur en Théologie, naquit gloire qu'il s'étoit acquise en 1643 à Bargemont, petite par son Imprimerie. Guillau- ville de Provence. Ayant pris me MOREL, qui n'étoit les Ordres sacrés, il prêcha point de la famille des pré- à Lyon la Controverse pendant cinq ans, avec beaucoup de fruit. Ce fut pendant son sejour en cette Ville, qu'il entreprit, dans sa jeunesse, le premier Dictionnaire de faits, qu'on eut encore vu. Il publia cet Ouvrage en 1673, en un volume in-folio; à l'âge de trente ans. S'étant appliqué à en donner une nouvelle édition, en 2 volumes, dont il avoit déja fait imprimer le premier, ce grand travail lui coûta la vie en 1680, à trente-huit ans. L'impression du second volume, ne parut que l'année suivante. L'Ouvrage réformé & très-augmenté depuis Moreri, porte encore fon nom, & n'est plus de lui. C'est une Ville nouvelle, bâtie sur l'ancien plan. Trop de Généalogies suspectes & le défaut de critique, ont fait tort à ce Dictionnaire, d'ailleurs si utile. On en estime sur-tout les éditions de 1718; cinq vol. in-folio; de 1725; fix vol. in - folio; de 1732, fix vol. in-folio. M. l'Abbé Goujet a donné quatre vol. in-fol. de Supplement, que I'on réfond dans une nouvelle édition, en dix volum. infolio, qui s'imprime actuellement. On doit encore à Moreri le Pays d'Amour, ouvrage allégorique, pa: lequel il s'annonça, à l'âge de dix-huit ans, dans la République des Lettres, une traduction Françoise de la Perfection Chrétienne, de Rodriguez, trois vol. in-8. Relations nouvelles du Levant, de Gabriel de Chinon, Capucin, avec une longue Préface, in-12; & quélques aut. es ouvrages.

MORET DE BOUR-CHENU, Voyez BOUR-CHENU.

MORGUES, ou plute MOURGUES, Sieur de Sa Germain; né dans le Vellay en Languedoc; entra chez les Jésuites. Ayant ensuite quitté la Société, il vint à Paris, où il prêcha avec tant de réputation, qu'à trente-un ans, il devint le Prédicateur ordinaire de la Reine Marguerite de Valois, & ensuite celui du Roi Louis XIII. En 1620, le Cardinal de Richelieu se servit de sa plume 4 pour écrire contre ceux qui avoient ôté à la Reine-mere : l'éducation de ses enfans: ce qu'il fit dans un livre in-8, intitulé: Les vérités Chrétiennes; & que l'on nomma le Manifesté d'Angers. A la sollicitation du même Cardinal, il prit sa défense contre plusieurs Ecrivains étrangers qui attaquoient son Eminence, ce qui lui fit mettre au jour , le Théologien sans passion. Mais ce Ministre voyant ensuite son attachement pour la Reine-mere, se déclara contre lui. Il empêcha qu'il n'obtint, à Rome, des Bulles pour l'Eveché de Toulon, auquel le Roi Louis XIII. l'avoit nommé: En 1631, Morgues ayant

eté averti, que le Cardinal avoit donné des ordres pour le faire arrêter, il se réfugia auprès de la Reine-mere. à Bruxelles. Ce Ministre étant mort, il revint à Paris, se retira dans la Maison des Incurables, où il mourut en 1670, à quatre-vingt-huit ans, après avoir publié un Ouvrage, en deux vol. infolio, contre Richelieu, sous ce titre : Défense de la Reinemere, Recueil curieux & nécessaire, pour sçavoir à fond l'histoire du tems. Il y a trop de vivacité & de passion, défaut qui se trouve dans presque tous ses ouvrages. Il est encore auteur d'une réponse violente aux trois écrits d'Antoine le Brun, sous le zitre de Bruni Spongia, inquarto, & d'autres ouvrages.

MORHOF, (Daniel-Georges) né à Wismar dans le Duché de Meckelbourg en 1(39, fut Professeur de Poëfie à Rostock, ensuite d'Eloquence, d'Histoire & de Pocfie à Kiel, & Bibliothécaire de l'Université de cette Ville. L'ardeur qu'il avoit pour l'étude , le faisoit suffire à ces différens emplois. Il trouvoit encore du tems pour composer; mais enfin, épuilé par le travail, il mourut à Lubec en 1691, à 53 ans. On estime la plupart de ses ouvrages, qui sont en grand nombre, & sur-tout celui qui a pour sitre; Polyhistor, Sive

de notitia Auctorum & rerum Commentarii. L'édition qu'on en fit à Lubec en 1732, en deux vol. in-4, est la meilleure.

MORIN, (Etienne) fui un sçavant Ministre de la Religion prétendue Réformée. à Caen. Son mérite le fit admettre dans l'Académie des Belles-Lettres de cette Ville, malgré la loi qui excluoit les Protestans. La révocation de l'Edit de Nantes l'obligea de se retirer à Leyde, en 1685, & de-là à Amsterdam, où il fut nommé Professeur en langues Orientales. Il mourut en 1700. On a de lui huit Differtations Latines, scavantes & curieuses, sur des matières qui regardent l'Antiquité, dont la meilleure édition est celle de Dordrecht en 1700, in-8, &c. Henri MORIN son fils, a composé plusieurs Dissertations, qui se trouvent dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions & Belles - Lettres, dont il étoit membre. Il mourut à Caen en 1728.

M O R I N, (Jean) né à Blois, en 1591, de parens Calvinistes, étudia les Humanités à la Rochelle, & alla ensuite à Leyde, où il apprit la Philosophie, les Mathématiques, le Droit, la Théologie & les Langues Orientales. Après avoir acquis ces connoissances, il se consacra entièrement à la lecture de l'Ecriture-Sainte, des Con-

MO

tiles & des Peres. Etant venu à Paris, il fut converti à la Religion Catholique par le Cardinal du Perron, & entra, quelque tems après, dans la Congrégation de l'Oratoire. Il s'y fit bientôt un grand nom, par les sçavans ouvrages, dont il enrichit le public. En 1628, il fit imprimer des Dissertations sur l'origine des Patriarches & des Primats, & fur l'ancien usage des censures Ecclésiastiques. Deux ans après, son zèle pour la conversion des Juifs, lui fit entreprendre l'Edition de la Bible Grecque des Septante, avec la version donnée par Nobilius. Il attaqua, dans cet ouvrage, l'autenticité du texte Hébreu. Simeon de Muis, en prit la défense avec beaucoup de vivacité. par la piété & la libéralité pas moins dans son excellent de nos Rois, in-fol. La pre- Traité des Ordinations; in-

rin, l'Auteur fut obligé de promettre quelques corrections. Le Pape, informé de son mérie, l'appella à Rome, & l'employa pour la réunion de l'Eglise Grecque avec la Latine. Après neuf mois de séjour dans cette ville, il fut rappellé en France par les ordres du Cardinal de Richelieu. De retour à Paris, il se livra à l'étude, avec une ardeur infatigable. En 1651, parut son Commentaire historique sur la Pénitence à en un vol. in-fol. en Latina C' toit le fruit d'un travail de vingt ans : il y a recueilli non-seulement tout ce qui se trouve dans les Canons des Conciles & dans les écrits des Peres, mais encore tout ce que renferment les Pénitenciers Grecs & Latins, fur Le P. Morin publia, en 1629, ce Sacrement. Ce grand Trais. son Histoire de la délivrance té est divisé en dix Livres de l'Eglise par l'Empereur & semble épuiser la matière. Constantin, & du progrès de On y remarque une érudition la souveraineté des Papes, prodigieuse. On n'en trouve mière partie, n'est qu'une tra- fol. en Latin, qui est mème duction de la vie de Cons- plus travaillé & plus méthotantin, par Eusèbe. La deu- dique, que celui de la Pénixième, comprend l'histoire tence. Simon nous a donné à de la délivrance de l'Eglise sous le titre d'Antiquités de par Constantin; & dans la 3e. l'Eglise Orientale, un Recueil le P. Morin fait voir l'origine de Lettres du P. Morin, où & le progrès de la souverai- l'on voit des traits curieux neté temporelle des Papes. d'histoire & de critique. Une Cet ouvrage, qui est en Fran- autre obligation, que la Reçois & affez mal écrit , dé- ligion & les Lettres ont à ce plût à la Cour de Rome. Pour sçavant Oratorien, c'est d'aappaiser le Cardinal Barbe- voir fait revivre, pour ainst Mmi

dire . le Pentateuque Samaritain, en le publiant dans la Bible Polyglotte de le Jay. Depuis le tems de saint Jerôme, il avoit été comme enseveli dans les ténébres. Une attaque d'apoplexie enleva cet illustre Ecrivain en 1659, dans fa soixante-huitième année. Ses grandes lumières, lui procurèrent souvent l'honneur d'être consulté par le Clergé de France, sur les matières les plus importantes & les plus difficiles. A des connoissances très-étendues, il joignoit beaucoup de piété, de douceur & de modestie.

MORIN, (Jean-Baptiste) né à Villefranche en Beaujolois en 1583, fut reçu Doct.en Médécine à Avignon. Etant venu à Paris, il entra chez Claude Dormy, Evêque de Boulogne, qui l'envoya en Hongrie faire des recherches fur les Métaux, & il fit làdessus un livre sous le titre de Mundi sublunaris Anatomia, dans lequel il prétend que les entrailles de la Terre, sont divisées en trois régions, comme l'air. A son retour il s'appliqua entièrement à l'Astrologie judiciaire. Ses Horoscopes lui donnèrent accès chez les grands. Le Cardinal de Richelieu, dit on, le consulta, & Mazarin le Tayorisa d'une pension de deux mille livres. L'Auteur de sa vie cite plusieurs de ses prédictions qui furent justifiées par l'événement; mais quel-

ques sçavans de son tems l'ont convaincu de s'être souvent trompé lourdement. Après avoir demeuré huit ans chez le Duc de Luxembourg, frere du Connétable de Luynes, il obtint une chaire de Professeur Royal de Mathématiques. Ayant attaqué le svstéme de Copernic & d'Epicure, il eut avec Gassendi & Bernier des démêlés littéraires. où les injures ne furent pas épargnées. Il eut encore une dispute au sujet des Longitudes. Les Hollandois avoient promis cent mille livres. & le Roi d'Espagne trois cent mille, à celui qui les découvriroit. Notre Professeur Royal publia en 1634, qu'il avoit trouvé le problême dans un Traité intitulé : Longitudinum Cælestium & Terrestrium nova & optata Scientia. Mais on lui en contesta la gloire. L'affemblée des Commissaires nommés par le Cardinal de Richelieu, décida contre lui; ce qui échauffa beaucoup sa bile. Cet homme singulier mourut à Paris en 1656. On a encore de lui Astrologia Gallica, & plufieurs autres ouvrages in-fol. qu'il fut trente ans à compoler,

MORIN, (Pierre) né à Paris en 1531, passa en Italie, qui étoit alors le théatre des Sçavans, & où il sut entrainé par son goût pour les Lettres. Après avoir ésé employé par Paul Manuce, éélèbre Imprimeur de Venise, il enteigna le Grec & la Cosmographie à Vicence, d'où il fut appellé à Ferrare par le Duc de cette Ville. Son mérite lui acquit ensuite l'estime de S. Charles Borromée, & les Papes Grégoire XIII & Sixte V. l'employèrent à l'Edition de la Bible Grecque des Septante, & à celle de la Vulgate. Pierre Morin étoit très-versé dans l'Antiquité Eccléfiastique, Jaborieux, défintéressé, zèlé pour les intérêts de l'Eglise & de la République des Lettres, plein de religion & de piété, & un des plus Sçavans critiques, & des plus judicieux Ecrivains de son siécle. Il mourut en 1608, âgé de soixante-dix-sept ans. Le Pere Quetif, Dominicain, publia en 1675 quelques ouvrages de cet Auteur, entr'autres un Traité du bon usage des Sciences, ouvrage excellent, où l'on trouve des maximes & des principes, qui donnent une idée bien avantageuse de l'Auteur.

MORIN,, Simon) né en 1623 à Richemont en Normandie, vint à Paris, où l'oifiveté & son penchant naturel l'entraînèrent bientôt dans les ridicules erreurs des Illuminés, alors fort communs dans cette Ville. Après avoir abulé de la fille de son hô-

il se fit un assez grand nombre de partisans, qui venoient l'entendre discourir sur la prétendue spiritualité. Magistrat de la Police fut informé de ces assemblées, & Morin arrêté & conduit à la Bastille. En étant sorti au bout de deux mois, il continua à débiter ses visions & ses erreurs, qu'il exposa dans un petit livre intitulé, Pen-Sées de Morin , qui est trèsrare, & qui est un tissu de réveries & d'extravagances; il y affuroit que Jesus Christ s'étoit incorporé en lui pour réformer l'Eglise. Le Curé de S. Germain l'Auxerrois lui ayant demandé s'il penfoit aux châtimens que méritoit un sentiment si impie, je ne crains, répondit-il, ni ménaces, ni supplices, & je ne serai jamais assez lâche pour dire, transeat à me Calix iste. Enfermé pour la seconde fois à la Bastille, il y fit imprimer une rétractation, & oublia la fermeté dont il avoit fait parade. Après avoir recouvré sa liberté, il dogmatisa de nouveau. Il est encore saisi & conduit à la Conciergerie. Pour en sortir, il fait une autre abjuration & une profession de Foi Cathol. qu'il desavoua, des qu'il fut libre. Cherchant encore à répandre ses extravagances & ses impiétés, il fut arrêté tesse, il l'épousa, & en eut, dans le tems qu'il composoit plusieurs enfans. Quoique un discours qu'il vouloit présans lettres & fort ignorant, senter au Roi. Il débutoit par

ces mots: Le Fils de l'Homme au Roi de France. Ce fanatique fut brûlé vifavec tous ses écrits en 1663. Mais il retracia les erreurs avant son supplice. On dit qu'après la lecture de son jugement, M. le Premier Président de Lamoignon, lui ayant demandé en raillant, s'il étoit écrit, quelque part que le nouveau Messie dût etre condamné au fou, Morin lui répondit par ces paroles du Pseaume 16, igne me examinasti, & non est inventa in me iniquitas. Desmarets St. Sorlin autre fanatique, s'étoit rendu son démonciateur par jalousie de mézier, & ce fut fur sa déposition que l'on fit le procès à Morin.

MORISON, (Robert) né à Aberdéen en Angleterre en 1620, s'appliqua à l'étude des Mathématiques, de la Philosophie, de la Théologie, de la Langue Hébraique, de la Médécine, & sur-tout de la Botanique, pour laquelle il avoit beaucoup de talent. Après avoir fignalé sa valeur & son zèle pour le Roi Charles I. dans les guerres civiles, il vint en France. Gafton Duc d'Orléans l'attira à Blois, & lui confia la direction du Jardin Royal de cette Ville, où il apporta dans la fuite 250 plantes, dont pertonne n'avoit donné la description. Il dressa une nouvelle méthode d'expliquer la Botanique que le Duc goûta. Après la mert de ce Prince,

il retourna en Angleterre; où il fut Médécin du Roi Charles II, & Professeur Royal de Botanique. A ces titres sut attachée une pension annuelle de 200 livres sterling. Morison mourut à Londres en 1683. On a de lui la seconde partie de son excell. Histoire des Plantes, infol. qui fait regretter la premiere, qui n'a point été imprimée. On ne sçait ce qu'elle est devenue

MORISOT, (Claude-Barthelemi) de Dijon, composa dans le dix-septieme siècle plusieurs ouvrages latins; un Panegyrique de Henri IV, in-8. peu recherché; un livre affez original, où sous le titre de Perruviana, il cachoit quelques intrigues de son tems. La Monnoye prétend qu'on y trouve l'Hiftoire des démélés du Cardinal de Richelieu avec la Reine Marie de Médicis, & Gaston de France, Duc d'Orléans. Il y a une clef de cet ouvrage qui confirme cette opinion. On a encore du mer me Auteur une Satyre contre les Jésuites, intitalée, Veritatis Lacrimæ, austi a-t-elle été réimprimée plusieurs fois. L'édition faite à Génève en 1626, est dédiée à ces Révérends Peres, Patribus Jesuitis fanitatem. Cet Auteur mourut en 1661.

MORLEY, (Georges) né à Londres en 1597, eut d'abord un Canonicat dans dont il donna les revenus au Roi Charles I, qui étoit alors les troupes du long Parlement. Après avoir servi avec zèle ce Prince infortuné, il quitta l'Angleterre. Sous fidelité pour son Prince, beaucoup de courage, de générosité & d'exactitude à remplir les devoirs de son Ministère. Il a laissé des Sermons & d'autres écrits.

MORNAC, (Antoine) de Tours, célèbre Avocat au Parlement de Paris, fréquenta le Barreau près de quarante ans, s'y distingua par sa probité & par son érudition, & mourut en 1619. Ses ouvrages ont été imprimés à Paris en 1724, en 4 vol. infol. Il scut concilier les Muses avec l'Etude des Loix. On a un Recueil de ses Vers. intitulé Feriæ forenses, in-8. parce qu'ils étoient le fruit de ses amusemens pendant les Vacations du Palais. Ils contiennent les éloges des Gens de Robbe, qui avoient paru avec éclat en France, depuis 1500.

MORNAI, (Philippe de) Seigneur du Plessis Marli, le plus vertueux & le plus grand homme du parti Protestant. naquit à Buhy, d'une famille noble & ancienne. Il fut éle-

l'Eglise de Christ à Oxford, vé à Paris où il fit de grands progrès dans les Belles-Lettres, dans les Langues sçaengagé dans la guerre contre vantes, & dans la Théologie; ce qui étoit alors un prodige dans un Gentilhomme. Il fut d'abord destiné à l'Eglise, & il auroit pû par son mérite Charles II, il devint Evêque & sa naissance, en espérer les de Worcester, & ensuite de plus hautes dignités; mais sa Winchester, & mourut en mere qui étoit imbue des nou-1684. Il joignit à une grande velles opinions, l'y engagea de bonne heure. Après l'affreux massacre de la Saint Barthelemi, du Plessis voyagea en Italie, en Allemagne, dans les Pays-Bas & en Angleterre. Il s'attacha ensuite au Roi de Navarre, depuis Henri IV, qui lui donna toute sa confiance. Du Plessis servit avec zèle sa Religion & son Maitre de sa plume & de son épée, & fut toujours le vertueux soutien du parti de l'erreur. Le Roi l'envoya à Elizabeth, Reine d'Angleterre & dans plusieurs autres Cours, & it ne lui donna jamais d'autres instructions qu'un blanc figné. Mornai réussit dans presque toutes ses négociations, parce qu'il étoit un vrai politique, & ses Lettres passent pour être écrites avec beaucoup de force & de fagesse. Il contribua de son mieux à faire monter sur le Trône son Maître; mais lorsque ce Prince eut changé de Religion, il lui en fit de sanglans reproches. & se retira de la Cour. Rendu à lui-même, il s'occupa à composer des li-M m iv

vres en faveur du Calvinisme, dont il étoit l'ame & le sourien par sa science, sa valeur & sa probité; c'est ce qui le fit appeller le Pape des Huguenots. Il en fit paroitre un sur les prétendus abus de la Messe où il fit entrer diverses mazières de controverse. Cet Ouvrage étoit plein d'une infinité de passages tirés des Saints Peres, & même de quelques anciens Scolastiques. pour montrer que l'Eglise Romaine s'étoit écartée de la doctrine de l'antiquité, en plufieurs points. Ces passages pour la plupart lui avoient été fournis par les Docteurs de Genève & par les Miniftres de France, & comptant fur leur exactitude & fur leur bonne foi, Mornai les avoir employés dans son livre, sans les vérifier dans les originaux. Des que l'Ouvrage parut, il fur attaqué de toutes parts, & l'Auteur pressé de répondre aux critiques, dit qu'il ne vouloit se compromettre ni avec des Jésuites, ni avec des pédans; mais que si guelqu'homme de distinction se faisoit son adversaire. il lui répondroit de manière à lui fermer la bouche. Du Perron, Evêque d'Evreux, se présenta & publia un écrit par lequel il s'obligeoit à montrer 500 énormes faussetés dans le livre de Mornai. Celui-ci qui ne put plus s'en dédire, accepta le défi, & avec l'agrément du Roi, la présent, lui disant avec dou-

conférence fut indiquée à Fontainebleau, où la Cour devoit être. On nomma pour Juges, les plus scavans hommes du Royaume, de Thou, Pithou, Casaubon, &c. & en présence du Roi & des principaux Seigneurs du Royaume, la première conférence se tint le 4 de Mai 1600, dans une salle du Palais de Fontainebleau. Mornai y fut affez rudement, mené par du Perron qui le convainquit de faux sur des passages tirés de Scot, de Durand & de Saint Chrysostôme. La téance qui dura depuis une heure après midi jusqu'à sept, devoit recommencer le lendemain : mais Mornai étant tombé malade pendant la nuit, partit sans prendre congé de personne, dès qu'il put monter à cheval, & il se rerira à son Gouvernement de Saumur. Dès qu'il y fut arrivé, il fit courir une relation de la conférence à son avantage; mais l'Evêque en opposa une plus fincère qui constata la défaite de son adversaire, dont les Protestans mêmes, qui étoient présens, convinrent. Ses amis le blamèrent fort de s'être st imprudemment engagé; d'autres qui prenoient moins à cœur, les intérêts de leur Religion, en raillèrent. L'on rit beaucoup, fur-tout d'un bon mot que dit un Capitaine Huguenot, sur le succès de cette dispute. Un Ministre qui étoit

leur; que l'Evêque d'Evreux avoit déja emporté plusieurs passages sur du Plessis : qu'importe, répartit le Capitaine, pouryû que celui de Saumur lui demeure. Saumur étoit un passage important sur la rivière de Loire. Le gouvernement de cette place lui fut ôté en 1621, par Louis XIII, & alors du Plessis se retira dans la Baronie de la Forêt, où il mourut en 1723 âgé de 74 ans. Outre les ouvrages dont nous avons parlé, il est l'Auteur d'un Traité de la verité de la Religion chrétienne ; du mistère d'iniquité, d'un Discours fur le droit présendu par ceux de la Maison de Guise, in-8. de Mémoires depuis l'an 1572, jusqu'en 1623, in-4. Ces Mémoires sont des plus curieux & des plus instructifs, à cause de la grande part que l'Auteur eut dans les affaires. Sa vie a été écrite in-4. par David de Liques.

MORON, (Jean) Evêque de Modène, fils du Comte Jerôme Moron, Chancelier de Milan, étoit un homme d'une grande pénétration, adroit, résolu, intrépide, plein d'équité, zélé pour les intérêts de son Diocèse & de l'Eglise. Paul III. l'envoya Nonce en Allemagne, en 1542. Ce Pape avoit dessein d'assembler un Concile; mais les Protestans faisoient toujours naître de nouvelles difficultés, pour éluder les raisons de la Cour de Rome.

Moron en proposade si fortes à la Diète de Spire, que les Princes Allemands fouscrivirent, à la convocation d'un Concile général. Paul III. récompensa le succès de son Nonce, par le chapeau de Cardinal. Son mérite arma contre lui l'envie. Ses ennemis lui firent un crime de sa modération & de son équité à l'égard des Protestans. dont il prenoit le parti, quand il étoit persuadé qu'ils avoient raison. On le rendit suspect à Paul IV. qui fit arrêter ce pieux Cardinal, que tant de services rendus à l'Eglise, auroient dû mettre à couvert de la calomnie. Ce Pape avant été détrompé, fit dire à Moron qu'il pouvoit sortir de prison. Mais il répondit que préférant son honneur à la liberté, il vouloit qu'on rendit justice à son innocence, Paul IV. écoutant trop les timides ménagemens de l'amour propre, différa de l'absoudre, pour ne pas paroitre le condamner soi-même. Mais Pie IV. son successeur, prit hautement la défense de l'illustre accusé, & le fit Président du Concile de Trente. Ce qui fut encore plus glorieux pour Moron, c'est qu'après la mort de Pie IV, Saint Charles Borromée le crut digne d'être Pape, & lui donna sa voix; il en avoit déja eu 28 dans un autre Conclave. Il mourut à Rome en 1580 à 72 ans.

. Goog

MOROSINI, (François) de l'aiustre & très-ancienne maiton de ce nom, qui a produit tant de grands hommes presqu'en tout genre, & si utiles à la République de Venise, naquit en cette Ville en 1618. Dès l'âge de vingt ans, il se fit admirer sur une des galères Vénitiennes, & remporta sur les Turcs des avanzages continuels. Devenu Généra issime, il défendit contre eux l'Isle de Candie, soutint avec valeur plus de 50 assauts. Envain le Grand-Vifir, pour corrompre ce brave Guerrier, lui offrit de le faire sur le champ Prince de Valachie, & de Moldavie, ces avantages furent rejettés avec indignation. Morosini fut néanmoins obligé de capituler après un siège de 28 mois, qui coûta aux Turcs plus de cent vingt mille hommes, & plus de trente mille aux Vénitiens. La guerre s'étant rallumée contre ces Infidèles, Morosini leur enleva plusieurs Isles, remporta fur eux une victoire complette en 1687 près des Dardanelles, s'empara de Corinthe, de Sparte, d'Athènes & de presque toute la Grèce. Le Sénat pour récompenser de si glorieux succès, lui sit dreffer une statue d'airain avec cette inscription, Francisco Mauroceno Peloponesiaco adhuc viventi Senatus posuit anno 1687. Outre cet honneur, il eut celui d'être élu

Doge en 1688, avec des applaudissemens universels. Le Pape Alexandre VIII. lui envoya l'année suivante, un casque & une épée, qu'il reçut en cérémonie des mains du Nonce, dans l'Eglise de Saint Marc. Chargé de gloire & de 75 ans, il fut nommé Généralissime pour la quatrieme fois en 1693. Ce respectable vieillard mit plufieurs fois en fuite la flotte des Turcs: mais accablé de ses trvaux, il mourut à Napoli de Romanie en 1694, & laissa après lui une réputation qui lui durera autant que Venise.

MORTON ou MOOR-TON, (Jean) Anglois, se rendit très-habile dans la Jurisorudence Civile & Canonique, & fut admis dans le Conseil-Privé du Roi Henri VI. Edouard IV, fon successeur, lui accorda le même honneur. Ce Prince en mourant, laissa sous la tutelle de Richard Duc de Glocefter son frere, Edouard V, & Richard ses fils. Le Duc ambitieux fit égorger ses neyeux & usurpa la Couronne. Irrité de ne pouvoir corrompre Moorton, alors Eveque d'Ely, il le fit arrêter; mais ce Prélat échappé de sa prison, forma une puissante ligue contre Richard, qui fut tué dans une bataille en 1485. On mit sur le Trône Henri VII. fils d'Edmond, Comte de Richemont, sous lequel

Moorton fur Chancelier d'Angleterre & mourut en 1500. Il ne faut pas le confondre avec Thomas Moorton, savant Evêque Anglois du dixfeptième siècle, dont on a Apologia Catholica, & d'autres Ouvrages estimés des Anglois. Il jouit d'une parfaite santé jusqu'a l'âge de 95 ans,

auguel il mourut. MORUS, (Alexandre) né à Castres en 1616, d'un pere Calviniste, fut Professeur de Théologie, & Ministre à Genève. Ses grands talents pour la Chaire, lui firent des admirateurs; mais fon humeur impétueuse, sa hauteur, sa conduite peu régulière avec les femmes, lui ayant suscité des Censeurs & des ennemis, il passa en Hollande. Après y avoir enseigné avec distinction la Théologie à Middelbourg, & l'Histoire à Amsterdam, il voyagea en Italie en 1655; il y composa sur la défaite de la flotte Turque par les Vénitiens, un beau Poëme, qui lui valut un chaîne d'or, dont la République de Venise lui fit présent. De retour à Amsterdam, ayant été cité & condamné dans les Synodes Wallons, il vint à Paris & fut Ministre à Charenton. Les faillies d'imaginations, & les allusions ingénieuses qu'il prodiguoit en Chaire, lui attirerent une foule d'Auditeurs; mais ce que l'on a imprimé de ses Sermons, ne

répond point aux applaudissemens qu'il reçut, & à la réputation qu'il s'étoit acquise. Il mourut à Paris en 1670. On a de lui un Traité de gratia & libero arbitrio;

M O

550

un autre de Scripturâ Sacrâ; de belles Harangues & des Poëmes en Latin; Alexandri Mori fides publica, qui est une réponse à Milton qui l'avoit cruellement déchiré dans ses écrits, pour se venger de ce que Morus avoit publié un

livre composé par du Moulin le fils, sous le titre de, Regii fanguinis clamor ad Cælum adversus parricidas Anglos.

MORUS, (Thomas) né à Londres en 1483, d'un pero qui y étoit Avocat Confultant, fit de très-grands progrès dans les Belles-Lettres les Sciences & la piété. Outre les Langues mortes, il parloit facilement celles qui étoient en usage dans l'Europe. Henri VIII. Roid'Angleterre, l'employa avec fuccès en diverses ambassades & négociations importantes. Morus y soutint également sa réputation & les intérêts de son maître, qui pour le récompenser, le fit Chancelier du Royaume; mais quelque tems après ce Prince s'étant soulevé contre l'Eglise Romaine, pour suivre les criminels emportemens de son infâme passion, pour Anne de Boulen, Morus se démit de sa Charge en 1531, & se retira dans la maison pour viz

vre tranquillement avec les livres, au milieu des troubles dont l'Angleterre étoit agitée. Flatteries, promesses, menaces, tout fut employé pour arracher l'approbation de ce grand homme qui fut inflexible . & refusa de prêter le serment de suprématie, que le Roi exigeoit de tous ses sujets. Henri VIII. irrité de cette fermeté, le fit mettre en prison où il fut retenu 14 mois. On exerça toutes fortes de violences contre lui. Ses livres qui étoient toute sa con-Solation, lui furent enlevés. Plusieurs personnes de qualité vinrent l'exhorter à se soumettre; mais ils ne purent abbatre son courage. Comme on lui représentoit qu'il ne devoit point être d'une autre opinion que le grand Confeil d'Angleterre. « Si j'étois > feul contre tout le Parlement. répondit-il, « je me défierois es de moi-même; mais j'ai pour » moi toute l'Eglise, qui est le >> grand Conseil des Chrétiens. » A un Evêque de votre parti, 🖚 je puis en opposer un cent qui » jouissent de la gloire céleste. De Le nombre des Martyrs & >> des Confesseurs dont je suis le n sentiment, vaut bien celui de > la Noblesse d'aujourd'hui, & >> la puissance de tous les Con-» ciles Généraux, équivaut, >> sans doute, à celle du Par->> lement d'Angleterre. >> Sa femme vint aussi le conjurer de ne la point abandonner sitôt, ni ses enfans, ni sa patrie.

Morus lui demanda combient de tems il pourroit encore vivre selon le cours de la nature; vingt ans, répondit sa femme; n'y auroit-il pas de la folie, répliqua-t-il, à préférer vingt ans à l'éternité? Persistant donc à refuser de reconnoître Henri VIII. pour Chef de l'Eglise Anglicane, il fut condamné à avoir la tête tranchée, ce qui fut exécuté en 1535. Il souffrit la mort avec la joie & la constance des Martyrs. On a de lui une belle Prière tirée des Pseaumes, pour implorer le secours de Dieu dans les tentations; un livre utile & agréable, intitulé Utopie, qui contient le plan d'une République parfaite, à l'imitation de celle de Platon, & qui a été traduit & imprimé en François, & d'autres Ouvrages en Latin, imprimés à Louvain en 1566, in-fol. entre autre un recueil d'Epigrames, où il y a du naturel & du feu. Tous les Sçavans font les éloges les plus magnifiques de sa probité, de sa vertu & de fon érudition. Son stile est pur & élégant, & on y trouve beaucoup de vivacité, surtout dans sa réponse à Luther.

MORUS, (Marguerite) fille du précédent, avoit une grande connoissance des Belles-Lettres & des Langues. Elle professa hautement la Foi Orthodoxe, en Angleterre, & n'oublia rien pour

avoir la liberté de consoler son illustre pere, dans ses fers. On dit que pour l'obtenir, elle fit tomber entre les mains du Concierge une lettre, qu'elle feignoit écrire à son pere, pour lui persuader de consentir aux volontés du Roi. Elle se jetta même aux pieds de Henri VIII, qui lui accorda ce qu'elle demandoit; mais des qu'elle fut dans la prison, elle lui conseilla de Soutenir, avec constance, les intérêts de l'Eglise. Ce grand homme, ayant eu la tête tranchée, elle la racheta de l'Exécuteur de la Justice & la conserva précieusement. On lui en fit un crime; ayant été arrêtée, elle parla avec tant de courage aux Juges, qu'ils la renvoyèrent. Cette généreuse fille passa le reste de ses jours à se consoler, par la lecture & la composition de divers ouvrages.

MOSCHUS, (Jean) pieux Solitaire & Prêtre du septième siècle, visita les Monastères d'Orient & d'Egypte, & alla à Rome avec Sophrone son disciple, auquel il dédia un ouvr. célèb. intit. le Pré Spirituel, écrit en grec. On y trouve la vie, les actions, les sentences & les miracles des Moines de différens pays. Le stile est bas & grossier, mais on y trouve beaucoup de choses édifiantes, & on y remarque plusieurs preuves de la foi & de la discipline de l'Eglife. L'illustre Arnaud d'Andilly en a donné une traduction Françoise, estimée. Jean Moschus mourut l'an 619.

MOTHE - HOUDAN-COURT, (Philippe de la) Comte de Beaumont-fur-Oife Seigneur de la Fayelle, après avoir donné des preuves de sa valeur & de sa prudence, dans plusieurs sièges & combats, commanda, en 1641, en Catalogne: il défit les Espagnols devant Tarragone, & leur enleva différentes places. L'année suivante, il remporta sur eux trois victoires, & prit Villefranche. Pour récompenser tant de glorieux exploits, le Roi lui donna, en 1642, le Bâton de Maréchal de France avec le Duché de Cardonne, & la dignité de Viceroi en Catalogne.La Mothe-Houdancourt & fe montra digne de tant de titres, par les nouveaux avantages qu'il eut sur les ennemis. L'année 1644, ne lui fut pas si favorable : le Roi d'Espagne s'étant présenté devant Lérida. lorsqu'on s'y attendoit le moins, la Mothe-Houdancourt vint au-devant des ennemis, & leur livra bataille. Déja l'aîle droite des Espagnols étoit enfoncée, lorsque la terreur saisit nos troupes, si long-tems victorieuses, & leur arracha la victoire. Le Maréchal recueillit avec courage les débris de son armée. & affiègea Tarragone. Il se voyoit sur le point de jouir

du fruit de sa vigilance & de la valeur, par la réduction de cette place, lorsque par la négligence de l'Archevêque de Bordeaux, qui la bloquoit par mer, plusieurs Navires chargés de soldats, de vivres & de toutes sortes de munitions, y entrèrent; ce qui obligea ce Général de lever le siège. Ses envieux profitèrent de ses malheurs, pour le rendre criminel aux yeux du Roi. Il fut arrêté & renfermé dans le Château de Pierre-Encise, à Lyon, d'où il ne sortit qu'au mois de Septembre 1648, après avoir été pleinement justifié au Parlement de Grenoble. Le Roi le fit une seconde fois Viceroi de Catalogne, en 1651. Ce Maréchal força les lignes des ennemis devant Barcelone, en 1652, & défendit pendant cinq mois cette place, contre les meilleures troupes d'Espagne. Après avoir rendu d'autres services importans à l'Etat, il mourut en 1653, à 52 ans.

562

MOTHE-LE-VAYER, (François de la) né à Paris en 1588, étoit fils de Felix de la Mothe-le-Vayer, sçavant Jurisconsulte, grand Philosophe, habile Mathématieien, excellent Orateur & bon Poère, & Substitut du Procureur-Général du Parlement, dont on a plusieurs ouvrages: il mourut en 1625, âgé de soixante-dix-huit ans. Son fils, hérita de sa Char-

ge & de son goût pour les Sciences. Pour se livrer entièrement à l'étude, il renonça au Barreau, & s'appliqua à connoître le génie, les mœurs & les coûtumes du monde entier. Ses découvertes le conduisirent au Pyrrhonisme, tant il fut turpris de l'étrange contrariété des opinions! Selon M. de Voltaire, il est beaucoup plus hardi que Bayle dans son Sceptcisme, & moins réservé dans ses libertés Cyniques. On ne doit pourtant pas juger, que ses mœurs ayent été déréglées. La retraite & l'étude, dont il faisoit ses plus cheres délices, sembloient l'avoir rendu insensible aux plaisirs, même les plus permis. Il poufsoit si loin l'indissérence sur ce point, qu'on ne le regar doit que comme un Mytantrope. Son érudition le fit recevoir de l'Académie Françoise en 163y; & ce qui n'est pas moins glorieux pour lui il devint Précepteur de Philippe Duc d'Anjou, depuis Duc d'Orleans, frere unique de Louis XIV. Les relations des pays éloignés, faisoient fon plus grand amusement, fur-tout pendant les dernières années de sa vie. Comme il étoit sur le point d'expirer, Bernier, fon ami, vint le voir. Dès qu'il l'eût reconnu, quelles nouvelles avezvous du Grand Mogol, lui demanda-t-il? Ce furent prefque ses dernières paroles. Il

MO

mourut en 1672, à quatrevingt-cinq ans. Ses ouvrages, qui sont en grand nombre, ont été recueillis en deux vol. in-fol. & en dix-sept volumes in-12; cette dernière édition est la plus complette. Un fils qu'il avoit eu d'une première femme, tenoit déja un rang illustre parmi les Sçavans. lorsqu'il mourut en 1664, à 35 ans. C'est à lui, que Boileau adresse sa quatrième Satyre: d'où vient, cher le Vayer, &c. Il est auteur d'une traduction de Florus, avec d'excellentes notes. La même famille a produit François de la Mothe-le-Vayer de Bouligni, Maitre des Requétes, mort Intendant de Soissons en 1685. On a de lui, une Dissertation sur l'autorité des Rois en matière de Regale, qui fut réimprimée en 1700, sous le nom de M. Talon, avec ce titre : Traité de l'autorité des Rois, touchant l'administration de la Justice. Il publia aussi, en 1669, un Traité de l'autorité du Roi, touchant l'âge nécessaire à la Profession Religieuse; le Roman de Tharsis & Zelie 5 vol. in-8; dont on fait cas, & que l'on attribue à l'Abbé le-Vayer.

MOTHE, (Antoine-Houdart de la) né à Paris en 1672, d'un Marchand Chapelier, avoit un goût dominant pour le Théâtre, & s'amusoit dans sa jeunesse à représenter des Coméd. avec des jeunes gens de son âge; il avoit à peine

vingt-un ans, qu'il donna au Théâtre Italien, une Comédie en trois Actes, intitulée: Les Originaux. Le peu de succès de cette pièce l'ayant dégoûté, & quelques réflexions Chrétiennes l'ayant arraché aux amusemens frivoles, il se retira dans la fameuse Abbaye de la Trappe, d'où, après quelques mois de ferveur son inconstance le ramena à Paris, pour se livrer de nouveau au Théâtre, pour lequel il travadla iusqu'à la fin de sa vie. Il s'est exercé presque dans tous les genres de Poesie & de Litterature, & avec un succès bien différent. Jamais homme ne fut ni plus critiqué, ni plus loué que lui. La politesse de son esprit & la douceur de son commerce luz avoient fait un grand nombre d'amis, qui, si l'on peur le dire, l'adoroient comme le Dieu du Goût, & qui le défendirent avec enthousiasme. D'un autre côté, ses paradoxes littéraires, ses systèmes finguliers sur tous les genres de Littérature, ses jugemens sur les anciens, dont il s'avisa de règler les rangs, & d'apprécier le mérite avec emphase & d'une manière décisive, lui suscitèrent de formidables ennemis, qui brisèrent souvent les autels, que ses partisans fanatiques lui avoient élevés, & demasquèrent, avec succès, le faux mérite de cette idole. Racine, Despréaux, Roufseau, Madame Dacier, l'Ab-

bé des Fontaines, le Bel, furent des plus ardens à combattre ce prétendu héros du Parnasse; & à venger l'antiquité & le bon goût, des mépris d'un homme, qui avec beaucoup d'esprit, peu ou point de génie & beaucoup d'ignorance, étoit parvenu à en imposer, & presque à donner leçon à son siècle. La Mothe devint aveugle les dernières années de sa vie, & les passa dans des infirmités continuelles. Il mourut en 1731, figé de près de soixante ans, & fut enterré à Saint André des Arts, sa Paroisse. On a donné, en 1754, une édition complette de toutes les Œuvres de cet Auteur, en onze gros vol. in-8; & l'Editeur auroit travaillé plus sûrement à la gloire de la Mothe, s'il eût réduit cette énorme Collection, à trois ou quatre petits volumes. On y trouve tout ce que cet Académicien a fait comme Poete, & comme Prosateur. Presque tous les ouvrages du Poete, sont mauvais; & ce qu'il a fait en Prose, est assez généralement estimé, au moins pour la forme. Son Iliade, qui est son morceau de Poesse le plus confidérable & le plus déteftable, n'a servi qu'à venger Homère, qu'elle étoit faite pour réformer. Le stile en est iec & froid; les vers foibles. décharnés, la Poesse sans ame & fans chaleur, & l'on n'y yoit qu'un froid verfificateur,

qui substitue le compas symétrique de la raison au beau désordre du génie, & qui a fait un Poeme d'une lecture alfommante, qu'on peut rendre court en ne le lisant point, selon les conseils d'un grandMaitre. La Mothe, qui n'étoir pas né pour emboucher la trompette, ne fut guères plus habile à chausser le cothurne, quoiqu'il paroisse plus supportable dans ses Tragédies, que dans son Iliade. De quatre pièces Tragiques qu'il a composées, Inès de Castro eût le plus de succès, qu'elle dut à l'intérêt des sujets, aux situations touchantes & à l'illusion du Théâtre; car la pièce est mal écrite, pleine de vers plats, d'expressions barbares, & elle est contraire au bon sens, depuis le commencement jusqu'à la fin. L'Abbé des Fontaines en décrit tous les défauts, dans les Paradoxes Littéraires. Les trois autres pièces Tragiques de la Mothe. sont les Macchabées, où il y a quelques beaux endroits empruntés des Livres saints; mais ce n'est, d'ailleurs, qu'un recueil de Madrigaux de piété; & de froids lieux communs de Morale, sans passion, sans caractère & sans élevation. Romulus, où l'on trouve quelques détails passables; mais le principal personnage, n'est qu'un héros d'Opera, un fade & insipide amoureux, à qui il ne manque qu'une houlette & une pannetière; & l'Edi-

pe; qui est fort mauvais; mais au reste, quoique l'Auteur ait mieux réussi dans le T.agique que dans l'Epique, il est encore fort au-dessous de nos grands maitres du Théarre, & par-tout il manque de pureté, de clarté, de force, de noblesse & d'élégance; en un mot, nulle part il n'est Poete. De fix Comédies que nous avois de la Mothe, l'Amante difficile, le Magnifique, Minutolo, le Calendrier des Vieillards, le Talisman, la Matrone d'Ephise, il n'y en a qu'une qui se soit conservée au Théâtre, c'est le Magnifique: pièce charmante, en deux Actes, en prose. Le Poëte a mieux réussi dans le Lyrique du Théâtre, & l'on convient affez généralement qu'il a saisi le caractère & le goût de ce Spectacle, que ses vers. ont cette mollesse & certe douceur d'expression, essentielle à ce genre, & qu'il a répandu dans toutes ses Scènes, ces petites pensces fines, · ces jolis riens, qui seroient déplacés par-tout ailleurs qu'à l'Opera. On ne reproche à ses pièces que trop d'uniformité, qui leur donne un air de ressemblance désagréable. Il débuta par l'Europe galante, qui fut suivie d'Ise, la meilleure de toutes ses Pastorales. Ensuite il donna successivement l'Amadis de Grèce, Marthesis, le Triomphe des Arts, Canente, Omphale, le Carnaval & la Folie, la

Vénitienne, Alcyone, Semelé; Scanderlerg & le Ballet des Ages. La Mothe n'a ras eu le nieme fuccès dans le Lyrique de l'Ode, & quoique dans sa et nesse, il en ait fait quelquesunes, qui lui acquirent de la réputation, on convient assez généralement, qu'il n'a pas connu cette chaleur de stile ce choix d'expressions, cette harmonie de vers, & ce nombre, qui font l'ame de la Poë-Toujours didactique & symétrise, cont. efaisant l'enthousiasme, & nel'éprouvant pas ; les écrits ne portent point l'empreinte de ce beau feu, de cette impétuosité, de ce délire, de ce désordre, qui caractèrisent le génie. Aussi. selon le mot de Rousseau, ces froides amplifications de la Mothe, restemblent beaucoup plus à des Lettres qu'à des Odes, commençant toutes, pour ainsi dire, par le Monsieur, & finissant par le très-humble serviteur. Il a fair des Odes Morales, sublimes, galantes, des Cantates; des l'ymnes, des Pseaumes, &c. Peut-être avoitil la folle présomption de croire, égaler Horace, Pindare , Anacréon & Rousseau ; mais ces grands hommes étoient Poetes, & la Mothe n'étois que Philosophe. Il s'en trouve cependant quelques-unes dans le goût d'Anacréon, à qui on peut faire grace, quoique l'esprit y parle plus que la nature. Ses Eglogues, au nombre de vingt, lui font plus

d'nonneur, & l'on trouve dans plusieurs, le véritable caractère de l'.Ydille. L'Auteur a sçû y conserver le goût champêtre, la délicatesse de sentiment, & l'innocence des mœurs, qu'on suppose devoir règner parmi des Passeurs; mais il a lourdement échoué dans ses Fables, où il a prodigué l'esprit & l'invent. mais où l'on chercheroit vainem. le naturel d'Esope, la pureté de Phédre, & la simplicité sublime de l'inimitable la Fontaine. On les loua d'abord avec outrance, lorsqu'il les récita dans les assemblées publiques de l'Académie; mais à peine furent-elles imprimées, qu'il ne-resta plus d'admirateurs, que l'on fut dégoûté du ton familièrement bas qui y domine, ennuyé de ces êtres moraux & métaphyfiques, que l'Auteur personifie fans cesse, & que l'on rit de voir paroitre sur la Scène, Dom Jugement, Dame Mémoire,& Demoiselle Imagination, avec leurs titres de noblesse, & de voir appeller un Cadran un Greffier Solaire, une Citrouille un Phenomène potager, une Haye le Suisse d'un Jardin, &c. L'Abbé de Pons fut le seul, qui prit le parti de son héros contre le public, & qui soutint toujours opiniatrément, que les Fables étoient un excellent ouvrage; mais il en fit lui-meme, sans le vouloir, la critique la plus sanglante. On racon-

te, qu'il vint un jour au Caff très en colère contre un petit-neveu qu'il avoit, auquel il avoit donné pour apprena dre par cœur deux Fables, l'une de la Fontaine, l'autre de la Mothe : l'enfant , qui n'avoit pas plus de six ans, avoit appris fans peine celle de la Fontaine, & il n'avoit jamais pû retenir un mot de celle de la Mothe. Cette expérience ne convertit point. l'Abbé de Pons, & ne fit que l'indigner, contre le mauvais goût futur de son neveu. Lorfque l'on imprimoit ces Fables, avec des planches gravées par Gilot, un plaisant fit l'Epigramme suivante:

Quand le graveur Gilot & le Pocto Houdart,

Pour illustrer la Fable auront mis tout leur art,

C'est une vérité très-sure; Que le Poëte Houdart & le Graveur Gilot

En fait de vers & de gra-

Nons feront regretter la Fontaine

Après avoir confidéré la Mothe comme Poète Epique, Tragique, Comique, doublement Lyrique, Pastoral & Fabuliste, il faut le considérer comme Prosateur, & sous cet aspect, on ne peut lui resuser les louanges qui lui sont dûes. La délicatesse & la précision caractèrisoient sa manière d'écrire en Prose, qui

MO

est toujours ornée du coloris le plus brillant. Une foule de traits ingénieux, qui quelquefois ne tont pas trop naturels, en relevoit l'éclat; & il sçavoit annoblir, par le choix de l'expression, les images, presque toujours empruntées des plus petites choses. Le premier morceau de Prose, qui se présente dans le Recueil de ses œuvres, est un Discours sur la Poësie en général, & sur l'Ode en particulier. On y trouve un enchainement de réflexions lumineuses, un tissu de raisonnemens fins, sur l'origine, le caractère, & l'objet de la Poësie: il y donne sur le sublime & l'enthousiasme de l'Ode d'excellentes leçons, qu'il seroit à souhaiter qu'il eût pratiquées lui-même : on y trouve son Edine en Prose, aussi mauvais de cette façonque de l'autre. Cet homme, qui avoit passé la plus grande partie de sa vie à faire des vers, s'avisa tout d'un coup de décrier la Poësie; & pour prouver que la Prose pouvoit s'élever aux expressions & aux idées poctiques, il fit une Ode en prose, intitulée: La libre Eloquence, selon le conseil que lui en avoit donné l'illustre Rousseau dans l'Epigramme, le vieux Ronfard, &c. au reste, cette prose poetique n'est qu'un verbiage em poulé. Son Discours sur Homère, est un chef-d'œuvre d'élégance; mais la manière

dont il y traite les anciens. fouleva contre lui leurs pai= tisans. La sçavante Madame Dacier tomba lourdement sur lui, dans son livre des Causes de la corruption du Goût, & la Mothe lui répond t par les Réflexions sur la Critique. réponte pleine de sel, de finesse & d'agrémens, quoique très-superficielle, qui mit la raison du côté de la Mothe. pour la forme, tandis que l'il. lustre Dame demeura en possession du fond. Le Discours sur l'Eglogue, est frappé au même coin; son Discours sur la Fable n'a pas moins de mérite, & l'Auteur a la modestie d'avancer, que le stile de la Fontaine est le vrai langage de la Fable, & il ne se met qu'à la seconde place. que la postérité lui contestera. On trouve des idées neuves & originales, dans fon Discours sur la Tragédie, qu'il composa pour éclairer le public, sur la prétendue beauté de ses pièces. Un volume ne suffiroit pas, dit le grand Rousseau, à marquer les faux principes, les faux jugemens. mauvais raifonnemens d'un Auteur, qui semble avoir pris à tâche de décrier le bon sens, de dégrader le sublime, & d'établir des règles pour couper les ailes au génie, & mettre tous les esprits au même niveau, en les rendant tous également froids & inanimés. Les Discours Ac.: démiques de la Mothe sont res Nn ij

marquables, par la magnificence des idées & par la pompe des paroles; son éloge funébre de Louis le Grand, est un grand morceau d'éloquence, où il donne à son héros les louanges que l'on donneroit à un Capucin: il le loue de la bonne grace avec laquelle il recevoit les affronts, & ne lui donne aucune des vertus, que l'Europe a admirées en lui. Cet Ecrivain, disoit Rousseau, est un homme admirable, pour faire passer des sottises, à la faveur d'un stile spécieux. Son petit Roman de Solved & Garaldi est agréablement écrit, plein de sentiment & de chaleur. Enfin, outre les autres pièces, qui sont répandues dans la nouv. édit. des ouvr. de cet Auteur, il a composé plusieurs Requêtes, Factums, des Mandemens mêmes d'Evêques, genre de travail, qui convenoit aussi peu à son état, qu'à sa façon de penser. La Mothe a eu le malheur de survivre à une grande partie de sa gloire, & il a presque perdu le reste en mourant. Ainsi s'est accomplie la fameuse prédiction de Rousseau: Je sçai qu'enfin, ses lauriers chimériques, &c. La Mothe, si l'on en croit Boindin, quiavoit vêcu avec lui, étoit un homme souple & adroit, mais foible & lâche à proportion, à qui le Ciel avoit donné le cœur en esprit, & qui cachoit, sous un air de bonté E de simplicité, l'ame la plus

double & la plus maligne. La rivalité l'avoit rendu l'ennemi mortel de Rousseau, dont la gloire obscurcissoit la sienne. Et le même Boindin prétend, que c'est pour se défaire d'un rival dangereux, que la Mothe concerta avec Malafaire & Saurin, l'affreux complot, dont notre illustre Poëte sut la victime.

MOTTEVILLE, (Françoise Bertaut, dame de) fille de Pierre Bertaut, Seigneur de Noisy, & Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & de Louise de Bessin, de Mathonville, naquit en Normandie vers 1615. Elle plut par ses manières aimables & par son esprit, à Anne d'Autriche, qui lui fit l'honneur de la garder auprès d'elle; mais ayant été enveloppée dans la disgrace, qui fut commune à toutes les favorites de cette Princesse; elle se retira avec sa mere en Normandie, où elle épousa Nicolas Langlois, Seigneur de Motteville, premier Président de la Chambre des Comptes de Rouen, qui mourut deux ans après. Elle ne pensoit qu'à passer ses jours dans la retraite, lorsqu'après la mort du Cardinal de Richelieu, Anne d'Autriche avant été déclarée Regente : la rappella à la Cour & la retint toujours auprès d'elle. La reconnoissance lui inspira le dessein d'écrire les Mémoires de cette Princesse

Ils ont été publiés sous le titre de Mémoires pour servir à l'histoire d'Anne d'Autriche. en cinq vol. in-12. en 1732. Il y en a eu plusieurs autres éditions. Cet Ouvrage curieux, & plein d'une grande connoissance de l'intérieur de la Cour, & de la minorité de Louis XIV, est pour la plus grande partie de Mad. de Motteville, mais on prétend qu'une autre main a retouché le style. Cette Dame fut aussi honorée de la confiance de la Reine d'Angleterre, Henriette-Marie de France. Ce fut elle qui suggera à cette Princesse, l'établissement d'un nouveau Monastère des Religieuses de la Visitation, au village de Chaillot près Paris. Cette illustre Dame mourut dans cette ville en 1689 à74 ans.

MOUCHY ou MON-CHY, (Antoine de) Docteur de la Maison & Société de Sorbonne, plus connu sous le nom de Demochares, ne se distingua pas moins par son esprit, par son éloquence & par son érudition, que par sa piété. Son zèle ardent contre les Calvinistes, le fit nommer contre eux Inquisiteur de la foi en France. C'est de son nom qu'on appella Mouches ou Moucharts, ceux qu'il employoit pour découvrir les Sectaires, fonction peu convenable à son état, & qui ne contribue pas à honorer sa mémoire; & ce nom

qui est resté aux Espions de la Police, le rendit odieux aux Hérétiques, qu'il relancoit, dit un Auteur, jusques dans le fond des caves : auffi l'ont-ils décrié dans leurs Ouvrages. Ce Docteur parut avec distinction au Colloque de Poissy, au Concile de Trente, & à celui de Reims en 1564, & mourut à Paris en 1574. On a de lui un grand nombre d'écrits, dont le plus considérable est un Traité du Sacrifice de la Messe en latin : on y trouve plus d'amertume que de jugement & d'érudition.

MOULIN, (Charles du) naquit à Paris en 1500, d'une famille noble & ancienne, originaire de Brie, qui, selon Papyre Maffon, avoit l'honneur d'appartenir à Eliza. beth Reine d'Angleterre. Il cultiva par une étude assidue les dispositions extraordinaires qu'il avoit pour les Belles-Lettres, pour les sciences & fur-tout pour le Droit. Reçu Avocat au Parlement de Paris en 1522, il plaida pendant quelques années avec applaudissement, & s'appliqua' ensuite entiérement à la composition des excellens Ouvrages qui l'ont rendu immortel. Soupçonné de favoriser les opinions de Calvin; il se retira en Allemagne, pour n'étre pas la victime d'un zèle cruel: de-là il passa à Bâle & dans plusieurs autres villes, & enseigna le Droit avec le Nn iii

70 M O

plus grand éclat par - tout où il fit quelque sejour. Il revint à Paris en 1557. En étant encore forti en 1562, pendant les guerres de la Religion, il vint à O. léans. Deux ans après il le rendit à Paris. Trois de ses consultations, dont l. dernière regardoit le Concile de Trente, dui susciterent de nouvelles affires: il fut mis en prison à la Conciergerie, & en fortit peu de tems après avec honneur. Le Parlement lui offrit une charge de Conseiller, mais il la refusa, ne croyant pas en pouvoir concilier les fonctions avec le travail qu'exigeoir la composition de ses Livres. Son érud, immente le rendit l'Oracle de toutes les provinces du Roya me. Rarement on s'écartoit de ses réponses dans les Tribunaux, tant Civils qu'Eccléfiastiques. Sur la fin de sa vie il se déclara ouvertement contre les Calvinifles, qu'il avoit paru favoriser, & mourut en 1566 à 66 ans, dans de grands fentimens de piété & de soumission à l'Eglise Catholique. Toute sa famille périt pendant l'horrible maffacre de la S. Barthelemi. On a recueilli en cinq vol. in-fol. tous ses Ouvrages, qui le font passer, avec raiton, pour le plus grand Jurisconsulte François, & pour l'un des plus beaux génics de son siècle. On lui reproche pourtant d'avoit en fur l'usure &

sur quelques autres points importans, des opinions peu conformes à la saine Théologie. Cujas blâme son style; mais l'idée trop avantageuse que du Moulin avoit de sa science, & les louanges qu'il se prodigue, sont bien plus condamnables. Dans le recueil de ses Ouvrages on trouve une consultation où il expose les raisons qui doivent empècher qu'on ne recoive en France les Jésuites.

MOULIN, (Pierre du) qui selon l'Auteur duRabelais réf rmé, étoit fils d'un Célestin d'Amiens Apostat, naquit dans un bourg du Vexin en 1568, étudia à Paris, puis en Angleterre, & alla enseigner la Philosophie à Levde. Il desfervit ensuite l'Eglise de Charenton, & en 1615 mandé par le Roi d'Angleterre, il y dressa un plan de réunion des Egli'es Protestantes, revint en France présider aux Synodes des Calvinistes tenu à Calais, & averti que le Roi vouloit le faire arrêter, il se rezira à Sedan, ou le Duc de Bouillon lui donna la Chaire de Théologie & l'office de Ministre. Comme il avoit beaucoup'd'esprit & de grands talens, il fut employé dans les affaires les plus importantes de son parti, & il mourut à Sedan en 1658 âgé de 90 ans. Il a fait beaucoup d'Ouvrages, dont les principaux sont : un Traité de la Pénitence & des Clefs de l'Eglise; le

Bouclier de la Foi, &c. contre les objections du sieur Arnoux, Jésuites, in-8. Fuites & évasions du sieur Arnoux, &c. du Combat Chrétien; le Catalogue des Traditions Romaines; nouveauté du Papisme; le Capucin ou l'Histoire de ces Moines, fort mauvais Livre; Anatomie de la Messe, ouvr. plein de railleries indécentes & de déclamations insensées, & qui se ressent en tout du caractère satyrique & de l'humeur acariâtre de l'Auteur. Pierre DU MOULIN son fils aîné le rendit célèbre en Angleterre par ses prédications, fut Chapelain de Charles II, & Chanoine de Cantorberi, où il mourut en 1648 âgé de 84 ans. Il est Auteur du Livre intitulé : Le pain de l'ame, dont la dernière édition est in-8. 1729 ; du clamor regii Sanguinis ad cælum contre Jean Milton ; d'une défense de la Religion Protestante en Anglois. Son frere Louis exerca la Médecine, & professa l'histoire à Oxford. Ce fut l'ennemi le plus violent du Gouvernement Ecclésiastique Anglican, & ses Ouyrages portent l'empreinte de son caractère séditieux; surtout sa Parænæsis ad ædisicazores imperii, &c. in-4. dédiée à Olivier Cromwell : il a fait encore dans le même goût Papa ultrajectinus, &c. Patronus bonæ sidei ; &c. Il mourut en 1680, âgé de 77 ans. Cyrus du Moulin frere

des deux derniers, fut Ministre, & il a fait quelques Ouvrages de Controverse.

MOULINS, (Guyar des)
Prêtre & Chanoine d'Aire en
Artois, est le premier qui
ait traduit la Bible en Francois. Il commenca cette traduction en 1291 à l'âge de
quarante ans, & la finit quatre ans après. On en conserve
un manuscrit dans la Biblio-

thèque de Sorbonne.

MOURET, (Jean-Joseh) Musicien, né à Avignon en 1683, se fit connoître des l'âge de vingt ans, par des morceaux de sa composition. Son esprit, ses saillies & son goût pour la Musique, lui acquirent bientôt une grande réputation, & le firent rechercher. Il devint Intendant de la musique de Madame la Duchesse du Maine; mais ayant perdu, en moins d'un an, cette place & quelques autres, qui lui rapportoient cinq mille livres de pension, son esprit en fut dérangé, & il mourut à Charenton près Paris en 1738. Mouret plaît sur-tout par la legereté de sa, musique & la gaïeté de ses airs. Nous avons de lui un grand nombre d'Ouvrages; des Opéra intitulés : Les Fêtes de Thalie; les Amours des Dieux ; les Triomphes des sens ; les Graces; Ariane & Pirithoüs; trois Livres d'airs sérieux & à boire, des Divertissemens pour les Théâtres François & Italien, &c.

572 M O

MOURGUES, (Michel) Jésuite Auvergnat, enseigna avec diffinction la Rhétorique & les Mathémati ves à Toulouse. Il se fit ettimer par son étudition, 'à droiture, sa probité & les ouvrages. Sa plume étoit si féconde, qu'il donnoit presque tousles ans, des Poesses nouvelles, 8 un volume for quelque matière sçavante. Il mourut en 1713 à soixante-dix ans. On a de lui plan Théologique du Pithagorisme, en leux vol. in-8; Parallèle de la Morale Chrétier ne avec celle des anciens Philosophes, in - 12. L'Auteur y fait voir la supériorité de nos saintes maximes fur celles de la sagesse humaine; un Traité de la Poesse Françoise, le plus complet qu'il y eût jusqu'alors; un Re ueil de bons mots en vers François: Nouveaux Elémens de Géométrie, par des méthodes particulières, en moins de cinquante propositions, 21-12, &c.

MOYA (Matthieu) Jéfuite Espagnol, Consesseur de la Reine Douaitière d'Espagne, Marie-Anne d'Autriche, donna en 1664 un ouvrage intitulé: Opuscule d'Amadeus Guimenius, ancien Prosesseur de Théologie, &c. avec approbation & privilège des Supérieurs. Ce Livre le plus abominable qui ait jamais été composé, étoit une apologie de la morale de la Société, qui en renouvel-

loit clairement les erreurs les plus monstrueuses dejà condamnées par les Univerfités & les Evêques. Il y avoit des propositions si horribles sur l'impureté, que la Faculté de Théologie de Paris dans la sage censure qu'elle en fit en 1665, n'osa les rapporter toutes entières, & ne fit que les indiquer par les premiers mots: de peur, comme elle le dit elle-même, d'offenser la modestie & la pudeur des oreilles chastes, en copiant des propositions honteuses, scandaleuses, impudentes, dérestables, qui d'ivent être aboltes entièrement de l'Eglise & de la mémoire des hommes. Le Jésuite qui défendoit les sentimens de son Corps, & qui en étoit soutenu, présenta Requête à la Congrégation des Cardinaux pour la condamner, & Aléxandre VII donna un Bref fulminant, le 6 Avril 1666, contre la Censure; le Roi le communiqua aux gens du Roi qui lui représentèrent que la Faculté méritoit plutôt des éloges de la Cour de Rome, que des plaintes. Le 15 Juin suivant, le Pape donna une Bulle qui cassoit & annuloit la censure : le Parlement fit défense de publier cette Bulle, en appella comme d'abus, & maintint la Faculté dans le droit de Censurer tous les Livres, qui contiendroient des maximes contraires à la pureté de la Morale Chrétienne, & aux li-

bertés de l'Eglise Gallicane: confirma les Censures, exigea que les Supérieurs des mandians, des Jéluites & autres, où il y a exercice de Théologie, seroient mandés en Parlement, pour y recevoir ordre de ne laisser enseigner aucune des propositions censuiées, & députa de MM. à la Faculté pour l'exhorter à continuer les censures, avec le même zèle. Aléxandre fut effrayé de ce coup, & se vit comme forcé de condamner plusieurs propositions de la morale corrompue des Jé-

fuites.

MOYSE, Législateur des Juifs, fils d'Amram & de Jocabed, naquit 1751 avant Jefus - Christ. Le Roi d'Egypte ayant ordonné de faire mourir tous les enfans mâles des Hébreux, les parens de Moyse le tinrent caché pendant trois mois; mais craignant d'être découverts, ils l'exposérent sur le Nil dans un panier de jonc. Thermutis, fille de Pharaon, étant venue se baigner dans ce fleuve, appercut l'enfant ; sa beauté & ses cris l'attendrirent. Alors Marie, fœur du jeune Moyse, qui observoit ce qui se passeroit, offrit à la Princesse une nourrice de sa nation, & alla chercher Jocabed sa mere, à qui l'enfant fut confid Trois ans après, Thermatis l'adopta pour son fils, l'appella Moyse, c'est-à-dire, sauvé des eaux, & le fit élever avec soin dans

toutes les sciences des Egyptiens; mais ses parens s'appliquerent encore plus à lui enseigner la religion & l'histoire de ses Ancêtres. Ils lui inspirèrent de l'éloignement pour les grandeurs de la Cour de Pharaon: il en sortit à l'âge de quarante ans, & alla visiter les Hébreux, que leurs Maitres impitoyables accabloient de mauvais traitemens. Ayant rencontré un Egyptien qui frappoit un Israelite, il le tua. Ce meurtre l'obligea de fuir dans la pays de Madian, où il épouse Séphora, fille du Prêtre Jethro, qui lui donna l'intendance de ses troupeaux. Un jour qu'il les avoit menés sur le mont Horeb. Dieu lui apparut au milieu d'un buisson qui brûloit sans se consumer, & lui déclara qu'il l'avoit choise pour délivrer les Israelites de la tyrannie des Egyptiens. Moyle s'excula sur son incapacité, & sur la difficulté qu'il avoit à parler; mais Dieu lui promit qu'il seroit avec lui, & que son frere Aaron lui serviroit d'interprête. Pour vaincre son refus, il changea sa verge en serpent, & lui rendit sa première forme. Moyse obéit, & accompagné d'Aaron, il vint dire au Roi d'Egypte, que Dieu lui ordonnoit de laisser aller les Hébreux sacrifier dans le désert. Mais ce Prince impie se mocqua de cette demande & des miracles que fit

Moyse pour prouver si misfion. Dieu punit son endurcissement par les dix horribles plaies dont il affligea l'Egypte. Succombant enfin à la dernière, il laissa partir les Israelites; mais à peine arrivoient-ils au bord de la mer Rouge, que Pharaon les fuivit, pour fondre sur eux avec une puissante armée. Moyse étendit sa verge miraculeuse sur les eaux, elles se partage ent aussi-tot, & les Hébreux passèrent à pied fec. Les Egyptiens crurent pouvoir les suivre impunément; mais Dien fit soulever un vent impérueux qui ramena les eaux, tous losquelles tour leur armée fur engloutie. Moyse pour faire éclater sa reconnoissance, composa un Cantique, qui est la plus ancienne & la plus belle pièce de Poche qu'on ait en ce genre. Il conduisit son peuple dans le Désert, y fit un grand nombre de miracles, conclut fur la montagne de Sinai la fameuse alliance entre le Seigneur & les ensans d'Israël, au milieu des foudres & des éclairs. Il regla tout ce qui concernoit le Tabernacle, la consécration des Prêtres, le culte du vrai Dieu, tailla en pieces les enmemis qui s'opposèrent à son passage, réprima les séditions des Ifraelites, & les mena, au milieu des prodiges, jusques fur les confins du pays de Chanaan, auprès de Nebo.

Alors Dieu lui ordonna de monter sur le sommet de cette montagne, d'où il lui fit voir la Terre Promite, dans laquelle il ne devoit pas entrer. Il y mourut un incant après 1451 avant J. C. à 120 ans. L'Ecriture dit qu'il fut enterré dans une vallée de Moab, fans que nul homme ait connu le lieu où il a été enseveli. C'est lui qui est l'Auteur du Pentateuque, c'est-à-dire, des cinq premiers Livres de l'Ancien Testament, qu'il composa dans le Désert par l'inspiration du Saint-Esprit. Ils contiennent les Loix & la Religion des Juifs.

MOYSE MAIMONIDE,

MOZOLINO, (Sylvestre) appellé aussi Sylvesire de Prierio, parcequ'il étoit né dans un village de ce nom, près de Savone, dans l'Etat de Gênes, se distingua parmi les Dominicains, par sa piété & par ses Ouvrages. Il devint maître du Sacré Palais, & Général de son Ordre, & mourut de la peste en 1520. Ses principaux écrits sont une somme des cas de confeience appellée Silvesirine; la Rose d'Or, ou Exposition des Evangiles de toute l'année, dont il y à eu une foule d'éditions. On remarque qu'il est le premier Auteur qui air écrit avec quelque étendue contre Luther.

MUET, (Pierre le) Architecte, né à Dijon en 1591, étoit très-instruit de toutes les parties des Mathématiques. Le Cardinal de Richelieu l'employa particulièrement à conduire des fortifications dans plusieurs villes de Picardie. Il eut aussi la gloire d'être choisi par la Reine-Mere, Anne d'Autriche, pour achever l'Eglise du Val-de-Grace à Paris. Il mourut dans cette ville en 1669. Le Muet a composé quelques Ouvrages fur l'Architecture qui ont été bien acceuillis du public.

MUGNOS, (Gilles) Docteur en Droit, & Chanoine de Barcelone, s'étoit acquis beaucoup de réputation par sa science & par sa vertu. L'Anti - Pape Benoît XIII ayant fait promettre avec ferment, aux deux Cardinaux qui restoient auprès de lui, qu'ils lui donneroient un successeur, après sa mort, ils élurent Mugnos en 1424. Alfonse, Roi d'Arragon, les y avoit engagés pour opposer un nouveau rival à Martin V, dont il n'étoit pas content. Mugnos sentant l'irrégularité d'une pareille élection, résista d'abord; mais Alfense, dont il étoit sujet, commanda, & il eut la foiblesse d'obéir. Il prit les ornemens Pontificaux à Paniscole avec le nom de Clement VIII. Pour avoir un Confistoire plus nom-

breux , il fit une promo-

tion de Cardinaux, au nom-

bre desquels il mit son neveu, pour ne manquer à rien de ce que les Papes, ont coutume de faire. Cinq ans après le Roi Alfonse s'étant reconcilié avec Martin V, Mugnos renonça avec joie & publiquement à sa dignité. Avant que de se démettre, il déclara qu'il révoquoit toutes les Sentences d'excommunication que Benoît & lui; avoient fulminées contie tous ceux qui avoient refusé de leur obéir. Le Pape Martin Và qui il se soumit, pour le dédommager en quelque sorte, lui donna l'Evê+ ché de Majorque. Cette abdication de Mugnos mit fin au grand schisme d'Occident, qui depuis que Clément VII fut élu à Fondi en 1378, avoit si cruellement ravagé l'Eglise pendant 51 ans.

MUIS, (Simon de) d'Orléans; Professeur en langue Hébraique au Collège Royal, avoit une grande connoissance de l'histoire Sainte, & toutes les qualités nécessaires pour faire un bon Interpréte de l'Ecriture. Son Commentaire sur les Pseaumes passe, avec raison, pour le meilleur que nous ayons sur cette matière. Dans son Varia sacra il explique les passages les plus difficiles de l'Ancien Testament, depuis la Génese jusqu'au Livre des Juges. Sa dispute avec le P. Morin, célèbre Oratorien, contre lequel il a établi par des preuves solides l'authenticité du texte Hébreu, l'a empêché de continuer cet Ouvrage. terprête mourut en 1644.

MULLER ou RÉGIO-MONTAN, (Jean) né à Koningshoven dans la Franconie en 1436, étudia l'Astronomie à Vienne en Autriche, sous le célèbre George Purbach, auguel il succéda dans la chaire de Mathématiques ; l'amitié dont l'honoroit le Cardinal Bessarion, dans la langue Grecque l'atréforme du Calendrier; mais d'accès de folie, il brûla cet voyage, par les fils de Geor- ses autres manuscrits, & mouil avoit critiqué les traduc- gues différentes, qu'il a actions Latines. D'autres assu- compagné de remarques. On rent qu'il mourut de la peste a de lui un grand nombre à quarante ans en 1476. On à d'Ouvrages, pleins d'une prode lui plusieurs Ouvrages. Il fonde érudition. s'est fait honneur sur-tout en commencé.

MULLER, (André) né à

il faisoit des vers en Hébreu; en Grec & en Latin. A la sollicitation de Walton & de Ce sçavant & judicieux In- Castell il passa en Angleterre, pour aider ces deux savans qui travailloient alors, à la Bible Polyglote. Son application à l'étude fut telle alors, que le cortège de l'entrée publique du Roi Charles II passant sous ses fenétres, il ne daigna pas se lever, pour regarder la magnificence de cette marche. Muller étoit très - versé dans les langues & le desir de se persectionner Orientales, & sur tout dans la Chinoife. Il en avoit protirèrent en Italie, où il fut mis une clef sous le titre de admiré de tous les Savans. Clavis Sinica, par le moyen De-là il passa à Nuremberg; de laquelle il assuroit qu'une le Pape Sixte IV, après l'a- femme meme seroit en état, voir pourvû de l'Acheveché en moins d'un an, de lire les de Ratisbonne, le rappella à livres Chinois & Japonois; Rome pour travailler à la mais surpris d'une espèce il fut affassiné dans le second Ouvrage avec la plupart de ge de Trébisonde, qui vou- rut en 1694. Il a fait graver lurent venger leur pere, dont soixante-six Alphabets de lan-

MULLER, (Jean & Hermettant la dernière main à man ) excellens Graveurs l'Abresé de l'Almageste de Hollandois. Leur burin est Ptolomée que Purbach avoit d'une netteté & d'une fer-

meté admirables.

MUNCER, (Thomas) Greiffenhage dans la Pomé- né à Zwickaw, dans la Misranie, vers 1630, eut tant nie. Après avoir répandu de dispositions pour les scien- dans la Saxe les erreurs de res, qu'à l'âge de seize ans, Luther, il se fit chef des Ana-

baptistes. Ces imposteurs furent ainsi nommés, parce que leur principal dogme est, qu'on doit rebaptiser ceux qui ont reçu le baptême dans l'enfance, & avant l'âge de discrétion. Muncer se dit envoyé pour réformer la Communion Romaine & la Luthérienne. Il accusa Luther d'avoir autorisé le déréglement des mœurs, par sa vie licentieuse, déclama contre les vices, & exhortales peuples à mener une vie dure & auftère. Il affectoit beaucoup de modestie dans son air, dans ses habits & dans toute fa conduite. Ses discours étoient séditieux, & il employoit son éloquence à persuader au peuple, que les hommes seroient dans le désordre, tant qu'ils seroient dans l'inégalité. Il déclaroit hardiment à ses Auditeurs, que Dieu ne vouloir plus souffrir les oppressions des Souverains, & les injustices des Magistrats. Ne pouvant être long-tems en fûreté dans les villes, où la police étoit en vigueur, il tourna tout son zèle du côté des Paysans. Bientôt ils furent éblouis par les prestiges, de ce nouveau Prédicateur. Quand il entroit dans un village, il prenoit un air de gravité & de recueillement, qui le faisoit regarder comme un homme inspiré. Souvent il feignoit avoir des ravissemens & des visions. Paroissant ensuite re-

venir comme d'une méditation profonde, ou d'un sommeil extatique, il racontoit avec enthousiasme les prétendus secrets que le S. Esprit venoit de lui révéler. Par cet artifice il devint bientót, dans la campagne, le Prophête de la multitude. S'étant refugié à Mulhausen, où il avoit un grand nombre d'admirateurs, il y fit créér un nouveau Sénat, & abolir l'ancien qui ne pouvoit goûter son fanatisme. Devenu le Magistrat & le Chef de cette ville impériale, il y rendoit une justice arbitraire. Eglises furent renversées, les Autels détruits, les Images brifées, les vases sacrés foulés aux pieds, tous les biens mis en commun; & il en fue le distributeur. Muncer avoit l'insolence d'écrire aux Princes voisins des Lettres méprisantes, & menacoit de les humilier & de se les assujettir, par la force des armes. Ses discours contre la tirannie des Souverains & des Magistrats, porterent à la révolte un grand nombrede scélérats. D'autres en prenant les armes, ne se proposoient que le nouveau royaume de Jesus-C. dont l'imposteur les flattoit. Les séditieux formèrent une armée d'environ quarante mille hommes. Tous en général se vantoient de défendre la liberté de l'Evangile; Muncer qui en étoit comme le Général, les anima à com-

battre contre l'Electeur de Saxe & les autres Princes. Tout doit céder au commandement de l'Eternel, leur dit-il, c'est par son inspiration que je vous ai conduit ici : en vain l'artillerie de l'ennemi imitera contre nous, par une impiété criminelle, la foudre du Seigneur, qui doit seule tonner au Ciel. Je recevrai tous les boulets dans la manche de ma robe . & seule elle servira de rampart impénétrable, pour vous mettie à couvert; mais ces fanatiques rébelles, aprèsavoir fait des maux affreux, furent taillés en pièces. Muncer s'étant retiré à Franchusen. se mit au lit, feignant d'être malade; mais l'amour du pillage ayant porté le Valet d'un Officier à se saisir de la bourse du prétendu malade, il trouva une Lettre qui découvrit le léducteur : il eut la tête tranchée à Mulhausen en 1525.

MUNSTER, (Sébastien) Cordelier d'Ingelheim, quitta le froc, après avoir embrassé les erreurs de Luther & enseigné avec réputation à Heidelberg & à Bâle; sa pro-Sonde connoissance de Géographie, des Mathématiques &/de l'Hébreu, le fit Surnommer l'Esdras & le Stra-Ton d'Allemagne. Ses traductions Latines des Livres de la la Bible tiennent le premier rang parmi ses Ouv. qui sont en grand nombre, entr'autres une Cosmographie universelle in-f. peu exacte, qui contient plutôt des remarques particulières sur l'hist. naturelle de chaque pays, qu'une description de la terre. Il mourut de la peste à Bâle en 1532 à soixante-trois ans. Munster étoit un homme simple, d'une grande candeur & sans ambition.

MURALT, (N.) natif de Suisse & mort depuis quelques années, s'est fait connoître par des Lettres estimées fur les François & fur les Anglois, dont la sixième contient une critique rididicule de la sixième satyre de Despreaux, & par d'autres Ouvrages.

MURAT, (la Comtesse de) Voyez CASTELNAU.

MURATORI, (Louis-Antoine ) qui fut en Italie ce que les Petau, les du Cange, les Montfaucons, les Mabillons ont été en France, y ouvrit le premier cette mined'Erudition, qui n'y avoit presque point encore été entamée. Quarante-six vol. infol., 34 in-4., 13 in-8., 2 in-12., 12 Opuscules insérés dans des ouvrages étrangers, & parmi les ouvrages posthumes, 3 vol. in-4. fur les Antiquités d'Italie, 113 Dissertations, un Panégyrique de Louis XIV, des Leçons de Philosophie morale, composées pour l'instruction d'un Prince, 7 Discours sur les obligations de l'Etat Ecclésiastique, des Poesses Italiennes, &c. forment la liste nombreuse des ouvrages dont il a enrichi le Public. Ce Scavant universel naquit à Vignoles dans le territoire de Boulogne en 1672, avec les dispositions les plus heureuses pour les Sciences, qui furent dévéloppées par des Maitres habiles, aufquels on confia fon éducation. Après avoir fait ses premières études, il entra par goût dans l'Etat Ecclésiastique, & se livra en même tems & avec un succès égal à la Jurisprudence, à la Philosophie, à la Théologie, à le Poesse & à la recherche de l'Antiquité. Il avoit à peine 22 ans, que sa réputation la fit appeller à Milan pour avoir foin du Collège Ambrossen, & de la riche Bibliothèque, qui y est e le témoignage glorieux, qui attachée. Muratori le trouva lui a été rendu par Benoît dans son élement, & il se conforme à ses inclinations, si son Souv. le Duc de Modène, qui avoit des droits sur son sujet, ne l'ent appellé en 1700 pour le faire son Bibliothécaire. & lui donner la garde des Archiv. de son Duché. C'est dans cette double fonction, que Muratori passa le reste de ses jours, sans autre bénéfice que la Prévôté de sainte Marie de Pomposa, qu'il eut en 1716, sans l'avoir ni recherchée ni demandée. Son mérite éclatant lui fit des amis de tous les sçayans de l'Europe, qui avoient

recours à ses lumières. Les Académies se difputerent l'honneur de l'ayoir pour Affocié, & il fut admis prefqu'en meme tems dans celle des Arcadi de Rome, dans celle de la Crusca, dans celle de Florence, qui a pour titre de Colomberia, dans l'Académie Etrusque de Cortone, dans la Société Royale de Londres : & dans l'Académie Impériale d'Olmutz. Au milieu de ces diffinctions flatteules , il eut quelques chageins à effuyer, & quelques contradictions à éprouver. Des gens mal-intentionnés & envieux l'accuserent d'héréfie & même d'Athéisme. Mais ce qui ne doit laisser sur ses sentimens aucun nuage, dont la foi puisse s'allarmer, c'est XIV. Ce grand Pape ne parseroit borné à cet emploi si loit de Muratori que comme d'un bon Prêtre, & d'un homme à qui l'Italie, dont il étois l'ornement, devoit en fait de Littérature, non pas l'égalité seulement, mais la supériorité qu'elle a actuellement, fur toutes les autres nations. Ce grand homme, affoibli par ses travaux continuels, tomba en 1749 dans une maladie de langueur qui l'emporta en mil sept cent cinquante, à l'âge de soixante-dix-sept ans. Il fut enterré dans la Prévôté, & l'on voit sur sa tombe cette courte inscription:

Hic jacent mortales exuvia Ludovici Antonii

Muratorii immortalis memoriæ

Le nombre prodigieux de ses ouvrages que nous n'avons fait qu'indiquer , peut se diviser en trois classes: la première, des écrits imprimés sés parément, la seconde: de ceux qui se trouvent dans divers Recueils: la troisième comprend ceux qui sont demeurés manuscrits. Dans le premier genre les principaux sont 2 vol. in-4. de pièces tirées de la Bibliothéque Ambrosienne, qu'il enrichit de notes & de Dissertations trèssçavantes, & qu'il publia en 1697 & en 1698 sous le titre d'Anecdota, &c. le Traité della perfetta Poësia Italiana, 2 vol. in-4. 1706. Un Recueil i 1-4. de divers Ecrits d'Auteurs Grecs, fous le titre d'Anecd .ta Græca, &c. 1709. avec des notes & des Dissertations. Ce volume !fut suivi de deux altres de même format: un Traité Italien sur la Peste, in-8. 1714. La Généalogie Histor. de la maison de Modene, 2 vol. in-f. en 1717 & en 1740, ouvrage qui doit servir de modèle à tous ceux qui entreprennent d'écrire l'Hist. des grandes Familles. En 1723, il fit paroitre le premier vol. in-f. de sa Collection des Ecrivains d'Italie, qu'il poussa jusqu'à 27 vol. publiés successivement jusqu'en 1738. Cette Collection infiniment pré-

férable à celle de Grævius & de Burman, contient, outre un choix exact des Auteurs les plus rares, quelques Auteurs manuscrits, qui n'avoient jamais paru, & des notes sçavantes sur les endroits les plus essentiels. II n'avoit point encore paru de Recueil aussi ample & aussi utile: une nouv. Collection en 6 vol. in-fol. sous le titre d'Antiquitates Italica, &c. est remplie de Chartes, de Diplomes, de Lettres, de Chroniques & de morceaux importans, qui n'avoient pas été publiés. En 1738 Muratori réfuta l'ouvrage dangereux de Burnet de statu Mortuorum, dans un Traité in-4. de Paradiso, &c. Depuis 1739 jusqu'en 1743, il publia un Recueil d'anciennes Inscriptions, 6 vol. in fol. fous le tirre de novus Thesaurus, &c. un des plus amples & des plus détaillés que nous ayons en ce genre, mais qui n'est pas exempt de fautes. En 1744, quoique fort avancé en age, & d'ailleurs épuisé par la continuité de ses travaux, il eut le courage d'entreprendre les Annales d Italie, dont il publia la même année le premier vol. in-4. qui fut suivi de 11 autres sous ce titre: Annali d'Italia, &c. Dans la seconde classe des ouvrage de Muratori, on comprend divers écrits réunis à d'autres de différens Auteurs, comme la Vie de Sigonius en lat. mile

mise à la tête de la belle édition des Œuvres de cet Auteur, donnée à Milan en 7 vol. in-fol. Vita Francisci Torti, à la tête des ouvrages de ce Médecin Italien, & plu- teurs disent, qu'accusé d'un, sieurs autres Vies particulieres, Lettres ou Dissertations. Enfin le sçavant Muratori a laissé plusieurs ouvrages mamuscrits, entr'autres un Abrégé de ses Antiquités Italiennes, que l'on imprime actuellement, & dont le premier vol. in-4. paroit en Italien, abominations qu'à Paris, il sous le titre de Distertations Sur les Antiquités d'Italie, &c. donna un Conseiller au Par-Plusieurs Lettres sur le retranchement des Fctes, sur la Dévot. à la SteVierge,&c.

MURET, (Marc-Antoine) né au Bourg de ce nom près Limoges en 1526, reçut dispositions pour les Lett. que sans le secours d'aucuns maitres & par la feule force de son génie il apprit parfaitement les Lett. Grecques & Latines. Il n'avoit guères que 18 ans lorsqu'il fut chargé de faire des Leçons sur Ciceron & sur Térence dans le Collège Archiepiscopal d'Ausch. Il se d'Aystarés, où il expliqua publiquement les Auteurs la-

nardins sa première Oraison intitulée de dignitate & præftantia Studii Theologici. Il fit Imprimer ses Poesies intitulées: Juvenilia. Quelques Aucrime abominable, il fut mis au Châtelet, d'où n'étant sorti que par les vives sollicitations de ses amis, il se retira à Toulouse, & s'y occupa à faire des répétitions de Droit aux jeunes Etud.; mais ayant été soupçonné des mêmes prit la fuite sur l'avis que lui lement, qui lui écrivit ce Vers de Virgile:

Heu fuge , crudeles terras , fuge littus avarum.

de la nature de si heureuses. Alors il se retira en Italie ? & vecut pendant fix ans, tant à Padouel, qu'à Venise, s'occupant dans ces deux Villes à instruire la jeunesse. Joseph Scaliger prétend qu'il retomba encore à Venise dans les memes crimes qui lui avoient. attiré de mauvaises affaires en France; mais il s'en justifia dans quelques lettres qu'il rendit de là à Villeneuve écrivit à Lambin. Au reste il n'en faut pas croire Scaliger, sur tout le mal qu'il tins ; ensuite il professa la dit de Muiet. On sçait qu'il troissème au Collège du Car-, n'a jamais oublié le tour cruel dinal le Moine à Paris, puis que ce dernier lui joua, en il alla régenter à Poitiers, à composart quelques vers sous Bordeaux, & revint à Paris le nom d'Attius & de Traen 1552. La même année il beas, qu'il fit courir comme récita dans l'Eglise des Ber- trouvés tout récemment. Sça-

figer en fut la dupe, & les On y trouve une grande pusur Varron, comme un frag- rudition, d'esprit, de goût ment de Trabea, Poete Comique. Mais ayant reconnu dans la suite sa tromperie, il se vengea de Muret par ce distique;

Qui rigidæ flammas, evaserat ante Tolofæ,

Muretus, fumos vendidit ille, mihi. & il ne cessa de le déchirer depuis. On pourroit peutêtre même regarder comme une invention de sa haine, tout ce que l'on dit des crimes atroces commis par Muret, & des poursuites faites contre lui par la Justice: au moins Lambin le croyoit-il innocent, lui qui fait un crime aux François de leur ingratitude à l'égard de ce sçavant, & de son expulsion qu'il attribue à la fureur de ses envieux; mais d'autres Auteurs s'accordent en cela avec Scaliger. Quoiqu'il en soit, Muret retiré à Rome, s'acquit l'amitié du Pape & des Cardinaux, & y mena une conduite irréprochable. Il y enseigna avec le plus brillant succès, d'abord la Philosophie & la Théologie, & 9 ans avant sa mort, ayant été

cita dans son Commentaire reté de style, beaucoup d'é-& de délicatesse. Ce sont 51 Oraifons, qui occupent 2 vol. Des Letires, des Leçons diverses, des Commentaires sur Aristote, une Tragédie intitulée Jules César, où l'on ne trouve rien de la gravité & de la grandeur que demande le genre dramatique; des Poësies qui consistent en Elegies, où l'on netrouve point cette délicatesse qui en fait le prix;en Satyres, où l'on rechercheroit. en vain, les traits malins qui percent le vice; en Epigrammes vuides de ce sel ingénieux qui pique, en Epitres dénuées de l'esprit Philosophique, qui fait valoir la raison; en Odes qui n'ont point cette enthousiasme, cette fureur Poetique, qui enlève l'ame à elle - même. Leur mérite se réduit donc à une grande facilité d'expression, & a un bon goût de latinité, que l'Auteur avoit acquise, par la lecture assidue des Latins.

MURILLO, (Barthelemi) né à Pilas près de Seville en 1613, se fit une grande réputation par ses talens pour la Peinture; ce Maître devint élevé aux Ordres Sacrés, il si illustre, qu'un Ministre des remplit avec édification tous Affaires Etrangères voulut les devoirs de ce Ministère. s'allier avec lui, en épou-Ce sçavant mourut en 1585, sant une de ses sœurs. Un coâgé de 59 ans. Ses ouvrages loris onclueux, un pinceau tous latins, ont été pour la flou, c'est-à-dire, tendre & plûpart recueillis à Venise en agréable, des carnations d'une 6 vol. in-8, an. 1727 & fuiv. fraicheur admirable, une

grande intelligence du clairobscur, une manière vraye & piquante, font rechercher se tableaux. On y désireroit plus de correction dans le dessein, plus de choix & de noblesse dans les figures. Ce Peintre mourut en 1681.

MURTOLA, (Gaspard) Poëte Génois, ayant fait un Poëme sous ce titre della Creatiane del Mundo, Marini qui étoit alors à Turin, le critiqua. Ces deux rivaux écrivirent quelques sonnets satyriques, l'un contre l'autre; mais Murtola se sentant le plus foible, se vengea par des voyes de fait. Ayant tiré un coup de pistolet sur Marini, qui en fut blessé, on l'arrêta comme assassin. Cette affaire auroit eu des suites fâcheuses, si Marini ne se fut employé, pour lui faire obtenir sa grace. Outre le Poëme dont nous venons de parler, Murtola a fait d'autres Vers Italiens & Latins. Il mourut en 1624.

MUSCULUS, (Wolfangus) né à Dieuze en Lorr.
en 1497 d'un pere qui étoit
Tonnelier, fut d'abord Bénédictin; mais s'étant déclaré
pour les erreurs de Luther,
il quitta le froc en 1527, &
fe maria. Il se réfugia à Strafbourg, où n'ayant pas de quoi
subsister, il obligea sa femme
à servir chez un Ministre de
cette Ville, & apprit le métier de Tisseran, chez un Anabaptiste. Celui-ci fatigué de

ses fréquentes remontrances, le chassa de sa maison. Musculus pressé par le bescin, prit le parti de servir de manœuvre aux fortifications. Mais Bucer ayant en connoisfance de son érudition & de ses talens, le reçut dans sa maison, & lui donna la place de Catéchiste. S'étant trouvé au Sermon d'un Moine, qui déclamoit contre les nouveautes introduites par Luther, il apostropha ce Prédicateur, l'obligea de descendre de chaire, y monta à sa place, & eut l'art de se faire écouter du peuple. Il voulut lui persuader que les nouveautés qu'on reprochoit aux Luthériens, étoient ce qu'il y avoit de plus saint & de plus ancien dans l'Eglise. Ce coup d'éclat le fit estimer de ces Hérétiques, qui le choisirent pour Ministre de Strafbourg. Il professa ensuite la Théologie à Berne, où il mourut en 1563. On a de lui des Commentaires de l'Ecriture-sainte, des Traductions de plusieurs Traités de S. Athanase, S. Basile, S. Chrysostome & d'autres ouvrages. André Musculus. autre fameux Luthérien de Scheneberg en Milnie, mort en 1580, a laissé aussi un grand nombre d'ouvrages. Comme il étoit persuadé que l'on verroit bientôt de grandes révolutions en Allemagne, & que la fin du monde approchoit, il écrivit sur 0 0 1

ces matières, avec tout l'enthousiasine d'un homme qui prétend avoir la clef des oracles de l'ancien & du nou-

neau Testament.

MUSITAN (Charles) né à Castrovillari, petite Ville de Calabre, en 1635, avoit de si heureuses dispositions pour l'étude, qu'à dix ans, il parloit Latin avec facilité, & possédoit les principes de la Poesse & de la Rhétorique. Après s'etre appliqué avec fuccès à la Philosophie, il se livra à son goût pour la Médecine, quoiqu'engagé dans la Pretrile. Bientôt il devint habile dans cetteScience, & en donna des preuves dans la maladie connue lous le nom de mal de Naples, qui fit alors beaucoup de ravages dans cette Ville. En avant étudié la nature & les remèdes, il guérit un si grand nombre de malides, qu'on le combloit des éloges les plus magnifiques. Ses tuccès irriterent l'envie. On l'attaqua principalement fur fon Etat, qui sembloit en effet exiger d'autres soins & d'autres études. Musitan crut acquérir le droit de fermer la bouche à ses ennemis, en obtenant du Pape Clément IX, une permission expresse d'exercer la Médecine, quoique Prêtre. La charité paroissoit être l'unique motif des peines qu'il fe donnoit; jamais il ne vouloit rien recevoir de ceux qu'il avoit traités. Eloigné

de tout faste & de toute distinction, il ne siéquentoit les maisons des Grands, que lorsque la nécessité du devoir l'y engageoit. Il sut aussium Directeur sage & éclairé. Après avoir passé toute sa vie dans le travail, occupé à servir sa patrie par ses conseils & par ses écrits, il mourut en 1714 à 80 ans. Il est Auteur de plusieurs Ouvrages estimés su la Médecine, imprinés à Genéve en 1716, deux vol. in-fol.

MUSTAPHA I, Empepereur des Turcs, succéda en 1617, à son frere Achmet; mais deux mois après, les Janissaires s'en dégoûtèrent le regardant comme incapable de règner. Ils le mirent prison & proclamèrent Olman, son neveu, âgé de 12 ans. Mustapha du fond de fa prilon conservoit encore un parti. Sa faction persuada aux Janissaires, que le jeune Osman avoit dessein diminuer leur nombre de pour affoiblir leur pouvoir. On le déposa sur ce prétexte, & on l'enferma aux sept tours. Ce Prince issu du sang de tant d'Empereurs & qui donnoit les plus belles espérances, fut ensuite égorgé. Mustapha fut tiré de sa prison, & reconnu Sultan; mais après avoir tyrannise plûtôt que régné pendant 15 mois, il fut chasse du Trône. Jamais Prince, depuis Vitellius, n'avoit été traité avec

plus d'ignominie. Il fut promené dans les rues de Conftantinople, monté lur un âne, exposé aux outrages de la populace, remis en prison, où peu après Amurat IV. son successeur le fit étrangler.

MUSTAPHA II, fils de Mahomet IV, succéda en 1695 à Achmet II, son oncle. Pour fignaler les commencemens de son règne, il se mit à la tête de ses troupes, passa le Danube, prit l'épée. à la main, Lippa & Titoul, défit en Transylvanie le Général Véterani. En 1696, il vola au secours de Temeswar, affiégé par les Impériaux, & remporta sur eux une victoire complette. Il fit aussi la guerre avec succès contre les Vénitiens, les Polonois & les Moscovites. Mais dans la suite ses armées ayant été battues, il conclut une paix avantageule avec ces différentes Puissances, & se retira à Andrinople, où il se plongea dans la volupté & dans les plaifirs. Cette conduite excita une des plus grandes révoltes, qui aient éclaté depuis la fondation de l'Empire Ottoman. Cent cinquante mille rébelles forcèrent le Serrail, enlevèrent l'étendart de la Loi, & marchèrent à Andrinople. Vingt mille hommes envoyés contre les séditieux, se joignirent à eux. L'Empereur pour les adoucir, confirma dans leurs postes tous les Officiers qu'ils avoient choisis,

& promit de satisfaire le peuple. Les conjurés n'en devinrent que plus insolens. Ils écrivirent à Achmet, frere de Mustapha, pour l'inviter à venir à l'armée, parce qu'ils avoient dessein de l'élever sur le Trône. L'Empereur intercepta cette lettre qui le jetta dans l'embarras. La voix de la nature & celle de la politique, formèrent un violent combat dans fon cœur, puifqu'il falloit ou abandonner le Sceptre à son frere, ou lui ôter la vie; mais la tend esse fraternelle l'emporta. Après avoir embrassé Achmet, il le salua Empereur en 1703, & mourut de mélaneolie six mois après sa déposition.

MUSTAFHA, fils ainé de Solyman, étoit le Prince le mieux fair, le plus adroit & le plus brave qui eût paru depuis long-tems dans la race Ottomane. L'Empereur son pere lui avois confié les Gouvernemens de Magnelie, d'Amasée, & d'ure partie de la Mésopotamie. Par-tout il s'attira l'amitié & le respect des Peuples; mais ses grandes qualités lui devinrent funestes, & armerent contre lui Roxelane, l'une des femmes de l'Empereur. Craignant que ce Prince ne montât sur le Trône, où son ambition vouloit élever ses enfans, elle l'accusa de tramer une conjuration contre Solyman. Ce Prince eut la barbarie de faire étrangler, sans l'entendre, un

Oo iij

tils qui donnoit de grandes

espérances.

MUSURUS, (Marc) de Candie, se fit une grande réputation par sa critique judicieuse, & par la beauté de son génie. Padoue eut l'avantage de l'avoir pour Professeur en Grec. De là il passa à Rome, où le Pape Léon X, pour honorer son mérite, le nomma Archevêque de Malvasie, dans la Morée. Mais il mourus peu de tems après en 1517 à 36 ans. Musurus a eu la gloire de donner le premier les éditions d'Aristophane & d'Athénée. On a de lui des Epigrammes & d'autres pièces en Grec.

MUTIAN, ( Jérôme ) Peintre né à Bresse en Lombardie l'an 1528, excelloit sur-tout dans le Paysage, le portrait & les sujets d'histoire. Ce Maître avoit un grand goût de dessein, donnoit une belle expression à ses têtes, & finiffoit beaucoup ses Ouvrages. On reconnoît à son coloris, l'étude qu'il fit d'après le Titien. Il touchoit le paysage dans la manière de l'Ecole Flamande, supérieure en ce genre aux Italiens. Ses desseins arrêtés à la plume & lavés au bistre ou à l'encre de la Chine, se font admirer par la correction du trait, par l'expression des figures & par l'admirable feuille de ses arbres. Le Pape Grégoire XIII. eut une grande estime pour ce Peintre. Mutian en

profita pour fonder à Rome l'Académie de Saint Luc, dont il fut le Chef, & que Sixte V confirma par un bref.

Il mourut en 1590, à Rome. MUTIUS, (C) furnommé Cordus & ensuite Scévola, rendit son nom immortel dans la guerre de Porsenna, Roi des Toscans, contre les Romains. Ce Prince, pour rétablir la famille de Tarquin le Superbe, assiégea Rome l'an 507 avant J. C. & la disette de vivres commençoit à effrayer le peuple. Dans cette extrémité, Mutius résolut de se sacrifier pour le salut de sa patrie. Après avoir communiqué son dessein aux Confuls, il passa déguisé en Etrurien, dans le camp ennemi, pénétra jusqu'à la tente de Porsenna, dont il poignarda le Sécretaire, qu'il prit pour le Roi. On l'arrêta, on l'interrogea: Je suis Romain, répondit-il fièrement, & l'on me nomme Mutius; tu vois un ennemi qui a voulu tuer son ennemi, & je n'aurai pas moins de courage pour fouffrir la mort, que je n'en ai eu pour te la donner. Le Roi saisi de terreur & d'indignation, le condamna au feu, mais Mutius, fans s'étonner, apprends, dit-il, à quel point on méprise Son corps, quand on a devant les yeux une gloire immortelle; & dans le moment, comme pour punir sa main droite d'avoir manqué son coup, il la mit fur un brafier qu'on vez

MY

noit d'allumer pour un facrifice, & il la vit brûler, fans témoigner aucun sentiment de douleur. Le Roi frappé de ce prodige de fermeté, le fit éloigner de l'autel & lui rendit la liberté. Mutius pour répondre à cette générolité; puisque tu sçais , lui dit - il , honorer la vertu ce que tu n'aurois pû m'arracher par menaces, je l'accorderai à ton bienfait: fache que nous sommes 300 jeunes Romains qui avons juré devant les Dieux, de mourir tous, ou de te poignarder au milieu de tes Gardes. Porsenna plus touché de cette conftance, que de la crainte de périr, fit la paix avec les Romains: Mutius depuis cette belle action, fut surnommé Scévola, c'est-à-dire Gaucher.

MYDORGE, (Claude) né à Paris en 1585, succèda à M. Viete dans la réputation d'être le premier Mathéconnu par 4 livres de Sections coniques & par d'autres Ouvrages; mais fur-tout par son attachement inviolable à l'illustre Descartes. Il se dé-

clara pour ce grand homme dans la dispute qu'il eut avec Fermat, Mathématicien célèbre. Après avoir été un de ses plus zélés défenseurs, il fut le Médiateur de la paix qui se fit entre ces deux Scavans en 1638. En l'absence de son ami, il se chargea de répondre aux objections que I'on faisoit contre sa Dioptrique & sa Géométrie. Il lui fut encore très-utile en 1640. en empêchant par sa prudence, que la mauvaise humeur des Jésuites contre ses écrits. ne nuisit à sa fortune, & peutêtre à son repos. Descartes perdit cet ami fidèle & éclairé en 1647.

MYRON, Sculpteur -Athénien, vivoit vers 442 avant J. C. Cet Artiste s'est rendu célèbre par une exacte imitation de la nature. La matière fembloit . s'animer fous son ciseau. Plusieurs Epimaticien de France. Il est grames de l'Anthologie font mention d'une vache qu'il avoit représentée en cuivre avec tant d'art, que cet Ouvrage séduisoit même les ani-

maux.

N ABIS, Tyran de Lacé-démone, à qui Philippe Roi de Macédoine, remit la Ville d'Argos comme en dépôt; mais ce perfide n'y fut pas plûtôt entré, qu'il y exerça les plus grandes cruautés. Il en chassa les plus riches & les plus nobles Citoyens, & il abandonna leurs biens & leurs femmes aux principaux de son parti. Ce tiran inventa une machine en forme de statue, qui ressembloit à sa Oo iv

femme, & qu'il avoit fait revetir d'liabits magnifiques, qui cachoient des pointes de fer, dont elle avoit les mains . les bras & le sein hérisses. Quand quelqu'un lui refusoit de l'argent, il lui disoit: Peut-ê:re n'ai-je pas le talent de vous persuader, mais j'espere qu'Arega (c'étoit le nom de sa femme ) vous persuadera. Aussi-tôt la machine paroissoit, & Nabis prenant par la main son Apega, la conduifoit à son homme, qu'elle embrassoit & à qui elle faisoit jetter les hauts cris. Ce trait que rapporte M. Rolin d'après de bons garants, a attiré à cet homme célèbre de froides plaisanteries, & des injures grossières de la part d'un Poëte qui a fait de beaux vers contre la calomnie & les satires par lesquelles se déchirent les gens de Lettres. Nabis se déclara contre Philippe en faveur des Romains; mais ceux-ci mécontens de sa conduite, lui déclarèrent bientôt la guerre. Flaminius marcha contre lui, l'assiégea dans Sparte, l'obligea de lui demander la paix, & la lui accorda. A peine le Général Romain étoit-il parti de la Grèce, que Nabis alla mettre Ie siège devant Gythium. Les Romains instruits par les Achéens de cette infraction du traité, envoyèrent en Grèce le Préteur Acilius avec une flotte, pour prendre la défense des Allies. Les Achéens

avoient dans ce tems-là pour Général le fameux Philopémen. Il ne le cédoit à personne pour les combats de terre; mais il n'avoit aucune connoissance de la marine. Nabis le battit & peu s'en fallut qu'il ne le fit Prisonnier. Cette disgrace ne le découragea pas, mais le rendit plus fage & plus circonfpect, & peu de jours après, ayant surpris le Tiran qui n'étoit pas fur ses gardes, il fondit sur lui, brûla son camp, fit un grand carnage de ses troupes, & le défit peu après en entier, dans un combat près de Sparte. Nabis dans sa fuite fut tué en trahison & environ 194 ans avant J. C.

NABOPOLASSAR, Roi de Babylone, ayant fait alliance avec Cyaxares, Roi des Medes, il affiégea Ninive, ruinade fond en comble cette Ville, & tua Saracus qui en étoit Roi. Après la destruction de Ninive, il donna tous ses soins à l'affermissement de sa Couronhe, & à l'agrandissement de ses Etats, fur les ruines de l'Empire d'Assyrie. S'étant mis en possession de la Chaldée, il envoya l'un de ses Généraux, pour s'assurer de la Syrie, de la Phénicie & de la Palestine; mais ce Général n'ayant pas réusii, il chargea un second de l'exécution de ses ordres, qui s'en acquitta avec autant de prudence que de valeur. Nabopolassar devint

fi redoutable, qu'il s'attira la jalousse de tous ses voisins. Dieu qui vouloit exterminer la race des Rois d'Affirie, dont il paroit que ce Prince étoit, suscita contre lui Necao, Roi d'Egypte, & lui ordonna de macher en diligence vers l'Euphrate avec son armée pour le combattre. Necao prit son chemin par la Judée; Jofias, qui en étoit Roi, lui refusa imprudemment le passage, & ayant engagé témérairement un combat, y périt. Necao sans s'arrêter à recueillir les fruits de sa victoire, continua sa marche vers d'Euphrate; il rencontra le Roi des Assyriens sur le bord de ce fleuve, à Carcamis, il lui livra bataille, le défit, s'empara de Carcamis, & y laissa une forte garnison. Nabopolassar voyant que toute la Syrie & la Palestine s'étoient détachées de son obeisfance; son âge d'ailleurs & ses infirmités ne lui permettant pas d'aller en personne réduire ces rébelles, il s'afsocia à l'Empire son fils Nabuchodonosor, & l'envoya à la tête d'une armée pour remettre ce pays sous son obéisfance. Nabopolassar mourut après un règne de 21 ans.

NABUCHODONOSOR, furnommé le Grand, à cause de ses beaux exploits, étoit à peine Maître de la Chaldée, quand il succéda à son pere Nabopolassar. Le nouveau Roi commença sa car-

rière par chasser du cœur de l'Etat, les Egyptiens, & les poursuivit jusqu'en Egypte. En repassint par la Judée, il .fomma le Roi de Jérusalens, de lui faire hommage de sa Couronne, & sur le refus, il l'assiégea dans sa Capitale, I'y força & l'envoya Prisonnier à Babylone. Les trésors de Joakim & la plus riche portion des vafes du magnifique temple de Salomon, furent la proie du Vainqueur. Joakim composa pour sa rancon, jura fidélité à Nabuchodonosor, & fut remis en liberté, en laissant des ôtages, du nombre desquels étoit le jeune Daniel, Prince du Sang Royal. La seconde année de son règne, Nabuchodonosor eut un songe qui l'effraya, mais dont il ne put à son réveil se rappeller le souvenir. Vainement il commandà à ses Devins & à ses Magiciens de lui dire le songe & de lui en donner l'explication. Le jeune Daniel ayant appris que le Roi indigné de l'impuissance dont ses Devins lui avoient fait l'aveu, alloit les immoler tous, à son ressentiment, s'offrit à le satisfaire. Il lui rappella l'image du songe & lui en expliqua l'énigme. Le songe mistérieux annonçoit la fuccession des Empires des Babyloniens, des Perses, d'Alexandre le Grand& de ses successeurs. Le Roiétonné de la sagesse plus qu'humaine qui brilloit dans le jeune

Daniel, le combla de présens & lui confia le gouvernement de l'Etat. Le crédit de Daniel pouvoit être d'un trèsgrand avantage à sa nation. Le Roi de Juda ne sçut pas en profiter. Las de porter une Couronne dépendante, il entreprit de l'affranchir & la perdit. Sa mort ayant prévenu l'orage que la rébellion avoit occasionné sur ses Etats, la foudre ne tomba que sur Jeconias son fils. Aussi rébelle que son pere, ce Prince étoit moins brave. A la première nouvelle de l'entrée de Nabuchodonosor dans ses Etats, il alla au-devant des fers qui lui étoient destinés ; il en fut chargé & conduit dans les prisons de Babylone. Avec lui tout son peuple fut emmené en captivité. On ne laissa en Judée que le Vigneron, le Laboureur, & Sedecias fous le nom de Roi Vaffal & tributaire. Ce Prince peu inftruit par la disgrace de Jechonias son neveu, mit le Roi d'Egypte dans ses intérêts, & se révolta. Le Roi de Babylone vint l'assièger dans sa Capitale, laquelle après dixhuit mois de siège, fut emportée d'affaut & livrée successivement au glaive, au pillage & au feu. Le Temple même ne fut pas épargné; tout fut réduit en cendres; & le Royaume de Juda ne fut plus qu'une Province de celui de Babylone. L'infortuné Sédecias après avoir vû égor-

ger ses enfans, fut privé de la vûe, jetté dans un cachot de Babylone, où il finit misérablement ses jours. Nabuchodonofor ne borna point là ses conquêtes. Il se rendit maître de la Syrie, de la Palestine, de l'Idumée & de l'Arabie. Les Villes de Gaze, d'Ascalon, de Damas, de Sydon & de Tyr, furent forcées malgré la vigueur de leur défense. La Perse même tomba sous sa domination. Ebloui de la pompe qui l'environnoit, de la gloire de ses victoires & de ses conquêtes, de l'éclat de son Palais & de sa Capitale, Nabuchodonc? for ne se croyoit plus homme. Cette magnifique Babylone, disoit-il, est l'ouvrage de mes mains: c'est moi qui suis l'artisan de ma grandeur, je ne la dois qu'à la force invincible de mon bras. Il se repaissoit encore de ses idées ausli flatteuses lorsqu'il entendit une voix du Ciel, qui lui dit : Roi de Chaldée, cet état qui vous enchante, va s'éclipser, vous serez proscrit de la société des hommes, & dégradé pendant 7 ans, jusqu'à la condition des bêtes, afin que vous appreniez qu'il y a un souverain Dominateur qui dispose à son gré de tous les Royaumes du monde. A l'heure même l'Arrêt du Ciel s'exécuta. L'orgueilleux Monarque réduit à la condition des bêtes, passa les sept années dans cet hu-

miliant état. Cette épreuve l'ayant corrigé, il rentra dans tout l'éclat de sa grandeur. Devenu humble & fage à ses dépens, il rendi: hommage de sa grandeur à l'Etre Suprême; il confessa qu'Arbitre souverain des Sceptres & des Couronnes, il les donne ou les ôte selon son bon plaifir, aux Princes de la Terre, qui ne sont auprès de lui que néant: que la vérité & l'équité président à toutes ses démarches, & qu'il peut, quand il veut, humilier les superbes. Nabuchodonosor passa le reste de son règne dans de si beaux sentimens. Ce qu'il y a de plus surprenant, & qui montre le changement que Dieu a operé dans le cœur de ce Prince, c'est d'avoir transmis à la dernière postérité dans un Edlt solemnel, adressé à tous les peuples de son Empire, la mémoire d'une humiliation si deshonorante. Nabuchodonosor mourut un an après, 503 ans avant Jesus-Christ, ayant regné depuis la. mort de son pere 43 ans. C'est un des plus grands Rois qui ait jamais règné en Orient. S. Augustin, S. Jerôme, S. Epiphane, Théodoret, &c. espèrent de son salut; se sondant sur ce que depuis sa pénitence, l'Ecriture ne parle point d'aucune faute qu'il ait faite.

NABUNAL, (Elie de ) tira son nom du lieu de sa naissance, dans le Perigord, Il fut premièrement Religieux de l'Ordre des Freres Mineurs, ensuite Archeveque de Nicosie & Patriarche de Jérusalem. Le Pape Clément VII l'éleva au Cardinalat l'an 1242. On a de cet Auteur un Commentaire latin sur les quatre livres de Pierre Lombard; un autre sur l'Apocalyple ; un Traité de la Vie contemplative; des Sermons, où il explique divers endroits de l'Evangile. Nabunal a passé en son tems, pour un habile Théolog. Il mourut à Avignon l'an 1367.

NACCHIANTE ou NA-CLANTUS, (Jacques) Fiorentin & Religieux de l'Ordre de saint Dominique. La Théologie qu'il enseigna à Rome avec distinction, com tribua à le faire connoitre. Le Pape Paul III. le nomma à l'Eveché de Chiozza, dans l'Etat de Venise l'an 1544. Il se trouva au Concile de Trente, & l'on fit honneur à son mérite. Nous avons de lui divers ouvrages; de Papæ & Concilii potestate ; de maximo Pontificato, maximoque Sacerdotio Christi: enarratio in Evistolam ad Ephesios; interpretatio Epist. ad Rom.; Medulla sacræ Scripturæ, &c. & d'autres Traités de Théologie, imprimés à Venise l'an 1657. en 2 vol. in-fol. Nacchiante mourut en 1569. Il avoit un goût décidé pour les opinions Ultramontaines. Les Auteurs les moins sufpects lui ont reproché de les avoir soutenues avec une flatterie & une bassesse peu communes.

NADAL, (Augustin) Poete François, né à Poitiers, vint à Paris, où il se fit bientôt des amis & des protecteurs par son caractère aimable. Il fut attaché à la Maison d'Aumont, dont le crédit autant que le mérite de l'Abbé Nadal lui valut une place dans l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres. Des 1712 Louis XIV le nomma Sécrétai: e de l'Ambassade extraordin, du Duc d'Aumont auprès de la Reine Anne d'Angleterre, pour la Paix d'Utrecht. L'Abbé Nadal est Auteur de plusieurs Differtations Académiques, & de diverses pièces de Théatre, qui après avoir été imprimées séparément, ont été recueillies par lui - même, & imprimées en 1738 à Paris en 3 vol. in-12. avec des Poefies diverses, & d'autres pièces, dont plusieurs n'avoient point encore paru. Parmi ses Distritations, il y en a sur les Vestales, sur le luxe des Dames Romaines. & fur d'autres points de l'Antiquité : elles sont écrites d'un style singulier, pleines de neologisme & d'une érudition enjouée. On en trouve une sur le progrès du Génie Poetique d'ns Racine, qui seroit très-curieuse, si l'Auteur avoit bien rempli son

dessein : des Remarques fur la Tragédie d'Hérode & de Marianne, écrites sensément & avec exactitude, & qui prouvent que l'Auteur étoit fort verse dans la Marche du Théatre. Le dernier volume du Recueil de cet Auteur comprend cinq Tragédies: Saül, Hérode, Antiochus, Marianne, Moyse; les quatre premières ont été jouées avec quelque succès : la dernière n'a point été du - tout repréfertée. Le style de ces pièces est louche & embarrasié, quelquefois empoulé. Il y a dans la dernière quelques coups de maitre qui font un bel effet, & en général elle est passablement conduite. Nous avons encore de lui une Paraphrase sur le Cantique des Contiques, deux Divertissemens spirituels, intitulés Esther & le Paradis Terrestre. I es dernières années de sa vie il se retira à Poitiers où il mourut en 1741. Un an avant sa mort, Nadal donna un petit Poeme sur la Confiance en la Miséricorde de Dieu, & un Epître sur la purete des Mœurs Ecclésiastiques.

NADASTI, (Thomas Comte de) Hongrois, l'un des plus grands Capitaines de son tems, défendit en 1531 la Ville de Bude contre Soliman II, Emp. des Turcs. Tant que la garnison su fidèle, il ne put être vaincu. Malheureusement elle le trahit & le livra pieds & mains

NA

lies au Grand Seigneur, auquel elle ouvrit les portes de la Ville & du Château. Soliman, tout barbare qu'il étoit, détesta cette trahison, & la punis Il fit périr tous ces traitres dans les supplices, & voulut que Nadasti eût le plaisir de voir ce châtiment. Le Grand Seigneur donna des éloges à la vertu de ce Comte, lui fit des présens considérables, & le renvova sous bonne escorte à Ferdinand, Roi de Hongrie. La même année Nadasti joignit l'Emp. Charles - Quint avec un corps de Hongrois, qui s'étoit mis sous ses ordres, pour s'opposer aux progrès du même Soliman. Il se fit un plaisir de donner des leçons de l'Art militaire au fameux Ferdinand de Tolède, Duc d'Albe, qui n'ayant alors que 23 ans, suivoit l'Empereur ; & il prédit qu'il seroit un jour un des plus grands Capitaines de son siécle.

NÆVIUS, (Cneius) Poëte Comique Latin, qui d'abord poita les armes, & fervit dans la premiere guerre Punique. Animé par l'exemple d'Andronique, il marcha fur ses traces, & commenca cinq ans après lui, à donner des pièces de Théâtre; c'étoient des Comédies : il s'attira la haine de la Noblesse par les vers latyriques, & sur-tout d'un Metellus qui L'obligea de sortir de Rome.

Il se retira à Attique où il mourut 203 ans avant J. C. Il avoit aussi composé en vers, l'histoire de la premiè-

re guerre Punique.

NAHUM, le septième des douze petits Prophêtes, natif d'Elcesa ou Elkesaï, petite bourgade de Galilée. On ne sçait aucune particularité de la vie de ce Prophête; on ne sçait même si ce surnom est celui de sa famille ou du lieu de sa naisfance, on dispute encore sur le tems où il vivoit; l'opinion la plus vraisemblable le met sous Ezéchias, après la ruine des dix Tribus par Salmanasar. Sa Prophétie est composée de trois Chapitres qui ne forment qu'un seul discours, où il prédit d'une manière vive & pathétique la seconde ruine de Ninive par Nabopolassar & Astyagès. IL renouvelle contre cette ville criminelle, les menaces que Jonas lui avoit faites quarante ans auparavant. Le style de ce Prophête est par-tout le même; rien n'égale la vivacité de ses figures, la force de ses expressions, & l'énergie de son pinceru.

NAIN : (Louis-Sébastien de Tillemont le ) fils de Jean le Nain, Maître des Requêtes, & de Marie le Ragois, naquit à Paris le 30 Novembre 1637. avec le naturel le plus heureux qui fut cultivé par une si sainte éducation, qu'il lui eût été plus difficile de con594 NA

tracter des défauts, que d'acquérir des vertus héréditaires dans une famille qui a donné à l'Eglise & à l'Etat des personnes d'un mérite distingué. A l'âge de dix ans il fut mis dans les petites écoles de Port-Royal, sous MM. Nicole, Lancelot, Beaupuis, & les autres excellens maitres, qui en avoient la direction. Il se donna tout entier aux sciences & à la piété & y fit également du progrès. Dieu en répandant dès-lors dans son cœur l'amour de la vertu, donna aussi à son esprit une très-grande pénétiation, & une facilité surprenante pour s'appliquer à l'étude. Entre les Auteurs Latins, Tite-Live fut celui qui lui plût davantage. Ce goût décela ses attraits pour l'histoire, à laquelle il s'appliqua depuis avec tant de succès. Il étudia les règles de l'Eloquence dans Quintilien, Cicéron & autres Orateurs célèbres. Il apprit la Logique dans des conversations; M. Nicole lui en expliqua les règles pendant deux mois, environ une heure seulement par jour : c'est ce qui a fait naître le Livre de l'Art de penser ou Logique de Port-Royal. Ces premières études disposèrent parfaitement son esprit pour la Théologie. Il n'eut pas d'attrait pour la Scholastique, & il aima mieux chercher les fondemens de la foi dans les sour-

ces mêmes, c'est-à-dire, dans l'Ecriture Sainte & dans les Peres. Cette lecture qu'il commenca à l'âge de dix-huit ans, lui donna la pensée de recueillir ce qu'il trouveroit sur les Apôtres. La méthode d'Usserius dans ses Annales sacrées lui avoit beaucoup plû, il prit là - dessus le plan de son travail, & enchérit encore sur l'exactitude de cet Auteur. Il montra son essai aux personnes qui le conduisoient dans ses études & qui surpris de ce nouveau genre d'écrire, lui conseillêrent de continuer le même travail, sur l'histoire des premiers siècles de l'Eglise. La connexion qu'a l'histoire de l'Empire avec celle de l'Eglise, l'obligea de s'appliquer également à la recherche de l'une & de l'autre. La solidité d'une critique judicieuse qui lui étoit comme naturelle, la justesse d'un discernement très-fin , une exactitude à laquelle rien n'échappoit, & par-dessus tout un ardent amour pour la vérité, le rendurent très-habile en peu de tems. M. de Tillemont usa beaucoup de délais dans le choix d'un état; la vraie cause en étoit qu'il n'appercevoit que dangers de tous côtés. Il étoit effrayé de la corruption qui règne dans le monde; mais il voyoit aussi de terribles inconvéniens dans les Cloitres, & de grands périls dans l'état Ecclésiastique.

A l'âge de vingt - trois ans vers l'an 1660, il alla demeurer à Beauvais dans le Séminaire de M. Buzanval; on l'y reçut avec des marques extraordinaires d'estime. M. Hermant, Chanoine de l'Eglise de Beauvais, & Mr Hallé dont la piété & la science, faisoient fleurir ce Séminaire, le consultoient eux - mêmes sur l'histoire. Cette considération lui parux un écueil, & il eut besoin que M. de Sens, avec lequel il étoit lié d'une amitié trèsétroite, rassurat son humilité allarmée. Sa vertu paroissoit dès-lors avec tant d'éclat que M. de Beauvais, après l'avoir enfin déterminé à recevoir la tonsure, disoit qu'il n'auroit point au monde de plus grande consolation, que de pouvoir espérer de l'avoir pour successeur. Il resta environ dix ans dans cette ville. Mais ne pouvant plus foutenir les égards que M. l'Evêque de Beauvais avoit pour lui, il revint à Paris. Pénétré d'un faint mépris pour foimême, il refusa long-tems de prendre les engagemens du Sacerdoce, & n'y entra en 1676, que par les pressantes sollicitations de M. de Saci. Voulant se mettre plus à portée de profiter de ses avis, il se fit bâtir un petit corps de logis dans la cour de l'Abbaye de Port-Royal des champs. Obligé d'en sortir après deux ans, il alla de-

meurer à Tillemont, du côté de Vincennes. Ce fut vers ce tems - là que le Duc de Montausier pria M. de Saci d'écrire la vie de S. Louis. M. de Saci engagea M. de Tillemont à lui en dresser les mémoires. Deux ans furent employés à ce travail : cette vie n'a pas encore été donnée au public; mais l'histoire que la Chaise en a faite, a été tirée de ces Mémoires. Plein d'estime pour M. Arnaud qui s'éroit retiré en Flandre, M. de Tillemont fit le voyage pour le voir. Delà il passa jusqu'en Hollande où il visita M. l'Evêque de Castorie. Le saint Prélat lui donna son Livre intitulé Amor Pænitens, comme une marque de son affection & de la vénération qu'il avoit pour sa vertu. Quelque profonde que fût l'érudition de M. de Tillemont il ne la faisoit paroître que lorsqu'il ne la pouvoit cacher; & il excelloit tellement en humilité, que cette vertu parut toujours comme fon caractère particulier; elle se fait remarquer dans ses Ouvrages où l'on voit un homme sçavant, éclairé, de grande réputation, réservé à décider, & toujours prêt d'avouer que ses lumières ne pénétrent pas toutes les difficultés. Il se trouva engagé dans une dispute avec le P. Lamy, Prêtre de l'Oratoire. Ce Pere avoit avancé dans son Harmonie des Evangiles, que Jesus - Christ

596

n'avoit point fait la Pâque la veille de sa mort. M. de Tillemont combattit cette opinion: le P. Lamy eut bientôt fait une réponse. M. de Tillemont se crut obligé de la réfuter par une Lettre; M. l'Evêque de Meaux & M. l'Evêque de Mirepoix la lûrent manuscrite, & y trouverent une humilité excessive. M. de Meaux lui dit agréablement qu'il le prioit de n'y pas toujours demeurer à genoux devant le P. Lamy, & de se rélever quelquefois. M. Nicole regardoit cette Lettre comme un modèle de la manière dont les Chrétiens doivent disputer ensemble. Le fruit de ce travail a été de faire prévaloir l'opinion de M.de Tillemont. On ne voit point dans la vie de M. Tillemont d'événemens finguliers, ni d'actions éclatantes; l'uniformité d'une conduite vraiment Ecclésiastique & digne d'un Solitaire Chrétien, est ce qui en fait tout le mérite devant Dieu, & ce qui le fera admirer de tous ceux qui lui rendront justice. C'étoit un innocent pénitent, un humble sçavant, un homme infatigable au travail, & aslidu dans la prière. Il avoit une candeur & une affabilité qui le faisoit aimer de tout le monde; il n'étoit dur & févère qu'à lui-même; car l'innocence de sa vie ne l'a pas empéché d'affliger son corps par une continuelle & rigou-

reuse pénitence. Sa vie ordinaire étoit plutôt un jeûne continuel qu'une vie frugale. Ses jeunes imitoient la rigueur de ceux' des premiers fidèles. Tout son tems étoit parfaitement rempli & partagé entre la prière & l'étude. Jamais Auteur n'a communiqué plus aisément, & n'a tant fourni de son travail à d'autres Auteurs. Devenu parmi les Sçavans comme l'Oracle qu'il falloit confulter sur l'histoire des premiers siècles de l'Eglise, le public lui est particulièrement redevable des Ouvrages de plufieurs grands hommes, que en ont traité dissérentes parties : c'est sur ses Mémoires qu'ont été composées les vies de Tertullien & d'Origène de S. Athanase, de S. Basile, de S. Grégoire de Nazianze & de S. Ambroise. Ceux qui ont travaillé à la traduction des Ouvrages de S. Cyprien & aux dernières éditions de S. Hilaire, de S. Augustin & de S. Paulin, ont tiré ausse de grands secours des histoires de ces Saints qu'il leur communiqua. Il leur a surtout beaucoup fervi pour la critique & le discernement des vrais Ouvrages de ces Peres, d'avec ceux qui leur sont supposés, & pour leur arrangement selon l'ordre chronologique. Enfin il n'est pas concevable combien de personnes ont profité de sont travail & avec quelle bonté il

N A 53

Il le leur communiquoit. S'ils ne lui ont pas rendu ce témoignage, c'est que la seule reconnoissance qu'il exigeoit d'eux, étoit de ne le point faire connoitre. Les auttérités que M. de Tillemont pratiquoit, jointes aux grandes fatigues de son travail, ruinèrent enfin toutes les forces de son corps. Il tomba dans une langueur qui dura près de trois mois, pendant lesquels il ne témoigna moins de vertu que dans sa santé. Il continua tous ses exercices avec la même ferveur, jusqu'à ce qu'il fût dans une entière impuissance de les suivre. Plus son corps s'abbaissoit; plus son esprit s'élevoit vers Dieu; tout occupé de la prière & de la bienheureuse éternité, il y entra le 10 Janvier 1698, âgé de soixante ans, avec la confiance des enfans de Dieu. & l'humilité d'un homme qui dans la vie la plus dévouée au service de Dieu & de l'Eglise, se regarda toujours comme uh ferviteur inutile. mourut à Paris, & son corps fut porté à Port-Royal des Champs, où il avoit choisi sa sépulture. Nous avons de ce célèbre Auteur en seize vol. in-4. des Mémoires pour l'histoire Ecclésiastique des six premiers siècles. Au milieu de la sécheresse des discussions auxquelles son travail l'a engagé, on sent toujours beaucoup d'onction dans les réflexions courtes & vives qu'il fait quelquefois sur les principaux événemens. En traitant l'histoire profane des Empereurs Idolâtres qu'il nous a donnés en six vol. in-4. il a trouvé le secret d'y répandie les vives couleurs du Christianisme. Dans le récit des actions criminelles & impies de ces Princes, il fait sentir ce qu'est l'homme sans la grace de Jesus-Christ. Dans leurs vertus morales nous voyons l'imperfection & la foiblesse de ce qui n'est p s animé par la foi. On a imprimé en 1711 un volume de Réflexions de piété & de Lettres édifiantes de M. de Tillemont, elles sont à la suite de sa vie composée par M. Tronchai, Chanoine de Laval, qui avoit vecu avec lui les huit dernières années de sa vie. Il reste de lui plufleurs Ouvrages qui n'ont pas ere imprimes. Mimoire fur Guillaume de Saint-Amour, & sur le démêlé des Dominicains avec l'Université : La vie de la bienheureuse Isabelle sœur de S. Louis : Remarques sur le B.eviaire du Mans & fur celui de Paris; Legende pour le B.eviaire d'Evreu :; Histoire des Rois de Sicile de la Maison d'Anjou.

NAIN, (Pierre le) f'ere du précédent, naquit à Paris le 25 Mars 1640. Il regut les prémières ébauches d'une nou ble & faince éducation dans la maison de songrand père;

Madame Bragelone fa grandme:e lui fut d'un grand secours; c'étoit une Dame d'un mérite supérieur, dirigée par S. François de Sales, la lumière de son siècle. On reconnut bientôt dans le jeune Nain un fonds d'esprit admirab'e, de la vivacité, & une facilité étonnante. Ses maitres ne faient pas moins attentifs à le former à la vertu qu'à lui donner les premières teintures des sciences. Ayant été attaqué durant le cours de ses études d'une fluxion dangereuse sur un bras, il fit vœu à Dieu de faire une neuvaine à la fainte Epine de Port-Royal à Paris. Ses pieres furent exaucées, & il fut parfaitement guéri sans aucun remède humain; quelque tems après, S. Victor, cette maison célèbre fut le lieu que choisit le Nain pour s'y retirer, & y passer dans l'éloignement du monde une vie qu'il vouloit toute entière consacrer à Dieu. On reconnut en lui un mérite si distingué qu'on crut devoir l'obliger de souffrir qu'on l'honorat du Sacerdoce. Perfuadé que le Seigneur l'appelloit à une vie plus pénitente & plus austère, il se retira à la Trappe, au Diocese de Séez en 1668. M. de Perefixe alors Archevêque de Paris le réclama, & M. de Rancé, Abbé de la Trappe, obtint par ses supplications que le Religieux restât. Le

P. le Nain fit profession : il ne laissa point inutiles les nouveaux bienfaits qu'il recevoit du Ciel. Tout instruisoit en lui, ses discours, son silence, sa modestie, sa piété, sa contenance, & ses moindres actions furent des leçons éloquentes qui appelloient à la pénitence: enfin après avoir eu part lui même au gouvernement de la même Abbaye. dont il fut sous-Prieur pendant plusieurs ann. & y avoir donné les plus grands exemples de toutes les vertus Chrétiennes, Sacerdotales & Religieuses, il y mourut en 1713 âgé de soixante-treize ans. Les Ouvrages que nous avons de Dom le Nain sont: Un Essai de l'histoire de l'Ordre de Citeaux en 9 vol. in - 12. On y trouve beaucoup d'onction & de piété; mais il manque de critique; Homélies sur Jérémie en deux vol. in-8. On y voit le péché décrit avec des traits si vifs & si affreux, qu'on sent naître en soi une secrette horreur pour le crime; la traduction en François des Instructions de S. Dorothée Pere de l'Eglise Grecque, in-8. La vie de M. de Rancé Abbé & Réformateur de la Trappe en 3 vol. in-12. revûe par le Grand Bossuet. Cette vie que nous avons sous le nom de Dom le Nain n'a point été donnée telle que cet Auteur l'avoit faite : on y a semé des traits satyriques, & même des calom-

nies que l'esprit d'équité & de modération n'a pas dictées, & dont l'Auteur n'étoit pas capable. Rélation de la vie & de la mort de plusieurs Religieux de la Trappe; Elévations à Dieu pour se préparer à la mort. Rien n'est plus touchant que cet Ouvrage, rien n'est plus capable de nous apprendre à bien mourir. Dom le Nain est encore Auteur de deux petits traités, l'un de l'Etat du monde après le jugement dernier; le second sur le scandale qui peut arriver même dans les Monastères les mieux reglés. On a aussi quelques autres Ouvrages manuscrits. En général le style du P. le Nain n'est pas serré; mais cette diffusion devient estimable, parce que les vérités dont il traite ont tant de solidité & sont exprimées avec tant d'onction & de piété, qu'on lui sçait bon gré d'avoir été un peu diffus pournous porter à y réflechir davantage.

NANCEL, (Nicolas de) ainsi nommé du village de Nancel, lieu de sa naissance, entre Noyon & Soissons. Placé à Paris dans le Collège de Presles, il y gagna l'assection de Pierre Ramus qui en étoit Principal. Agé à peine de dix-huir ans, il sut chargé d'enseigner publiquement les langues Grecque & Latine. S'étant retiré en Flandre en 1562, il accepta une Chaire de Professeur dans l'Universi-

té de Douai, que le Roi d' - Gpagne venoit d'établir. Il y prononça deux discours de Præstantia & necessaria Græcarum litterarum cognitione & de linguâ Latinâ. Rappellé en France par ses amis, il accepta encore une Chaire dans le Collège de Presles. S. n. emploi de Professeur ne l'empêcha pas de s'appliquer à la Médecine, pour laquelle il eut toujours de l'attrait. Reçu Docteur de la Faculté de Paris, il alla à Soissons pour pratiquer. Le peu de gain qu'il y faisoit, parce que, dit-il', l'air de cette ville est fort sain & que les habitans n'y font pas en grand nombre, le détermina à aller à Tours, où il trouva un établissement avantageux. Le Médecin de l'Abbaye de Fontevrault étant mort en 1587, Nancel obtint sa place, & l'occupa le reste de sa vie. Il mourut l'an 1610 âgé de 71 ans. Ses principaux Ouv. impr. sont : Stichologia Græca Latinaque informanda, &reformanda,in-3. CetAuteur vouloit affujettir la Poesse Françoise à des régles semblables à celles de la Grecque & de la Latine, pour la rendre plus difficile & moins commune; c'est le but de cet. écrit , dont les idées n'ont point fait fortune. Discours très-ample de la peste in-8. Traduction Françoile de les trois traités de Deo; de Immortalitate animæ; de sede anima in corpore; Declama-Pp ij

tionum liber, eas complectens Orationes quas vel ipse juvenis habuit ad populum vel Per Difcipulos recitavit, &c. in - 8, Petri Rami vita in - 8. Cette vie est curieuse & remplie de faits qu'on lit avec plaisir. Plusieus Ouvrages de Nancel sont demeurés manuscrits. que les Imprimeurs n'ont pas eu assez d'empressement pour les accepter, ce dont il se plaint avec plus de vivacité que de raison.

NANI, (Jean - Baptiste) noble Vénitien, né en 1616, & mort en 1678. Son pere prit soin de son éducation, le forma aux affaires & le tint avec lui à Rome où il étoit Ambassadeur de la Republique de Venise auprès d'Urbain VIII; ce Pape bon connoisseur en fait de mérite, annonça l'élévation future de Nani, Admis dans le Collège des Sénateurs l'an 1641, & peu après, nommé Ambassadeur en France, il s'acquit une grande réputation. Le Cardinal Mazarin fout mettre à profit ses lumières dans la conclusion du traité de Munster l'an 1648. De retour à Venise cette même année. après avoir obtenu de la France un secours considérable d'hommes & d'argent pour la guerre de Candie contre les Turcs, il fut Sur-intendant des affaires de la guerre & des finances. L'an 1654 on Penvòya Ambassadeur à la Cour de l'Empereur ; étant par les suffrages de toute cette

repassé en France en 1660, il se trouva au mariage du Roi & obtint un nouveau secours pour la guerre de Candie. Le Sénat de Venise extraordinairement satisfait de sa conduite lui donna la charge de Procurateur de S. Marc & le nomma Capitaine général de la mer. Après les services les plus confidérables rendus à sa patrie, le Sénat le chargea d'en écrire l'histoire. La premiere partie qu'il donna & qui a été a traduite en notre langue par l'Abbé Tallemant, fut universellement estimée; La meilleure édit. est celle de Cologne, 1682, 4 vol. in-12. celle de Paris est tronquée dans des endroits un peu trop vifs. La mort empecha l'impression de la seconde. Quelques éloges qu'on ait donnés à cette histoire de Venise, il faut convenir cependant que Nani en l'écrivant a plus consulté quelquesois les sentimens naturels qu'il avoit pour sa patrie quelr vérité. On peut lui reprocher aussi un peu trop d'ensure dans le style & pas affez de pureté dans la diction. NANNI ou NANNIUS .

(Pierre) natif d'Alcmaër en Hollande, l'an 1500, eut un grand génie, une mémoire excellente, & un fonds de bonté admirable. Les études qu'il fit à Louvain commencèrent à donner une grande idée de sa capacité. Choisi

Université pour succéder à Conrard Codenius, Professeur des Lettres Latines dans le Collège des Trois-langues, il remplit ce poste avec dignité. On s'estimoit heureux de l'entendre & de recevoir ses doctes leçons. Outre l'approbation générale de tous les sçavans, il fut singulièrement estimé du Cardinal de Granvelle, qui lui donna un Canonicat dans fon Eglise. d'Arras. L'Italie envia plus d'une fois ce rare personnage aux Pays - Bas, & lui fit les offres les plus flatteuses; mais rien ne fut capable de le ravir à sa Patrie. Louvain le posséda jusqu'à sa mort arrivée l'an 1557. On a de cet illustre Auteur des Harangues & des Notes sur presque tous les Auteurs Classiques & sur des Traités de quelques Peres. Miscellaneorum Decas ou dix Livres de mélanges, qui regardent la critique, c'est-àdire, la correction & les explications des Auteurs; sept Dialogismes des héroines que plusieurs estiment être son chef-d'œuvre. Il a traduit entr'autres quelques Epîtres de Demosthènes, de Synesius & d'Apollonius, quelques Vies de Plutarque, quatre Homélies de S. Basile, trois de S. Chrysostôme, & presque tous les Ouvrages de S. Athanase. Cette dernière traduction n'est point estimée, parce qu'elle manque d'exactitude & de fidélité. Nanni a aussi

misen vers Latins les Pfeaumes de David, & il a squ allier parfaitement les douceurs de la Poësse à la gravité du texte sacré. Il paroît par tous ses ouvrages qu'il étoit en même tems bon critique, excellent Grammairien, Orateur habile, homme versé dans la Théologie, dans le Drost & dans les Mathématiques.

NANQUIER, (Simon) Poëte latin, vivoit dans le quinziène siècle. Nous avons de lui un Poëme en vers élégiaques, qui a pour titre: De lubrico temporis curriculo, deque hominis miseria. L'édit.in-4. est accompagnée d'un long Commentaire. Jean Parradin de Louhans, a traduit en vers François ce Poëme. Le fecond Poëme de Nanquier, en forme d'Eglogue, sur la mort de Charles VIII, est en vers hexamétres seulement. Il est aussi Auteur de quelques Epigrammes. On ne peut pas nier qu'il n'eût du talent pour la Poesie, & un génie peu commun.

NANTEUIL, (Robert) Graveur, né à Rheims en 1630, mort à Paris en 1678. Son pere, qui étoit un pauvre Marchand, lui donna toute l'éducation possible. Le goût qu'il avoit pour le Dessein, se manifesta de bonne heure; il se trouva en état de dessiner & de graver luimême, la Thèse qu'il soutint en Philosophie. Quoique la gravure sût son talent prin-

Ppiij

cipal, ils'adonna particulièrement à faire des portraits en pastel. Ce fut dans ce goût qu'il fit le portrait du Roi, pour lequel il eut cent louis d'or. Il le grava ensuite dans toute sa grandeur. Sa Majesté en fut si satisfaite, qu'elle créa pour lui une Charge de Dessinateur & Graveur de son Cabinet, avec des appointemens de mille livres. Il grava de la même manière le portrait de la Reine-mere ceux du Cardinal Mazarin, du Duc d'Orleans, de Turenne & de quelques autres, qui lui ont acquis une réputation immortelle. Le Grand-Duc voulut avoir fon portrait en passel, fait par la main d'un si habile ouvrier. Nanteuil n'a gravé que des portraits, mais avec une précisión & une pureté de burin, qu'on ne peut trop admirer. Son Recueil eft composé de plus de deux cent estampes; presque toutes les personnes les plus qualifiées de l'Etat, y sont représentées de la manière la plus noble & la plus naturelle. Sa conversation, & son caractère le firent rechercher; il joignoit à ses autres talens celui de composer des vers, & de les réciter avec agrément. Dès que le gain de son travail l'eut mis à son aile, il appella son pere à Paris, pour le rendre participant du bonheur dont il jouissoit. Rien n'égala les marques de tendresse qu'il lui donna. Cette piété ne fut pas seulement récompensée dès ce monde, par l'estime que lui attira un caractère si bon; mais par les graces que Dieu lui sit sur la sin de ses jours, en lui donnant les sentiment els plus chrétiens. Il étoit éloquent naturellement, & vis dans ses expressions; mais après qu'il eut été touché, rien n'étoit plus pathétique que ce qu'il disoit sur l'amour de Dieu, & sur les autres matières de dévotion.

NANTILDE, Reine de France. Le Roi Dagobert I. l'épousa, après avoir répudié la Reine, sous prétexte de stérilité. Plusieurs Auteurs se sont imaginés, mais sans fondement, que Nantilde avoit été Religieuse. C'étoit une habile Princesse: elle gouverna sagement le Royaume, après la mort du Roi, l'an 638, & pendant la minorité de Clovis II, son fils. Elle eut pour Ministre le sage Ega, mourut l'an six cent . quarante-un, & fut enterrée à S. Denis, auprès du Roi son mari.

NARCISSE, Evêque de Jérusalem. Il avoit près de quatre-vingt ans, lorsqu'il sut choisi pour gouverner cette Eglise. Vers l'an 195, il so trouva au Concile de Palestine, assemblé pour décider sur le jour de la célébration de la Pâque. Eusèbe rapporte, que les Fidèles de son tems conservoient la mémoi-

NA re de beaucoup de merveilles, que Dieu avoit operces par ce St. Evêque. Mais quelque éclat que les miracles donnassent à la réputation de Narcisse, rien ne le rendit si célèbre, que la persécution, dont Dieu permit qu'il fût éprouvé. Trois scélérats, qui redoutoient les châtimens que méritoient leurs forfaits, le chargerent d'un crime atroce. Pour donner plus de poids à leur accusation, ils la fortifierent par un serment solemnel, mais chacun fous différentes conditions. La justice Divine éclata contre les calomniateurs: ces infames parjures tombèrent bien-tôt dans les malédictions qu'ils avoient prononcées contre eux-memes. Le premier fut brûlé dans sa maison, avec sa famille; le second fut frappé d'un ulcère, qui fit tomber son corps en pièces, les lar- les Perses. Il parut un si grand mes, que le regret de sa faute fit répandre au dernier, furent si abondan.qu'il en devint aveugle. Narcisse, que l'indignité des calomnies avoit porté à se cacher dans le désert, re-. parut. On le conjura de reprendre l'administration de son Eglise. Il rentra dans ses fonctions, pour quelque tems: mais son extrême vieillesse, l'obligea bien-tôt de s'en décharger fur faint Alexandre. Eusèbe & saint Jerôme en parlent comme de deux Prélats, qui gouvernoient ensemble;

& l'on ne voit pas que ces deux Saints svivissent, dans l'exercice de leur ministère, d'autres règles que celles de la charité. On ne sçait pas si S. Narcisse passa, de plusieurs années, lage de 116 ars.

NARSÉS, Roi de Perse & successeur de Varanne III, son pere, en l'an 595, règna environ sept ans. Ce Prince surprit la Mésopotamie l'Armenie. Dioclétien envoya contre lui Maximilien Galère, qui fut battu; mais en deux batailles qu'il donna depuis, il mit les Perses en déroute, fit prisonnier Narsés, reprit la Mésopotamie, avec cinq Provinces au-delà du Tigre. Il y a eu un autre Narses, Persan de nation, & Général de l'armée Romaine, qui s'attacha à Justinien des la première bataille, que cet Empereur gagna contre homme de guerre, qu'on le choisit pour s'opposer à Totila, Roi des Goths, & relever les affaires en Italie, où elles étoient ruinées. Il défit les Goths en deux batailles, l'an 552. Totila fut tué dans la dernière. L'année d'après, il remporta encore d'autres victoires en Italie. Le Cardinal Baronius pense, que Narsés est le même, à qui faint Gregoire a écrit ses lettres; & celui qui, s'étant révolté contre Phocas, pour venger la mort de l'Empereur Pp iv

Maurice, fut supris par le méme Phocas, qui le sit brûler vers l'an 604,

NATALIS, (Hervé) d'une noble famille de Bretagne, entra jeune dans l'Ordre de S. Dominique, & en fut fait Général l'an 1318. Il s'appliqua à conserver dans son Ordre la paix, que quelques-uns avoient voulu troubler, en accusant faussement quelques Religieux de la Province de Rome, qu'ils nommoient spirituels, d'introduire des nouveautés : quoiqu'il ne trouvât rien en ceux-ci de blâmable. il fit un Statut, portant injonction de s'en tenir à ce que la règle préscrivoit, & d'éviter de faire aucune société. sous prétexte d'aspirer à une plus grande perfect. Il mourut en mil trois cent vingttrois, laissant nombre d'ouvr. scavans, entre autres in quatuor Sententiarum volumina; totius Legica Aristotelis sum+ ma ; varii Tractatus, &c.

NATTA, (Marc-Antoine) Jurisconsulte, né à Asti, ville d'italie, entre le Fiémont & le Monferrat. La cience du Droit, étoit comme héréditaire dans sa famille. Ses ancetres s'y étoient distingués; & il eut trois freres, qui embrassèrent la même étude. Marc-Antoine, né avec le même goût, s'appliqua, dès la douzième année de son âge, au Droit Civil. Il ne connut aucun des plaisis, ni même des amusemens de la

jeunesse. L'étude étoit sa seule récréation; le tems étoit la chose qu'il prisoit davantage, & qu'il ménageoit avec plus de soin. Il n'avoit pas vingt-trois ans, lorsqu'il fut admis au rang des Jurisconsultes, & qu'il reçut le dégré de Docteur en Droit. Le Sénat de Pavie l'appella, pour enseigner dans cette ville le Droit Canon. Il se seroit rendu à cette invitation . si les Princes de Mantoue, à qui il étoit obligé d'obéir, ne lui eussent offert un autre emploi : c'étoit celui de Magis trat à Gènes, qu'il remplit avec distinction. Natta vecut toujours dans le célibat, & il paroit par ses écrits, qu'il avoit beaucoup de connoissance & d'amour de la Religion. Il a laissé divers ouvrages, entr'autros ceux de Déo, lib. 15; Conviliorum, lib. 3; de Passione Domini, lib. 8; de immortalitate Anima, lib.5; tous ces livres sont imprimés separement in-fol. à Venise. Ses huit Discours latins ont été imprimés à Pavie, in-4. Ils ont trait la plûpart à la Jurisprudence. C'est dans le seizième siècle, que ce célèbre Jurisconsulte a vêcu.

NAVAGERO cu NAN-GER, (André) Poète latin, estimé par sa capacité, naquit à Venise en 1483. Il sit ses pemières études dans sa Patrie; il l'étudia le Grec à Padoue, & en acquit une tello connoissance, qu'ill'écrivoit

605

même avec pureté, en prose & en vers. Il fut chargé de la Bibliothèque publique de Saint Marc, & d'écrire l'hiftoire de Venise depuis 1486. Lorsque la République fut liguée avec l'Empereur Charles-Quint, Navagero fut nommé pour aller en Ambafsade à la Cour de ce Prince. Arrivé à Pise, il reçut ordre d'y demeurer jusqu'à la fin du siège, que François I, Roi de France, avoit mis devant Pavie. Lorsque ce Prince eut été fait prisonnier, il se rendit en Espagne, où Charles - Quint étoit alors. Son Ambaffade dura jusqu'en 1528, qu'il revint dans sa patrie. A peine fut-il arrivé à Venise, qu'il eut ordre de passer en France, avec le même caractère d'Ambassadeur, pour engager François I. à retourner en Italie, afin d'y balancer la puissance de l'Empereur. Il se mit en effet en route; mais peu de jours après son arrivée à Blois, une sièvre le conduisit au tombeau à l'âge de quarante-fix ans. Peu de tems avant que de mourir, il fit jetter au feu son Hiftoire de Venise, qui n'étoit pas parfaite, à son goût. Navagero joignoit à un jugement fin & à une belle littérature, beaucoup de modestie & de piété. Il aimoit la retraite & l'occupation, & à faire plaisir à tout le monde. Il a laissé des Leçons diverses sur tous les ouvrages d'Ovide,

des Poefies Latines, des Poesies Italiennes; le goût du siècle d'Auguste, se fait sentir dans les premières. L'édition la plus complette que l'on ait. de ses ouvrages imprimés, est celle de Padoue en 1718, in-4 sous ce titre: Andreæ Navagerii, Patricii Veneti, Oratoris & Poëtæ clarissimi , Opera omnia. La famille de Navagero a été féconde en grands hommes. Il y a eu un Cardinal de ce nom, Evêque de Verone, qui se trouva à la conclusion du Concile de Trente, & qui fut nommé à plusieurs Ambassades. André Gritti, Doge de Venise, étoit si charmé de l'éloquence de Bernard Navagero, qu'un jour il lui dit, qu'il mourroit avec plaisir, s'il étoit assuré qu'il voulut se charger de faire son Oraison funèbre. Navagero le lui promit, & le Doge lui en témoigna sa reconnoissance.

NAVARRETE, est le nom de trois Religieux Espagnols, de l'Ordre de Saint Dominique. Le premier, (Alfonse) prêcha la foi dans les Indes Orientales, & y fut martyrise en 1617. C'est le premier Religieux Dominicain, qui ait eu le bonheur de recevoir, dans ce pays, la couronne du martyre. Le second, (Balthafar) s'est rendu célèbre par un ouvrage en trois vol. in-folio, intitulé : Controversiæ in D. Thomæ, ejusque Scholæ defensionem ; le des-

nier volume parut à Valladoliden 1634. Le troisième, (Ferdinand) avoit déja rempli les premieres chaires, lorfqu'il alla, en 1646, precher la foi dans la Chine. Il n'atriva aux Philippines qu'en 1648. Il travailla à la conversion des Infidèles dans ces Isles. En 1659, il passa dans la Chine, dont il apprit la langue avec tant de succès, qu'il l'écrivoit & la parloit fur le champ. Il fut choisi par les Missionnaires de ce pays, pour aller se plaindre au faint Siège, des excès des Jésuites, & en demander iufcice. Il arriva à Madrid l'an 1672, peu après à Rome. La Relation de sa Mission fut trouvée si sage, qu'on pensa a l'élever à l'Episcopat. De retour en Espagne, le Roi Charles II. le nomma à l'Archevêché de S. Dominique, en Amerique. Il gouverna son Eglise avec beaucoup de sagelfe, julqu'à l'an 1689, auquel il mourut. Personne n'a mieux écrit que lui, touchant les affaires de la Chine. Il avoit traité de ce qui concernoit ce pays, en trois volumes, dont le titre étoit : Tradados Historicos-Politicos-Ethicos, y Religiosos de la Monarchia de China. Le premier volum. parut in-fol. à Madrid en 1676 : il est aussi curieux que rare; l'Inquisition jugea à propos de supprimer le second. On ne sçait ce qu'est devenu le manuscrit du troi-

fième. Navarrete composa aufit quelques ouvrages en langue Chinoise, dont les principaux sont: une Apologie de la Relig. Chrétienne, & une Explication des véri: és Catholiques.

NAVÆUS, (Joseph) Prêtre du Diocèse de Liege. C'étoit un des plus pieux & des plus scavans Théologiens des Pays-Bas. Il a été en liaison avec tout ce que nous avons eu de gens habiles dans le dix-sepiteme siècle, tant en Flandres, que dans la France & ailleurs. Le grand Arnaud disoit qu'il n'avoit point connu dans les Pays-Bas de Théologiens vraiment dignes de ce nom, que Opstraet & Naveus. L'esprit vif & pénétrant de Navæus, son jugement solide & sa grande érudition, le firent aimer & estimer de tous ceux qui le connurent. Lorsqu'il fut Licentie Théologie à Louvain, Opstraet son ami fit en son honneur des Vers latins, où l'on trouve beaucoup de Poesse & de piété. Disciple fidèle de Jesus-Christ & de l'Eglise, Navæus ne croyoit pas que l'on dût suivre une autre route que celle qui est prescrite par l'Evangile, par les écrits des Apôtres par les décisions des Conciles, & par les témoignages des saints Peres. La témérité des inventeurs de nouv. systèmes de piété, le faisoit trembler. Son attachement à la vérité, l'avoit rendu ennemi implacable de toutes

NA

les erreurs, & sur-tout de celles qui tendent à corrompre les mœurs; mais il ne confondoit point avec les erqui les enseireurs ceux gnoient: en gémissant de leurs égaremens, il ne ceffoit pas de les aimer : & tous les jours il offroit à Dieu pour eux de ces prières ardentes que la charité seule peut dicter. Les pauvres étoient l'objet le plus pressant de sa tendresse; & les besoins de leur ame ne l'inquiétoient pas moins que leur misère temporelle. Il eut grande part aux sages régiemens de l'Hôpital des Incurables de Liége, & à l'établissement de la Maison des Repenties, qui se fit de son tems. Un peu avant que de sur-tout comptable de reconnoissance envers Dieu, parce qu'il avoit bien voulu que prit de l'Evangile & de l'Apôtre à n'attribuer le bien qu'à la souveraine efficacité de la Grace de Jesus-Christ. Il ajoûta, que c'étoit par elle qu'il espéroit fermement sortir victorieux de son dernier combat. On peut dire que Jesus - Christ récompensa le zèle ardent avec lequel il avoit toujours manifesté la gloire de sa Croix, en lui accordant la grace de mourir, non seulement le jour du Vendredi-saint, mais encore à la même heure, à laquelle les Evangélistes rapportent

que ce Divin Sauveur en expirant fur la Croix, mit la dernière main à l'œuvre de notre Rédemption. La mémoire de Navæus a toujours été en grande vénération à Liége, où il mourut en 1705, âgé de 54 ans. Quelques jours avant sa mort, il recut dans une lettre des gages de l'amitié que le P. Quesnel avoit pour lui. Non-seulement il se la fit relire de momens en momens jusqu'à l'instant de son dernier soupir; mais il ordonna qu'elle seroit mise dans son cercueil avec un Nouveau-Testament. Il publia en 1699 deux Lettres, contenant le récit de l'intrufion violente du P. Louis Sabran, Jésuite Anglois, dans mourir, il déclara qu'il étoit, la Présidence du Séminaire de Liége. Il avoit pris cette même année la défense de M. Denys, Prof. en Théoguidé par S. Augustin, il ap-logie à Liége, acousé par les Jésuites d'avoir enseigné des erreurs. Jamais la plume de Navæus ne fut oifive. Plus d'une fois, il la fit servir à combattre les erreurs des UItramontains, à défendre les intérêts de l'Université de Louvain, & à tracer dans de solides écrits, les fondemens de la Vie Chrétienne. Il en a laissé un très-estimé, qui a pour titre : Le Fondement de la Vie Chrétienne, selon les Principes que la Foi nous en donne dans l'Ecriture fainte, & la Doctrine de l'Eglise. Il y a eu aussi un autre Na

veus , ( Matthias ) Liegeois & Docteur de Douai. C'étoit un homme d'un efprit juste & pénétrant & bien cultivé par l'étude. On a de lui quelques ouvrages qui ont rapport à la Religion. Prælibatio Theologica in Festa Sanctorum, à Tournai en 1735, in-8. Ce sont des Sermons pour les Fêtes de quelques Saints. Annotationes in summæ Theologiæ & Sacræ Scripturæ præcipuas difficultates, in - 4. On ne sçait point en quelle année ce Navæus mourut.

NAUCLERC, (Jean) noble Allemand, natif de Souabe, vivoit dans le quinzième siècle. On le nomma à la Prévôté de l'Eglise de Tubinge, & dans la suite à une Chaire de Droit dans l'Université de\_ la même Ville. Nous avons de lui une Chronique latine, in-fol. depuis le commencement du monde julqu'en 1500, qui a été continuée par Nicolas Baselius jusqu'en 1514, & par Surius en 1574. On trouve dans Nauclerc plus d'exactitude & de justesse d'esprit, que dans la plûpart des autres Chronologues. Cet ouvrage est d'un grand secours pour l'Histoire du quinzième siècle.

NAUDÉ, (Gabriel) né à Paris l'an 1600, fit ses études dans l'Université. Sa Philosophie finie, il suivit le penchant qu'il avoit pour la Médecine. Henri de Mesme, Président à Mortier, char-

mé de ses talens, voulut l'avoir pour son Bibliothéquaire. Après avoir fait de grands progrès dans les sciences, dans la critique, & la connoissance des Auteurs & dans l'intelligence des langues, il alla à Padoue pour se livrer à la Médecine. Obligé de retourner à Paris, la Faculté de Médecine le choisit, en 1628, pour faire le Discours ordinaire, à la réception des Licenciés; il le fit, & fut trèsapplaudi. Peu après, le Cardinal Bagni le prit pour son Bibliothéquaire, & l'emmena avec lui à Rome en 1631. Louis XIII, Roi de France, lui donna aussi la qualité de son Médecin, avec des appointemens. Cette raison le détermina à prendre, à Padoue, le bonnet de Docteur en Médecine, en 1633. Après la mort du Cardinal Bagni, le Cardinal Antoine Barberin, le retint auprès de lui. Le Cardinal de Richelieu le rappella en 1642. A peine fut-il mort, que le Cardinal Mazarin le prit auprès de lui, en la même qualité de Bibliothéquaire. Dans l'espace de sept ans, il fit monter à plus de quarante mille volumes la Bibliothéque, qu'il avoit commencée par le premier. Sa réputation le répandit jusqu'en Suède, où la Reine Christine le fit venir. Elle s'entretenoit souvent avec lui fur les Belles-Lettres, & lui donnoit les plus grands rémoig. sd'estime. Le pays lui déplût bientôt, il le quitta au grand regret de la Reine. Il étoit déja arrivé à Abbeville, lorsqu'une fièvre l'obligea de s'y arrêrer : il y mourut en 1553. Il a laissé divers ouvrages, pleins d'érudition & de singularité, où il y a des choses utiles & curieuses: Syntagma de studio Militari, où il donne de fort bons préceptes sur la manière d'étudier : Syntagma de studio Liberali, le plus connu de tous ses ouvrages : Apologie pour les grands hommes accusés de Magie : Des coups d'Etat, in-4. ouvrage qui promet plus qu'il ne donne : Avis pour dresser une Bibliothéque, in-8 : Addition à la vie de Louis XI, in-8. affez curieux : Bibliographia politica; cet ouvrage a été traduit en François, & il est curieux.L'Auteur reconnoît luimême, qu'il n'a pas été assez exact fur ce point, &c. Divers Auteurs parlent de Naudé avec éloge, comme d'un homme de beaucoup d'esprit, d'un grand jugement & de bonnes mœurs, plein de religion, de candeur & d'amour pour la vérité. Il avoit une grande érudition, & a beaucoup écrit. Ses ouvrages dans lesquels il expose ses sentimens sur toute sorte de matière avec beaucoup de liberté, sont très-propres à former le jugement.

NAUDE, (Philippe) Pro-

fesseur en Mathématiques. naquit à Metz, l'an 1654. Ses parens n'avoient ni le dessein ni les moyens de le pousser à l'étude; mais le jeune Naudé s'y appliqua de lui-même, & son génie joint à une grande application, lui valut tous les maitres. L'Edit de Nantes ayant été révoqué en 1685, il sortit de France . & vint s'établir à Berlin. Il y fit amitié avec Langerfeld, qui étoit Mathématicien de la Cour, & qui enseignoit les Pages. Celui-ci ayant reconnu la capacité de Naudé, l'exhorta à professer cette Science. Langerfeld étant mort peu d'années après, Naudé lui succéda en 1696. La Société des Sciences l'aggrégea à son Corps en 1701. Enfin lorsqu'en 1704 le feu Roi fonda l'Académie des Princes, Naudé y fut attaché par une Patente particulière, comme Professeur en Mathématiques. Il mourut à Berlin en 1729. Naudé étoit d'une probité reconnue, & d'un caractère très-estimable. Quoique les Mathématiques duffent plus l'occuper que toute autre Science, il avoit fait une étude particulière de la Théologie, sur laquelle il a beaucoup plus écrit que sur les Mathématiques. Il n'a publié en ce dernier genre qu'une Géomètrie in-4, composée en Allemand, & quelques autres petites pièces, qui parurent en divers tems dans

les Miscellanea de la Société de Berlin. Ses ouvrages de Théologie sont: Méditations Saintes, in-12. Morale Evangélique, 2 vol. La souveraine perjection de Dieu dans ses Divins attributs & la parfaite intégrité de l'Ecriture prise au fens des anc. Réfor., 2 v. Cet ouvrage étoit contre Bayle. Examen de deux Traites de M. de la Placette, 2 vol. II y a encore d'autres ouvrages de Naudé imprimés & manuscrits. Son fils ainé fut choisi pour remplir sa place à Berlin. Il méritoit cette distinction par ses talens, & fur-tout par son habileté dans les Mathématiques.

NAUSEA, (Frédéric) Jurisconsulte & Théologien. Son éloquence le fit admirer dans la chaire de Mayence, à Vienne en Autriche & ailleurs. L'Empereur Charles V. le nomma à l'Evéché de Vienne, l'an 1541. Pasteur fidèle, il travailla beaucoup pour l'Eglise, & ses ouvrages font propres pour l'instruction du peuple, tant sur la Morale, que sur la Doctrine. Il mourut à Trente durant la tenue du Concile l'an 1552. On a de lui quatre Discours sur la Messe contre les Hérétiques. Quaire Centuries d'Homélies. Cinq livres fur les Conciles. Quatre livres de la fin du Siécle. Trois livres de l'avenement de Jesus-Christ. Un Traite affez curieux des choses merveilleufes, où îl parle des Monstres; des Prodiges, des Comètes; &c. Il est encore Auteur de plusieurs Guvrag, de Controverse & de Morale.

NEARQUE, Officier d'Alexandre le Grand. Ce Prince défirant d'envoyer quelqu'un pour reconnoitre la côte de l'Océan, depuis l'Inde jusqu'au fond du Golfe Persique, se trouvoit dans un grand embarras. Nearque fut le seul qui osa se charger de cette commission extremement dangereuse, parce qu'il s'agissoit de faire voile sur une mer absolument inconnue. Le Roi lui scut bon gré d'avoir bien voulu l'accepter, & lui en marqua sa reconnoissance d'une manière tout à-fait obligeante. Nearque ne partit pas de l'Inde en même tems qu'Alexandre. La faison des vents du Nord qui soufflent en hyver, n'étoit pas encore venue. Il ne mit donc à la voile que vers la fin de Septembre, & c'étoit encore trop-tôt. Aussi fut-il traverlé par les vents quelques jours après son départ, & obligé de chercher un abri pendant 24 jours. Nearque en cottoyant toujours les bords de la mer, depuis l'embouchure de l'Inde, parvint enfin au Golfe de Perie, & arriva à l'Isle d'Harmusia, aujourd'hui Ormus. Il y apprit qu'Alexandre n'en étoit qu'à s journées de chemin. Ayant laissé sa flotte en un lieu de

sareté, il alla lui cinquième pour le trouver. Le Prince étoit inquiet sur son armée de mer, quand il apprit que Nearque revenoit presque seul, il s'imagina qu'elle avoit été entièrement détruite, & que par un bonheur particulier Neargue s'étoit sauvé de la déroute générale. Son arrivée le confirma encore davantage dans cette pensée. Il voyoit des hommes pâles, maigres, défaits & à peine reconnoissables. Ayant tiré à part Nearque, il lui témoigna la joye qu'il. avoit de le voir de retour; mais en même tems la douleur inconsolable que lui causoit la perte de sa flotte. Votre flotte, Seigneur, se recriat-il ausli-tôt, graces aux Dieux, n'est point perdue; & il lui raconta l'état où il l'avoit laiffee. Alexandre ne put retenir ses larmes, & il avoua que cette heureuse nouvelle lui causoit plus de joye que n'avoit fait la conquéte de toute l'Asie. Il écouta avec un plaisir singulier le récit de son voyage & des découv. qu'il y avoit faites, & le renvoya achever de remonter l'Euphr: jusqu'à Babylone, comme il le lui avoit d'abord ordonné. Nearque avoit commencé à faire voile, lorsqu'il apprit qu'Alexandre alloit à Suse: il redescendit jusqu'à l'embouchure du Pasitigris, & remonta cette rivière jusqu'à un pont où Alexandre la de-

voit passer. L'armée de ter & les troupes de la flotte se rejoignirent. Nearque reçut tous les honneurs qu'il méritoit, pour avoir ramené jusques-là sa flotte, en bon état au travers d'une infinité de dangers. On croit qu'il sut Gouverneur de Lycie & de Pamphylie. Nearque écrivit l'Histoire d'Alexandre le Gr. Sa navigation de l'embouchure de l'Inde à Babylone est une pièce excellente.

NÉCHAO, Roi d'Egypte. L'Ecriture fait souvent mention de ce Prince, sous le nom de Pharaon Néchao. Il entreprit de joindre le NA avec la Mer Rouge, en tirant un Canal de l'un à l'autre. L'espace qui les sépare est de cinquante lieues. Six vingts mille hommes périrent dans ce travail, il fut abandonné. Néchao réussit mieux dans une autre entreprise; d'habites mariniers de Phénicie, qu'il avoit pris à son service, étant partis de de la Mer Rouge avec ordre de découvrir les côtes d'Afrique, en firent heureusement le tour, & retournerent la 3º. année de leur navigation en Egypte par le Détroit de Gibraltar: voyage fort extraordinaire pour un tems où l'on n'avoit pas encore l'usage de la bouffole.Le voyage fut fait vingt-un fiècles avant que Vasquès de Gama, Portugais, eut trouvé par la découverte du Cap de Bonne-

Bipérance, l'an de Jesus-Christ 1497, le même chemin pour aller aux Indes, par lequel ces Phéniciens étoient venus des Indes, dans la Mer Méditerranée. Néchao jaloux de la gloire des Babyloniens, & des Médes, qui avoient envahil'Empire d'Allyrie, marcha contre eux pour arrêter leurs progrès. Josias Roi de Juda, s'étant imprudemment opposé au passage de ce Prince, fut défait & tué. L'expédition de Néchao en Assyrie fut très-heureuse. Plein de gloire il retourna dans son Royaume. En chemin il passa par Jérusalem, ôta la Couronne à Joachas & la donna à Joakim, qu'il condamna à lui payer une somme considérable. Néchao ne jouit pas long-tems du fruit de ses victoires sur les Babyloniens. Nabuchodonosor reprit tout le pays qu'il avoit conquis; defit les Egyptiens, & resserra Néchao dans ses anciennes bornes. Ce Prince mourut après un règne de seize ans, l'an du Monde 3435.

NECTAIRE, Patriarche de Constantinople. La cession que S. Grégoire de Nazianze fit du Patriarchat, occasionna la nomination de Nectaire. Les Evêques qui avoient fait une première faute, en recevant aisément la démission d'un aussi saint Evêque que saint Grégoire, méritolent d'en faire une plus grande, en mettant sur le Siège de

Constantinople, un homme du caractère de Nectairé. Il étoit de grande naissance à la vérité, vénérable par son âge, & par le talent qu'il avoit pour le gouvernement des affaires politiques; mais il manquoit, & de science & des autres qualités nécessaires à un grand Prélat. D'ailleurs il n'étoit pas encore baptisé, & l'on ne pouvoit qu'être surpris de le voir presque aussitôt Evêque queChrétien. Envain l'on représenta à l'Empereur Théodose qu'un choix de cette nature étoit opposé aux Canons, il fallut céder à sa volonté. Du tems de Nectaire il arriva dans l'Eglise de Constantinople un accident qui a fourni un grand sujet de Controverse entre les Catholiques & ceux qui nient le Sacrement de Pénitence. Une femme de qualité vint trouver le Prêtre Pénitencier, & lui confessa en détail, les péchés qu'elle avoit commis depuis son Baptême. Le Prêtre lui ordonna de jeuner & de prier continuellement. Comme à cette occasion elle séjournoit longtems dans l'Eglise, elle se laissa corrompre par un Diacre. Elle déclara ce péché, qui causa un grand scandale dans le peuple, & une grande indignation contre les Ecclésiastiques. L'Evêq. Nectaire fut embarrassé de ce qu'il devoit faire en cette occasion. Il déposa le Diacre; &

par le Conseil d'un Prêtre nommé Eudemon, natif d'Alexandrie, il ôta le Pietre Pénitencier, & laissa à chacun la liberté de participer aux Mystères, selon le mouvement de sa conscience. La plupart des Eglises d'Orient suivirent l'exemple de C. P. & supprimerent le Pretre Pénitencier. On revint à l'ancien ulage conservé en Occident: l'Evêque prit soin par lui-même de la Pénitence publique, sans que les pécheurs fussent obliges de s'adresser à un certain Pretre. Ils demeurèrent dans l'ancienne liberté, marquée par Origène, de choisir leur Médecin spirituel, & de confesser meme en public quelques - uns de leurs péchés, s'ils le jugeoient à propos: ou de s'approcher des saints Mystères, sans avoir faire, comme nous en usons encore. Il est constant que la suppression du Pretre Pénitencier n'a donné aucune atzeinte, ni à la Confession se-Penitence, dont elle fait partie; ni à la Pénitence publitains cas, même dans l'Eglise de C. P. Nectaire mourut en 397, & eut pour successeur faint Jean Chrysostome.

NÉERCASSEL, (Jean) connu sous le nom d'Evêque

de Castorie. Il naquit à Gorkum en Hollande. Il étoit de la Congrégation de l'Oratoire de Paris, où il avoit fait son Institution. Il alla professer la Philosophie à Saumur, puis la Théologie à Malines, & de-là il vint en Hoil inde. Il étoit Archidiacre d'Utrecht, & Provicaire, loisque le Clergé le demanda pour Coadjuteur de Jacques de la Torre & enfuite pour son successeur. II. é:oit vraiment Archeveque d'Utiecht, puisqu'il avoit été élu unanimement par le Chapitre, qu'il avoit été sacré pour le service des Eglises de ces Provinces, & qu'il en exerça toujours les fonctions jusqu'à sa mort. Ce n'étoit que par ménagement pour les non-Catholiques, qu'on lui donna un autre titre, recours à la Pénitence, s'ils comme on avoit fait à les jugeoient en leur conscience prédécesseurs. Aussi le grand qu'elle ne leur fût pas néces Bossuet, Evêque de Meaux, qui connoissoit si bien la valeur des termes ne l'appelle dans ses Lettres, que l'Eveque de Hollande. Lorsque le Roi Louis X IV. vint dans ces crette, toujours nécessaire Provinces en 1672, il fit un pour l'administration de la accueil des plus gracieux à M. Néercassel. Alexandre VII. avoit voulu à la vérité quetoujours, pratiquée en cer- favoriser M. Catz, Doyen du Chapitre de Harlem, & grand-Vicaire de ce Diocèle. Il ne pouvoit qu'être agréable au Clergé; mais comme il n'avoit point été élû par le Chapitre d'Utrecht, qui in-

fissoit toujours pour M. Néer- lant cet établissement le boucassel, ils convinrent tous deux par l'amour de la paix, & dans la vûe du bien de ces Eglifes, que M. Catz gouverneroit le Diocèle de Harlem, sous le titre d'Archeveque de Philippes, & M. Néercassel. celui d'Utrecht, sous le titre d'Eveque de Castorie. Le Nonce de Bruxelles approuva cet accord. Ils furent facrés à Cologne le même jour 9 Septembre 1662. M. Catz étant mort un an après, l'Evêque de Castorie gouverna ceul toutes les Eglises de ces Provinces. Le rare mérite de M. Néercassel l'avoit élevé à la dignité de Vicaire-Général du Pape dans les Provinces-Unies, des le Pontificat d'Alexandre VII. Il en soutint le poids dans des tems fâcheux avec la sagesse d'un homme Apostolique, la vigilance d'un vrai Pasteur, continuellement appliqué aux besoins de son troupeau, qu'il portoit toujours dans son cœur. Au commencement de son Episcopat, M. Néercassel envoya à Rome une relation de l'état des Eglises, dont il étoit chargé, & y parla de l'érection du Vicariat faite par Rovenius son prédécesseur, lui donnant ce nom qu'on la lit comme on le doit: au lieu de Chapitre, pour évi- son titre est: Tractatus de lecter d'offenser les Etats Géné- tione Scripturarum, in quo Proraux, & ne leur point donner testantium eas legendi praxis, relieu de croire qu'il prétendit fellitur. Embricæ. 1677, in-12. revendiquer les Droits tempo- L'Auteur y a joint une Difrels. Il la confirma en appel- sertation très-solide : De in-

levart de l'Eglise Catholique des Provinces - Unies. Columna Ecclesiæ Catholicæ in fæderato Belgio. Il y a apparence que quand M. de Caftorie donna cette approbation, en 1667, il n'ignoroit pas ce que pensoit la Cour de Rome, & qu'il ne crût pas aller contre ses intentions. Bien loin de dominer sur l'héritage du Seigneur, il n'eut pour ses peuples, pendant les vingt - quatre années de son Episcopat, que des entrailles de pere. Continuellement il fut appliqué à prévoir leurs besoins, & à les prémunir contre les erreurs, par les préceptes qu'il leur donna de vive voix, & dans les trois excellens Traités latins, dont il a enrichi l'Eglise; l'un du culte des Saints, & principalement de la très-sainte Vierge; l'autre, de la lecture de l'Ecriture-Sainte, & le troisième, de l'Amour pénitent. Son traité sur la lecture de l'Ecriture-Sainte, est un excellent ouvrage de Morale & de Controverse. Il réfute la manière dont les Protestans lisent & font lire l'Ecriture-Sainte, & montre, que ce n'eft que dans l'Eglise Catholique refprete Scripturarum. M. 1e Roi, Abbe de Haute - Fontaine, a traduit ce Traité & cette Dissertation en François; & sa traduction a été imprimée à Paris, in-8. en 1680. L'ouvrage Latin de M. Néercassel, fut très-bien recu à Rome; & l'Abbé Nazari en a parlé avec éloge dans son Journal des Sçavans, écrit en Italien en 1677. M. le Roi a aussi traduit en François, le Traité du même Néercassel, du culte des Saints; &c. c'est un gros vol. in-8. la traduction a paru en 1679, à Paris. M. le Roi avoit aussi traduit le Traité du même Prélat: Amor panitens, sur la première édition; mais Dieu l'ayant appellé à lui, en 1684; avant qu'il eût pû conformer sa traduction à une nouvelle édition de l'Amor pænitens, en deux gros voli in-8, son ouvrage n'a point paru. Pierre Guilbert, Parisien, l'a traduit en François, en 1741, en trois vol. in-12.

Les ennemis de la saine Doctrine, le traversèrent & le fariguèrent durant tout le cours de sa vie; mais ils ne purent l'opprimer: ils firent quelques poursuites, pour que l'on condamnât à Rome l'Amor pænitens; mais leurs intrigues furent sans succès. Le Pape luimême, Innoc. XI, en ayant entendu parler désavantageusement, & voyant qu'on vouloit absolument le condamner, s'écria: Come, è un li-

bro di buona Dottrina, è l'Autore è un sant huomo! Comment, c'est un livre de bonne Doctrine, & l'Auteur est un Jaint homme. Le Card nal de Grimaldi, Archevêquê d'Aix, se déclara en faveur du livre, de même que le Cardinal le Camus, Evêque de Grenoble, & le grand Boffuet, Evêque de Meaux; qui tous deux écrivirent, à cette occasion, des lettres de félicitation à l'illustre Auteur: M. Queras, Célèbre Docteur de Sorbonne & Grand-Vicaire de M. Gondrin, Archeveque Sens, parlant de l'Amor pænitens, dit : il vient tout recemment de paroitre un ouvrage digne des premiers tems de l'Eglise, & qui est fait aussi par un Prélat tout Apostolique. Il n'y a presque point de pages, où on ne voie éclater son érudition & son zèle, pour faire connoitre la nécefsité de cette sainte disposition. (l'amour de Dieu) & la faire embrasser à tous les Fidiles. L'approbation di grand Ainauld, vient à l'appui de tous ces suffrages ; c'est un des meilleurs livres, dit ce célèbre Docteur, qui ayent été faits depuis trois ou quatre siècles. On y trouve les plus importantés & les plus saintes maximes de l'Evangile, appuyées de l'autorité des SS. Peres , & expliquées d'une manière noble, pleine d'onction & de pieté. La deuxième partie de l'Appendix, qui

est dans la seconde édition de l'Amor panitens, est l'ouvrage de M. Arnaud, & M. de Castorie ne fit que l'adopter. Il vêcut jusqu'en 1686. Il n'y a pas de doute que sa mort ne fût causéepar les fatigues excessives qu'il essuya pendant six semaines consécutives, qu'il employa à visiter les Provinces de sa Mission. Dans ce cours de visites, il conféra le Sacrement de Confirmation à plus de trente mille personnes; prêchant presque tous les jours, & très-souvent quatre ou cinq fois dans la même journée. La foule de ses auditeurs étoit quelquefois si grande!, qu'il étoit obligé de prêcher en pleine campagne, où la violence du vent le forçoit d'élever sa voix. Bien-tôt ses forces ainsi épuisées, sans prendre aucun soulagement, même des plus nécessaires, le jetterent dans une maladie, qui l'emporta dans six ou sept jours. Il n'étoit âgé que de 60 ans, & fut enterré dans l'Eglise des Religieuses de Glanne, au Diocese de Munster. L'Eglise de Hollande étoit alors composée de plus de cinq cens mille Catholiques, gouvernés par plus de quatre cens Pasteurs. M. Nicole avoit de M. Castorie les idées les plus avantageuses : il me semble, dit - il dans une lettre, qu'il avoit tout à la fois ce qui a manqué aux plus grands Eveques. Il étoit puissant en

paroles & en œuvres. Il a de. fendu la Foi contre les Hérétiques, par des livres très-bons, & il y a toujours de la dignité, de l'onction, & de la solidité dans tout ce qu'il a écrit: ainsi il'a rempli toutes les parties de son ministère, d'une manière excellente. Ces autorités sont assurément respectables. Des ouvrages doivent être bien purs, quand ils échapent à la Censure des Examinateurs Romains. Mais ils ne le sont pas toujours aux yeux de l'abbréviateur de Moreri; ceux de M. de Castorie lui paroissent favorables aux erreurs de B. & de J. Heureusement ces erreurs n'ont. de réalité, que dans des imaginations prévenues. Que le Docteur critique life, à la faveur des lumières de l'ancienne Sorbonne, le livre sur-tout de l'Amor pænitens, il y reconnoîtra, que cet admirable ouvrage ne fut en butte à la contradiction, que parce qu'on y puisoit la vérité; & qu'en même - tems qu'on y trouvoit des lumières qui éclairoient l'esprit, il remplissoit le cœur de l'amour divin.

NÉELS, (Nicolas) né dans le Brabant, entra en 1558 dans l'Ordre de saint Dominique, où il enseigna la Théologie: il sçavoit les langues Grecque & Hébraïque, & combattit puissamment les Calvinistes, avec lesquels il eut, & toujours avec avanta;

ge, de fréquentes disputes. Il mourut Provincial de la basse Germanie l'an 1600, agé de soixante ans. Il a laissé de sçavans Commentaires sur le Cantique des Cantiques, sur l'Apocalypse, & d'autres

ouvrages.

NÉESEN, (Laurent) de Brabant, Président du Séminaire de Malines & Chanoine de la Cathédrale. Il augmenta considérablement par ses biensaits, le revenu du Séminaire, à condition qu'on ne nommeroit pour Prosesseurs, que des Clercs séculiers. Il mourut l'an 1679. Outre différens livres de Morale, il a donné une Théologie Scolassique, qui étoit d'un grand usage.

NEHÉMIE, fils d'Helcias, né à Babylone durant la captivité, mérita par sa bonne conduite, d'être élevé à la charge d'Échanson d'Areaxerxès Longuemain. Au milieu des honneurs & des richesses, jamais Néhémie n'oublia la patrie de ses peres, & toujours il s'attendrit sur ses maux. Le Prince qu'il servoit, l'appercevant un jour trifle, voulut sçavoir le sujet de son chagrin. Néhémie le lui ayant déclaré, Arraxerxès lui permit d'aller à Jérusalem & de la rébâtir, à condition toutefois, qu'il reviendroit à la Cour après un certain tems. Après avoir exécuté sa commission dans les points les plus importans, & avoir été à Jé-

rusalem; il remit le gouvernement entre les mains d'Hanani & d'Hananias, & retourna à Babylone, selon que le Roi le lui avoit fait promettre; mais après un séjour de quelques années à la Cour, il obtint son congé absolu du Roi. & revint à Jérusalem. Il donna de nouveau tous ses soins à la réformation de son peuple, qu'Esdras avoit commencée, & prit de concert avec ce saint homme, plus versé que lui dans la connoissance de la loi de Dieu, les mesures nécessaires, pour réulfir dans un si noble & si pieux dessein. Nous lisons dans les deux livres des Machabées. que Néhémie lenvoya chercher le feu sacré, que les Prêtres, avant la captivité, avoient caché dans un puits sec & profond; mais que n'y ayant trouvé que de l'eau boueuse, il la fit répandre sur l'autel . & que le bois qui en avoit été arrosé, s'enflamma aussi-tôt que le soleil parut. Ce miracle étant venu à la connoissance du Roi de Perse, ce Prince fit fermer de murailles le lieu où le feu avoit été caché, & accorda aux Prêtres de grands privilèges. Néhémie passe pour être auteur du second livre d'Esdras. L'Ecriture nous montre dans ce saint homme, un Courtisan plein de religion, un Laïc brûlant de zèle pour les intérêts de Dieu, & un Citoyen passionné pour le bien Qqiii

de sa patrie. On ne sçait pas combien de tems Néhémie peut avoir vécu, depuis qu'il eût mis la dernière main à la résormation de la Judée; on ignore par conséquent le tems de sa mort, & il ne paroit pas, qu'il y ait eu après lui, des Gouverneurs particuliers de la Judée.

NEKAM, (Alexandre) Anglois, Chanoine Regulier & Abbé detaint Alban, fleuriffoit dans le treizième siècle, dont il a été un des plus sçavans, Il a Lissé un grand nombre d'ouvrages sur l'Ecriture Sainte: Lectiones s'cripturarum; Moralia in Evangelia; de virtutibus, & c. Nekam mourut en 1227, à Wor-

chester.

NÉMESIEN, (Aurelius-Olympius) Poëte Latin. Il y a eu deux Néméfiens, qui ont vecu dan le même tems. L'un, favor de Numerien, a composé ! Alieutica, le Cunegetica & le Nautica. On lui donne communément tre Eglogues, presque toujours réunies avec celles de Calpanius. L'autre, Pocte, qui portoit aussi le nom de Ném'sien, étoit un homme fans taiens, comme on peut en juger par deux fagmens, qui nous restent d'un Poëme fur la Chase uvol, qu'il avoit composé. Aurelius Némésien étoit de Carthage. On croit qu'il a vêcu tous l'Empire de Carus & de ses fils Cari & Numérien, vers la

fin du troisième siècle. Numérien sur-tout eut beau coup d'estime pour Némésien, & ne dédaigna pas d'entrer en concurrence avec lui pour le prix de la Poesse. La haute fortune de Némésien. ne donna point atteinte à la bonté de son cœur, & ne l'empêcha pas de s'intéresser pour le Poete Calpurnius, qui se vovoit réduit à une misère extrême. Le célèbre Prélat Hincmar de Reims, écrivant à Hincmar de Laon, son neveu, parle du livre de Némésien, comme d'un ouvrage qu'on lisoit au Collège. On étoit si prévenu en sa faveur dans le huitième & neuvième siècle, qu'on le faisoit lire dans les Écoles publiques, particulièrement du tems de Charlemagne. M. Mairault, homme de beaucoup d'esprit & d'érudition. a traduit Néméfien. Sa traduction, la première & la seule que nous ayons, a paru en 1744. Elle est fidèle, élégante & du meilleur goût : elle est accompagnée de notes scavantes, instructives & amusantes. Elle a occasionné de sa part, une lettre de 28 pag. in-12. où il donne de fort bons principes, fur l'imitation en général, sur le choix des auteurs dignes de servir de modèle, & sur la manière de les imiter.

NEMOURS, (Marie d'Orléans) fille du Duc de Longueville, Duchesse de Nemours, & Souveraine de Neufchâtel en Suisse, née en 1625 & morte en 1707, a laissé des Mémoires écrits avec beaucoup d'esprit & de fidélité, &ld'un style très-leger. Elle y fait des portraits fort travaillés, des principaux auteurs des troubles de la Fronde, dont elle décrit l'histoire. Elle y critique amèrement le Duc de la Rochefoucault. comme pour se venger de ce que ce Seigr. avoit dit du Duc de Longueville. Ces Mémoires, qui contiennent des particularités curieuses, ont été imprimés à Paris, & depuis joints à ceux de Joly, à la suite desquels ils sont, dans une édition particulière d'Amsterdam.

NEMROD on NEM-BROD, fils de Chus, petit-fils de Cham, fondateur du Royaume de Babylone, que l'histoire Sacrée & Profane s'accordent à nous donner, pourle premier Empire du monde. L'an précis de cette fondation nous est inconnu. Il semble qu'on ne puisse guères avancer, ni reculer cette époque au-delà de 1800 ans, 144 après le Déluge. L'Ecriture dit. de Nembrod, que c'étoit un puissant Chasseur devant le Seigneur. Il s'affocia un grand nombre de jeunes gens, également infatigables & habiles à manier l'arc, & se les attacha. Du Chasseur au Guerrier, le chemin n'est pas long; la Chasse

disposa Nembrod à la Guerre. Au plais. de règner dans les forets, sur les plus fiers animaux, succéda la passion de règner sur les hommes, & d'un Chasseur elle fit un Conquérant. Les hommes étoient encore libres, & n'obéissoient qu'aux chefs de leur famille. Déja ils avoient achevé de concert, la construction de la ville de Babylone. La confusion des langues les avoit obligés de se séparer, pour aller habiter les contrées échues en partage à chaque famille. Treize ans s'étoient écoulés, depuis cette léparation, quand Nembrod prit le dessein de s'emparer de Babylone, qui faisoit partie du patrimoine de Sem & de sa postérité. De ses bandes de Chasseurs, il forma des bataillons, & entra dans la ville à la tête de son armée. Les enfans de Sem en étoient possesseurs légitimes : étonnés de voir tourner contre eux des armes, qui jusqu'alors n'avoient été destinées qu'à percer des bêtes sauvages, ils abandonnèrent la ville à l'Usurpateur, & se retirèrent au-delà du Tigre. Maître d'un si beau pays, Nembrod fit de sa conquete, la Capitale de ses Etats, & les augmenta de quelques villes. Depuis l'Euphrate jusqu'au bord occidental du Tigre, tout fut la proye du Vainqueur, sans autre titre que celui de la loi du plus fort. Le règne de ce premier Mo-O q iy

narque fut de soixante-cinq ans. Il gouverrfa avec tant de sagesse & de bonté, que ses Sujets ne sentirent pas le poids de leurs feis. Ils s'accoûtumè ent à un joug injuste, à la vérité, mais dont ils tiroient plus d'avantage, que de leur literté. Ses grandes qualités imprimerent dans le cœur de ses Sujets tant d'estime, de respect & de vénération, qu'oubliant le crime de [ n intrusion, ils lui continuèrent, & à ses statues après sa mort, les mêmes hommages dont ils l'avoient honoré pendant son règne. Avec le tems, on ne se souvint plus qu'il n'avoit été qu'un homme sujet à la mort, on l'honora comme un Dieu; on lui érigea des autels, on lui institua des Prétres, on lui offrit des Sacrifices : de-là le Dieu de Bel ou Baal, si célèbre parmi les anci ns peuples de l'Orient; de-là, la naissence de l'Idolâtrie en Afie

NEPOMUCK, (Jean de) Chanoine de Prague, Confesseur, Prédicateur & Martyr, naquit à Nepomuck l'an 1320 dans la Boheme, & sur pieux dès son enfance. Etant entré dans l'Etat Ecclésiastique, il y brilla également par sa science, par sa vertu & par la sidélité avec laquelle il exerça le ministère de la parole, même dans les Cours des Princes. La grande idée qu'il avoit de l'Episcopat lui

fit refuler julqu'à trois Evechés. A peine accepta-t-il le titre d'Aumônier de Wenceslas & se chargea-t-il de la spirituelle de la direction Reine Jeanne son épouse. Cette Princesse vertueuse ne fut pas à l'abri de la calomnie. Des Courtisans l'accuserent d'avoir un commerce illégitime, avec un Seigneur de la Cour. Wenceslas trop crédule, fit venir Nepomuck & voulut l'obliger de révéler la confession de la Reine. Le refus l'irrita, il fit jetter le Saint dans une prison avec des entraves aux pieds. Wencessas revenu à lui - même condamna sa fureur & rendit le Saint à ses fonctions; mais les grandes passions se calment difficilement. Wenceslas sans respect pour le secret inviolable de la Confession, mit Nepomuck à de nouvelles épreuves; elles le trouvèrent inébranlables. Une fermeté pareille méritoit les plus grands éloges, elle mit le comble aux excès du Roi. Nepomuck fut jetté dans la Moldave, où il se noya. Le faint Siège l'a déclaré bienheureux en 1721. On a inftitué en son honneur une Confrairie, où le but principal des Confrères est de demander un bon usage de la langue. On a aussi imprimé à ce suiet à Mayence en 1725 in-8, un Traité Latin dans lequel on trouve beauccup de piété & de solidité.

NEPOS, (Cornelius) ctoitd'Hostilie, petit bourg du territoire de Veronne, & vêcut jusqu'à la fixième année d'Auguste. Ce sont presque les seules circonstances que nous sachions de la vie de cet historien; mais dans cet obscurité, c'est pour lui un préjugé favorable d'être compté parmi ceux qui ont contribué à former le plus beau & le plus brillant de tous les siècles. En vain Æmilius Probus, pour s'infinuer dans les bonnes graces de Théodose, essaya-t-il de se parer de l'ouvrage de Nepos, en le faisant paroitre sous son nom. Le tems, mais encore plus le caractère de l'historien l'ont vengé de cet outrage, & l'ont rétabli dans la possession d'un bien dont l'ignorance seule, & le défaut d'une critique judicieuse, l'avoient dépouillé. Quoique plusieurs Sçavans aient confondu ces deux Auteurs, on est très-fondé à les distinguer. Cornelius NEPOS s'est renfermé dans les bornes étroites d'un abrégé; mais il ne le cède pourtant à presqu'aucun des plus grandsHistoriens, par le goût & par la conduite de son Ouvrage. Semblable à un Peintre habile qui sçait faire un choix heureux des beautés simples & naïves de la nature, qu'il croit les plus propres à caracteriser les sujets; notre historien, en vingtquatre tableaux des actions des

grands hommes de la Grèce. présente aux Spectateurs des sujets aussi propres à l'instruire, qu'à l'intéresser, par une agréable variété. Pathétique autant que judicieux, il songe moins à raconter des faits qu'à les peindre vivement: serré & concis, moins par stérilité & par sécheresse de génie, que par choix & par discernement. Content d'avoir trouvé les beautés convenables à son sujet, il évite d'entasser des ornemens superflus qui en troubleroient l'harmonie. Dans cette foule d'idées que lui offrent les actions humaines, il va par un noble effor faisir ces traits vifs & essentiels, qui sont les véritables expressions du cœur & de l'esprit. La pureté & l'élégance qui étoient comme le caractère universel de tous les Ecriv. du siècle d'Auguste, font aussi celui de Cornelius Nepos. Mais nous admirerons toujours davantage les mœurs & les sentimens qui règnent dans cet historien, que tout ce qui est le plus capable de faire honneur aux talens de l'esprit: il semble, en effet, n'avoir écrit que pour rendre la vertu aimable, & pour en inspirer le goût. Cornelius NEPOS avoit fait d'autres ouvrages dont il ne nous reste que des regrets. Il dédia les vies des Grands - Capitaines Grecs & Romains à Pomponius Atticus, cet amateur passionné des Lettres, dont il

nous a même laissé la vie comme un témoignage immortel de l'amitié réciproque qui étoit entr'eux. Il ne put être l'ami de l'illustre Atticus, sans le devenir en même-tems d'Hortenfius, de Cicéron, & de cette foule de Grands-Hommes que le mérite, le sçavoir, le goût, les talens de l'esprit, & plus encore le zèle ardent pour la Patrie, unissoient par des nœuds si étroits. La dernière & la meilleure traduction de Cornelius Nepos est celle du P. le Gras de l'Oratoire; mais elle est encore bien éloignée de la concision, de la délicatesse, de la vivacité & de la façon de peindre forte & gracieuse de l'original: affez fidèle au fond des penfées, le nouveau Traducteur les étend, les enfle & les charge de prolixes & froides circonfocutions, & doit paffer moins pour un Traducteur que pour un verbeux paraphraste. Les notes sont pleines de lumières & d'érudizion, & rendent en ce sens fa Tradction très-recommandable.

NEPTUNE, fils de Saturne & de Rhée, & frere de Jupiter. L'empire des eaux lui échut, dans le partage de l'Univers. Son sceptre étoit un Trident, son Char une vasse Coquille, ses Coursiers des Veaux Marins ou des Chevaux qui avoient en bas la forme de Poisson. Ensin son

cortège confistoit en plufieurs Tritons qui l'accompagnoient, jouant de la trompette. On a donné Amphitrite pour femme à Neptune. Amphitrite est un perfonnage purement Poctique, qui n'a aucune analogie avec l'hist. & qui est ainsi nommé de ce que la Mer environne les terres. Neptune ne parvint à ce mélange, que par la médiation d'un Dauphin qui vainquit la résistance d'Amphitrite. Neptune en reconnoissance de ce service plaça le Dauphin parmi les Astres, & donna aux Dauphins en général la vitesse sur tous les autres poissons, & un certain penchant qui les porte à aimer les hommes. Neptune & Apollon furent chassés du ciel pour avoir voulu confpirer contre Jupiter. Ils allèrent ensemble aider Laomedon à relever les murailles de Troie. Neptune irrité du refus que le Roi lui fit de son salaire le punit, en suscitant un monstre Marin qui désoloit tout le rivage.

NÉRI, (S. Philippe de) Fondateur de la Congrégation des Prêtres de l'Oratoire en Italie, issu d'une famille noble de Toscane, naquit à Florence le 23 Juillet 1515. Ses parens eurent soin de le faire élever de bonne heure dans les Lettres & dans la Piété. Le succès de l'éducation leur coûta peu, parce que l'enfant y apporta du côté

Bhizmany Google

de l'esprit & du cœur les plus belles dispositions. A l'âge de de 19 ans il alla à Rome, y étudia la Philos. & la Théol. S. Thomas fut son Doct. & iamais il ne s'écarta de sa Doctrine. Son amour pour la pauvreté le fit renoncer à la succession d'un oncle, qui se montoit à plus de vingt mille écus d'or. Sa nourrirure ordinaire étoit du pain, auquel il joignoit quelquefois des heibes ou des olives. Il ne mangeoit même qu'une fois le jour, & ne buvoit que de l'eau. Dieu lui avoit inspiré beaucoup de zèle pour le salut du prochain. Il visitoit les malades dans les Hôpitaux, les servoit, les consoloit. Touchés de ses discours & de ses exemples. trente jeunes hommes en un seul jour rénoncèrent à leurs déréglemens, s'unirent à lui, & composerent une societé qui édifia toute la Ville. Persiano Rosa ne pouvant assez louer Dieu des grands fruits que la Charité de Philippe produisoit dans l'Eglise, crut. que son ministère deviendroit encore plus utile, s'il le faifoit entrer dans les Ordres facrés. Mais comme il sçavoit l'éloignement & la répugnance que son humilité lui donnoit pour ces dégrés, il fallut user de toute l'autorité qu'il avoit sur lui, par la qualité de son Confesseur, pour l'y obliger. Philippe élevé au Sacerdoce à l'âge de 36 ans, te retira dans la Maison de S.

Jerome, où plusieurs Prêtres demeuroient dans une entière liberté. Chargé d'entendre les Confessions, il fit des biens extraordinaires dans cette fonction importante.Les Florentins l'ayant engagé en 1564 à prendre la conduite de l'Eglise qu'ils ont à Rome, il y affembla quelques-uns de ses disciples, qu'il fit ordonner Prêtres, & qui y pratiquèrent les mêmes exercices qu'on pratiquoit dans l'Eglise de S. Jérôme. Plusieurs autres personnes tant Ecclésiastiques que Laïques, sejoignirent à eux, & formèrent une Communauté, sans avoir d'autres biens que ceux de la charité. Comme l'Institut de sa nouvelle Congrégation ne tendoit pas moins à garentir les hommes de la corruption de l'esprit, que de celle du cœur, il appliqua ses disciples à combattre les erreurs auffi-bien que les vices, pour tâcher de rétablir la pureté dans la foi comme dans les mœurs. Il crut qu'il falloit exposer toute la suite de la croïance de l'Eglise & de sa discipline depuis les Apôtres. Le célèbre Baronius, devenu depuis Cardinal, entreprit à ce sujet l'ouvrage immense des Annales Ecclésiastiques. Philippe ne voulut jamais que ceux qui entroient dans sa Congrégation, fissent des vœux, ni qu'ils eussent d'autre engagement que celui de la charité. Comme les premières affemblées qui donnèrent lieu à cet établissement, s'étoient tenues dans un Oratoire de l'Eglise de S. Jerôme, on donna au nouvel Institut le nom de Congrégation de l'Oratoire. L'établissement fut confirmé en 1574 par un Bref du Pape Grégoire XIII. L'attachement de ce Serviteur de Dieu à l'Oraison, étoit incroyable; il passoit des quarante heures de suite en Méditation. Dans sa vieillesse il obtint du Pape Grégoire XIV. la permission de dire la Messe dans sa chambre. Le mouvement de l'Amour de Dieu, dont il brûloit en offrant le saint Sacrifice, le portoit après le Domine non sum dignus, & avant la Communion, à passer encore deux heures à méditer. Philippe mourut à Rome âgé de 80 ans, le jour de la Fête-Dieu, l'an 1595, & fut canonisé par le Pape Grégoire XV. l'an 1622. La Congrégation de l'Oratoire, fondée en Italie par S. Philippe, est différente de celle que le Cardinal de Berulle fonda en France, au commencement du dix-septième siècle. L'une & l'autre ont produit plusieurs grands hommes, qui ont servi utilement l'Eglise.

NERICAULT, (Philippe) Destouches, né à Tours d'une bonne famille, y fit ses premières études, & vint les achever à Paris, où il se distingua par son esprit &

son talent pour la Poesse Françoise. Lorsqu'il eut fini sa carrière scholastique, il lui prit envie de servir le Roi, à l'exemple de plusieurs freres qu'il avoit, & il se trouva au siège de Barcelone, où il faillit périr par l'effet d'une mine. Son Régiment passant par Soleure, il fut présenté au Marquis de Puisieux, Ambassadeur de France, qui le retint auprès de lui, & Destouches se livra sous ce Ministre à l'étude des, Négociationsavec tant de succès, que peu de tems après, il fut nommé Sécrétaire d'Ambassade. Le goût que la nature lui avoit donné pour l'Art Dramatique, ne souffrit aucune atteinte de la sécheresse de son emploi, & il composa en Suisse sa première pièce, le Curieux impertinent, qu'il fit ensuite jouer à Paris avec applaudissement. Ce début l'ayant encouragé, il se livra au Théatre, & la réputation qu'il y acquit l'ayant fait connoître du Régent, ce Prince qui sçavoit que Destouches joignoit à ce talent, celui des affaires, l'envoya en Angleterre en 1717. Il y passa sept années entières, chargé des affaires de France, & il s'y maria avec une jeune Angloise, à qui il recommanda de tenir ses nœuds secrets, & il mit en Comédie son mariage même, sous le titre de Philosophe marié. Rappellé en France à la

625

mort du Cardimal du Bois ? le Régent pour reconnoître sesservices, le destina au Département des Affaires Etrangères; mais la mort de ce Prince fit évanouir les espérances de Destouches, qui peu content du Ministère, & jouissant d'une fortune honnête, borna son ambition à cultiver les Lettres, & à se rendre digne de plus en plus de l'Académie Françoise, où il avoit été reçû en 1723. Il se retira d'abord dans le Maine, puis dans une Terre qu'il acheta près de Melun, & c'est dans cette solitude qu'il composa tous les Ouvrages Dramatiques, qu'il a donnés depuis le Philosophe marié. Il venoit de tems en tems à Paris apporter une pièce aux Comédiens, & repartoit pour. la campagne, la veille de la première représentation. Il y mourut en 1754, agé de 74 ans, avec la réputation d'un homme de probité, plein de candeur & de franchise, bon citoyen, bon mari, bon pere, bon ami. On a imprimé ses Œuvres à l'Imprimerie Royale en 4 vol. in-4°. On y trouve le Curieux Impertinent, sujet tiré de Dom Quichotte, Comédie en 5 Actes, bien écrite, mais trop longue, trop froide, & dont les caractères sont trop uniformes: l'Ingrat, qui eut peu de succès par le défaut du premier personnage, qui n'est point théatral, quoique la

pièce foit d'ailleurs bien conduite. L'Irréfolu, sujet mal rempli, mais où il ne laisse pas d'y avoir de très-bons caractères. Ces trois premières pièces ont un air de famille qui leur fait tort: le génie inventeur de Destouches éclata dans le Mélisant, qui eut un grand succès, quoique la pièce soit un peu trop compliquée & trop denuée d'action.Le triple Mariage en un Acte & en Prose, fait sur une aventure arrivée à Paris, est une des plus agréables petites pièces qui soient au théatre: l'Obstacle imprévu, en 5 Actes & en Prose, n'eut qu'un succès foible, à cause de l'intrigue trop composée & trop chargée, quoiqu'elle soit d'ailleurs pleine d'agrémens, & que les caractères y soient bien soutenus. Le Philosophe marié, est le chef-d'œuvre de Destouches, ainsi que le Glorieux. La première est son Histoire mise au Théatre, & il y peint sa femme, sa bellesœur, son pere & lui-même, sous le nom d'Ariste. Tous les rôles de cette pièce sont excellens, l'intrigue & le dénouement admirables, & elle mérite tous les éloges qu'on lui donne. L'Envieux, en un. Acte & en Prose, est très-peu de chose. Le Philosophe amoureux, en 5 Actes & en Vers, pièce froide, sans Comique, sans interêt, tomba des la première représentation. La fausse Agnès, ou le Poets campagnard, en 3 Actes en Profe. est plutôt une Farce qu'une Comédie : le Tambour nocturne, Comédie Angloise d'Adisson, ajustée au Théatre François par Destouches, est peu de chose pour le fond, & manque d'action; de caractères & de chaleur; l'Auteur reprit son vol dans le Glorieux, & on y trouve tout le génie du Philosophe marié. La pièce est ingénieuse, plaisante, semée de traits neufs; bien conduite & bien écrite. Le Dissipateur, en 5 Actes & en Vers, manque par le caractère du Héros de la pièce, qui est peu théatral; elle est d'ailleurs bien versifiée, remplie de traits ingénieux. L'Ambitieux & l'indiscrete, Tragi-Comédie; l'Enfant gâté. Comédie en un Acte en Vers; l'Amour usé, en cinq Actes en Prose, ne contribuèrent en rien à la gloire de Destouches; mais l'Homme singulier, en 5 Actes & en Vers, releva sa gloire. Il y a des très - beaux morceaux dans cette pièce, & la diction en est mâle & soutenue. Il se soutint dans la Force du Naturel, en 5 Actes & en Vers. dont les caractères sont soutenus l'intrigue bien développée, & le style élégant & noble. On trouve encore dans le Recueil de Destouches le Mariage de Ragonde & de Colin, jolie bagatelle faite pour Sceaux, & transportée depuis sur le Théatre de l'Opera,

sous le titre des Amours de Ragonde: quelques Comédies posthumes, les Discours Académiques, &c. En général on remarque dans les pièces de cet Auteur la justesse du Dialogue, une versification facile, un Comique noble, un grand fond de Morale, une élégante simplicité; il n'a pas la force comique de Molière, ni la gayeté de Renard; mais on peut le placer entre ces deux Poëtes. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est trop de monotonie, un style quelquefois diffus, & peut-être trop de régularité.

NERON, (Domitius) Empereur Romain, fils de Cneius Domitius Ænobarbus & d'Agrippine, fut adopté par Claude, depuis que sa mere Agrippine fut devenue femme de cet Empereur. Après la mort de Claude; Agrippine fit si bien, que Neron monta sur le trône, au préjudice de Britannicus, qui par le droit de sa naissance, eût dû être préféré au fils adoptif. Neron avoit naturellement de la grandeur d'ame ; il ne manquoit ni de cœur, ni de vivacité d'esprit, ni de capacité pour les affaires; mais il étoit plus porté à la fainéantise & au plaisir qu'au travail & aux affaires. Penser étoit une fatigue pour lui, & dès son enfance, au lieu de s'attacher à l'étude des Lettres, il s'adonna par préférence à peindre, à graver , à jouer des instrumens, & à conduire des chars. Les prémices de son gouvernement furent fi heureuses, que les Romains se flatèrent de voir renaître les beaux jours d'Auguste. Il se montra juste, libéral, populaire, & d'un cœur sensible à la pitié. Un jour qu'on lui apportoit à figner un Arrêt de mort, il dit d'un air touché : « Plût au Ciel que je ne » sçusse point écrire. » Sentiment noble, digne d'un Empereur vertueux. Il marquoit en toute occasion une modestie aimable : le Sénat l'ayant loué sur la sagesse & l'équité de son gouvernement, il répondit : « Attenndez à me louer que je l'aie mérité. » Les Romains admiroient ce jeune Prince & le regardoient comme un présent du Giel. A la vûe de la sagesse & de l'équité qui brillèrent, durant les cinq premières années de son gouvernement, Trajan disoit que ce petit espace de tems avoit effacé les règnes les plus beaux & les plus longs. C'étoit le fruit de l'éducation qu'il avoit reçue d'Afranius-Burrhus & de Sénèque, personnages d'un mérite distingué. L'un étoit aussi capable d'enseigner à un jeune Prince l'art militaire, & d'imprimer dans son ame ces qualités nobles qui produisent les grandes actions, que l'autre étoit propre à polir & orner son

esprit. Burrhus fur - tout ne flatoit point les défauts du jeune Empereur, & lui disoit toujours librement la vérité. Agrippine par son orgueil & par sa dangereuse politique; étoussa les semences de vertus, que ces deux maîtres célèbres jettoient dans son cœur. Quoique Burrhus & Sénèque fussent ses créatures, leur reconnoissance n'alla pas jusqu'à la servir au préjudice de ce qu'ils devoient à Neron, à l'Empire & à leur propre gloire. Ils étoient tous deux de caractères différens; mais leur intérêt commun les tint toujours unis. Burrhus fort verse dans l'art de la guerre, s'étoit fait en même-tems respecter, par la sévérité de ses mœurs. Sénèque plus liant, avoit acquis par la culture des Lettres, la politesse & les graces qui en sont le fruit ordinaire. Ces deux Ministres avoient démêlé les inclinations vicieuses de Neron. Ils craignirent avec raison qu'il ne vérifiat bientôt ce que son pere Domitius Ænobarbus, homme dur & féroce, avoit annoncé à sa naissance, que d'Agrippine & de lui, il ne pouvoit na tre qu'un monstre. Burrhus par sa franchise, & Sénèque par ses infinuations, attaquèrent avec mecès le pouvoir exhorbitant d'Agrippine, en faisant honte à Neron de l'obéissance aveugle qu'il rendoit moins à la mere, qu'à l'Esclave qui la

gouvernoit. Agrippine fut dépouillée de l'autorité & du crédit dont elle étoit si jalouse. Mécontente, elle menaça ouvertement son fils de faire déclarer Britannicus Empereur. Ces menaces engagèrent Neron à faire périr par le poison un innocent & un frere. Agrippine en perdant Britannicus, perdit tout. Elle sentit que ce forfait pouvoit être un dégré pour aller jusqu'à elle. Ce seul essai de la méchanceté de son fils, lui prouvoit de quoi il étoit capable. Neron déterminé à se défaire d'Agrippine, ne pensa plus qu'aux moyens de l'exécuter. La violence ouverte étoit trop odieuse, & non sans danger. Le poison ne lui paroissoit pas un moyen affez für. Dans ces perplexités, Anicet un de ses affranchis lui offrit de faire une Galère, dont le haut tomberoit de lui-même, & dont le fond s'ouvriroit en mêmetems, ensorte qu'Agrippine seroit accablée ou noyée, sans qu'on pût en accuser, que les malheurs ordinaires de la Mer. Ce stratageme devenu inutile, le lâche Ministre de la cruauté de Neron, s'offrit d'aller tuer Agrippine. Il se rendit avec deux Officiers dans la chambre où elle étoit couchée Un d'eux lui déchargea un coup de bâton sur la tete: Agrippine montrant fon ventre, leur dit: « Frap-» pez cette partie de mon

so corps, elle l'a bien mé-» rité; c'est elle qui a porté » Neron; & qui a donné le » jour à ce monstre ». Neron sentit dans le moment l'énormité de son crime, & dans les mouvemens de terreur qui le saisirent; il crut voir tout l'Univers armé contre lui. Les remords, comme autant de furies, le déchiroient continuellement, & lui présentoient sa mere, expirante sous les coups des infames ministres de sa barbarie. Britannicus & Agrippine ne furent pas les seules victimes de ses cruautés ; il fit périr Octavie sa femme, Burrhus & Sénèque, le Poete Lucain, Petrone, Auteur plus élégant & plus poli que chasse qu'on a nommé le Sur-intendant des délicates voluptés, de cet Empereur; Poppée son amie, femme d'Othon. Tant de barbarie eût dû révolter naturellement le Sénat & le peuple; mais les Romains dejà corrompus par les vices des Empereurs précédens, avoient achevé de renoncer à toute sorte de vertus. Le Sénat approuvoit tout ce que faisoit l'Empereur, & les Citoyens aussi méprisables que les Magistrats, ne cessoient d'offrir des vœux & des sacrifices publics, pour la conservation de ce monstre. Tant de bassesse & tant de lâcheté avoient fait comprendre à Neron, qu'il pouvoit impunément donner un libre cours

à ses passions. Plein de mépris pour de tels sujets, il cessa de se respecter; il renonca publiquement à toute bienséance, à toute honnéteté, & ne mit plus de bornes à ses extravagances. Il ne manquoit plus, pour combler l'iniquité de cet Empereur que de maltraiter les Chrétiens: il fut le premier des Césars qui commenca à les persecuter violemment. Au fortir d'un festin singulier, il fit mettre le feu aux quatre coins de Rome: pour jouir à son aise d'un spectacle qui l'amusoit seul, il monta sur une tour fort élevée où rien n'échappoit à sa vûe. Il chanta habillé en joueur de lyre, un Poeme qu'il avoit composé sur l'embrasement de Troye. L'incendie dura neuf jours, & n'épargna que quatre quartiers de la ville. Neron reietta sur des innocens un crime dont il étoit l'auteur. Les tourmens qu'il fit souffeir aux Chrétiens, excitèrent la compassion de ceux mêmes qui les haissoient le plus. Saint Paul eut dans la persécution de Neron la tête tranchée, & S. Pierre fut crucifié. Les Juifs furent aussi l'objet de sa barbarie: tout le monde gémissoit de se voir asservi à un monstre de cette nature. Les Romains lassés enfin des fureurs de cet Empereur, ne virent plus de salut pour eux que dans la rebellion; elle éclata d'abord dans la Gaule

Celtique, où le Sénateur Vindex commandoit en qualité de Protecteur; son amour pour la gloire, & son horreur pour la servitude, lui firent prendre la résolution de soulever les Gaulois. II se vit bientôt à la tête de cent mille hommes en arme-. Pour montrer qu'il n'agissoit ni par intérét, ni par ambition, il proclama Empereur Galba, gouverneur d'Espagne, homme illustre par sa naissance & par son mérite. Vindex\_ lui écrivoit pour l'engager à prendre le parti du genre humain, contre un monstre né pour sa destruction. Galba reçut agréablement cette proposition. A la première nouvelle de ce soulévement, Neron forma mille projets insensés de vengeance. Il vouloit faire massacrer tous les Gouverneurs des Provinces. & tous les Généraux d'armées, égorger tous les Gaulois qui étoient à Rome, empoisonner le Sénat entier dans un repas, & brûler la ville une seconde fois. Le Sénat entra dans la conjuration de Vindex, & l'appuya de ses Décrets. Neron déclaré ennemi public, fut condamné à être traîné publiquement tout nud, à avoir la tête attachée à un poteau, à être fouetté jusqu'à la mort, précipité ensuite de la roche du Capitole, tiré avec un croc & jetté dans le Tybre. Il prévint ce supplice en s'enfonçant lui - même un poignard dans la gorge. Ce fut précisément le meme jour, où fix ans auparavant il avoit fait mourir sa femme Octavie. Neron ne pouvoit finir fa vie par une main plus infâme que la sienne. Ce fut l'an 68 de Jesus-Christ, après treize ans & quelques mois de règne, à l'âge de 31 ans, détellé de tous ses sujets, & abhorré de tout l'Univers. Dans tous les siècles son nom seul exprimera toujours un maître inhumain, un tyran barbare & furieux.

NERVA, (Cocceius) Empereur Romain. Après la mort de Domitien, tous les suffrages se réunirent en faveur de Nerva, que ses vertus & une longue expérience faisoient estimer depuis longtems. Il étoit originaire de l'ille de Crête, & sa famille s'étoit établie à Narni dans l'Ombrie. Son pere & son ayeul avoient été Consuls, & son mérite l'avoit élevé lui-même aux premières dignités de l'Etat. Neron l'honora des ornemens du triomphe, & d'une statue dans son Palais. Il l'aima même beaucoup à cause de ses talens pour la Poesse, qu'il cultivoit en homme sage, sanse trop s'y appliquer. Les Anciens ont parlé de ses Poëmes avec éloge. Nerva étoit sage , prudent , doux , poli , actif & vigilant, lorsqu'il s'agissoit de remplir ses devoirs.

Toujours prêt à faire valoir les actions vertueuses, & autant qu'il étoit porté par la bonté de son cœur, à y applaudir, autant il montroit d'horreur pour le vice, & d'aversion pour les méchans. Dès le commencement de fon administration il fit connoitre qu'un Prince sage peut concilier deux choses, qu'on croit communément incompatibles, la liberté des Suiets & la puissance absolue du Monarque. Les Romains crurent voir renaître l'heureux siècle de Saturne, où les hommes pouvoient vivre dans cette précieuse sécurité, qui sous un empire juste, & à l'abri des loix, accompagne l'innocence des mœurs. Nerva avoit trop d'humanité & de droiture pour laisser subsister les Décrets injustes de Domitien. Un des premiers qu'il révoqua, fut celui qui condamnoit un grand nombre de Chrétiens au bannissement. Persuadé qu'il étoit injuste & absurde de vouloir dominer sur les consciences, il rappella tous les Chrétiens exilés, & leur permit l'exercice de leur Religion. Ce fut alors que faint Jean l'Evangeliste quitta l'isse de Patmos pour retourner en Asie. L'excès des libéralités de l'Empereur ayant épuilé les revenus. il y remédia par la vente de ses meubles les plus riches. Les Savans & les bons Ecrivains reçurent de lui des bienfaits

proportionnés à leur mérite. Ces gratifications leur étoient d'autant plus honorables, qu'elles partoient d'un Prince connoisseur, qui sçavoir estimer & faire ce qu'il récompensoit : aussi vitil fleurir de son tems des Auteurs célèbres, & entr'autres Quintilien. La douceur & la clémence furent les vertus favorites de Nerva. Il jura solemnellement que nul Sénateur ne seroit mis à mort par ses ordres, & il fut fidèle à sa parole. Tant de rares qualités ne le mirent pas à l'abri des conjurations; mais elles furent bientôt étouffées. Nerva, contre l'avis & les réprésentations du Sénat, ne se vengea des coupables que par le bannissement; ce qui donna lieu à Fronton un des principaux de Rome de dire un jour : « Que c'écoit un » grand malheur de vivre ⇒ sous un règne où tout étoit » défendu; mais que c'en étoit o un pire de vivre dans un » Etat où tout étoit permis. Ces discours parvinrent jusqu'aux oreilles de l'Empereur, & il n'en fut pas irrité. Comme il vouloit règner sagement & au gré des peuples, il ne pensa qu'à corriger l'excès de bonté qu'on reprenoit en lui. En vain on s'efforça de le rendre plus attentif à sa sûreté, il répondoit qu'il avoit pour devise: La bonne conscience vaut un Royaume. Quelque envie

qu'ent Nerva de rendre les peuples heureux, sa trop grande douceur donna lieu à beaucoup de vexations. Il n'eut aucune guerre étrar.gère à soutenir, mais les troubles domestiques ébranlèrent beaucoup son autorité. Sentant qu'à l'âge où il étoit, & avec un caractère naturellement timide, il avoit befoin d'être secondé par un Collègue; il se détermina à adopter un successeur qui fût en état de le faire respecter & de règner après lui. Quoiqu'il eut beaucoup de parens & d'amis, il ne consulta dans fon choix que l'intérêt public. Marcus-Ulpius Trajanus, qui commandoit une très-puissante armée dans la Germanie, fut déclaré César, décoré du titre d'Empereur, surnommé Germanicus. Cette adoption universellement applaudie, mit le comble à la gloire de Nerva; mais il n'en goûta pas les fruits : dans un transport de colère contre un insigne délateur, membre du Senat, nommé Aquilius Regulus, une fièvre violente le saisit & l'emporta en peu de jours, après un règne de leize mois. Il avoit, suivant l'opinion commune, foixantefix ans. Son corps fut ports dans le tombeau d'Auguste, & le Senat le mit, suivant la coutume, au nombre des Dieux. Sa mort arriva la quatre - vingt - dix - huitième année de l'Ere Chrétienne.

NESTOR, Roi de Pyle en Arcadie, fils de Nelée & de Chloris. Il fur préservé du fort de son pere & de ses dix freres, qu'Hercule massacra inhumainement. Il combattit les Centaures, qui vouloient enlever Hippodamie, & se sit une grande réputation au siège de Troye. Selon la fable, il vécut 300 ans, par la faveur d'Apol-Ion. Il y a eu un autre Nestor Pocte grec, Auteur d'un Poeme épique, intitulé l'Iliade, dont le premier livre n'avoit point d'A, le second point de B, & ainsi des autres. On ne sçait pas en quel tems il a vêcu.

NESTORIUS, Héréfiarque, Evêque de Constantinople, né à Germanicie dans la Syrie. Il embrassa d'abord la Vie Monastique, dans un Monastère près d'Antioche. Théodose, Evêque de cette. Ville, l'ayant ordonné Prêtre, lui donna l'emploi de Catéchiste. Sa conduite qui avoit toujours été irréprochable, un air de simplicité & de modestie, & son talent pour la parole; qu'il avoit nourri par l'étude de l'Ecriture & des Peres, tout contribuoit à lui concilier le respect & l'admiration des fidèles. Elevé sur le siège de Constantinople l'an 428, il affecta d'abord un grand zèle contre les Hérétiques, & fit abattre les Eglises des Ariens. Cependant il ne tarda pas à

publier ses erreurs. Il chargea un Prêtre, nommé Anaftase, de prêcher qu'on ne devoit point appeller la fainte Vierge, la Mere de Dieu. Cette Doctrine parut nouvelle, & les assistans en furent scandalisés. Nestorius ayant prêché lui-même quelques jours après, soutint ce qu'Anastase avoit avancé, & déclara naturellement qu'il ne pouvoit, sans être choqué, entendre dire, que la sainte Vierge fût Mere de Dieu, que Dieu fût né, que Dieu fût mort. Il falloit, selon lui, considérer en Jesus - Christ deux hypostales ou personnes, aussi-bien que deux natures; & il y avoit deux fils, l'un Dieu & l'autre Homme. Ce qui faisoit qu'on ne devoit appeller Marie Mere de Dieu , Theotocos, mais Christotocos, Mere de Christ seulement. Par là il détruisoit le Mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu , qui confiste en l'union des deux Natures, Divine & Humaine, en la personne du Verbe ; d'où résulte un Homme-Dieu, appellé Jesus-Christ, duquel par ce moyen les actions sont Théandriques, c'està-dire divinement humaines, & humainement divines, & par conséquent d'un mérite infini. Un Avocat, nommé Eusebe, simple Laic, mais homme de bien, & fort instruit dans la Religion, enflammé de zèle, gria à Nestorius au milieu de son Sermon: C'est le Verbe Eternel lui-même, qui est né selon la chair. La Patriarche offensé de sa hardiesse, le menaça de son indignation, & conzinua son discours. Quelque tems après il prêcha encore les mêmes erreurs. L'Avocat Eusèbe qui fut depuis Evêque de Dorylée, ne se contenta pas de rendre témoignage à la vérité de vive voix, il fit une protestation, qu'il adressa aux Evêques, aux Prêtres & à tous les fidèles. Quel sujet d'étonnement! Le Patriarche Constantinople devenu l'instrument de Satan, & pour ainsi dire sa bouche, tandis que la cause de Dieu est défendue par un simple Laic. En peu de tems l'hérésie fit des progrès surprenans. Nestorius eut l'adresse de mettre la Cour dans ses intérêts; & s'appliqua à infinuer sa Doctrine & à la faire goûter au peuple. Proclus, Évêque de Cyzique eut le courage de défendre l'ancienne foi, en présence de Nestorius luimême. Saint Cyrille, Patriarche d'Aléxandrie, s'appliqua d'abord à préserver les Moines d'Egypte du poison de l'erreur en leur exposant dans une Lettre la vérité du mystère de l'Incarnation. Il écrivit aussi au Pape S. Célestin, qui dans un Concile tenu à Rome l'an 1470, condamna les écrits de Nestorius. Quoique ce Patriarche fût protégé à la Cour, le soulèvement presque général du Clergé de Constantinople ouvrit les yeux de l'Empereur, & il ordonna qu'on assemblât à Ephèse un Concile général en 431. Nestorius ayant refusé d'y comparoître, fut condamné & déposé; puis renvoyé dans son Monastère. Comme il continuoit de prêcher ses erreurs, Théodose le Jeune l'éxila à Oasis en Egypte, où quelques années après il mourut miserablement. On a plusieurs fragmens des Sermons, & des autres écrits de Nestorius. Son hérésie a fait beaucoup de ravages dans l'Eglise; elle subsiste encore en plusieurs endroits de l'Orient.

NETTER Waldensis ou de Walden, (Thomas) ainsi nommé, parce qu'il étoit natif d'un village de ce nom en Angleterre, prit l'habit de Religieux dans l'Ordre des Carmes à Londres. Son mérite l'éleva à la charge de Provincial: il servit les Rois Henri IV, V & VI, dans diverses affaires importantes. Ce Pere parur avec éclat au Concile de Constance, il y confondit les Hussites & les Sectateurs de Wiclef. Depuis il écrivit contre ses erreurs son Traité intitulé : Doctrina antiquitatum sidei Ecclesia Catholicæ, qu'il dédia au Pape Martin V; il en composa divers autres, & mourut l'an 1430.

Rriij

NEVERS, (Philippe-Julien Mazarini Mancini ) Duc de Nevers & de Donzi, Chevalier des Ordres du Roi, se distingua par son amour pour les Lettres & se meloit de Poesies. Il en a fait quelques morceaux en François, qui sont d'un goût plus que singulier. Ce Seigneur, par une bizarrerie inexcusable préféroit Pradon à Racine, & lorsqu'il sçut que le dernier travailloit à sa Phedre, il engagea Pradon à en composer une pour lui servir à faire tomber celle de Racine quand elle paroîtroit. Pradon tout fier du succès que sa première Pièce avoit obtenu du jeu des Acteurs & de la cabale, osa joûter avec son rival, & fit représenter sa Pièce deux jours après celle de Racine. Sa faction, dont le Duc de Nevers étoit le chef, n'épargna rien pour le faire valoir, & il lui en coûta 15000 liv. pour procurer six représentations favorables à un ouvrage détestable. Madame Deshoulieres qui étoit du complot, servit son ami de sa plume, & elle fit contre la Pièce de Racine le fameux Sonnet aussi dépourvû de sel que rempli de malignité:

Dans un fauteuil doré, Phedre tremblante & blême Dit des vers où d'abord, perfonne n'entend rien, &c.

que l'on eût soin de répandre

dans Paris. Les amis de Racine crurent mal-à-propos que ce Sonnet étoit l'Ouvrage du Duc de Nevers, & ils le parodièrent sur les mêmes rimes, contre ce Seigneur.

Dans un Palais doré, Damon jaloux & blême, Fait des vers où jamais personne n'entend rien, &c.

Cette Parodie plus maligne & plus spirituelle que l'original où l'on plaisantoit cruellement le Duc de Nevers sur sa passion de rimer, & sur le caractère de ses vers, il a pour le Phæbus une tendrelle extrême, & où l'on n'épargnoit pas sa sœur, la Duchesse de Mazarin, si connue par ses aventures, fut attribuée à Racine & à son ami Boileau. Le Duc irrité annonça une vengeance éclatante par ce pitoyable Sonnet sur les mêmes rimes:

Racine & Despreaux l'air triste & le teint blême,

Viennent demander grace & ne confessent rien.

mais M. le Prince sçut pourvoir à ce que les menaces du
Duc de Nevers n'eussent point
de suite. Son Sonnet n'eût pas
plutôt paru que ce Prince lui
fit dire, & même en termes
assez durs, qu'il vengeroit,
comme faites à lui - même,
les insultes qu'on s'aviseroit
de faire à deux hommes d'esprit qu'il aimoit & qu'il pre-

noit sous sa protection. Il fit même offrir aux deux amis l'Hôtel de Condé pour retraite. Si vous êtes innocens, leur dit-il, venez-y, & si vous êtes coupables, venez-y encore; mais la querelle fut appaifée quand on sçut que quelques Seigneurs très - distingués , le Chevalier de Nantouillet, le Comte de Fiesque, Manicamp, &c. avoient fair dans un repas la Parodie du Sonnet, & M. de Nevers ne crut pas devoir étendre son ressentiment sur de tels adversaires. Il mourut en 1707; son esprit & ses talens se sont perfectionnés dans son petit-fils.

NEUFGERMAIN, (Louis de) Poete François, un peu fou, pour ne rien dire de pis, vivoit sous le règne de Louis XIII. Il servoit de jouet au Duc d'Orléans, au Cardinal de Richelieu, & aux beaux esprits de ce temslà. Il se qualifioit de Poëte Hétéroclite de Monseigneur, frere unique de Sa Majesté. Cette qualité, il la prenoit fort sérieusement, & elle est un de ses titres, à la tête de ses Ouvrages. Sa méthode favorite étoit de faire des vers qui finissoient par les syllabes du nom de ceux qu'il louoit. C'étoit une gêne qui lui faisoit débiter mille impertinences, & un galimatias fi ridicule, qu'on se divertissoit à lui proposer des noms qui lui donnassent un peu d'exercice.

Des gens d'esprit l'aidoient quelquesois à faire ses vers, & entreméloient des traits satyriques parmi les louanges. Il n'y a guères de Pièces dans les écrits de Voiture qui soient plus ingénieuses que ce qu'il sit pour se mocquer de ce Poète hétéroclite. La réponse de Neusgermain marque qu'il n'en pouvoit plus; le coup l'avoit étourdi, jamais il n'avoit moins squ ce qu'il disoit, qu'en cette rencontre.

NEUFVILLE, (Nicolas de) Seigneur de Villeroy, issu d'une maison illustre & féconde en grands hommes. Dès l'âge de dix-huit ans, il se distingua par sa prudence & par son esprit. Son mérite lui acquit l'estime & la confiance de la Reine Catherine de Medicis. Elle l'envoya en Espagne, pour l'exécution de quelques articles du traité du Cateau-Cambresis l'an 1559, puis à Rome, où le Pape Pie IV. reconnut, comme une chose incontestable, le droit de préséance que nos Rois ont fur les autres Princes, & particulièrement sur les Rois d'Espagne. Le Roi Charles IX, le reçut Sécretaire d'Etat en survivance de M. de l'Aubespine, son beau-pere, l'an 1567. Il entra dans cette charge à l'âge de vingt-quatre ans seulement; mais fon application & son intelligence suppléerent au défaut des années. Il Rr iv

continua de l'exercer sous ses Rois Henri III. Henri IV & Louis XIII, & en remplit dignement les devoirs. Il mourut à Rouen le 12 Novembre 1617, âgé de foixante-quatorze ans. Il eut une expérience des affaires; peu commune, & mérita à juste titre la réputation d'avoir été le plus sage Ministre, & le plus habile Politique de son siècle. Il étoit bon, généreux, ami fidèle, & se faisoit sur-tout un grand plaisir de protéger les hommes de lettres & de vertu. Les Cardinaux du Perron & d'Offat, lui devoient leur élévation; & sur-tout le dernier, que Villeroi appelloit avec raison, son Cardima Nous avons des Mémoires, sous le nom de M. de Villeroi , en quatre volum. in-12. avec la continuation, qui sont fort curieux, & contiennent une infinité de pièces nécessaires & peu communes : ils s'étendent depuis 15.67, jusqu'en 1604; & une Lettre, qui a pour titre: Remontrance faite par M. de Villeroi au Roi Henri IV, touchant sa conversion à la Religion Catholique, Apostolique & Romaine; les motifs & les rai-Jons, par lesquelles il doit y être excité. Charles DE NEUF-VILLE, fon fils unique, Gouverneur du Lyonnois, & Ambassadeur à Rome, mourut le 18 Janvier 1642, à 76 ans. Il laissa un enfant, qui, en

1646, fut Gouverneur du Roi Louis XIV. Il s'appelloit Nicolas de Neufville, fut fait Duc de Villeroi , Pair & Maséchal de France, & mourut âgé de quatre-vingt-huit ans. François DE NEUFVILLE, son fils, revêtu des mêmes qualités, commanda en Lombardie, où il eut le malheur d'être fait prisonnier dans Cremone, le premier Février 1702. La Campagne de 1705, lui fut plus glorieuse. Quoique les ennemis eussent trouvé le moyen d'entrer dans ses lignes, il ne laissa pas de couvrir les principales villes de Flandres, qu'ils menaçoient d'assièger; mais l'année suivante il perdit la battaille de Ramillies, le vingt-trois Mai. 1706. Le Roi Louis XIV. l'ayant institué par son Testament, Gouverneur de la personne de Louis XV, son arrière-petit-fils & successeur, il fut confirmé dans cette charge par Arrêt du Parlement de Paris, du 2 Septemb. 1715. IL. en exerça les fonctions jusqu'au dix Août 1722, qu'il eut ordre de se retirer en sa Terre de Neufville, près de Lyon. Ayant obtenu la permission de revenir à Paris, il y mourus le 18 Juillet 1730, à 87 ans.

NEURÉ, (Mathurin de) étoit de Chinon. Le célèbre Gassendi le sit entrer chez Me de Champigni, Intendant de Justice à Aix, en qualité de Précepteur des enfans de ce Magistrat. Lorsqu'il eut quitté MM. de Champigni, il vint à Paris, où il fut chargé du foin de l'instruction de MM. les Princes de Longueville. Mathématicien habile, & grand défenseur de Gassendi son premier Professeur, il en a fait l'Apologie en plufieurs occasions, & il en avoit écrit la Vie, qui n'a point été imprimée. Il faisoit aussi des vers Latins assez élégamment, & l'on a plusieurs pièces de lui en ce genre, qui ont été imprimées. On a encore de Neuré, un écrit Lazin de 61 pag. in-4. il est inzitulé : Querela ad Gaffendum, de parum Christianis Provincialium suorum ritibus, min imumque sanis eorundem moribus : ex occasione ludicrorum, quæ Aquis Sextiis in solemnitate Corporis Christi, ridicule celebrantur. Il y a de bonnes choses dans cette pièce; mais elles sont écrites d'un style trop chargé & trop enflé.

NEWTON, (Isac) naquit le jour de Noël de l'an 1642, à Wolstrope dans la Province de Lincoln. Il sortoit d'une famille illustre. Dès l'âge de douze ans il su mis à la grande Ecole de Grantham,où il prit un grand goût pour l'étude. Il le satissit pleinement, en passant au Collège de la Trinité,dans l'Université de Cambridge, où il sut reçu en 1660, à l'âge de dix-huit ans. La Géo-

métrie de Descartes, & les Optiques de Kepler, furent les livres où il apprit les Mathématiques. Euclide lui parut trop clair, trop simple, indigne de lui prendre du tems. Il le sçavoit presque avant que de l'avoir lû. A vingt-quatre ans, il avoit déja fait ses grandes découvertes en Géométrie, & posé les fondemens de ses deux célèbres ouvrages, les Principes & l'Optique. L'invention & le calcul des Fluxions ou infiniment petits, qui ont causé une si grande contestation entre Leibnitz & lui, ou plutôt entre l'Allemagne & l'Angleterre, est de Newson. Mais s'il est constamment le premier inventeur, Leibnitz de son côté, est le premier qui ait publié ce calcul. En 1687, Newton se résolut enfin à révèler ce qu'il étoit : les principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle parurent, en latin, in-4. Ce livre, où la plus profonde Géométrie sert de base à une Physique. toute nouvelle, n'eût pas d'abord tout l'éclat qu'il méritoit, & qu'il devoit avoir un jour. Comme il est écrit trèssçavamment, que les paroles y sont fort épargnées, qu'alsez souvent les conséquences y naissent rapidement des principes, & qu'on est obligé à suppléer de soi-même tout l'entre-deux, il falloit que le public eût le loisir de l'entendre. Les grands Géométres, n'y

parvinrent qu'en l'étudiant avec soin; les médiocres, ne s'y embarquerent qu'excités par le témoignage des grands: mais enfin, quand le livre fut suffilamment connu, tous ces suffrages, qu'il avoit gagné si lentement, éclatèrent de toutes parts, &ne formerent qu'un cri d'admiration. Tout le monde fut frappé de l'esprit original qui brille dans l'ouvrage. En 1704, Newton publia, en Anglois, son Optique, où il traite des réflexions. refractions, inflexions & couleurs de la lumière. C'étoit le fruit de trente années d'expérience. Samuel Clarcke a traduit cet ouvrage en latin, & Coste en françois. L'attraction, dont le système est développé dans les principes Mathématiques, domine dans ce plan abrégé de Physique. Plusieurs Physiciens François. Italiens, Allemans, Anglois même, ont trouvé excessive l'étendue qu'on donne au systême de l'attraction. Ils se plaignent même de divers abus qu'on en fait. Absorbé dans ses spéculations, Newton devoit naturellement être & indifférent pour les affaires,& incapable delles traiter; cependant, lorsqu'en 1687, les privilèges de l'Université de Cambridge, où il étoit Professeur en Mathématique, furent attaqués par le Roi Jacques II, il fut un des plus zèlés à les soutenir. En 1696, il fut, avec l'agrément du Roi

Guillaume, créé Garde des Monnoyes, & dans cette charge il rendit des services importans, à l'occasion de la grande Refonte qui se fit en ce tems-là. Trois ans après' il fut Maître de la Monnoye, emploi d'un revenu très-considérable, & qu'il a possédé jusqu'à sa mort. En 1703, il fut élû Président de la Société Royale. La Reine Anne, le fit Chevalier en 1708. Sous le Roi George, il fut connu plus que jamais, & recherché avec empressement à la Cour. La Princesse de Galles, depuis Reine d'Angleterre, aimoit à l'entretenir . & avoit avec lui des conversations sçavantes. Il composa pour elle son Abrégé de Chronologie, où il y a des sentimens tres-différens des autres Chronologistes. Freret, de l'Académie des Belles-Lettres, attaqua son système, Newton lui répondit avec beaucoup de vivacité, en 1726. Le P. Souciet, Jésuite, s'éleva aussi contre le Philosophe Anglois, dans plusieurs Dissertations. Il y eut une belle réponse de la part de M. de la Nauze, qu'on trouve dans les Mémoires de littérature & d'histoire, recueillis par le P. Desmolets, de l'Oratoire. Newton mourut le 20 Mars 1727, agé de quatrevingt-cinq ans, & fut enterré dans l'Abbaye de Westminster. En 1699, il avoit été recu Académicien-Associé de l'Académie des Sciences de Paris. Dès-lors il lui envoya tous les écrits qu'il avoit déja faits, & ceux qu'il publia dane la suite : comme son Arithmétique universelle, en latin, son Analysis infinitorum, &c. On a trouvé de Newton après sa mort, quantité d'ouvrages sur l'Antiquité, sur l'Histoire, sur la Théologie même, si éloignée des Sciences par où il est connu. Il ne se permettoit ni de passer des momens oisifs sans s'occuper, ni de s'occuper légèrement & avec une folle attention. Bien différent de ces Philosophes qui s'en tiennent à la Religion naturelle, il étoit persuadé de la révèlarion; & parmi les livres de toute espèce, qu'il avoit entre les mains, celui qu'il lisoit le plus souvent, étoit la Bible. Newton étoit né fort doux, & avec un grand amour pour la tranquillité. Un caractère doux promet naturellement de la modestie, & on atteste que la sienne s'est toujours conservée sans altération, quoique tout le monde fût conjuré contr'elle. Il étoit simple, affable, toujours de niveau avec ceux qu'i. vovoit. Il ne s'est point marié, & a laissé en biens meubles, sept cent mille livres de notre monnove. Newton a eu le bonheur singulier de ouir pendant sa vie, de tout ce qu'il méritoit, bien différent de Descartes, qui n'a

reçu que des honneurs posshumes. Enfin il a été revéré au point, que la mort ne pouvoit plus lui produire une nouvelle gloire; il a vû son prochées.

apothéose.

NICAISE, (Claude) natif de Dijon, a été fort connu parmi les Sçavans du dixseptième siècle. Son goût pour les Monumens antiques, lui fit prendre la réfolution d'aller à Rome. Il y demeura plufieurs années, & s'y acquit l'estime & l'amitié d'un trèsgrand nombre de personnes du premier rang. Les Cardinaux Barbarigo & Noris, lui ont écrit plusieurs fois, aussi bien que le Pape Clement XI. avant son exaltation au Pontificat. Jamais, peut - être, homme de Lettres n'eut un commerce plusétendu & plus constant avec les Sçavans de son tems, que l'Abbé Nicaife. Sa probité, sa douceur, ses manières obligeantes contribuoient autant que sa grande capacité & son goût pour les Sciences, à lui gagner les cœurs. Etant revenu en France avec Rancé, Abbé & Réformateur de la célèbre Abe baye de la Trappe, il eut toujours avec lui un commerce de lettres. Celle que Rancé lui écrivit sur la mort du grand Arnaud, a fait beaucoup de bruit, & a été l'occasion de plusieurs écrits. Les relations de Nicaise lui prenoient une bonne partie de son tems, & l'ont empeché

de donner au public de grands ouvrages; mais les lettres qu'il a écrites, & celles qu'il a reçues, en peuvent faire un très-beau & très-curieux. Ses principaux écrits se réduisent: ro. A un Eloge latin & une Epitaphe (Elogium & Tumulus) de Pierre Petit, Médecin & Poëte latin célèbre. 20. A une Explication d'un ancien Tombeau & Monument trouvé en Guyenne, dans le Diocèse d'Auch. 3°. A une Dissertation latine, imprimée en 1689, sur une médaille de l'Empereur Adrien. 4°. A un Discours sur les Syrenes. où, suivant l'opinion d'Huet, ancien Evêque d'Ayranche. il montre que les Syrenes sont des oiseaux, & non pas des poissons ou des monstres marins. 50. A une Traduction Françoise du livre Italien de Bellori, contenant la description des tableaux du Vatican. L'Abbé Nicaise mena toujours une vie très-régulière, qu'il termina par une mort très-chrétienne, au village de Vellei, l'an 1701, âgé de soixante-dix-huit ans. On trouve l'Abrégé de la vie de Nicaise dans la Bibliothéque des Auteurs de Bourgogne, par l'Abbé Papillon.

NICERON, (Jean-Francois) né à Paris l'an 1613, fit Profession dans l'Ordre des Minimes à l'âge de dix-neuf ans. Après avoir finisa Théologie, il se livra aux Mathématiques, mais particulière-

ment à l'Optique. Des morceaux excellens qu'on trouve dans plusieurs Maisons où il a demeuré, sont des preuves de sa grande habileté en ce genre. Il fit deux fois le voyage de Rome, & de retour en sa patrie, on lui fit Regenter la Philosophie. Descartes étoit en relation avec lui, & le mettoit au nombre de ses amis. On attendoit du P. Niceron les plus grandes merveilles, lorsqu'il mourut à Aix en Provence, le vingtdeux Septembre 1646, n'étant encore âgé que de trentetrois ans. Ce qu'il a donné au public, pendant le court espace de sa vie, a toujours été estimé. Ces ouvrages sont : 1°. L'Interpretation des chiffres, ou règle pour bien entendre & expliquer solidement toutes sortes de chiffres simples, tirée de l'Italien, du sieur Antonio-Maria Cospi, in-8. 29. La Perspective curieuse, ou Magie artisicielle des effets merveilleux de l'Optique, par la vision directe de la Catoptrique, par la réfléxion des miroirs plats cylindriques & coniques de la Dioptrique, par la réfraction des cristaux, à Paris. Ce n'est que l'essai de l'ouvrage suivant, Thaumaturgus Opticus, &c. in-foli en 1646; qu'il n'a pas fini, distrait par d'autres occupations.

NICERON, (Jean-Pierre) né à Paris, d'une famille honnête & ancienne, le 11 Mars

l'an 1685. Après avoir fait ses études avec succès, résolu de quitter le monde, il entra dans la Congrégation des Clercs Réguliers de S. Paul, connus sous le nom de Barnabites; à l'âge de dix-neuf ans il fit profession, & fut envoyé à Montargis pour y faire un cours de Philosophie & de Théologie. Il professa les Humanités & la Théologie à Loches en Touraine. En 1708, sa piété le fit élever au Sacerdoce, avant l'âge requis. Revenu à Montargis il y professa la Rhétorique & la Philosophie; malgré les occupations inséparables de ces emplois, le P. Niceron ne se refusa jamais aux œuvres de charité, sur-tout à l'instruction des fidèles, & il prêcha avec édification dans différentes villes. Appellé par les Supérieurs à Paris, il eut la facilité de se livrer à l'étude pour laquelle il avoit la plus vive inclination. Les langues sçavantes & presque toutes celles qui sont les plus connues en Europe lui devinrent familières, & luiservirent beaucoup pour la composition de ses ouvrages. Les principaux sont: Le grand febrifuge ou Discours où l'on fait voir que l'eau commune est le meilleur remède pour les fièvres & vraisemblablement pour la peste, traduit de l'Anglois de M. Jean Hanckoc; in-12. Cet Ouvrage eut beaucoup de succès à la dernière édi-

tion qu'on en a faite en 1730 en deux volumes in-12. sous le titre de Traité de l'eau commune, à Paris, chez Cavelier; La conversion de l'Angleterre au Christianisme, comparée avec sa prétendue Résormation, ouvrage traduit de l'Anglois, à Paris en 1729, in-8. Géographie Phisique ou Histoire naturelle de la terre, in-4. L'ouvrage par lequel le P. Niceron est le plus connu & qui lui a fait le plus d'honneur a pour titre : Mémoires pour servir à l'Histoire des Hommes Illustres dans la République des Leures, à Paris chez Briasson, in-12. le premier volume a paru en 1727, les autres se sont suivis avec tant de rapidité qu'en moins de dix ans il en donna trenteneuf. Le quarantième volume a paru en 1734, depuis la mort de l'Auteur: on y trouve sa vie , l'éloge de ses vertus; le portrait aimable qu'on en fait n'est nullement flatté. On a donné encore le quarante-unième & le quarante-deuxième vol. mais dans ces trois derniers, il y a plusieurs articles qui ne sont point du P. Niceron : cet illustre Auteur mourut à Paris le 8 Juillet 1738, âgé de 53 ans. Ses Mémoires sont, un Récueil utile, & un amas de faits tirés d'une infinité de volumes qui épargne des recherches pénibles : on y trouve les traits les plus importans de la vie d'un Auteur,

avec la liste de ses Ouvrages des éditions qui en ont été faites. & des éclaicissemens utiles sur les écrits les plus curieux & les plus estimés. Ce Livre seroit meilleur, si l'Auteur plus fidèle à son titre, n'eût parlé que des hommes vraiment illustres & n'eût point compris sous ce nom une foule d'Auteurs, dont plusieurs sont médiocres ou méprisables. On lui reproche ençore trop de négligence dans le style, & un renversement dans l'ordre des tems; mais malgré ces défauts, son Ouvrage mérite toute l'estime dont il jouit.

NICEPHORE, (Saint) Martyr d'Antioche sous l'Empire de Valérien & de Gallien, vers l'an 260, étoit simple Laic & intime ami d'un Prêtre nommé Saprice. Leur amitié se changea, on ne sçait par quel malheur, en une haine si envenimée, qu'ils évitoient même de se voir. Nicephore faisant réflexion que la haine est un vice diabolique, & que la charité seule peut nous fauver, fit son possible pour se raccommoder avec lui; mais inutilement. La persécution étant déclarée, Saprice fut arrêté pour la Religion, mis à la question, & après avoir fouffert avec beaucoup de constance divers tourmens, condamné à avoir la tête tranchée. Dejà il étoit arrivé au lieu de l'exécution, Nicephore fit un dernier effort

pour fléchir la dureté de son cœur; mais ce fut toujours inutilement. Dieu pour punir ce Prêtre d'avoir ainsi le cœur fermé pour son frere. lui ferma l'entrée du royaume du Ciel, & ne voulut pas même permettre qu'il remportât aux yeux des hommes la gloire de mourir pour la cause de Jesus - Christ. Dans le moment où il alloit être exécuté, il renonca à la Religion Chrétienne. Nicephore vivement touché de son Apostasie, fit en vain ce qu'il pût pour l'encourager, déclara Chrétien, & il obtint la couronne du martyre que Saprice perdit par défaut de charité.

NICEPHORE, Patriarche de Constantinople, fut pendant quelque tems Sécrétaire des Empereursd'Orient. Dégoûté de la Cour, il se retira dans un Monastère. On l'en tira pour le faire succéder, l'an 806, au Patriarche Taraise. Obligé de tenir un Synode, sa Doctrine sur les images fut d'abord suspectée à Rome; mais sa conduite & sa profession de foi, qu'il envoya auPapeLeon III, témoignèrent quels sentimens on devoit avoir de sa piété. L'Empereur Leon l'Arménien qui releva l'hérésie des Iconomaques, ne pouvant souffrir le zèle avec lequel Nicephores'opposoit à les erreurs. le relegua en 815, dans un Monastère qui est de l'autre

côté du Détroit de Constantinople, où il mourut saintement âgé d'environ 71 ans. Nous avons de lui un abrégé. historique, Historia Breviarium, depuis la mort de l'Empereur Maurice jusqu'à Leon IV, que le P. Petau publia l'an 1616, in-8., & qui a été traduit par le Président Coufin. Cet Ouvrage est d'un style sec, & il seroit plus utile s'il étoit plus étendu. Ce Prélat composa aussi une Chronologie à trois parties, Chronologia tripartita, qu'Anastase le Bibliothécaire avoit traduire en Latin. Nicephore étoit solidement éloquent, judicieux, critique & bon Historien. Le Cardinal Baronius nous a conservé dans l'onzième tome de ses Annales la Confession de foi de ce Patriarche. Le corps de cet illustre Confesseur fut trouvé entier, dix-huit ans apressa mort, & porté à Constantinople. L'Empereur Michel III se trouva à cette translation, portant un flambeau auprès du corps Saint.

NICEPHORE I, dit Logothete, Empereur de Conftantin., & auparavant Chancelier de l'Empire, se révolta contre l'Impératrice Irène, veuve de Leon IV, & la rélegua à Mitilene, dans l'isse de Lesbos. Il se rendit mastre du trône l'an 802. Jamais Prince ne fint plus cruel, plus avare & plus impie que lui, il déclara son siis Staurace,

Tome IV.

Auguste, afin de perpétuer le sceptre dans sa famille. Cet Empereur envoya des Députés à Charlemagne qui figna avec eux un traité de paix. Il foumit Bardane Patrice & Général d'Orient, que les troupes de son Gouvernement avoient proclamé Empereur, & après l'avoir fair enfermer dans un Monastère, il lui fit créver les yeux. Les Sarrafins défire t son armée l'an 804, & le réduisirent à leur payer tribut. Quelques avantages qu'il remporta fur les Bulgares, lui firent rejetter la paix que lui offroit Crame. Roi de ces peuples; la guerre fut continuée, & Crame animé par le désespoir, poursuivit Nicephore, mit son armée en déroute, & le tua, le 25 Juin 811. Par un trait de vengeance brutale, il fit enchas ser son crâne dans de l'argent ; & s'en servoit dans les grands repas, comme d'une coupe où il bûvoit & faisoit boire la noblesse.

NICEPHORE II, surnommé Phocas, se rendit tellement illustre par ses exploits
militaires, qu'après la mort
de Romain le Jeune, l'Impératrice Théophane crut ne
pouvoir mieux faire, que d'épouser un homme en état de
la défendre elle & ses sils contre leurs ennemis; elle le sit
couronner Empereur le 16
Août 963. Nicephore justifia
ce choix, tant qu'il eut les
armes à la main; il vainquit

les Musulmans, & fit de grandes conquètes dans l'Asie mineure; mais plus propre à commander les armées, qu'à, gouverner un Etat, il se rendit bien-tôt odieux par son avarice & ses cruautés. Theophane même qui ne l'avoit épousé que par nécessité, se lassa bien-tôt d'un mari qui étoit le plus laid de tout l'Empire, & ayant rappellé Jean Zimisqués, grand Capitaine, que Nicephore avoit éloigné, elle le fit monter dans une corbeille avec cinq autres Conjurés dans la chambre de l'Empereur qui dormoit, & ce Prince fut affalfiné après fix ans & demi de

644

regne.
NICEPHORE III, surnommé Botoniate, étoit d'une des plus illustres familles
de l'Empire. Quoiqu'il compsât les Fabius de l'ancienne

Rome au nombre de ses ayeux, on n'en respecta pas le sang qui couloit dans ses veines. Elevé sur le trône en 1078, il s'en montra indigne par sa vie molle & voluptueuse, & par ses prodigalités déplacées. Il se forma plufieurs conjurations contre lui, qu'il vint à bout de diffiper par la valeur & la prudence d'Alexis Comnène. Mais ce Génétal, l'ennemi déclaré, le vainqueur & le fleau des rebelles, se révolta lui-même, malgré la promesse solemnelle qu'il avoit faite à Botoniate de lui être fidèle jusqu'à la mort. Alexis Comnène s'empara du trône & en fit descendre son bienfaiteur & son ami, qui se fit Moine, après avoir tenu le Sceptre, trois ans moins deux lours.



Fin du Tome IV.





